

14 \_\_\_\_



# OEU VRES

# DE LAVOISIER



Open on was 4 in familie in terrestre p. II De Chewitte

# **OEUVRES**

# DE LAVOISIER

PUBLIÉES PAR LES SOINS

DE SON EXCELLENCE LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES CULTES

## TOME PREMIER

TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE CHIMIE

OPUSCULES PHYSIQUES ET CHIMIQUES



PARIS IMPRIMERIE IMPÉRIALE

N DCCC LXIV

### INTRODUCTION.

La publication des CÉuvres de Lavoisier aux frais de l'État, et par les soins de S. E. le Ministre de l'Instruction publique, a été provoquée il y a quelques années et résolue plus récemment. Les pièces suivantes montreront que l'État, l'Académie des Sciences et la famille de Lavoisier ont rivalisé de solicitude et de price pour cette réparation, la seule permise, que la France et l'Europe attendaient, que la mémoire de l'illustre victime réclamait depuis trop longtemps.

Son accomplissement grandira encore la renommée de Lavoisier. Le monde, qui ne connaît la plupart de ses travaux que par les fruits qu'ils ont produits, possédera désormais sa pensée même et son Œuvre entière.

Il pourra suivre pas à pas le progrès et la marche de ses idées dès la naissance et pendant le cours de cette révolution qui lui est due, la plus logique et la plus profonde que la philosophie naturelle ait jamais éprouvée. Il lui sera permis d'admirre les lunifères répandues par le génie de Lavoisier sur toutes les questions qui ont été agitées de son temps dans le domaine des sciences et de leurs modéranes applications au bien-être des peuples. Il apprendra enfin combien ce grand homme, que son amour pour la science et sa modération éloignaient des affaires et des responsabilités publiques, était prodigue, néanmoins, de ses veilles, de son savoir, de ses inspirations, de sa fortune, et peu soncieux du soin de sa vie, lorsqu'il s'agissait, peudant la paix, d'éclairer le gouvernement de son pays sur les intérêts de la France ou de lui assurer la supériorité des armes pendant la guerre.

Dans la première partie de sa carrière, Lavoisier, par une puissante analyse, s'élevait de la notion des phénomènes les pluscommuns à la connaissance de leur cause; il éclairait d'une vive lumière la nature, les affections et les réactions des agents lesplus familiers à l'homme. Pendant ses deruières heures, par une synthèse plus puissante peat-être, il tirait, comme conséquences des principes éternels qu'il avait promulgués, la plupart des méthodos que ses successeurs out trouvées et des lois qu'ils ont découvertes. Ces problèmes qu'ils tentaient d'approfondir, à leur tour, avaient dér évisous, ils l'ignonzient, un demi-siècle aupuravant par l'illustre victime. Le temps seul lui avait manqué pour révêter au monde les vues suprèmes de son génie, et pour lui apprendre que celui qui avait cyfiqué le passé des sciences de la nature en logicien infailible, en avait souvent prévu l'avenir en prophète inspiré.

Le devoir de réunir et de comparer des matériaux qui, tous les jours encore, parvienneut à l'Éditeur, ne lui permet pas de liver au public la Notice historique sur la vie et les traxaux de Lavoisier, qu'il a préparée. Elle n'est pas nécessaire pour apprendre au lecteur de ses CEurres qu'il véut connue un sage et qu'il mourut comme un martyr, après avoir rempli de sa gloire le monde civilisé, dont le respect et la reconnaissance croîtront sans cesse avec les années écoulées.

## LETTRE DE M. LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

A M. DUMAS,

PRÉSIDENT DE L'ACADÉRIX DES SCIENCES

22 aoit 1843.

D'après la communication que vous m'avez fait l'honneur de m'adressequije viens apueller votes attentain sur un projet qui se le aru dispositions deje viens apueller votes attentain sur un projet qui se le aru disposition des savants géomètres. En demandant aux Chambres les crédits nécessières pour ces deux réimpressions, j'avais peusé que la nême disposition pourrait «7tendre à divers écrits éminents dans d'autres parties du vaste domaine des sciences ce secrite le moyen de réalière, pour les études mathématiques et physiques, dans des limites nécessièrement plus étroites, ce qui a été fait depuis quelques années pour l'histoire nétionale.

Dans cette vue, et pour répondre à un veur récemment exprimé dans un rapport présent à la Chambre des Députés, je dérirersi que vous voulussire bien eonsulter l'Académie des Seiences sur l'intérêt qu'il y aurait à publier, aux frais de l'Étais, les Charres de Lavoisier. Il n'y a pas dans l'Bistoire de Limie un non plus digne d'un pareil hommage; il n'y a pas non plus de publication plus utile, si l'en songe que Lavoisier est mort en préparant une cétilion complète de ses Charves, qui manque encore à la seience.

L'Académie, en me faisant comaître son opinion sur ce projet, jujere sano doute convenide d'evaninier quels sent les écris qui deraient être compris dans cette publication, combien ils formeraient de volumes et quelle serait la dépense que nécessiterait une pareille entreprise. Pattendrai le rapport détaillé que vous me ferez l'honneur de m'adresser à cet égard. Si ce projet doit être soumis aux Chambres, il ne suarait être produit sous de plus sârs anspires que ceux de l'Académie des Sciences, ni sous me antorité plus éminente.

Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de mes sentiments de haute considération.

Le Ministre de l'Instruction publique, VILLEMAIN.

Après avoir entendu la lecture de cette lettre, l'Académie décide, dans sa néance du 28 août 1853, qu'une commission composée des deux sections de chimie et de physique, auxquelles M. Arago est prié de s'adjoindre, est chargée de préparer le rapport demande par M. le Ministre.

#### LETTRE DE M. DE CHAZELLES À M. DUMAS.

MEMBER DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

26 mars 1816.

Monsieur,

Dans vos leçons de philosophie chimique vous avez dit qu'il manquait un monument à une des grandes gloires de la science française: vous avez pris une sorte d'engagement de l'élever.

Je veux parler des Œuvres complètes de Lavoisier.

Possesseur des manuscrits de cet illustre savant; devant, plus que tont autre, un tribut d'hommage à sa mémoire, je regarderais comme un bonheur, comme un honneur, de pouvoir contribuer à l'accomplissement de votrepensée.

l'ai la confiance que, grâce à vous, le monument pourra s'élever, et j'ai la certitude que nul autre ne pourrait le faire plus noble et plus beau.

Venillez, Monsieur, agréer l'expression de mes sentiments de considération et de respect.

LEON DE CHAZELLES.

#### LETTRE DE M. DUMAS À M. DE CHAZELLES.

28 mars 1856.

Monsieur,

Le n'ai jamais perdu de vue l'engagement que vous me rappelet. Le n'axispas le droit de me subsituer au pay, dans leg mad eche révparation qu'il doit à la mémoire de Lavoisier. Des que je pris possession du fautenil de la présidence de l'Académie des Sciences, al y a quelques années, j'entamai une négociation avec M. Villemain, alors Ministre de l'Instruction publique, pour en obtenir la présentation d'un project de loi relaif à la publication d'une édition nationale des Œures de Lavoisier.

L'illustre Ministre avait adopté ce projet avec une profonde conviction de sa convenance scientifique et morale. Par déférence, il avait cru devoir con-

#### INTRODUCTION.

sulter l'Académie, certain d'en obtenir un rapport favorable, et convaincu, avec raison, que ce rapport serait d'un grand poids sur la décision des Chambres.

Je serais très-heureux si nos efforts réunis pouvaient amener prochainement un résultat que l'ai si vivement souhaité.

Veuiller agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments de haute considération.

DEWAS.

#### LETTRE DE M. DE CHAZELLES AU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION Nommée par l'académie

POUR PRÉPARER LA PUBLICATION DES OEUVRES DE LAVOISIER.

Monsieur le Président,

l'avais, depuis plusieurs années, la pensée de rendre à la mémoire de Lavoisier le seul hommage qui lui ait manqué, en publiant une édition de ses-Œuvres complètes.

Cette publication avait été un des derniers désirs de sa vie. L'exécuter ne serait donc que continuer la pensée de cet illustre savant.

Possesseur de ses manuscrits, rapproché de sa personne par les liens, sinon d'une parenté, au moins d'une étroite affinité, j'avais cru juste et convenable de prendre l'initiative de cette publication.

l'avais cru aussi qu'elle n'était possible qu'avec la direction et sous les auspices d'une des autorités de la science moderne.

Je m'étais adressé à M. Dumas. Il voulnt bien m'apprendre, ce que j'ignorais, que le Gouvernement avait songé à cette œuvre, et que l'Académie était saisie de l'evamen du projet.

Il ne m'appartiendrait en aucune façon de solliciter de l'Académie l'abandon d'un projet qui, entre ses mains, porterait un cachet de nationalité auquel sembleraient avoir droit le génie et les malheurs de Lavoisier.

Mais, si elle jugeait à propos de laisser à un représentant de sa famille le soin de cette publication, je serais heureux de m'en trouver chargé, et je regarderais comme un devoir de chercher à la rendre digne de l'homme et de la science.

J'ai l'honneur d'être, Monsieur le Président, votre très-humble et trèsobéissant serviteur.

LEON DE CHAZELLES.

## RAPPORT

SER

### LE PROJET D'UNE PUBLICATION PAR L'ÉTAT

PUNE ÉDITION

#### DES OEUVRES DE LAVOISIER.

(Loal trainse in Serson, Ir 6 polis (N)6 )

Commissaires: MM, Trenard, Chenrell, Pelolze, Relatelt, Balard, Gal-Lesalc, Bequipre, Politiet, Despretz, Durnell, Burnet, Arigo; Dinas, rapporteur,

L'Académie a été consultée, en 1843, par M. Villemain, alors Ministre de l'Instruction publique, sur l'intérêt qu'il y aurait à evécuter, aux frais de l'État, une édition des Œuvres de Lavoisier.

En réclamant de l'Académie l'expression de son opinion sur ce projet, M. le Ministre la priait d'examiner quels écrits de Lavoisier cette publication devrait comprendre, combien ils ferraient de volumes, et à quelle dépense il fallait d'alurer leur impression.

L'Académie a chargé sa Section de Chimie et sa Section de Physique, auxquelles elle a joint M. Arago, de lui faire un Rapport sur cette question.

La Commission s'est réunie à diverses reprises; elle m'a chargé de recherches, que j'ai religieusement accomplies, sur la nature et l'étendue des Œuvres de Lavoisier; elles sont consignées dans la Note qui est jointe à ce Rapport.

Le premier Mémoire de Lavoisier remonte à 1768; il est relatif à l'analyse du plâtre. Son premier ouvrage comme académicin date de 1770; il fait partie des Mémoires de l'Académie et traite de la nature de l'eau. A partir de cette époque, jusqu'à 1790, il a déposé dans ce Recueil cinquante-huit Mémoires, dont frensuble a servi à fonder la nouvelle théorie chimité.

Treize Rapports sur divers sujets de science ou d'économie publique figurent, pour la plupart, dans le même Recueil.

Il faut joindre à ces travaux le Traité de Chimie en deux volumes, le volume de la Nomenclature chimique et le volume d'Opuzzulet. Il y aurait convenance et utilité à reproduire, en outre, le volume dans lequel les chimistes français de l'époque se sont réunis pour porter le dernier coup à la théorie du phlogistique.

Tous ces écrits, la part faite de ceux qui sont reproduits deux fois dans les diverses publications que nous avons du compulser, représentent trois mille pages d'impression in-4°, qui, d'après les devis, produiraient une dépense de 31,500 francs au moins.

La Commission pensait que le crédit à réclamer des Chambres desait être porté à ho, ooo francs.

Il faut l'estimer un peu plus haut, en tenant compte de que fujues matiraux qu'une étude approfondie fera nécessairement découvrir dans quatorze registres in-folio de notes manuscrites relatives aux expériences de Lavoisier, et mises à la disposition de la Commission par M. Arago, qui en est le dépositaire.

Nous verrons plus loin que des matériaux d'une autre nature sont venus acroître les richesses dont la Commission pouvait disposer, et exiger six volumes in-6\*, au lieu de quatre, qu'elle croyait pouvoir suffire aux besoins de l'entreprise.

Ce serait donc une dépense de 40,000 francs au moins et de 60,000 francs au plus qu'exigerait une édition convenable des Œuvres de Lavoisier.

La Commission tout entière, s'associant à la pensée du Ministre, pensait que l'Académie devait émettre le veu qu'une loi portant demande de ce crédit fût présentée aux Chambres et vint donner au Gouvernement une occasion solennelle d'élèver à la mémoire de Lavoisier ce monument résarateur.

Mais, le rapport qu'elle devait soumettre à l'Académie ayant été retardé par diverses circonstances, il est survenu un incident qui a changé les dispositions de la Commission, et qui changera peut-être aussi le vote de l'Académie.

Une personne, que des alliances étroites attachent à Lausiste, avait coqui le désir de publier elle-même une édition de ses Œuvres, tant pour relipson dernier vous que pour répondre à la confiance de madame de Rumford et pour satisfaire à ce besoin d'un culte pieur dont les familles ainment à entourer les êtres privilégiés qui en font la gloire; elle s'est adressée à fun des membres de la Commission, qui lui a fait connaître les intentions du Mânistre.

Représentant la famille de Lavoisier, héritière de ses devoirs, cette personne n'a pas cru pouvoir solliciter de l'Académie l'abandon d'un projet qui porte un caractère de nationalité auquel le génie et les malheurs de Lavoisier ont tant de droits.

Mais elle s'est empressée de nous prouver que, dans le cas où elle serait investie de la confiance de l'Académie, elle regarderait commo un immense honneur de rester chargée du soin de cette publication, et comme un devoir sacré de la rendre digne de l'homme qu'elle intéresse et de la science qu'elle doit servir.

Cest dans de les sentiments qu'elle avait préparé les bases de l'édition qu'elle projetait. Cette édition serait publiée sur le modèle adopté pour les Chavres de Laplace; une soame égale à celle que l'Académie jugeait uécessaire serait consacrée à lui donner toute la perfection désirable: tonts les Bibliothèques publiques de la Prance, routes les Sociétés sanantes de la France ou de l'étranger qui seraient désignées par l'Académie, en recevraient un exemplaire à titre grateit. L'édition serait coordonnée par votre rapporteur, qui accepte, en tout cas, ce devoir.

L'intervention d'un représentant de la famille de Lavoisier a eu pour prenier résultat de mettre entre nos mains la presque totalité on du moins les plus importants des papiers de Lavoisier.

Vingt cartons pleins de manuscrits relatifs à ses études scientifiques sont aujourd'hui à notre disposition. Quatorze registres relatifs à ses expériences sont déposés entre les mains de M. Arago, ainsi qu'une partie de sa correspondance.

Le reste des papiers trouvés après sa mort a été envoyé, par ses héritiers, à la Bibliothèque d'Orléans et à celle de Blois, comme pouvant intéresser plus spécialement ces villes, dont Lavoisier avait été le mandataire.

Votre rapporteur a pris une connaissance très-attentive de quelques-uns des nombreux dossiers que renferment ces collections, et il a reconnu<sup>1</sup>:

1º Qu'une nouvelle édition de sa Chimie occupait Lavoisier à l'époque de sa mort; le manuscrit existe dans ses papiers;

<sup>9</sup> Ces premières appréciations ent été modifiéres et complétées par l'examen définitif et le cles et complétées par l'examen définitif et le cles et complétées par de de dése des manuscrits confrés à l'Éditeur. Il a été recomm alors que les nouteuress pièces considérées par madame de Runsford comme destioées à une destinées destinées à une destinées destinées destinées destinées destinées de destinées destinées destinées destinées destinées destinées de destinées destinées de destinées destinées destinées desinées de destinées destinées destinées d

troinieme rédition de la chimie avaient été préparées, pour la plupart, à l'occasion de la seconde, et conservées après as publication. Lavoisier y avait donc fait hui-mêma le choix qui convensit à l'ordre de ses idées.

- 2º Que diverses notes contenues dans ses papiers permettent de reconstruire le plan d'après lequel il se proposait de publier le recueil de ses Mémoires;
- 3º Qu'il existe, en outre, do nombreux matériaux relatifs aux expériences sur la formation du salpêtre, lesquels semblent inédits.

Il serait nécessaire, à en juger par les résultats de cet examen, d'ajouter un volume aux quatre volumes dans lesquels la Commission avait cru pouvoir renfermer l'édition, en ce qui concerne la chimie pure.

En outre, de l'étude rapide des manuscrits qui n'intéressent pas directement la chimie, il est résulté la conviction qu'on pourrait tirer un parti utile de quelques-uns d'entre eux, en résumant les faits qu'ils renferment.

Ainsi, parmi ces manuscrits, on remarque une vingtaine de volumes in-1 a den notes gologique on autres, pries à l'ocession de voyages faits partavisier dans sa jeunesse, alors qu'il éceupai de recueilir les matériaux d'une carte géologique de France. San deuts, la partie géologique et misénajes de de carte de la plus d'intéré dequis qu'il en a composé lui-même un réumeiqui fait partie de nos Mémoires, et qui ferait, par cela même, partie nécessaire de la cellection complète de ses Céurres; mais Lavoisier a pris avec tant de soin la température des sources et des puits dans tous les lives qu'il a parcauras, qu'un tableau de ces déterminations fort nombreuses nous semble d'une grande utilité à publier. Près de quatre-vingts ans so sont écsulés depuis qu'il à fait ces aprêncieses, et la comparaison des températures qu'il déterminait alors avec celles que possèdent aujourd'hui les mêmes sources et les mêmes puits ne peut manquer d'éclairer la physique du globe.

Nous voyons, dans ces manuscrits, qu'un peu plus tard Lavoiser avait conçu la penaée de refre des observaniers médérologiques uru au grand nombre de points. Des instruments très-exacts, et en particulier des baromètres d'une parfaite exécution, furent fournis, à ses frais, à beuucoup d'observateurs. Parmi les esfrets d'observations autquelles este pensée donna live, nous avons retrouvé celles qui furent suivies par M. de Beauchamp à Alep, et qui paraissent inédités, Il servit extrainment util de les rendre publiques.

Nous voyons encore, dans les papiers de Lavoisire, que, s'appayant, à une poque plus avancée de sa vie, sur ses idées de physique végétale et animale, et confiant dans ses forces, il no craint pas d'aborder les plus grandes questions agricoles. Une ferme qu'il possédant aux environs de Blois lui sert de laboratoire, et il arrive en peu de temps à tripler les réclieve végétales, à quintupler les récoltes animales, par une étude pratique des rapports à observer entre la terre de labour et la terre de pâturage,

Dans cette ferme, selon sa constante et féconde habitude, Lavoisier pesnit tout : semences, fumiers, récoltes; tout passait à la balance et venait figurer dans l'inventaire annuel.

Or, quand les chimistes de notre époque recommandent tous cette pratique, quand elle a produit, entre les mains de notre confrère M. Boussingault, de si grands résultats, il peut être utile de faire ressortir que, de la naissance d'une chimie vraiment scientifique, de telles applications en ont été les conséquences directe et nécessaires.

Ce n'est qu'après aoir parcouru tous ces manuscrits, où se résuue une vie trop courte et si noblement reupile, que l'on comprend tout ce qu'il y aoist de vaste dans l'esprit de Lavoisier. Tout l'intéressait, et partout il trouvait des expériences à combiner et à exécuter, des rues nouvelles, des vues noutes répandre. A chaupe pas, son génies e montre créaveur, abondant, inépuisable.

Aussi, tout en faisant aux œuvres chimiques de Lavoisier la part large et prépondérante qu'elles doivent avoir, il serait évidemment utile de publier un volume de Mélanges ou de Correspondance propre à faire connaître sa vie et ses travaux sous d'autres rapports.

Le temps n'est pas enoire venu où, mettant à profit ce riches mafeirus, on essayer de faire consulter à la postérité ce que ful Lavoisier, ce que la science et le pays perdirent à sa mort prénaturée; mais il n'a jamais para plus mécesaire de publier une édition complète de ses (Eurres que depuis que l'examen de ses papiers a permis d'assister jour pai jour aux déstils de cette noble existence, que depuis qu'on a pu mesurer toute l'étendue de cette grande intelligence, à tel point supérieure à son siècle, qu'après soisanne années de travaux nous n'avons pas encore parcouru tont le terrain qu'elle avait deviné.

Il est donc facile aujourd'hui de publier une édition vraiment complète des Œuvres de Lavoisier. Au point de vue de l'utilité scientifique, l'édition conçue par l'État ou celle qui avait été méditée par la famille offriraient des conditions égales; nous venons de le démontrer.

Reste à apprécier la question de convenance. L'Académie comprend qu'une édition nationale des Cœuvres de Lavoisier aurait, aux yeux de l'opinion publique, un caractère que ne présentera jamais une édition exécutée à titre privé pur la piété de la famille elle-même. Il appartient à M. le Ministre de peser, dans sa sagesse, ces circonstauces, et de voir s'il ne serait pas possible de réunir dans un hommage commun la reconnaissance du pays, le respect de l'Académie et la vénération de la famille.

Nous venons, en conséquence, proposer à l'Académie de décider :

1° Qu'il serait d'un haut intérêt pour la science de publier une édition complète des œuvres scientifiques de Lavoisier;

9º Que l'Académie verrait avec reconnaissance M. le Ministre de l'Instruction publique proposer aux Chambres un projet de loi dans ce but;

3º Néanmoins, qu'elle appelle toute l'attention de M. le Ministre sur les projets qui lui ont été soumis par les représentants de la famille de Lavoisier. Les conclusions de ce Bapport sont adoptées.

#### LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES CULTES

# A M. DUMAS,

SÉSATECR, MEMBRE DE L'INSTITUT.

Paris, le 4 février 1861.

Mousieur et cher collègue,

l'ai l'honneur de vous informer que, par arrêté de ce jour, je vous ai confié la publication des OEueres de Lavoisier.

Il vous appartenait, avant tout autre, de prendre la direction d'un travail qui intéresse si particulièrement le monde des sciences; votre nom sera, pour cette publication nationale, un titre de plus à l'intérêt des hommes d'étude, et je vous suis personnellement obligé d'avoir bien voulu m'apporter, en cette occasion, le concurs de votre haute expérience et de vos lumières.

Recevez, Monsieur et cher collègue, l'assurance de mes sentiments les plus distingués.

> Le Ministre de l'Instruction publique et des Cultes, Bouland.

## TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE

DE

## CHIMIE.

## DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

Je n'avais pour objet, lorsque j'ai entrepris cet ouvrage, que de donner plus de développement au Mémoire que j'ai tu à le séance publique de l'Académie des sciences du mois d'avril 1787, sur la nécessité de réformer et de perfectionner la nomenclature de la chimie.

C'est en m'occupant de ce travail que j'ai mieux senti que joi ne l'avais encre fait jusqu'alors l'évidence des principes qui ont été posés par l'abbé de Gondillac dans sa Logique et dans quelques autres de ses ouvrages. Il y établit que nous ne prusons qu'acre le secours des mois; que les langues sont de vériables méthodes analytiques; que l'algibre la plus simple, la plus exacte et la mieux adapté à son objet de toutre les manières de s'énoneer, est à la fois une langue et une méthode analytique; enfin, que l'art de raisonner se rédui à une langue bien faite. Et en effet, tandis que je croyais ne m'occuper que de nomenclature, tandis que je n'avais pour objet que de perfectionner le langue pde la binine, uno nouvrage s'est transformé

insensiblement entre mes mains, sans qu'il m'ait été possible de m'en défendre, en un traité élémentaire de chimie.

L'impossibilité d'isoler la nomenclature de la science et la science de la nomenclature tient à ce que toute science physique est nécessairement formée de trois choses: la science shaits qui constituent la science; les idées qui les rappellent; les mots qui les expriment. Le mot doit faire naître Tidée; Tidée doit peindre le fait : ce sont trois empreintes d'un même cachet; et, comme ce sont les mots qui conservent les idées et qui les transmettent, il en résulte qu'on ne pout perfectionner le laugges sans perfectionner la science, ni la science sans le langage, et que, quelque certains que fussent les faits, quelque justes que fussent les idées qu'ils anraient fait naître, ils ne transmettraient encore que des impressions funses, si nons n'avions pas des expressions exactes pour les rendre.

La première partie de ce traité fournira à ceux qui voudrout bien le méditer des preuves fréquentes de ces érités; mais, comme je me suis vu forcé d'y suivre un ordre qui diffère essentiellement de celui qui a été adopté jusqu'à présent dans tous les ouvrages de chimie; je dois compte des motifs qui n'y ont déterminé.

Gest un principe bien constant, et dont la généralité est bien reconnue dans les mathématiques, comme dans tous les genres de connaissances, que nous ne pouvons procéder, pour nous instruire, que du connu à l'inconnu. Dans notre première enfance nos idées viennent de nos besoins; la seusation de nos besoins fait naitre l'idée des objets propres à les satisfaire, et insensiblement, par une suite de sensations, d'observations et d'analyses, il se forme une génération successive d'idées toutes liées les unes aux autres, dont un observateur attentif peut même, jusqu'à un certain point, retrouver le fil et l'enchaînement, et qui constituent l'ensemble de ce que nous savons.

Lorsque nous nous fivrons pour la première fois à l'étude d'unscience, nous soumes, par rapport à cette science, dans un état très-analogue à celui dans lequel sont les enfants, et la marche que nous avons à suivre est précisément celle que suit la nature dans la formation de leurs idées. De même que, dans l'enfant, l'idée est un effet de la sensation, que c'est la sensation qui fait naître l'idée, de même aussi, pour celui qui commence à se livrer à l'étude des sciences physiques, les idées ne doivent être qu'une conséquence, une suite immédiate d'une expérience ou d'une observation.

Qu'il me soit permis d'ajouter que celhi qui entre dans la carrière des sciences est dans une situation moins avantageuse que l'enfant même qui acquiert ses premières idées; si l'enfant s'est trompé sur les effets salutaires ou nuisibles des objets qui l'environnent, la nature lui donne des moyens multipliés de se rectifier. A chaque instant le jugement qu'il a porté se trouve redressé par l'expérience. La privation ou la douleur viennent à la suite d'un jugement faux; la jouissance et le plaisir à la suite d'un jugement juste. On ne larde pas, avec de tels maîtres, à devenir conséquent, et on raisonne bientôt juste quand on ne peut raisonner autrement sous peime de privation ou de sonffrance.

Il n'en est pas de même dans l'étude et dans la pratique des sciences : les faux jugements que nous portons n'intéressent ni notre existence ni notre bien-être; aucun intérêt physique ne nous oblige de nous rectifier : l'imagination, au contraire, qui tend à nous porter continnellement au delà du vrai; l'amour-propre et la confiance en nous-mêmes, qu'il sait si bien uous inspirrer, nous soliticitent à tirer des conséquences qui ne dérivent pas immédiatement des faits; en sorte que nous sommes en quelque façon intéressés à nous séduire nous-mêmes. Il n'est donc pas étonnant que, dans les sciences phisques en général, on ait souvent sapposé au lieu de conclure, que les suppositions transmises d'âge en âge soient devenues de plus en plus imposantes par le poids des autorités qu'elles out acquises, et qu'elles aient enfin été adoptées et regardées comme des vérités fondamentales, mênue par de très-bons esprits.

Le seul moyen de prévenir ces écarts consiste à supprimer, ou an moins à simplifier autant qu'il est possible, le raisonnement, qui est de nous el qui seul peut nous égarer; à le mettre contimullement à l'épreuve de l'expérience; à ne conserver que les faits qui ne sont que des données de la nature, et qui ne peuvent nous tromper; à ne chercher la vérité que dans l'enchaînement naturel des expériences et des observations, de la même manière que les mathématiciers parviennent à la solution d'un problème par le simple arrangement des données, et en réduisant le raisonnement à des opérations si simples, à des jugements si courts, qu'ils ne perdent jamais de une l'évidence qui leur sert de guide.

Convainen de ces vérités, je me suis imposé la loi de ne procéder jamais que du connu à l'inconnu, de ne déduire aucune couséquence qui ne dévire immédiatement des expériences et des observations, et d'enchaîner les faits et les vérités chimiques dans l'ordre le plus propre à en faciliter l'intéligence aux commençants. Il cettuit impossible que ne m'assiptitissant à ce plan je ne n'écartasse pas des routes ordinaires. C'est en effet un défaut commun à tons les cours et à tons les traités de chimie, de supposer, dès premiers pas, des connaissances que l'étève ou le lectur ne doivent acquérir que dans les leçons subséquentes. On commence dans presque tous par traiter des principes des corps; par expliquer la table des affinités, sans s'apercevoir qu'on est obligé de passer en revue dès le premier jour les principaux phénomènes de la chimie, de se servir d'expressions qui n'ont point été définies, et de supposer la science acquéix par ceux auxquels on se propose

de l'enseigner. Aussi est-il reconnu qu'on n'apprend que peu de chose dans un premier cours de chimie; qu'une année suffit à peine pour familiariser l'oreille avec le langage, les yeux avec les appareils, et qu'il est presque impossible de former un chimiste en moius de trois ou quatre ans.

Ces inconvénients tiennent moins à la nature des choses qu'à la forme de l'enseignement, et c'est ce qui m'a déterminé à donner à la chimie une marche qui me paraît plus conforme à celle de la nature. Je ne me snis pas dissimulé qu'en voulant éviter un genre de difficultés je me jetais dans un autre, et qu'il me serait impossible de les surmouter toutes; mais je crois que celles qui restent n'appartiennent point à l'ordre que je me suis prescrit; qu'elles sont plutôt une suite de l'état d'imperfection où est encore la chimie. Cette science présente des lacunes nombreuses, qui interrompent la série des faits, et qui exigent des raccordements embarrassants et difficiles. Elle n'a pas, comme la géométrie élémentaire, l'avantage d'être une science complète et dont toutes les parties sont étroitement liées entre elles; mais en même temps sa marche actuelle est si rapide, les faits s'arrangent d'une manière si heureuse dans la doctrine moderne, que nous pouvons espérer, même de nos jours, de la voir s'approcher beaucoup du degré de perfection qu'elle est susceptible d'atteindre.

Cette loi rigoureuse, dont je n'ai pas dû m'écarter, de ne rien conclure au delà de ce que les expériences présentent, et de ne jamais suppléer au silence des faits, ne ma pas permis de conprendre dans cet ouvrage la partie de la chimie la plus susceptible, peut-être, de devenir un jour une science exacte: c'est celle qui traite des affinités chimiques on attractions électives. M. Geofroy, M. Gellert, M. Bergman, M. Schéele, M. de Morveau, M. Kirwan et beaucoup d'autres, ont déjà rassemblé une multitude de faits particuliers, qui n'attendent plus que la place qui doit leur

être assignée; mais les données principales manquent, ou du moins celles que nous avons ne sont encore ni assez précises ni assez certaines pour devenir la base fondamentale sur laquelle doit reposer une partie aussi importante de la chimie. La science des allinités est d'ailleurs à la chimie ordinaire ce que la géométrie transcendante est à la géométrie élémentaire, et je n'ai pas cra devoir compliquer par d'aussi grandes difficultés des éléments simples et faciles, qui seront, à ce que j'espère. à la portée d'un très-grand nombre de lecteurs.

Peut-être un sentiment d'amour-propre at-il, sans que je m'en rendisse compte à moi-même, donné du poids à ces réflexions. M. de Morveau est au moment de publier l'article Affinité de l'Encyclopédie méthodique, et j'avais bien des motifs pour redouter de travailler en concurrence avec lui.

On ne manquera pas d'être surpris de ne point tronver dans un traité élémentaire de chimie un chapitre sur les parties constitnantes et élémentaires des corps; mais je ferai remarquer ici que cette tendance que nous avons à vouloir que tous les corps de la nature ne soient composés que de trois ou quatre éléments tient à un préjugé qui nous vient originairement des philosophes grees. L'admission de quatre éléments, qui, par la variété de leurs proportions, composent tous les corps que nous connaissons, est une pure hypothèse, imaginée longtemps avant qu'on eût les premières notions de la physique expérimentale et de la chimie, On n'avait point encore de faits, et l'on formait des systèmes; et aujourd'hui que nous avons rassemblé des faits, il semble que nous nous efforcions de les repousser, quand ils ne cadrent pas avec nos préjugés; tant il est vrai que le poids de l'autorité de ces pères de la philosophie humaine se fait encore sentir, et qu'elle pèsera sans doute encore sur les générations à venir.

Une chose très-remarquable, c'est que, tout en enseignant la

doctrine des quatre éféments, il n'est aucun chimiste qui, par la force des faits, n'ait été conduit à en admettre un plus grand nombre. Les premiers chimistes qui ont éérit depuis le renouvellement des lettres regardaient le soufre et le sel comme des substances, élémentaires qui entraient dans la combinaison d'un grand nombre de corps : ils reconausissaient donc l'existence de six éléments au lieu de quatre. Becher admettait trois terres, et était de leur combinaison et de la différence des proportions que résultait, suivant lui, la différence qui existe entre les substances nétalliques. Stabil a modifié ce système : tous les chimistes qui lui ou succédi se sont permis d'y faire des changements, même d'en imaginer d'autres, mais tous se sont laissé entrainer à l'esprit de leur siècle, qui se contentait d'assertions sans preuves, ou du moins qui regardait sovent comme telles de très-légères probabilités.

Tout ce qu'on peut dire sur le nombre et sur la nature des éléments se borne, suivant moi, à des discussions purement métaphysiques : ce sont des problèmes indéterminés qu'on se propose de résoudre, qui sont susceptibles d'une infinité de solutions, mais dont il est très-probable qu'aucune en particulier n'est d'accord avec la nature. Je me contenterai donc de dire que, si par le nom d'éléments nous entendous désigner les molécules simples et indivisibles qui composent les corps, il est probable que nous ne les connaissons pas : que, si, au contraire, nous attachons au nom d'éléments ou de principes des corps l'idée du dernier terme auquel parvient l'analyse, toutes les substances que nous n'avons encore pu décomposer par aucun moyen sont pour nous des éléments; non pas que nous puissions assurer que ces corps, que nous regardons comme simples, ne soient pas eux-mêmes composés de deux on même d'un plus grand nombre de principes; mais, puisque ces principes ne se séparent jamais, ou plutôt puisque nous n'avons aucun moyen de les séparer, ils agissent à notre égard à la manière des corps simples, et nous ne devons les supposer composés qu'au moment où l'expérience et l'observation nous en auront fourni la nreuve.

Ces réflexions sur la marche des idées s'appliquent naturellement au choix des mots qui doivent les exprimer. Guidé par le travail que nous avons fait en commun en 1787, M. de Morvean, M. Berthollet, M. de Fourcrov et moi, sur la nomenclature de la chimie, i'ai désigné, autant que je l'ai pu, les substances simples par des mots simples, et ce sont elles que j'ai été obligé de nommer les premières. On pent se rappeler que nous nous sommes efforcé de conserver à toutes les substances les noms qu'elles portent dans la société; nous ne nous sommes permis de les changer que dans deux cas : le premier à l'égard des substances nouvellement découvertes et qui n'avaient point encore été nommées, ou du moins pour celles qui ne l'avaient été que depuis peu de temps, et dont les noms encore nouveaux n'avaient point été sanctionnés par une adoption générale; le second, lorsque les noms adoptés, soit par les auciens, soit par les modernes, nous ont paru entraîner des idées évidenament fausses, lorsqu'ils pouvaient faire confondre la substance qu'ils désignaient avec d'autres, qui sont douées de propriétés différentes ou opposées. Nous n'avons fait alors aucune difficulté de leur en substituer d'antres, que nous avons empruntés principalement du grec; nous avons fait en sorte qu'ils exprimassent la propriété la plus générale, la plus caractéristique de la substance, et nous y avons trouvé l'avantage de soulager la mémoire des commençants, qui retiennent difficilement un mot nouveau lorsqu'il est absolument vide de sens, et de les accoutumer de bonne heure à n'admettre aucun mot sans y attacher une idée.

A l'égard des corps qui sont formés de la réunion de plusieurs substances simples, nous les avons désignés par des noms composés comme le sont les substances elles-mêmes; mais, comme le nombre des combinaisons binaires est déjà très-considérable, nous serions tombés dans le désordre et dans la confusion, si nous ne nous fussions pas attachés à former des classes, Le nom de classes et de genres est, dans l'ordre naturel des idées, celui qui rappelle la propriété commune à un grand nombre d'individus; celui d'espèces, su contraire, est celui qui ramène l'idée aux propriétés particulières à quelques individus.

Ces distinctions ne sont pas faites, conume on pourrait le penser, seulement par la métaphysique; elles le sont par la nature. Un enfant, dit l'abbé de Condillac, appelle du nom d'arbre le premier arbre que nous lui montrons. En second arbre qu'il voit ensuite lui rappelle la méme idée, il lui donne le même nom; de même à un troisième, à un quatrième, et voilà le mot d'arbre, donné d'abord à un individu, qui devient pour lui un nom de classo ou de genre, une idée abstraite qui comprend tous les arbres en général. Mais, lorsque nous lui aurons fait remarquer que tous les arbres en servent pas aux mêmes usages, que lous ne portent pas les mêmes fruits, il apprendra bientôt à les distinguer par des noms spécifiques et particuliers. Cette logique est celle de toutes les sciences; elle s'appique naturellement à la chimie.

Les acides, par exemple, sont composés de deux substances de l'ordre de celles que nous regardons comme simples, l'une qui constitue l'acidité et qui est commune à tous; c'est de cette substance que doit être emprunté le nom de classe ou de genre; l'autre qui est propre à chaque acide, qui les différencie les uns des autres, et c'est de cette substance que doit être emprunté le nom spécifique.

Mais, dans la plupart des acides, les deux principes constituants, le principe acidifiant et le principe acidifié, peuvent exister dans des proportions différentes, qui constituent toutes des points d'équilibre on de saturation; c'est ce qu'on observe dans l'acide sulfurique et dans l'acide sulfurenx; nons avons exprimé ces deux états du même acide en faisant varier la terminaison du nom spécifique.

Les substances métalliques qui ont été exposées à l'action réunie de l'air et du feu perdent leur éclat métallique, augmentent de poids et preunent une apparence terreuse; elles sont, dans cet état, composées, comme les acides, d'un principe qui est commun à toutes, et d'un principe particulier propre à chacune; nous avous à égaleunent les classer sous un nom générique dérivé du principe commun, et le nom que nous avons adopté est celui d'axyde; nous les avous ensaite différenciées les unes des antres par le nom particulier du métal auquel elles appartieunent.

Les substaures combustibles, qui, dans les acides et dans les oxydes métalliques, sont un principe spécifique et particulier, sont susceptibles de deveuir à leur, tour un principe commun à un grand mombre de substances. Les combinaisons suffureuses ont été longtemps les scules commes en ce gener; on sait aujourd'hui, d'après les expériences de MM. Vandermonde, Monge et Bertholet, que le charbon se combine avec le fer, et pent-être avec plusieurs autres métaux; qu'il en résulte, suivant les proportions, de l'acier, de la plombagine, etc. On sait également, d'après les expériences de MP. Pelletier, que le phosphore se combine avec un grand nombre de substances métalliques. Nous avons encore rassemblé ces différentes combinaisons sous des noms génériques dérivés de celui de la substance commune, avec une terminaison, qui rappelle cette analogie, et nous les avons spécifiées par un autre nou, dérivé de leur substance propre.

La nomenclature des êtres composés de trois substances simples présentait un peu plus de difficultés en raison de leur nombre, et surtont parce qu'on ne peut exprimer la nature de leurs principes constituants sans employer des nous plus composés. Nons avus eu à considérer dans les corps qui forment cette classe, tels que les sels neutres, par exemple, 1° le principe acidifiant, qui est conmun à tous; 3° le principe acidifiable, qui constitue leur acide propre; 3° la base saline, terreuse ou métallique, qui détermine l'espèce particulère de sel, Nous avons emprunté le nom de chaque classe de sels de celui du principe acidifiable, commun à tons les individus de la classe; nous avons ensuite distingué chaque espèce par le nom de la base saline, terreuse on métallique, qui lui est particulère.

Ln sel, quoique composé des trois mêmes principes, pent êtrecependant dans des états très-différents, par la seule différence de leur proportion. La nomenclature que nous avous adoptée aurait été défectueuse si elle n'eût pas exprimé ces différents états, et nous y sonanes principalement parvenns par des changements de terminaison, que nous avons rendue uniforme pour un même état des différents sels.

Enfin nous sommes arrivés au point que, par le not seul, on reconnait sur-le-chanqu quelle est la substance combustible qui entre dans la combinaison dont il est question; si cette substance combustible est combinée avec le principe acidifiant, et dans quelle proportion; dans quel état est ca ride; s' quelle base il est uni; s'il y a saturation exacte; si c'est l'acide on bien la base qui est en excès.

On conçoit qu'il n'a pas été possible de remplir ces différentes vues sans blesser quelquefois des usages reçus, et sans adopter des dénominations qui ont paru dures et barbares dans le premier moment; mais nous avons observé que l'oreille s'accontunait promptement aux mots nouveaux, surtout lorsqu'ils se trouvaient liés à un système général et raisonné. Les nons, au surplus, qui s'emplovaient avant nons, tels que ceux de posidre d'algaroth, de sel alembroth, de pompholix, d'ean phagédénique, de turbith minéral, de coleolhar, et beaucoup d'autres, ne sont ni moins durs, ni moins extraordinaires; il faut une grande habitude et beaucoup de mémoire pour se rappeler les substances qu'ils expriment, et surtout pour reconnsitre à quel genre de combinaison ils appartiennent. Les noms d'huit de la tritre par d'faillance, d'huit de stritoi, de beurre d'arsenic et d'autimoine, de fleurs de zine, etc. sont plus impropres eucore, parce qu'ils fout nattre des idées fausses; parce qu'il résites, à proprement parler, dans le règne minéral et surtout dans le règne métallique, ni beurres, ni huites, ni fleurs; enfin parce que les substances qu'on désigne sous ces noms trompeurs sont de violeuts poissons.

On nous a reproché, lorsque nous avons publié notre Essai de Nomenclature chimique, d'avoir changé la langue que nos maîtres ont parlée, qu'ils ont illustrée, et qu'ils nous ont transmise; mais on a onblié que c'étaient Bergman et Macquer qui avaient euxmêmes sollicité cette réforme. Le savant professeur d'Ujsal, M. Bergman, écrivait à M. de Moreau, dans les derniers temps de sa vie : Ne faites grâce à aucune dénomination impropre : ceux qui saceut déjà entendront toujours ; ceux qui ne sacent pas encore entendront plus tôt.

Peut-être serait-on plus foudé à me reprocher de n'avoir donné, dans l'ouvrage que je présente au public, aucun historique de l'opinion de ceux qui m'ont précédé; de n'avoir présenté que la menne, sous discuter celle des autres. Il en est résulté que je n'ai pas toujours rendu à mes confères, encore moins aux chimistes étraugers, la justice qu'il était daus mon intention de leur rendre; mais je prie le lecteur de considérer que, si l'on accumnalit les citations daus un ouvrage élémentaire, si l'on s'y livrait à de longues discussions sur l'historique de la science et sur les travaux de ceux qui l'out professée, on perdrait de vue le véritable objet qu'on s'est proposé, et l'on formerait un ouvrage d'une lecture tout à fait fastidieuse pour les commençants. Ce n'est ni l'histoire de la science, ni celle de l'esprit humain, qu'on doit faire dans un traité élémentaire; on ne doit y chercher que la facilité, la clarté; on en doit soigneusement écarter tout ce qui pourrait tendre à détourner l'attention. C'est un chemin qu'il faut continuellement aplanir, dans lequel il ne faut laisser subsister aucun obstacle qui puisse apporter le moindre retard. Les sciences présentent déjà par elles-mêmes assez de difficultés, sans en appeler encore qui leur sont étrangères. Les chimistes s'apercevront facilement, d'ailleurs, que je n'ai presque fait usage, dans la première partie, que des expériences qui me sont propres. Si quelquefois il a pu m'échapper d'adopter, sans les citer, les expériences ou les opinions de M. Berthollet, de M. de Fourcroy, de M. de Laplace, de M. Monge, et de ceux, en général, qui ont adopté les mêmes principes que moi. c'est que l'habitude de vivre ensemble, de nous communiquer nos idées, nos observations, notre manière de voir, a établi entre nous une sorte de communauté d'opinions, dans laquelle il nous est souvent difficile à nous-mêmes de distinguer ce qui nous appartient plus particulièrement.

Tout ce que je viens d'exposer sur l'ordre que je me suis efforcé de suivre dans la marche des preuves et des idées n'est applicable qu'à la première partie de cet ouvrage: c'est elle seule qui contient l'ensemble de la doctrine que j'ai adoptée; c'est à elle seule que j'ai cherché à donner la forme véritablement élémentaire.

La seconde partie est principalement formée des tableaux de la nomenclature des sels neutres. Jy ai joint seulement des explications très-sommaires, dont l'objet est de faire connaître les procédés les plus simples pour obtenir les différentes espèces d'acides connus: cette seconde partie ne contient rien qui me soit propre; elle ne présente qu'un abrégé très-concis de résultats extraits de différents ouvrages.

Enfin ĵai donné dans la troisième partie une description détaillée de toutes les opérations relatives à la chinie moderne. Un ouvrage de ce genre paraisait désiré depuis longtemps, et je erois qu'il sera de quelque utilité. En général, la pratique des expérriences, et surtout des expériences modernes, n'est point assez répandue : et peut-être, si, dans les différents mémoires que j'ai donnés à l'Académie, je me fusse étendu davantage sur le détail des manipulations, me serais-je fait plus facilement entendre, et la science aurait-elle fait des progrès plus rapides. L'ordre des nutières, dans cette troisième partie, n'a paru à peu près arbitmire, et je me suis seudement attaché à classer dans chacun des huit chapitres qui la composent les opérations qui ont ensemble le plus d'analogie, On s'apercevra aisément que cette troisième partie n'a pu être extraite d'ancan ouvrage, et que, dans les articles principans, je n'ai pu être aidé que de ma propre expérience.

Je terminerai ce discours préliminaire en transcrivant littéralement quelques passages de M. l'abbé de Condilluc, qui me paraissent peindre avec beancoup de vérité l'état où était la chimie dans des temps très-rapprochés du nôtre <sup>1</sup>. Ces passages, qui n'ont point été faits exprès, n'en acquerront que plus de force, si l'application en paraît juste.

- Au lieu d'observer les choses que nous voulions counaître, nous avons voulu les imaginer. De supposition fausse en supposition fausse, nous nous sommes égarés parmi une multitude d'erreurs; et ces erreurs étant devenues des préjugés, nous les ravons prises par cette raison pour des principes; nous nous ravons et de plus en plus. Alors nous n'avons su raissommer que d'après les mauvaises habitutes que nous avions consoner que d'après les mauvaises habitutes que nous avions con-

Partie II, chapitre i.

rtractées. L'art d'abuser des mots sans les bien entendre a été pour nous l'art de raisonner...... Quand les choess sont parvennes à ce point, quand les erreurs se sont ainsi accumulées, il n'ny a qu'un moyen de remettre l'ordre dans la faculté de penser: -c'est d'aublier tout ce que nous avous appris, de reprendre nos ridées à leur origine, d'en suivre la génération, et de refaire, -comme dit Bacon, l'entendement humain.

- Ce moyen est d'autant plus difficile qu'on se croit plus instruit - Aussi des ouvrages où les sciences seraient traitées avec une grande netteté, une grande précision, un grand ordre, ne se-- raient-ils pas à la portée de tout le monde. Ceux qui n'auraient - rien étudié les entendraient mieux que ceux qui ont fait degrandes études, et surtout que ceux qui ont écrit beaucoup sur - les sciences.

M. l'abbé de Condillac ajoute à la fin du chapitre v. : Mais eufin les sciences ont fait des progrès, parce que les philosophes eut mieux observé, et qu'ils ont mis dans leur langage la précision et l'exactitude qu'ils avaient mises dans leurs observations : «ils ont corrigé la langue, et l'on a mieux raisonné."

## PREMIÈRE PARTIE.

DE LA FORMATION DES FLUIDES AÉRIFORMES ET DE LEUR DÉCOMPOSITION;

DE LA COMBUSTION DES CORPS SIMPLES ET DE LA FORMATION DES ACIDES.

#### CHAPITRE PREMIER.

DES COMBINAISONS DU CALORIQUE ET DE LA FORMATION D26 FLUIDES ÉLASTIQUES AÉBIFORMES.

C'est un phénomène constant dans la nature, et dont la généralité a été bien étable par Boerhave, que, lorsqu'on échaulfe un corps quéconque, solide ou fluide, il augmente de dimension dans tous les sens.
Les faits sur lesquels on s'est fondé pour restreindre la généralité de ce principe ne présentent que des résultats illusoires, ou domis dans lesquels se compliquent des circonstances étrangères qui en impoent; mais, lorsqu'on est parvenu à séparer les effets et à les rapporter chacun à la cause à l'aquelle ils appartiennent, on s'aperçoit
que l'écartement des molécules par la chaleur est une loi générale et
constante de la nature.

Si, après avoir échauffé jusqu'à un certain point un corps solide, et au avoir ains écarté de plus en plus toutes les molécules, en le laise refroidir, ces mêmes molécules se rapprochent les unes des autres dans la même proportion, suivant laquelle elles avaient été écartées; le corps repasse par les mêmes degrés d'extension qu'il avait parcourus; et, si on le ramêne à la même température qu'il avait d'abord. Beaprésne, et il reprend sensiblement le volume qu'il avait d'abord. Mais, comme nous sommes bien éloignés de pouvoir obtenir un degré de froid abboul, comme nous ne connaissons acun degré de régrés de froid abboul, comme nous en connaissons acun degré de régrés

dissement que nous ne puissions supposer susceptible d'être augmenté, il en résulte que nous n'avous pas encare pu parvenir à rapprocher, le plus qu'il est possible, les molécules d'aucun corps, et que, par conséquent, les molécules d'aucun carps ne se touchent dans la nature; couchasion très-singulière, et à laquelle cependant il est impossible de se résiser.

On conçoit que les molécules des corps étant ainsi continuellement sollicitées par la chaleur à s'écarter les unes des autres, elles n'auraien aucune liaison entre elles, et qu'il n'y aurait aucun corps solide, si elles n'étaient retennes par une autre force qui tendit à les réunir, et pour ainsi dire à les mehaliner, et cette force, quelle qu'en soit la cause, a été nommée attraction.

Visis les unofécules des corps peuvent être considérées counne obéssant à deux forces. Fune répulsive, l'autre attractive, entre lesquelles elles sont en équilibre. Tant que la dernière de ces forces, l'attraction, est victoriense, le corps demeure dans l'État solide; si, au contraire, l'attraction est la plus faible, si la cladeur a tellement écarté les unes des autres les molécules du corps, qu'elles soient hors de la sphère d'activité de leur attraction, elles perdent l'adhérence qu'elles avaient entre elles, et le corps esse d'être un solide.

L'eau nous présente continuellement un exemple de ces phénomènes : au-dessons de zéro du thermomètre français, elle est dans l'état soilée et elle porte le nom de glarce au-dessus de ce même terme, ses molécules cessent d'être retenues par leur attraction réciproque, et et de devient ce qu'on appelle un liquide; cufin, au-dessus de 80 degrés, ses molécules obéissent à la répulsion occasionnée par la chaleur; l'eau prend l'état de vapeur ou de gaz, et elle se transforme en un fluide aériforme.

On en peut dire autant de tous les corps de la nature: ils sont ou solidies on liquides, ou dans l'état élastique et aériorme, suivant le rapport qui existe entre la force attractive de leurs molécules et la force répulsive de la chaleur, ou, ce qui revient au même, suivant le degré de chaleur auquel ils sont exposés. Il est difficile de concevoir ces phénomènes sans admettre qu'ils sont l'effet d'une substance réelle et matérielle, d'un fluide très-subtil, qui s'insinue à travers les molécules de tons les corps et qui les écarte; et, en supposant même que l'existence de ce fluide fot une hypothèse, on verra dans la suite qu'elle explique d'une manière très-heureuse les phénomènes de la nature.

Cette substance, quelle qu'elle soit, étant la cause de la chaleur, ou, en d'autres termes, la sensation que nous appelons chaleur étant l'effet de l'accumulation de cette substance, on ne peut pas, dans un langage rigoureux, la désigner par le nom de chaleur, parce que la même dénomination ne peut pas exprimer la cause et l'effet. C'est ce qui m'avait déterminé, dans le mémoire que j'ai publié en 17771, à la désigner sons le nom de fluide igné et de matière de la chaleur. Depuis, dans le travail que nous avons fait en commun, M. de Morveau, M. Berthollet, M. de Fourcroy et moi, sur la réforme du langage chimique, nous avons cru devoir bannir ces périphrases qui allongent le discuurs, qui le rendent plus traînant, moins précis, moins clair, et qui souvent même ne comportent pas des idées suffisamment justes. Nous avuns en conséquence désigné la cause de la chaleur, le fluide éminemment élastique qui la produit, par le nom de calorique. Indépendamment de ce que cette expression remplit notre objet dans le système que nous avons adopté, elle a encure un autre avantage, c'est de ponyoir s'adapter à tuutes sortes d'opinions; puisque, rigourensement parlant, nous ne sommes pas même obligés de supposer que le calorique soit une matière réelle; il suffit, comme on le sentira mieux par la lecture de ce qui va suivre, que ce soit une cause répulsive quelconque qui écarte les mulécules de la matière, et on peut ainsi en envisager les effets d'une manière abstraite et mathématique.

La lumière est-elle une modification du calorique, ou bien le calorique est-il une modification de la lumière? C'est sur quoi il est impossible de prononcer dans l'état actuel de nos connaissances. Ce qu'il

<sup>1</sup> Becueil de l'Académie, 1777, p. 520.

y a de certain, c'est que, dans un système où l'on s'est fait une loi de n'admettre que des faits, et où fon évite, autant qu'il est possible, de rien supposer au delà de ce qu'ils présentent, on doit provissirement décipier par des nouss différents ce qui produit des élitet différents. Nous distinguerons donc la lumière de calorique; mais nous n'en conviendrons pas moins que la lumière et le calorique ont des qualités qui leur sont comununes, et que, daus quelques criconstances, ils se combinent à peu près de la même manière et produisent une partie des mêmes effets.

Ce que je vieus de dire sulfirait déjà pour bien déterminer Idéequ'on doit attacher au mot de colorique; mais il me reste un télebe plus difficile à remplir, c'est de donner des idées justes de la manière dont le calorique agit sur les corps. Puisque cette matière subhle pénière à travers les pores de tuntes les substauces que nous comaissous, puisqu'il n'existe pas de vases à travers lesquels elle ne s'échappe, et qu'il n'en est, par conséquent, aucun qui puisse la contenir saus perte, on ne peut en connaître les propriétés que par des effets qui, la plupart, sont fugitifs et difficiles à saisir. C'est sur les classes qui en ne pent ni voir ni palper qu'il est surtont important de se leur en garde contre les écarts de l'imagination, qui tent toujours à s'elancer an delà du vrai, et qui a bien de la peine à se renfermer dans le orcle étroit que les faits lui circonscrivent.

Vous venous de voir que le même corps devenait solide ou liquide, ou fluide sérifurme, suivant la quantité de calorique dont il était pénétré, ou, pour parler d'une manière plus rigoureuse, suivant que la force répulsive du calorique était égale à l'attraction de ses molécules, ou qu'elle était plus forte ou plus faible qu'elle.

Mais, s'il n'existait que ces deux forces, les corps ne seraient liquides qu'à un degré indivisible du thermomètre, et ils passeraient brusquement de l'état de solide à celui de fluide élastique aériforme. Ainsi l'eau, par exemple, à l'instant même où elle cesse d'être glace, commencerait à bouillir; elle se transformerait en un fluide aériforme, et ses molécules s'écarteraient indéfiniment dans l'espace. S'il n'en est pas ainsi, c'est qu'une troisième force, la pression de l'atmosphère, met obstacle à cet écartement, et c'est par cette raison que l'eau demeure dans l'état fluide depuis zéro jusqu'à 80 edgrets du thermomètre français; la quantité de calorique qu'elle reçoit dans cet intervalle est insuffisante pour vaincre l'effort occasionné par la pression de l'atmosphère.

On voit donc que, sans la pression de l'atmosphère, nous n'aurious sa de liquide constant; nous ne verrions les corpe dans cet état qu'un moment précis où ils se fondent; la moindre augmentation de chaleur qu'ils recevraient ensuite en écarterait sur-le-champ les parties et léadisperserait. Il y a plus, sans la pression de l'atmosphère, nous n'aurions pas, à proprement parler, de fluides aériformes. En effet, au moment où la force de l'attraction serait vaincue par la force répulsive du calorique, les molécules s'éloigneraient indéfiniment, sans que rien limitât leur écartement, si ce n'est leur propre pesanteur, qui les ras-semblerait pour former une atmosphère.

De simples réflexions sur les expériences les plus connues suffisent pour faire apercevoir, la vérité de ce que je viens d'énoncer. Elle se trouve d'ailleurs confirmée d'une manière évidente par l'expérience qui suit, dont Jai d'aja doune le détail à l'Académie en 1777. (Voy. Mém. de l'Académe, p. 436.)

On remplit d'éther suffurique' un petit vase de verre étroit. (pl.VII, fig. 17), monté sur sou pied P. Ce vase ne doit pas avoir plus de 1 à 1 i lignes de diamètre et environ 3 pouces de hauteur. On couvre ce vase avec une vessie humetée, qu'on assujettit autour du col du vase par un graulo mombre de tours de gros fil bies nervés; pour plus graude sûreté, on remet une seconde vessie par-dessus la première, et on fassujettit de la même manière. Ce vase doit être tellement rempli d'éther, qu'il ne reste aucune portion d'air entre la liqueur et la vessie;

Je donnerai ailleurs la définition de la liqueur qu'on nomme éther, et j'en développerai les propriétés. Je me contenterai de dire dans ce moment qu'on désigne par ce

nom une tiqueur inflammable très-volatile, d'une pesanteur spécifique beaucoup moindre que l'eau et même que l'esprit-de-

on le place ensuite sons le récipient BCD d'une machine pneumatique dont le haut B doit être garni d'une boite à cuir, traversée par une tige EF, dont l'extrémité F se termine en une pointe ou lame très-aiguë; à ce même récipient doit être adapté un baromètre GH.

Lorsque tout est ainsi disposé, on fait le vide sous le récipient; puis en faisant descendre la tige pointne EF, on crève la vessie. Anssità l'éther commence à bouillir avec une étonuante rapidité, il se vaporise et se transforme en un fluide élastique aériforme qui occupe tout le récipient. Si la quanité d'éther est assex considérable pour que, la vaporisation finie, il en reste eucore quelques gouttes dans la fole, le fluide élastique qui s'est produit est susceptible de soutenir le barnettre adapté à la machine puennatique à 8 ou 10 pouces environ pendant l'hiver, et à  $20 \times 10^{2}$  pendant les chalcurs de l'été. On peut, pour rendre cette expérience plus complète, introduire un petit thenomètre dans le vase A qui contient l'éther, et on s'aperçoit qu'il dessend considérablement pendant tout le temps que dure la vaporisation.

On ne fait autre chose, dans cette expérience, que de supprimer le poids de l'atmosphère, qui, dans l'état ordinaire, pèes sur la surface de l'éther, et les effets qui en résultent prouvent évidemment deux choses : la première, qui au degré de température dans lequel nous vivons l'éther serait constamment dans l'état d'un fluide aériforme, si la pression de l'atmosphère n'y mettait obstacle; la seconde, que ce passage de l'état liquide à l'état aériforne est aecompagné d'un refroinissement considérable, par la raison que, pendant la vaporisaire, une partie du calorique, qui était dans un état de liberté, ou au moins d'équilibre, dans les corps environnants, se combine avec l'éther pour le porter à l'état de fluide aériforme.

La même expérience réussit avec tous les fluides évaporables, tels que l'esprit-de-vin ou alcool, l'eau et le mereure même; avec eette différeuce cependant que l'atmosphère d'alcool qui se forme sous le récipient ne peut soutenir le baromètre adapté à la machine poumatique, en hiver, qu'à un pouce au-dessus de son niveau, et à quatre ou einq en été; que l'eau ne le soutient qu'à quelques lijnes, et le mercure à quelques fractions de ligne. Il y a done moins de fluide vaporisé lorsqu'on opère avec l'alcool que lorsqu'on opère avec l'éther; moins encore avec l'eau, et surtout avec le mercure; par conséquent, moins de calorique employé et moins de refroidissement, ee qui cadre parfaitement avec le résultat des expériences.

Un autre genre d'expérience prouve encore d'une manière aussi évidente que l'état aériforme est une modification des corps, et qu'elle dépend du degré de température et de pression qu'ils éprouvent.

Nous avons fait voir, M. de Laplace et moi, dans un mémoire que nous avons lu à l'Académie en 1777, mais qui n'a pas été imprimé, que, lorsque l'éther était soumis à une pression de 28 pouces de mereure, c'est-à-dire à une pression égale à celle de l'atmosphère, il entrait en ébullition à 39 ou 33 degrés du thermomètre de mereure. M. de Luc, qui a fait des recherches analogues sur l'esprit-de-vin, a reconnu qu'il entrait en ébullition à 67 degrés. Enfin tout le monde sait que l'eau commence à bouillir à 80 degrés. L'ébullition n'étant autre chose que la vaporisation d'un fluide, ou le moment de son passage de l'état liquide à celui d'un fluide élastique aériforme, il était évident qu'en tenant constamment de l'éther à une température supérieure à 33 degrés et au degré habituel de pression de l'atmosphère, on devait l'obtenir dans l'état d'un fluide aériforme; que la même chose devait arriver à l'esprit-de-vin au-dessus de 67 degrés, et à l'eau au-dessus de 80; c'est ce qui s'est trouvé parfaitement confirmé par les expériences suivantes1:

Fai rempli avec de l'eau à 35 ou 36 degrés du thermomètre un grand vasce ABCD (ph. VII, 6g. 15); le suppose transparent pour mieux faire sentir ce qui se passe dans son intérieur; ou peut encore tenir les mains assez longtemps dans de l'eau à ce degré sans s'incommoder. J'y ai plongé des bottellies à gould renversé F, G, qui s'y sont emplies, après quoi je les ai retournées de manière qu'elles cussent leur goulot en en-bas, et appliqué contre le fond du vase.

<sup>1</sup> Mém. de l'Académie, 1780, p. 335.

Les choses étant ainsi disposées, j'ai introduit de l'éther sulfurique dans un très-petit matres, dont le col a bé était doublement recourbé; j'ai plongé ce matras dans l'eau du vase d BCD, et j'ai engagé, comme on le voit représenté dans la figure 15, l'extrémité de son col a bé dans le goulot d'une des bouteilles F. Dès que l'éther a commencé à resentir l'impression de la chaleur, il est entré en ébulition, et le calorique qui s'est combiné avec lui l'a transformé en un fluide élastique aériforme, dont j'ai rempli successivement plusieurs bouteilles F. G.

Ce n'est point ici le lieu d'examiner la nature et les propriétés de ce fluide aériforme, qui est très-inflammable; mais, sans anticiper sur des connaissances que je-ne dois pas supposer au lecteur, je ferai observer, en me fixant sur l'objet qui nous occupe dans ce moment, que l'éther, d'après cette expérience, est tout près de ne pouvoir exister dans la planète que nous habitons que dans l'état aériforme; que, si la pesanteur de notre atmosphère n'équivalait qu'à une colonne de 20 ou 24 pouces de mercure au lieu de 28, nous ne pourrions obtenir l'éther dans l'état liquide, au moins pendant l'été; que la formation de l'éther serait par conséquent impossible sur les montagnes un peu élevées, et qu'il se convertirait en gaz à mesure qu'il serait formé, à moins qu'on n'employât des ballons très-forts pour le condenser, et qu'on ne joignit le refroidissement à la pression. Enfin, que le degré de la chaleur du sang étant à peu près celui où l'éther passe de l'état liquide à l'état aériforme, il doit se vaporiser dans les premières voies, et qu'il est très-vraisemblable que les propriétés de ce médicament tiennent à cet effet, pour ainsi dire, mécanique.

Ces expériences réussissent encore mieux avec l'éther nitreux, parc qu'il se vaporis à un degré de chaleur moindre que l'éther sulfurique. À l'égard de l'alcool ou esprit-de-vin, l'expérience, pour l'obtenir dans l'état aériforme, présente un peu plus de difficulté, parce que ce fluide n'étant susceptible de se vaporisser qui à 67 degrés du thermoniètre de Réaumur, il faut que l'eau du bain soit entretenue presque bouillante, et qu'à ce degré il n'est plus possible d'y plonger les mains.

Il était évident que la même chose devait arriver à l'eau; que ce

fluide devait également se transformer en gaz en l'exposant à un degré de chaleur supérieur à celui qui le fait bouillir; mais, quoique convaincus de cette vérité, nous avons cru eependant, M. de Laplace et moi, devoir la confirmer par une expérience directe, et en voiei le résultat. Nous avons rempli de mercure une jarre de verre A (pl. VII, fig. 5), dont l'ouverture était retournée en en-bas, et nous avons passé dessous une soucoupe B, également remplie de mercure. Nous avons introduit dans cette jarre environ 2 gros d'eau, qui ont gagné le haut ed de la jarre, et qui se sont rangés au-dessus de la surface du mercure; puis nous avons plongé le tout dans une grande chaudière de fer EFGH, placée sur un fourneau GHIK; cette chaudière était remplie d'eau salée en ébullition, dont la température excédait 85 degrés du thermomètre ; on sait, en effet, que l'eau chargée de sel est susceptible de prendre un degré de chaleur supérieur de plusieurs degrés à celui de l'eau bouillante. Dès que les 2 gros d'eau placés dans la partie supérieure cd de la jarre ou du tube ont eu atteint la température de 80 degrés ou environ, ils sont entrés en ébullition, et, au lieu d'occuper, comme ils le faisaient, le petit espace ACD, ils se sont convertis en un fluide aériforme qui l'a remplie tout entière; le mercure est même descendu un peu au-dessous de son niveau, et la jarre aurait été renversée, si elle n'avait été très-épaisse, par conséquent fort pesante, et si elle n'avait d'ailleurs été assujettie à la soucoupe par du fil de fer. Sitôt qu'on retirait la jarre du bain d'eau salée, l'eau se condensait et le mereure remontait; mais elle reprenait l'état aériforme quelques instants après que l'appareil avait été replongé.

Voilà done un certain nombre de substances qui se transforment en un fluide afrifòrme à des degrés de chaleur trèv-voisins de ceux dans lesquels nous vivons. Nous verrons hientôt qu'il en est d'autres, tels que l'acide marin ou mariatique, l'aleda volatil ou ammoniaque, l'acide archonique ou nir fixe, l'acide sulfureux, etc. qui demeurent constamment dans l'état aériforme, au degré habituel de chaleur et de pression de l'atmosphère.

Tous ces faits particuliers, dont il me serait facile de multiplier les

exemples, m'autorisent à faire un principe général de ce que j'ai déjà aunoncé plus haut, que presque tous les corps de la nature sont susceptibles d'esiter dans trois étant différents : dans l'état de solidité, dans l'état de liquidité et dans l'état aériforme, et que ces trois état d'un nême corps dépendent de la quantité de calorique qui lui est combinée. Je désignerai dorénavant ces fluides aériformes sous le non générique de gaz, et je dirai en conséquence que, dans toute espèce de gaz, on doit distingue le calorique qui lint, en quielque façon, l'office de dissolvant, et la substance qui est combinée avec lui et qui forme sa base.

C'est à ces bases des différents gas qui sont encore peu connues, que nous avons été obligés de donner des nons. Je les indiquerais le chapitre v de cet ouvrage, après que j'aurai rendu compte de quelques phénomènes qui accompagnent l'échauffement et le refroidissement des corps, et que j'aurai donné des idées plus précises sur la constitution de notre atmosphère.

Vous avons vu que les molécules de tous les corps de la nature téaient dans un téal téléquilhire entre l'attraction, qui teud à les écarter. Ainsi, non-eulement le calorique cuvironne de toutes parts les corps, mais encore il rempit les intervalles que leurs molécules laissent entre elles. On se formera une idéc de ces dispositions, si fou se figure un sabs rempil de petites balles de plomb et daus lequel on verse une substance en poudre très-fine, telle que du sablon; on conçoit que rette substance se répandra uniformément dans les intervalles que les halles laissent entre elles et les rempilra. Les balles, dans cet cemple, sont au sablon ce que les molécules des corps sont au calorique; avec cette fulférence que, dans l'exemple cité, les balles se touchent, au lieu que les molécules des corps ne se touchent pas, et qu'elles sont toujours maintenues à une petite distance les unes des autres par l'effort du calorique.

Si, à des balles, dont la figure est ronde, on substituait des hexaèdres, des octaèdres, ou des corps d'une figure régulière quelconque et d'une égale solidité, la capacité des vides qu'ils laisseraient entre eux ne serait plus la même, et l'on ne pourrait plus y logre une aussi grande quantité de sablon. La même chose arrive à l'égard de tous les corpde la nature; les intervalles que leurs molécules laissent entre elles ue sont pas tous d'une égale capacité. Cette capacité dépend de la figure de ces molécules, de leur grosseur et de la distance les unes des autres à laquelle elles sont maintenues, suivant le rapport qui existe entre leur force d'attraction et la force répulsix eq uverce le calorique.

C'est dans ce seus qu'on doit entendre cette expression, copacité de comps pour mainteine lumétire de la chaleure expression fort juste; introduite par les physiciens anglais, qui ont eu les premiers des notions exactes à cet égard. Lin exemple de re qui se passe dans l'eau, et quedques réflexions sur la mainire dont ce fliulée mouille et pénêtre les corps, rendra ceci plus intelligible; ou ne saurait trop s'aider, dans les chooses abstraites, de comparsions sensibles.

Si l'on plonge dans l'eau des morceaux de différents bois, égaux en volume, d'un pied cube, par exemple, ce fluide s'introduira peu à peu dans leurs pores; ils se gonfleront et augmenteront de poids; mais chaque espèce de bois admettra dans ses pores une quantité d'eau différente; les plus légers et les plus poreux en logeront davantage; ceux qui seront compactes et serrés n'en laisseront pénétrer qu'une très-petite quantité; enfin la proportion d'eau qu'ils recevront dépendra encore de la nature des molécules constituantes du bois, de l'affinité plus ou moins grande qu'elles auront avec l'eau, et les bois très-résineux, par exemple, quoique très-poreux, en admettront trèspeu. On pourra donc dire que les différentes espèces de bois ont une capacité différente pour recevoir de l'eau; on pourra même connaître, par l'augmentation de poids, la quantité qu'ils en auront absorbée; mais, comme on ignorera la quantité d'eau qu'ils contenaient avant leur inimersion, il ne sera pas possible de connaître la quantité absolue qu'ils en contiendront en en sortant.

Les mèmes circonstances ont lieu à l'égard des corps qui sont plongés dans le calorique; en observant ecpendant que l'eau est un fluide incompressible, tandis que le calorique est dout d'une grande élasticité, ce qui signifie, en d'autres termes, que les molécules du calorique ont une grande tendance à s'écarter les unes des autres, quand une force quelconque les a obligées de se rapprocher, et l'on conçoit que cette circonstance doit apporter des changements très-notables dans les ré-sultats.

Les choses amenées à ce point de clarté et de simplicité, il me seisé de faire entendre quelles sont les idées qu'on doit attacher à cres expressions, calorique libre et calorique combiné, quantité apécipique de calorique contenue dans les différents corps, capacité pour contenir le calorique, chalura litente, chalura manible, toutes expressions qui net propriet synonymes, mais qui, d'après ce que je vieus d'exposer, ont un sens strict et déterminé. C'est ce sens que je vais chercher eurore à fixer par quelques définitions.

Le calorique libre est celui qui n'est engagé dans aucune combinaison. Comme nous vivons au milieu d'un système de corps avec lesquels le calorique a de l'adhérence, il en résulte que nous n'obtenous iamais ce principe dans l'état de liberté absolue.

Le calorique combiné est celui qui est enchaîné dans les corps par la force d'affinité ou d'attraction, et qui constitue une partie de leur substance, même de leur solidité.

On entend par cette expression, calorique spécifique des corps, la quantité de calorique respectivement nécessaire pour élever d'un même nombre de degrés la température de plusieurs corps égaux en poids. Cette quantité de calorique dépend de la distance des molécules des corps, de leur adhérence plus ou moins grande; et c'est cette distance; ou plubbl. l'espace qui en résulte, qu'on a nommé, comme je l'ai dig à obserté, espaciéi pour contenir le adorique.

La chalour, considérée comme sensation, ou, en d'autres termes, la chaleur sensible, n'est que l'effet produit sur nos organes par le passage du calorique qui se dégage des corps environants. En général, nous n'éprouvons de sensation que par un mouvement quelconque, et l'on pourrait poser comme un azione, point de mouvement, point de sensasion. Ce principe général s'applique naturellement au sentiment du froid et du chaud : lorsque nous touchons un corps froid, le calorique, qui tend à se mettre en équilibre dans tous les corps, passe de notre main dans le corps que nous touchons, et nous éprouvons la sensation du froid. L'effet contraire arrive lorsque nous touchons un corps chaud : le calorique passe du corps à notre main, et nous avons la sensation de la chaleur. Si le corps et la main sont du même degré de température, ou à peu près, nous n'éprouvons aucune sensation, ni de draud, parce qu'alors il n'y a pas de mouvement, point de transport de calorique, et qu'encore une fois il n'y a pas de sensation sans un mouvement qui l'occasionne.

Lorsque le thermomètre monte, c'est une preuve qu'il y a du calorique libre qui se répand dans les corps environnants : le thermomètre. qui est au nombre de ces corps, en reçoit sa part, en raison de sa masse et de la capacité qu'il a lui-même pour contenir le calorique. Le changement qui arrive dans le thermomètre n'annonce donc qu'un déplacement de calorique, qu'un changement arrivé à un système de corps dont il fait partie; il n'indique tout au plus que la portion de calorique qu'il a recue, mais il ne mesure pas la quantité totale qui a été dégagée, déplacée ou absorbée. Le moyen le plus simple et le plus exact pour remplir ce dernier objet est celui imaginé par M. de Laplace, et qui est décrit dans les Mémoires de l'Académie, année 1780. p. 364. On en trouve aussi une explication sommaire à la fin de cet ouvrage. Il consiste à placer le corps ou la combinaison d'où se dégage le calorique au milieu d'une sphère creuse de glace; la quantité de glace fondue est une expression exacte de la quantité de calorique qui s'est dégagée. On peut, à l'aide de l'appareil que nous avons fait construire d'après cette idée, connaître, non pas, comme on l'a prétendu, la capacité qu'ent les corps pour contenir le calorique, mais le rapport des augmentations ou diminutions que recoivent ces capacités, par des nombres déterminés de degrés du thermomètre, il est facile, avec le même appareil, et par diverses combinaisons d'expériences, de connaître la quantité de calorique nécessaire pour convertir les corps solides en liquides, et cens-ci en fluides aériformes, et, réciproquement, ce que les fluides élastiques alandonnent de calorique quand ils deviennent liquides, et ceus-ci quand ils redeviennent solides. On pourra done parvenir un jour, forsque les expériences auront été assex multipliées, à détremmer le rapport de calorique qui constitue chaque espèce de gaz. Je rendrai compte, dans un chapitre particulier, des principaux résultats que nous avons oblemas en ce genre.

Il me reste, en finissant cet article, à dire un mot sur la cause de l'élasticité des gaz et des fluides en vapeurs. Il n'est pas difficile d'apercevuir que cette élasticité tient à celle du calorique, qui paraît être le corps éminemment élastique de la nature. Rien de plus simple que de concevoir qu'un corps devient élastique en se combinant avec un autre qui est lui-même doué de cette propriété. Mais il faut convenir que c'est expliquer l'élasticité par l'élasticité; qu'on ne fait par là que reculer la difficulté, et qu'il reste tonjours à expliquer ce que c'est que l'élasticité, et pourquoi le calorique est élastique. En considérant l'élasticité dans un sens abstrait, elle n'est autre chose que la propriété qu'ont les molécules d'un corps de s'éloigner les unes des autres, lorsqu'on les a forcées de s'approcher. Cette tendance qu'ont les molécules du calorique à s'écarter a lieu même à de fort grandes distances. On en sera convaincu, si l'on considère que l'air est susceptible d'un grand degré de compression; ce qui suppose que ses molécules sont déjà très-éloignées les unes des autres, car la possibilité de se rapprocher suppose une distance au moins égale à la quantité du rapprochement. Or ces molécules de l'air, qui sont déjà très-éloignées entre elles, tendent encorc à s'éloigner davantage : en effet, si on fait le vide de Boyle dans un très-vaste récipient, les dernières portions d'air qui y restent se répandent uniformément dans toute la capacité du vase, quelque grand qu'il soit; elles le remplissent en entier et pressent ses parois; or cet effet ne peut s'expliquer qu'en supposant que les molécules font un effort en tout sens pour s'écarter, et l'on ne connaît point la distance à laquelle ce phénomène s'arrête.

Il y a donc une véritable répulsion entre les molécules des fluides

cibatiques, ou du moins les choses se passent de la mênte manière que si cette répulsion avait lieu, et on aurait quelque droit d'en condure que les molécules du calorique se repoussent les unes les autres. Cette force de répulsion une fois admise, les explications relatives à la formation des fluides aériformes ou gaz deviendraient fort simples; mais il faut convenir, en mênte temps, qu'une force répulsive entre des molécules très-petites, qui agit à de grandes distances, est difficile à conervoir.

Il paraîtrait peut-être plus naturel de supposer que les molécules du caloriques 'attirent plus entre elles que ne le fout les molécules des corps, et qu'elles ne les écartent que pour obéir à la force d'attraction qui les oblige de se réunir. Il se passe quelque chose d'analogue à ce phénomène, quand on plonge une éponge sèche dans de l'eau : elle se gonfle; ses molécules s'écartent les unes des autres, et l'eau remplit tous les intervalles. Il est clair que cette éponge, en se gonflant, a acquis plus de capacité pour contenir de l'eau qu'elle n'en avait auparavant. Mais peut-on dire que l'introduction de l'eau entre ses molécules leur ait communiqué une force répulsive qui tende à les écarter les unes des autres? Non, sans doute; il n'y a, au contraire, que des forces attractives qui agissent dans ce cas, et ces forces sont: 1º la pesanteur de l'eau et l'action qu'elle exerce en tous sens comme tous les fluides; 2º la force attractive des molécules de l'eau les unes à l'égard des autres; 3° la force attractive des molécules de l'éponge entre elles; enfin l'attraction réciproque des molécules de l'eau et de celles de l'éponge. Il est aisé de concevoir que c'est de l'intensité et du rapport de toutes ces forces que dépend l'explication du phénomène. Il est, probable que l'écartement des molécules des corps par le calorique tient de même à une combinaison de différentes forces attractives, et c'est le résultat de ces forces que nous cherchons à exprimer d'une manière plus concise et plus conforme à l'état d'imperfection de nos connaissances, lorsque nous disons que le calorique communique une force répulsive aux molécules des corps.

## CHAPITRE II.

VUES GÉNÉRALES SUR LA PORMATION ET LA CONSTITUTION DE L'ATMOSPHÈRE.

DE LA TERRE.

Les considérations que je viens de présenter sur la formation des liudies élastiques sériformes, ou gaz, jettent un grant jour sur la mamière dont se sont formées, dans l'origine des choses, les atmosphères des planètes, et notamment celle de la terre. On conçoit que cette dernière doit être le résultat et le mélange, : de toutes les substances susceptibles de se vaporiser ou plutôt de rester dans l'état aériforme, au degré de température dans lequel nous vivour, et à une pression égale au poids d'une colonne de mercure de 27 pouces de hauteur; 2° de toutes les substances fluides ou concrètes susceptibles de se dissoudre dans cet assembage de différents gaz.

Pour mieux fixer nos idées relativement à cette matière sur faquelle on n'a point encore assez réfléchi, considérons un moment ce qui arriverait aux différentes substances qui composent le globe, si la température en était brusquement changée. Supposons, par exemple, que la terre se trouvât transportée tout à coup dans une région beaucoup plus chaude du système solaire, dans la région de Mercure, par exemple, où la chaleur habituelle est probablement fort supérieure à celle de l'eau bouillante : bientôt l'eau, tous les fluides susceptibles de se vaporiser à des degrés voisins de l'eau bouillante, et le mercure lui-même. entreraient en expansion; ils se transformeraient en fluides aériformes ou gaz, qui deviendraient parties de l'atmosphère. Ces nouvelles espèces d'air se mêleraient avec celles déjà existantes, et il en résulterait des décompositions réciproques, des combinaisons nouvelles, jusqu'à ce que, les différentes affinités se trouvant satisfaites, les principes qui composeraient ces différents airs ou gaz arrivassent à un état de repos. Mais une considération qui ne doit pas échapper, c'est que cette

vaporisation même aurait des bornes; en effet, à mesure que la quantité des fluides élastiques augmenterait, la pesanteur de l'atmosphère s'aceroîtrait en proportion; or, puisqu'une pression quelconque est un obstacle à la vaporisation, puisque les fluides les plus évaporables peuvent résister, sans se vaporiser, à une chaleur très-forte, quand on y oppose une pression proportionnellement plus forte encore; eufin, puisque l'eau elle-même et tous les liquides peuvent éprouver, dans la machine de Papin, une chaleur capable de les faire rougir, on concoit que la nouvelle atmosphère arriverait à un degré de pesanteur tel, que l'eau qui n'aurait pas été vaporisée jusqu'alors ecsserait de bouillir et resterait dans l'état de liquidité; en sorte que, même dans cette supposition comme dans toute autre de même genre, la pesanteur de l'atmosphère serait limitée et ne pourrait pas excéder un certain terme. On pourrait porter ces réflexions beaucoup plus loin, et examiner ce qui arriverait aux pierres, aux sels et à la plus grande partie des substances fusibles qui composent le globe; on conçoit qu'elles se ramolliraient, qu'elles entreraient en fusion et formeraient des fluides; mais ces dernières considérations sortent de mon objet, et je me hâte d'y rentrer.

Par un effet contraire, si la terre se trouvait tout à coup placée dans des régions très-froides, l'eau qui forme aujourd'hui nos fleuves et nos mers, et probablement le plus grand nombre des fluides que nous connaissons, se transformerait en montagnes soilides, en rochers-teè-durs, d'abord diaphanes, homogènes et blancs comme le cristat de roche, mais qui, avec le temps, se mélant avec des substances de différente nature, deviendraient des pierres opaques diversement colorées.

L'air, dans cette supposition, ou au moins une partie des substances aériformes qui le composent, cesseraient sans doute d'exister dans l'état de vapeurs élastiques, faute d'un degré de chaleur suffisant; elles reviendraient donc à l'état de liquidité, et il en résulterait de nouveaux liquides dont nous n'avons aucune idée.

Ces deux suppositions extrêmes sont voir clairement: 1º que solidité, liquidité, élasticité, sont trois états dissérents de la même matière, trois modifications particulières, par lesquelles presque toutes les aulstances peuvent successivement passer, et qui dépendent uniquement în degré de chaleur auquel elles sont exposées, cest-à-dire de la quantité de calorique dont elles sont pénétrées; 2º qui est très-probable que l'air set un fluide naturellement en suppours, ou, pour mieux dire, que motre atunosphère est un composé de tous les fluides susceptibles d'exister dans un état de vapeurs et d'élastirité constante, au degré habituel de chaleur et de pression que nous éprouvons; 3º qu'il ne serait pas, par conséquent, impossible qu'il se rencontrât dans notre atmosphère des substances extrément compactes, des métaux mêmes, et qu'un evalutance métallique, par exemple, qui serait un pen plus volatile que lemercure, serait dans ce cas.

On sait que, parmi les fluides que nous connaissons, les uns, comme l'eau et l'alcool ou esprit-de-vin, sont susceptibles de se mèler les uns avec les autres dans toutes proportions ; les autres , au contraire , comme le mercure, l'eau et l'huile, ne peuvent contracter que des adhérences momentanées; ils se séparent les uns des autres lorsqu'ils ont été mélangés, et se rangent en raison de leur gravité spécifique. La même chose doit, ou au moins neut arriver dans l'atmosphère; il est possible, il est même probable, qu'il s'est formé dans l'origine et qu'il se forme tous les jours des gaz qui ne sont que difficilement miscibles à l'air de l'atmosphère, et qui s'en séparent; si ces gaz sont plus légers, ils doivent se rassembler dans les régions élevées et y former des couches qui nagent sur l'air atmosphérique. Les phénomènes qui accompagnent les météores ignés me portent à croire qu'il existe ainsi dans le hant de l'atmosphère une couche d'un fluide inflammable, et que c'est au point de contact de ces deux couches d'air que s'opèrent les phénomènes de l'aurore boréale et des autres météores ignés. Je me propose de développer mes idées à cet égard dans un mémoire particulier.

## CHAPITRE 111.

ÉNALYSE DE L'AIR DE L'ATMOSPHÈRE, SA RÉSOLUTION EN DEUX FLUIDES ÉLASTIQUES. L'UN BESPIRABLE, L'AUTRE NON RESPIRABLE.

Telle est donc a priori la constitution de notre atmosphère; elle doit ètre formée de la réunion de toutes les substances susceptibles de demeurer dans l'état aériforme au degré habituel de température et depression que nous éprouvons. Ces fluides forment une unasse de nature à peu près homogène, depuis la surface de la terre jusqu'à la plus grande hauteur à laquelle ou soit encore parreun, et dont la densité décroît en raison inverse des poids dont elle est chargée; mais, comme je l'ai dit, il est possible que cette première couche soit recouverte d'une ou de plusieurs autres, de fluides très-différents.

Il nous reste maintenant à déterminer quel est le nombre et quelles et la nature des fluides élastiques qui composent cette couche inférireure que nous habitons, et c'est sur quoi l'expérieure va nous éclairer. La chimie moderne a fait à cet égard un grand pas, et les détails dans lesquels je vais entre front connaître que l'air de l'atmosphère est peut-être, de toutes les substances de cet ordre, celle dont l'analyse est la plus exachement et la plus rjoureusement faite.

La chimie présente, en général, deux moyens pour déterminer la nature des parties constituantes d'un corps, la composition et la décomposition. Lors, par exemple, que l'on a combiné ensemble de l'eau et de l'esprit-de-vin ou alcool, et que, par le résultat de ce mélange, ou a formé l'espèce de liqueur qui porte le nom d'cau-de-vie dans le commerce, on a droit d'en conclure que l'eau-de-vie est un compo d'alcool et d'eau; mais on peut arriver à la même conclusion par voie de décomposition, et en général on ne doit être pleimement satisfait, en climine, qu'autant qu'on a pu réunir ces deux genres de preuves. On a cet avantage dans l'analyse de l'air de l'atmosphère, on peut le décomposer et le recomposer, et je me bornerai à rapporter ici les expériences les plus concluantes qui aieut été faites à cet égard. Il n'en est presque aucunes qui ne me soient deveuues propres, soit parce que je les ai répétées sous un point de vue nouveau, sous celui d'analyser l'air de l'atmosphère.

J'ai pris (pl. II, fig. 16) un matras A de 36 pouces cubiques environ de capacité, dont le col BCDE était très-long, et vanit 6 à p lignes de grosseur intérieurement. Je l'ai courbé, comme on le voit représenté (pl. IV, fig. 2), de manière qu'il plût être placé dans un fourneau MINNY, attadis que l'extremité E de son cli rait s'engaper sous la cloche FG, placée dans un bain de mercure RBSS. J'ai introduit dans ce matras de noces de mercure très-pur, nois, en susquat avec un siphon que j'ai introduit sous la cloche FG, j'ai élevé le mercure jusqu'en LL; j'ai marqué soigneusement cette hauteur avec une bande de papier collé, et j'ai observé exactement le barmètre et le thermomètre.

Les choses ainsi préparées, j'ai all'uné du feu dans le fourneau MMVA, et je l'ai entretenu presque continuellement pendant douze jours, de manière que le mercure fût échauffé jusqu'au degré nécessaire pour le faire bouillir.

Il no s'est rien passé de remarquable pendant tout le prenier jour: le mercure, quoique no bouillant, était dans utéat d'exporation continuelle, il tapissait l'intérieur des vaisseanx de gouttelettes, d'abord très-fines, qui allaient ensuite en augmentant, et qui, lorsqu'elles avaient acquis un certain volume, retombaient d'elles-mêmes au fond du vase et se réunissaient au reste du mercure. Le second jour, j'ai commencé à voir nager sur la surface du mercure de petites parcelles rouges, qui, pendant quatre ou cinq jours, ont augmenté en nombre et en volume, après quoi elles ont cessé de grossir et sont restées absolument daus le même état. Au bout de douse jours, yonat que calcination du mercure ne faisait plus auceun progrès, j'ai éteint le feu et j'ai laissé réfroidir les vaisseaux. Le volume de l'air contenu, tant dans le matras que dans son col et sous la partie vide de la cloche,

réduit à une pression de 8 pouces et à 10 degrés du thermomètre, était, avant l'opération, de 50 pouces cubiques environ. Lorsque l'opération a été finie, ce même volume, à pression et à température égales, ne s'est plus trouvé que de 4 a 4 43 pouces; il y avait eu par conséquent un diminution de volume d'un sixième environ. D'un autre côté, avant rassemblé soigneusement les parcelles rouges qui s'étaient formées, et les ayant séparées, sutant qu'il était possible, du mercure coulant dont elles étaient baignées, leur poids s'est trouvé de 45 grains.

l'ai été obligé de répéter plusieurs fois cette calcination du mercure en vaisseaux clos, parce qu'il est difficile, dans une seule et même expérience, de conserver l'air dans lequel ou a opéré, et les mofécules rouges ou chaux de mercure qui s'est formée. Il m'arrivera souvent de confondre ainsi, dans un même récit, le résultat de deux ou trois expériences de même genre.

L'air qui restait après cette opération, et qui avait été réduit aucinq sixèmes de son volume par la calcination du mercure, n'était plus propre à la respiration ni à la combustion; car les animaur qu'on y introduisait y périssient en peu d'instants, et les lumières s'y éteiguaient sur-le-champ, commes s'on les cût plongées dans de l'esu-

D'un autre côté, j'ai pris les 45 grains de matière rouge qui s'était formée pendant l'opération, je les ai introduits dans une très-petite cornue de verre, à laquelle était adapté un appareil propre à recevoir les produits liquides et aériformes qui pourraient se séparer; ayantière rouge était échauffée, sa couleur augmentait d'intensité. Lorsque ensuite la cornue a approché de l'incandescence, la matière rouge a commencé à perdre peu à peu de son volume, et en quelques minutes elle a entièrement disparsu; en même temps il s'est condensé dans le petit récipient 4 s grains <sup>2</sup> de mercure coulant, et il a passé sous la cloche 7 à 8 pouces cubiques d'un fluide élastique beaucoup plus propre que l'air de l'atmosphère à entretenir la combustion et la respiration des animaux.

Ayant fait passer une portion de cet air dans un tube de verre d'un

pouce de diamètre, et yayant plongé une bougie, elle y répandait un éclat éblouissant; le charbon, au lien de s'y consumer paisblement comme dans l'air ordinaire, y brâlait avec flamme et une sorte de décrépitation, à la manière du phosphore, et avec une vivacité de lumière que les yeux avaient peine à supporter. Cet air que nous avons découvert presque en même temps, M. Priestley, M. Schéele et moi, a été nommé, par le premier, air déphlogistiqué; par le second, air empyréal. Je lui avais d'abord donné le nom d'air éninemment respirable; depuis on y a substitué celni d'air risid. Nous verrons hieutôt ce qu'on doit penser de csé dénomination

En rélichissant sur les circoustances de cette expérieure, ou voir que le mercure, en se calcinant, absorbe la partie saluhre et respirable de l'air, on , pour parler d'une manière plus rigonreuse, la base de cette partie respirable; que la portion d'air qui reste est une espèce de mafette, incapable d'entretenir la combustion et la respiration; l'air de l'atmosphère est donc composé de deux fluides élastiques de nature différente et pour ariasi dire opposée.

L ne preuve de cette importante vérité. c'est qu'en recombinant le deux fluides édastiques qu'on a aini obtenus séparément, c'est-al-dire deux fluides edastiques de mofette on air non respirable, et les 8 ponces cubiques d'air respirable, on reforme de l'air, en tout semblable à celui de l'atmosphère, et qui est propre, à peu près au même dable à é. à la combustion, à la calcination des métaux et à la respiration des animanx.

Quoique cette expérieuce fournisse un moyen infiniment simple d'obbenir sépariment les deux principaux fluides clastiques qui entret dans la composition de notre atmosphère, elle ue nous donne pas deisse exactes sus la proportion de ces deux fluides. Laffinité du mercure pour la partie respirable de l'air, ou plutôt pour sa base, n'est pas asses grande pour qu'elle puisse vainere entièrement les obstacles qui s'opposent à cette combinaison. Ces obstacles sont l'adhérent de deux fluides constitutifs de l'air de l'atmosphère et la force d'affinité qui unit la base de l'air vial au calorique: en conséquence, la calci-

nation du mercure finie, ou au noins portée aussi loin qu'elle peut l'être dans une quantité d'air déterminée, il reste encore un peu d'air respirable combiné avec la mofette, et le mercure ne peut en séparer cette dernière portion. Le ferai voir, dans la suite, que la proportion d'air respirable et d'air non respirable qui entre dans la composition de l'air atmosphérique est dans le rapport de 27 à 73, au moins danles climats que nous labitions; je discuterai en même temps les causesd'incertitude qui sistent encore sur l'exactitude de cette proportion.

Puisqu'il y a décomposition de l'air dans la calcination du mercure, puisqu'il y a fixation et combinaison de la base de la partie respirable avec le mercure, il résulte des principes que j'ai précédemment exposés, qu'il doit y avoir dégagement de calorique et de lumière, et l'on ne saurait douter que ce dégagement n'ait lieu en effet; mais deux causes empêchent qu'il ne soit rendu sensible dans l'expérience dont ie viens de rendre compte. La première, parce que, la calcination durant pendant plusieurs jours, le dégagement de chaleur et de lumière. réparti sur un aussi long intervalle de temps, est infiniment faible pour chaque instant en particulier; la seconde, parce que, l'opération se faisant dans un fourneau et à l'aide du feu, la chaleur occasionnée par la calcination se confond avec celle du fourneau. Je pourrais ajouter que la partie respirable de l'air, ou plutôt sa base, en se combinant avec le mercure, n'abandonne pas la totalité du calorique qui lui était uni, qu'une partie demeure engagée dans la nouvelle combinaison; mais cette discussion et les preuves que je serais obligé de rapporter ne seraient pas à leur place ici.

Il est, au surplas, aisé de reudre sensible le dégagement de la chaleur et de la lumière en opérant d'une manière plus prompte la déconposition de l'air. Le fer, qui a beaucoup plus d'affinité que le mercare avec la base de la partie respirable de l'air, en fournit un moyen. Tou le monde conant aujourd'hui la belle expérieuce de M. Ingembous sur la combustion du fer. On prend un bout de fil de fer très-fin BC (pl. IV. §6, 17), tourné en spirale; on fire l'une de se extrémités B dans un bouchon de liége A, destiné à boucher la bouteille DEFG. On attache, à l'autre extrémité de ce fil de fer, un petit morceau d'amadou  $\mathcal{C}$ . Les choses ainsi disposées, on emplit, avec de l'air dépouillé de sa partie non respirable, la bouteille DEFG. On allune l'amadou  $\mathcal{C}$ , puis on l'introduit promptement, ainsi que le fil de fer BC dans la bouteille  $\mathcal{C}$  to on la bouche comme on le voit dans la figure que je viens de citer.

Aussidi que l'ansadou est plongé dans l'air vital, il commence à prêter avec un état ébouissant il communique l'inflammation au fer, qui brête lui-même en répandant de brillantes étincelles, lesquelles tombent au fond de la bouteille, en globules arrondis, qui deviennent onis cn se refroidissant, et qui conservent un reste de brillant métallique. Le fer, ainsi brûk, est plus cassant et plus fragile que ne le serait le verre lui-même; il se réduit facilement en poudre et est encore attirable à l'aimant, moins cependant qu'il ne, l'était avant sa combustion.

M. Ingenhousz n'a examiné ni ce qui arrivait au fer, ni ce qui arrivait à l'air dans cette opération, en sorte que je me suis trouvé obligé de la répéter avec des circonstauces différentes et dans un appareil plus propre à répondre à mes vues.

l'ai rempli une cloche A (pl. IV, fig. 3), de 6 pintes environ de capacité, d'air pur, autrement dit de la partie éminement respirable de l'air. J'ai transporté, à l'aide d'un vase très-plat, cette cloche sur un bain de mercure contenu dans le bassin BC, après quoi j'ai séché soi-gueusement, avec du papier gris, la surface du mercure, tant dans l'intérieur qu'à f'extérieur de la cloche. Le me suis muni, d'un autre côté, d'une petite capsule de porcesine D, hate et évasée, dans laquelle j'ai placé de petits copeaux de fer tournés en spirale, et que j'ai arrangés de la manière qu'in a' par ul a plus favorable pour que la combiant de la manière qu'in a' par ul a plus favorable pour que la combiant se communiqual à toutes les parties. A l'extérnité d'un de ces copeaux j'ai attaché un petit morceau d'amadou, et j' yai ajouté un fragment de phosphore qui pessit à peine un seisième de grain. Jai introduit la capsule sous la cloche en soulevant un peu cette dernière. Le n'ignore pas que, par ette manière de procéder, il se mêde une petite portion pas que, par ette manière de procéder, il se mêde une petite portion

d'air commun avec l'air de la cloche; mais ce mélange, qui est peu considérable lorsqu'on opère avec adresse, ne nuit point au succès de l'expérience.

Lorsque la capsule D est introduite sous la cloche, on suce une partie de l'air qu'elle contient, afin d'élever le mercure dans son intérieur jusqu'e a FF; on se sert à cet effet d'un siplon GHI, qu'on passe par-dessous, et, pour qu'il ne se rempisse pas de mercure, on tortille un petit morceau de papier à son extrémité. Il y a un art pour élever ainsi en suçant le mercure sous la cloche; si on se contentait d'aspirer l'air avec le poumon, on n'atteindrait qu'à une très-médiocre élévation, par exemple, d'un pouce et d'emi tout au plus, tandis que, par l'action des muscles de la bouche, on élève, saus se fatiguer, ou au moins sans risquer de s'incommoder, le mercure jusqu'à 6 à 7 Douces.

Après que tout a été ainsi préparé, on fait rougir au feu un fer recourlé M.V (p.l. V, fig. 16), destiné à ces sortes d'expériences; ou le
passe par-dessous la cloche, et, avant qu'il ait eu le temps de se refroidir, ou l'approche du petit morceau de phosphore contenu dans la
capsule de porceiaine D; aussidie le phosphore à allume, il communique
son inflanmation à l'amadou, et celui-ri la communique au fer. Quand
les copeaux ont été bien arrangés, tout le fer brûle jusqu'un dernier
colme, en répandant une lumière blanche, brillante, et semblable à
celle qu'ou observe dans les étoiles d'artifice chinois. La grande chaleur qui s'opère peudant cette combustion liquéfie le fer, et il tombe
en globules ronds de grosseur différente, dont le plus grand nombre
reste dans la capsule, et dont quelques-suns sont lancés au dehors et
nagent sur la surface du mercure.

Dans le premier instant de la combustion il y a une légère augmentation dans le volume de l'air, en raison de la dilatation occasionnée par la chaleur; mais bientôt une diminution rapide succède à la dilatation; le merceure remonte dans la cloche, et, lorsque la quantité de fer est suffisante et que l'air avec lequel on opère est bien pur, ou parvient à l'absorber presque en entier. Je dois avertir ici qu'à moins qu'on ne veuille faire des expériences de recherches, il vaut mieux ne briller que des quantités médiocres de fer. Quand on veut pousser trop loin l'expérience et absorber presque tout l'air, la capsule D. qui nage sur le mercure, se rapproche trop de la voité de la colche, et la grande claleur, jointe au refruidissement subit occasionné par le contact du mercure, fait éclater le verre : le poids de la colonne de mercure, qui vient à tomber rapidement dès qu'à s'est fait une flure à la cloche, occasionne un flot qui fait jaillir une grande partie de ce fluide hors du bassin. Pour éviter ces inconvénients et être sûr du succès de l'expérience, on ne doit guère brilder plus d'un gros et demi de fer sous une cloche de 8 pintes de capacité. Cette cloche doit être forte, afin de résister au poids de mercure qu'elle est destiné à contenir.

Il n'est pas possible de déterminer à la fois, dans cette expérience, le poids que le fer acquiert et les changements arrivés à l'air. Si c'est l'augmentation de poids du fer et son rapport avec l'absorption de l'air, dont on cherche à connaître la quantité, on doit avoir soin de marquer très-exactement sur la cloche, avec un trait de diamant, la hauteur du mercure avant et après l'expérience; on passe ensuite sous la cloche le siphon GII (pl. 1V, fig. 3), garni d'un papier qui empêche qu'il ne s'emplisse de mercure. On met le pouce sur l'extrémité g, et on rend l'air peu à peu en soulevant le pouce. Lorsque le mercure est descendu à son niveau, on enlève doucement la cloche, on détache de la capsule les globules de fer qui y sont contenus, on rassemble soigneusement ceux qui pourraient s'être éclaboussés et qui nagent sur le mercure, et on pèse le tout. Ce fer est dans l'état de ce que les anciens chimistes ont nommé éthiops martial, il a une sorte de brillant métallique, il est très-cassant, très-friable, et se réduit en poudre sous le marteau et sous le pilou. Lorsque l'opération a bien réussi, avec 100 grains de fer on obtient 135 à 136 grains d'éthiops. On peut donc compter sur une augmentation de poids au moins de 35 livres par quintal.

Si l'on a donné à cette expérience toute l'attention qu'elle mérite, l'air se trouve diminué d'une quantité en poids exactement égale à celle dont le fer est augmenté. Si donc on a brûlé soo grains de fer, et que l'augmentation de poids que ce métal a acquise ait été de 35 grains, la diminution du volume de l'air est assec exactement de 70 pouces cubiques, à raison d'un demi-grain par pouce cube. On verra, dans la suite de ces Mémoires, que le poids de l'air vital est, en effet, assec sactement d'un demi-grain par pouce cube.

Le rappellerai ici une dernière fois que, dans toutes les expériences de ce genre, on ne doit point oublier de ramener par le calcul le volume de l'air, au commencement et à la fin de l'expérience, à celui qu'on aurait eu à 10 degrés du thermomètre et à une pression de 28 pouces; j'entrerai dans quelques détails sur la manière de faire ces corrections, à la fin de col ouvrage.

Si c'est sur la qualité de l'air restant dans la cloche qu'on se pro pose de faire des expériences, on opère d'une manière un peu différente. On commence alors, après que la combustion est faite et que les vaisseaux sont refroidis, par retirer le fer et la capsule qui le contenait, en passant la main sous la cloche à travers le mercure; ensuite on introduit, sous cette même cloche, de la potasse ou alcali caustique, dissous dans l'eau, du sulfure de potasse, ou telle autre substance qu'on juge à propos, pour examiner l'action qu'elles exercent sur l'air. Je reviendrai, dans la suite, sur ces moyens d'analyse de l'air, quand j'aurai fait connaître la nature de ces différentes substances, dont je ne parle qu'accidentellement dans ce moment. On finit par introduire sous cette même cloche autant d'eau qu'il est nécessaire pour déplacer tout le mercure; après quoi on passe dessous un vaisseau ou espèce de capsule très-plate, avec laquelle on la transporte dans l'appareil pneumato-chimique ordinaire à l'eau, où l'on opère plus en grand et avec plus de facilité.

Lorsqu'on a employé du fer très-doux et très-pur, et que la portion respirable de l'air dans lequel s'est faite la combustion était exempte de tout mélange d'air non respirable, l'air qui reste, après la combustion, se trouve aussi pur qu'il l'était avant la combustion; mais il et arre que le fer ne contienne pas une petite quantité de matière desirare que le fer ne contienne pas une petite quantité de matière disbonneuse, l'acier surfout en contient togjours. Il est de même extrêmement difficile d'obtenir la portion respirable de l'air parfaitement pure; elle est presque torjours mélée d'une petite portion de la partie non respirable; mais cette espèce de mofette ne trouble en rien le résultat de l'expérience, et elle se retrouve à la fiu en même quantité qu'au commencement.

l'ai aunoncé qu'on pouvait déterminer de deux manières la nature des parties constituantes de l'air de l'atmosphère : par voie de décomposition et par voie de composition. La calcination du mercure nous a fourni l'exemple de l'une et de l'autre, puisque, après avoir enlevé à la partie respirable sa base par le mercure, nous la lui avons rendue pour reformer de l'air en tout semblable à celui de l'atmosphère. Mais on peut également opérer cette composition de l'air en empruntant de différents règnes les matériaux qui doivent le former. On verra dans la suite que, lorsqu'on dissout des matières animales dans de l'acide nitrique, il se dégage une grande quantité d'un air qui éteint les lumières, qui est nuisible pour les animaux, et qui est en tout semblable à la partie non respirable de l'air de l'atmosphère. Si à 73 parties de ce fluide élastique on en ajoute 27 d'air éminemment respirable, tiré du mercure réduit en chaux rouge par la calcination, on forme un fluide élastique parfaitement semblable à celui de l'atmosphère, et qui en a toutes les propriétés.

Il y a beaucoup d'autres moyens de séparer la partie respirable de l'air de la partie non respirable; mais je ne pourrais les exposer ici sans emprunter des notions qui, dans l'ordre des connaissances, appartiement aux chapitres suivants. Les expériences, d'ailleurs, que j'ai rapportées, suffiscut pour un traité élémentaire; et, dans ces sortes de matières, le chois des preuves est plus important que leur nombre.

Le terminerai cet article en indiquant uue propriété qui l'air de l'atmosphère, et qu'ont en général tous les Buides élastiques ou gas que nous commissons : c'est celle de dissoudre l'eau. La quantité d'eau qu'un pied cube d'air de l'atmosphère peut dissoudre est, suivant les expériences de M. de Saussure, de 12 grains; d'autres fluides élastiques, tels que l'acide carbonique, paraissent en dissoudre davantage; mais on n'a point fait encore d'expériences exactes pour en déterminer la quantité. Cette eau, que contiennent les fluides élastiques aériformes, donne lieu, dans quelques expériences, à des phénomènes particuliers, qui méritent beaucoup d'attention, et qui ont souvent jeté les chimistes dans de grandes erreur.

## CHAPITRE IV.

NOMENCLATURE DES DIFFÉRENTES PARTIES CONSTITUTIVES DE L'AIR
DE L'ATMOSPHÈRE.

Jusqu'ici jai été forcé de nu servir de périphrases pour désigure la nature des différentes substances qui composent notre atmosphère, et j'ai adopté provisoirement ces expressions: partie respirable, partie non respirable de l'air. Les détails dans lesquels je vais entrer exigent que je premue une marche plus rapide, et qu'après avoir cherché à domner des idées simples des différentes substances qui entrent dans la composition de l'air de l'atmosphère, je les exprime épalement par des mots simples.

La température de la planète que nous habitons se trouvant trèsvoisine du degré où l'eau passe de l'état liquide à l'état solide, et réciproquement, et ce phénomène s'opérant fréquemment sous nos yeux, il n'est pas étonnant que, dans toutes les langues, au moins dans les climats où l'on éprouve une sorte d'hiver, on ait donné un nom à l'eau devenue solide par l'absence du calorique.

Mais il u'a pas dù en être de même de l'eau réduite à l'état de vapeur par une plus grande addition de calorique. Ceux qui n'ont pas fait une étude particulière de ces objets ignorent encore qu'à un degré un peu supérieur à celui de l'eau bouillante l'eau se transforme en un fluide élastique nériforme, susceptible, comme tous les gaz, d'être reçu et contenu dans des vaisseaux, et qui conserve sa forme gazeuse tant qu'il éprouve une température supérieure à 80 degrés, jointe à une pression égale a celle d'une colonne de 28 pouces de mercure. Ce phénomène ayant échappé à la multitude, aucune langue n'a désigné l'eau dans cet état par un nom particulier, et il en est de même de tous les fluides, et, eu général, de toutes les substances qui ne sont point susceptibles de se vaporsier au degré habituel de température et de pression dans lequel nous vivous Par une suite de la même cause on n'a point donné de uona à la plupart des fluides aériformes dans l'état liquide ou concret; on ignorait que ces fluides fussent le résultat de la combinaison d'une base avec le calorique, et, comme on ne les avait jamais vus dans l'état de liquide ni de solide, leur existence sous cette forme était inconnue même des physiciens.

Nous n'avons pas jugé qu'il nous fût permis de chauger des noms reçus et consacrès dans la société par un antique usage. Nous avons donc attaché aux mots d'œu et de glace leur signification vulgaire; nous avons de même exprimé par le mot d'air la collection des fluides élastiques qui composent notre atmosphère; mais nous ne nous somme pas crus obligés au même respect pour des dénominations très-modernes nouvellement proposées par les physiciens. Nous avons pensé que nous étons en droit de les rejeter et de leur en substituer d'autres moins propres à induire en erreur; et, lors même que nous nous sommes déterminés à les adopter, nous n'avons fait aucune difficulté de les modifier et d'y attacher des idées mieux arrêtées et plus circonscribe.

C'est principalement du grec que nous avons tiré les mots nouveaux, et nous avons fait en sorte que leur étymologie rappelât l'idée des choses que nous nous proposions d'indiquer; nous nous sommes attachés surtout à n'admettre que des mots courts et, autant qu'il était possible, qui fiusset susceptibles de former des adjectifs et des verbes.

D'après ces principes, nous avons conservé, à l'exemple de M. Macquer, le nom de gaz employé par Vanhelmont, et nous avons rangé sous cette dénomination la classe nombreuse des fluides élastiques aériformes, en faisant cependant une exception pour l'air de l'atmosphère. Le mot gaz est donc pour nous un nom générique, qui désigne le dernier degré de saturation d'une substance quelconque par le calorique : c'est l'expression d'une manière d'être des corps. Il s'agissait ensuite de spécifier chaque espèce de gaz, et nous y sommes parvenus en empruntant un second nom de celui de sa base. Nous appellerons donc gaz aqueux l'eau combinée avec le calorique et dans l'état de fluide d'astique aériforme; la combinée avec le calorique et dans l'état de fluide le gaz éthéré; celle de l'esprit-de-vin avec le calorique sera le gaz alcoolique; nous aurons de même le gaz acide muriatique, le gaz ammoniac et ainsi de tous les autres. Je m'étendrai davantage sur cet article, quand il sera question de nommer les différentes bases.

On a vu que l'air de l'atmosphère était principalement composé de deux fluides aériformes ou gaz, l'un respirable, susceptible d'entretenir la vie des animaux, dans lequel les métaux se calcinent et les corps combustibles penvent brélèr; l'autre, qui a des proprééés absolument oppoées, que les animaux ne peuvent respirer, qui ne peut entretenir la combustion, etc. Nous avons douné à la base de la portion respirable de l'air le unon d'oxygène, en le dérivant de deux most prospédés, acide, y diogaz, l'angendre, parce qu'en effet mue des propriétés les plus générales de cette base est de former des acides en se combinant avec la plupart des substances. Nous appellerons done gaz oxygène la rénnion de cette base avec le calorique. Sa pesanteur dans cet état est assec accatement d'un demi-grain poids de marc par pouce cube, on d'une once et demie par pied cube, le tout à 10 degrés de température et à 48 moies sub la souces du laromôtex.

Les propriétés chimiques de la partie non respirable de l'air de l'atmosphère n'étant pas eurore très-hieu consues, nons nons sommes contentés de déduire le nom de sa hase de la propriété qu'a ce gaz de prèver de la vie les aminaux qui le respirent, nous l'avons donn nommé aute, de l'a privatif des Grees, et de Coy, rie; ainsi la partie non respirable de l'air sera le gaz auctique. Sa pesanteur est de 1 once 2 gros 48 grains le piéci chué, ou de o ""4 Add à le ponce euble.

Nous ne nous sommes pas dissimulé que ce nom présentait quelque chose d'extraordinaire; mais c'est le sort de tous les noms nouveaux; ce n'est que par l'usage qu'on se familiarise avec eux. Nous en avons d'ailleurs cherché longtemps un meilleur, saus qu'il nous ait été possible de l'encontrer; nous aions été fenté d'abord de le nommer gaz alcaligène, parce qu'il est prouvé, par les expériences de M. Berthollet, connue on le verra dans la suite, que ce gaz entre dans la composition de l'alcali volatil ou ammoniaque; mais, d'un autre côté,

nous u'avous point encore la preuve qu'il soit un des principes constitutifs des autres alcalis; il est d'ailleurs prouvé qu'il entre également dans la combinaison de l'acide nitrique; on aurait donc été tout aus fondé à le nonmer principe nitrigène. Enfiu, nous avons d'a rejeter un nom qui comportait une idée systématique, et nous n'avons pas risqué de nous tronsper en adoptant celui d'arose et de gaz acotique, qui n'exprime qu'un fait, ou plutôt qu'une propriété : celle de priver de la vie les animaux qui respirent ce gaz.

l'anticiperais sur des notions réservées pour des articles subséquents, si je n'étendia davantage sur la nomenelature des différentes espèces de gaz. Il me suffit d'avoir donné ici, non la dénomination de tous, mais la méthode de les nommer tous. Le mérite de la nomenclature que nous avons adoptée consiste principalement en ce que, la substance simplé étant nommée, le nom de tous ses composés découle nécessairement de ce premier mot.

## CHAPITRE V.

DE LA DÉCOMPOSITION DE GAZ OXYGÈNE PAR LE SOUPRE, LE PHOSPHORE ET LE CHARBON, ET DE LA PORMATION DES ACIDES EN GÉNÉRAL.

Un des principes qu'on ne doit jamais perdre de vue, dans l'art de faire des expériences, est de les simplifier le plus qu'il est possible, et d'en écarfer toutes les circonstances qui peuvent en compliquer les effets. Nous n'opérerous donc pas, dans les expériences qui vont faire l'objet de ce chapitre, sur de l'air de l'atmosphère, qui n'est point une substance simple. Il est bien vrai que le gaz azotique, qui fait une partie do médange qui le constitue, paralt être purement passif dans les caleinations et les combustions; mais, comme il les raleut, et comme il n'est pas impossible même qu'il en altère les résultats dans quelques circonstances, il m'a parm nécessaire de banair cette cause d'interettude.

l'exposerai donc, dans les expériences dont je vais rendre compte, le résultat des combustions tel qu'il a lieu dans l'air vital ou gaz oxygène, pur, et j'avertirai seulement des différences gu'elles présentent quand le gaz avygène est mélé de différentes proportions de gaz avoitque.

L'ai pris une cloche de cristal A (pl. IV, fig. 3), de 5 à 6 pintes de capacité, p l'ai emplie de gaz oxygène sur de l'eau, après quoi p l'ai transportée sur le bain de mercure au moyen d'une capaule de verre que j'ai passée par-dessous; j'ai ensuite séché la surface du mercure et j'a ai introdui l'o grains  $\dot{\dot{z}}$  de hopophore de Kurkel, que p j'ai divisés dans deux capsules de porcelaine, semblables à celle qu'on voit en D(fig. 3), sous la cloche A; et, pour pouvoir allumer chacame de ces deux portions séparément, et que l'inflammation ne se communiquêt pas de l'une à l'autre, j'ai recouvert l'une des deux eu npéti carrean de verre. Lorsque tout a éta nisi préparé, j'ai ellevé le mercure dans la cloche à la hauteur EF, en suçant avec un siphon de verre GIII (même figure), qu'on introduit par-dessous la cloche : pour qu'il me se remplisse pas en passant à travers le mercure, on tortille, à son extrémité I, un petit morceau de papier. Puis, avec un fer recourbé, rougi au feu, représent fig. 16, j'ai allumé successivement le phéphore des deux capsules, en commençant par celle qui n'était point recourerts avec un carreau de verre.

La combustion s'est faite avec une grande rapidité, avec une flamme brillante et un dégagement considérable de chaleur et de lumière. Il y a eu, dans le premier instant, une dilatation considérable du gaz oxygène, occasionnée par la chaleur; mais bientôt le mercure a remonté au-dessus de son niveau, et il y a eu une absorption considérable; en même temps tout l'intérieur de la cloche s'est tapissé de flocons blancs, légers, qui n'étaient autre chose que de l'acide phosphorique concret.

La quantité de gaz oxygène employée était, toutes corrections faites, au commencement de l'expérience, de 162 pouces cubiques; elle s'est trouvée, à la fin, seulement de 23 pouces ;; la quantité de gaz oxygène absorbée avait donc été de 138 pouces ; ou de 6gr<sup>em</sup>. 375.

La totalité du plosphore n'était pas brûlée; il en restait dans lerapsules quelques portions, qui, lavées, pour en séparer l'acide, e séchées, se sont trouvées peser environ 16 grains ;, ce qui réduit à pen près à 65 grains la quantité de phosphore brûlée; je dis à peu près, parce qu'il ne serait pas impossible qu'il n'y etit en 10 na grains d'erreur sur le poids du phosphore restant après la combustion.

Ainsi, dans cette opération, 45 grains de phosphore se sont comlinés avec 69c<sup>mm</sup>, 375 d'oxygène; et., comme rien de pesant ne passe à travers le verre, on a droit d'en conclure que le poids de la substance quelconque qui a résulté de cette combinaison, et qui s'était rassemblée en flocons blancs, devait s'éleve à la somme du poids de l'oxygène et de celui du phosphore, c'est-à-dire à 114cmm, 375. On verra bientôt que ces flocons blancs ne sont autre chose qu'un acide concret. En réduisant ces quantités au quintal, on trouve qu'il fatt employer : 5 li vives d'oxygène pour saturer 100 livres de phosphore, et qu'il en résulte 254 livres de flocons blancs ou acide phosphorique concret.

Gette expérience prouve, d'une manière évidente, qu'à un certain degré de température l'oxygène a plus d'affinité avec le phosphore qu'avec le calorique; qu'en conséquence le phosphore décompose le gaz oxygène, qu'il s'empare de sa base, et qu'alors le calorique, qui devient libre, s'échappe et se dissipe en se répartissant dans les corps environnants.

Mais, quelque concluante que fit cette expérience, elle n'était paencore suffisamment rigueruse; en effet, dans l'appareit que j'ai employé et que je viens de décrire, il n'est pas possible de vérifier le poids des flocous blancs ou de l'acide concret qui s'est formé; on ne peut le conclure que par voie de calcul et en le supposant égal à la somme du poids de l'oxygène et du phosphore; or, quelque évidente que fût cette conclusion, il n'est jamais permis, eu physique et en chimie, de supposer ce qu'on peut d'éterminer par des expériences directes. J'ai donc eru devoir réfaire cette expérience un peu plus en grand et avec ma papareil différent.

Fai pris un grand ballon de verre 4 (pl. IV, fig. 4), dont l'ouverture EF avait 3 pouces de diamètre. Cette ouverture se recouvrait avec une plaque de cristal usée à l'émeri, laquelle était percée de deux trous pour le passage des tuyaux yyy, xxx.

Avant de fermer le ballon avec sa plaque, j'y ai introduit un support BC, surmonté d'une capsule de porcelaine D, qui contenait i 50 grains de phosphore. Tout étant ainsi disposé, j'ai adapté la plaque de cristal sur l'ouverture du matras, et j'ai luté avec du lut gras, que j'ai recouvert avec des bandes de linge imbibées de chaux et de blanc d'euf; lorsque ce lut a été bien séché, j'ai suspendu bout cet appareil au bras d'une balance et j'en ai déterminé le poids à un grain ou un grain et demi prés. J'ai cissults adapté le tuya ux-xà une petite pompe pneumatique, et j'ai fait le vide; après quoi, ouvrant un robinet adapté au tuyau ygy, j'ai introduit du gaz ovygène dans le ballon. Le ferai obserrer que ce gener d'expérience se fait avec assez de facilité, et surtout avec beaucoup d'exactitude, au moyen de la machine hydro-pneumatique dont nous avons donné la description, M. Meunier et moi, dans les Mémoires de l'Académie, année 1783, page 466, et dont on trouvera une explication dans la dernière partie de cet ouvrage; qu'on peut, à l'aide de cet instrument, auquel M. Meunier a fait, depuis, des additions et des corrections importantes, connaître d'une manière rigoureuse la quantité de gas oxygène introduite dans le ballon, et celle qui s'est consommé pendant le cours de l'opération.

Lorsque tout a été ainsi disposé, j'ai mis le seu au phosphore avec un verre ardent. La combustion a été extrêmement rapide, accompagnée d'une grande flamme et de beaucoup de chalcur; à mesure qu'elle s'opérait, il se formait une grande quantité de flocous blancs qui s'attachaient sur les parois intérieures du vase, et qui bientôt l'ont obscurci entièrement. L'abondance des vapeurs était même telle, que, quoiqu'il rentrât continuellement de nouveau gaz oxygène, qui aurait dû entretenir la combustion, le phosphore s'est bientôt éteint. Ayant laissé refroidir parfaitement tout l'appareil, j'ai commencé par m'assurer de la quantité de gaz oxygène qui avait été employée, et par peser le ballon avant de l'ouvrir. J'ai ensuite lavé, séché et pesé la petite quantité de phosphore qui était restée dans la capsule et qui était de couleur jaune d'ocre, afin de la déduire de la quantité totale de phosphore employée dans l'expérience. Il est clair qu'à l'aide de ces différentes précautions il m'a été facile de constater : 1º le poids du phospore brûlé; 2º celui des flocons blancs obtenus par la combustion; 3º le poids du gaz oxygène qui s'était combiné avec le phosphore. Cette expérience m'a donné à peu près les mêmes résultats que la précédente : il en a également résulté que le phosphore, en brûlant, absorbait un peu plus d'une fois et demie son poids d'oxygène, et j'ai acquis, de plus, la certitude que le poids de la nouvelle substance produite était égal à la somme du poids du phosphore brûlé et de l'oxygène qu'il avait absorbé, ce qu'il était, au surplus, facile de prévoir a priori.

Si le gaz oxygène qu'on a employé dans cette expérience était pur, le résidu qui reste après la combustion est également pur; ce qui prouve qu'il ne s'échappe rien du phosphore qui puisse altérer la pureté de l'air, et qu'il n'agit qu'en enlevant au calorique sa base, c'est-à-dire l'oxygène qui y était uni.

Fai dit plus haut que, si on brûlait un corps combustible quelconque dans une sphère creuse de glace ou dans tout autre appared construit sur le même principe, la quantité de glace fondue pendant la combustion était une mesure exacte de la quantité de calorique dégagé. On peut consulter à cet égard le mémoirs que nous avons donné en comun à l'Académic, M. de Laphare et moi, année 1780, pag 1935. Ayant soumis la combustion du phosphore à cette éprenve, nous avons reconnu qu'une livre de phosphore, en brûlant, fondait un peu plus de 100 livre de glace.

La combustion du phosphore réussit (galement dans l'air de l'atmosphère, avec ces deux différences seulement : 1° que la combustion est beaucoup moins rapide, attendu qu'elle est ralentie par la grande proportion de gaz azotique qui se trouve mélé avec le gaz oxygène; «° que le cinquième de l'air, tout an plus, est seulement absenparre que cette absorption se faisant toute aux dépens du gaz oxygène, la proportion du gaz azotique devient telle, vers la fin de l'opération, ope la combustion ne peut plus avoir lieu.

Le phosphore, par sa combustion, soit daus l'air ordinaire, soit daus le gaz avygène, se transforme, comme je l'ai déjà dit, en une matière blanche floconneuse très-légère, et il acquiert des propriétés toutes nouvelles; d'aisoluble qu'il était dans l'eau, non-seulement il devient souble, mais il attire l'humidité contenue dans l'air avec une étonnante rapidité, et il se résout en une liqueur heaucoup plus dense que l'eau, et d'une pesanteur spécfique beaucoup plus grande. Dans l'état de phosphore, et avant sa combustion, il n'avist presque aucun goût; par sa réunion avec l'oxygène il prend un goût extrêmement aigre et piquant; enfin, de la classe des combustibles il passe daus celle des substances incombustibles, et il devient ce qu'on appelle un acide.

Cette conversibilité d'une substance combustible en un acide par l'addition de l'oxygène est, comme nous le verrons bientôt, une pro-

priété commune à un grand nombre de corps; or, en boune logique, on ne peut se dispenser de désigner sous un nom commun toutes les opérations qui présentent des résultats analogues; c'est le seul moyen de simplifier l'étude des sciences, et il serait impossible den retenir tous les détails, si on ne s'attachait à les classer. Nous nommerons donc orggénaires la conversion du phosphore en un acide, et en général la combinaison d'un orspa combustible quéclonque avec l'oxygène.

Nous adopterons également l'expression d'oxygéner, et je dirai, en conséquence, qu'en oxygénant le phosphore on le convertit en un acide.

Le soufre est également un corps combustible, c'est-à-dire qui a la propriété de décomposer l'air et d'enlever l'oxygène au calorique. On peut s'en assurer aisément par des expériences toutes semblables à celles que je viens de détailler pour le phosphore; mais je dois avertir qu'il est impossible, en opérant de la même manière sur le soufre, d'obtenir des résultats aussi exacts que ceux qu'on obtient avec le phosphore, par la raison que l'acide qui se forme par la combustion du soufre est difficile à condenser; que le soufre lui-même brûle avec beaucoup de difficulté, et qu'il est susceptible de se dissoudre dans les différents gaz. Mais ce que je puis assurer, d'après mes expériences, c'est que le soufre, en brûlant, absorbe de l'air; que l'acide qui se forme est beaucoup plus pesant que n'était le soufre, que son poids est égal à la somme du poids du soufre et de l'oxygène qu'il a absorbés; enfin, que cet acide est pesant, incombustible, susceptible de se combiner avec l'eau en toutes proportions ; il ne reste d'incertitude que sur la quantité de soufre et d'oxygène qui constituent cet acide.

Le charbon, que tout, jusqu'à présent, porte à faire regarder comme unbatance combutblés simple, a également la propriété de décomposer le gaz oxygène et d'eulever sa base au calorique; mais l'acide qui résulte de cette combustion ne se condense pas au degré de preson et de température dans lequel nous vivous, il demeure dans l'état de gaz, et il faut une grande quantité d'eau pour l'absorber. Cet acide, au surplus, a toutes les propriétés communes aux acides, mais dans

un degré plus faible, et il s'unit comme eux à toutes les bases susceptibles de former des sels neutres.

On peut opérer la combustion du charbon, comme celle du phosphore, sous une doche de verre 4 (nl. Vi. fig. 3), rempile de gaz oxygène et renversée dans du mercure; mais, comme la chaleur d'un fer chand, et même rouge, ne suffirait pas pour l'allumer, on ajoute, par-dessus le charbon, un petit fragment d'amadou et un petit atome de phosphore, qu'on allume avec un fer rouge; l'inflammation se communique ensuite à l'amadou, muis au charbon,

On trouve le détail de cette expérience, Mémoires de Léadémie, anuée 1781, page hh8. On y vera qu'il faut 7 parties d'oxygène en poids pour en saturer 38 de charbon, et que l'acide aériforme qui est produit a une pesanteur justenient égale à la somme des poids du charbon et de l'oxygène qui out servi à le former. Cet acide aériforme a été nommé air fixe ou air fixé par les premiers chimistes qui l'ont découvert; lis pinoraient alors is cétait de l'air semblable à celui de l'atmosphère ou un autre fluide élastique, vicié et gâté par la combustion; mais, puisqu'il est constant aujourl'lluir que cette substance aériforme est un acide, qu'il se forme, comme tous les autres acides, par l'oxygénation d'une base, il est aisé de voir que le nom d'air fixe ne lui convient point.

Ayant essayé, M. de Laplace et moi, de bràler du charbon dans l'appareil propre à déterminer la quantité de calorique dégagée, nous avons trouvé qu'une livre de charbon, en bribant, fondait g6 livres 6 onces de glace; a livres 9 onces 1 gros 10 grains d'oxygène se combient avec le charbon dans cette opération, et il se forme 3 livres 9 onces 1 gros 10 grains de gaz acide; ce gaz pèse o mis, 695 le pouce cube, ce qui donne 34/a/s pouces caliques pour le volume tolal de gaz acide qui se forme par la combustion d'une livre de charbon.

Je pourrais multipliér beaucoup plus les exemples de ce genre, et faire voir, par une suite de faits nombreux, que la formation des acides s'opère par l'oxygénation d'une substance quelconque; mais la marche que je me suis engagé à suivre, et qui consiste à ne procéder que du comm à l'inconnu, et à ne présenter au lecteur que des exemples puisés dans des choess qui lui ont été précédemment expliquées, m'empèche d'anticiper ici sur les faits. Les trois exemples, d'allieurs, que je viens de citer, suffisent pour donner une idée claire et précine de la manière dont se forment les acides. On voit que l'oxygène est un principe commun à tous, et que c'est lui qui constitue leur acidité; qu'ils sont ensuite différenciés les uns des autres par la nature de la substance aciditée. Il faut tonce distinguer, dans tout acide, la base aciditable, à laquelle M. de Morveau a donné le nom de radical, et le principe aciditint, c'est-à-cuire l'oxygène.

## CHAPITRE VI.

DE LA MOMENCLATURE DES ACIDES EN GÉNÉRAL, ET PARTICULIÈMENENT DE CEUX TIRÉS DU SALPÈTRE ET DU SEL MARIN.

liieu u'est plus aisé, d'après les principes poés daus le chapitre précièlent, que d'établir une nomendature méthodique des acides : le mot arde sera le nom générique; chaque acide sera ensuite différencié dans le langage comme il l'est dans la nature, par le nom de sa base ou de son radical. Nous nommerons donc arides, en général, le résultat de la combustion on de l'oxygénation du phosphore, du soufre et du charbon. Nous nommerons le premier de ces résultats ardie phosphorrique; le second, aride suffurique; le troisième, acide carbonique. De même, dans toutes les occasions qui pourront se présenter, nous emprunterons du nom de la base la désignation spécifique de chaque aride.

Mais une circonstance remarquable que présente l'oxygénation des corpe combutibles, et, en gierien, il une partie des corpe qui se transforment en acides, c'est qu'ils sont susceptibles de différents degrés de saturation; et les acides qui en résaltent, quoique formés de la combinaison des deux mêmes substances, out des propriétés fort différentes, qui dépendent de la différence de proportion. L'acide phosphorique, et surtout Tacide sulfurique, en fournissent des exemples. Si es soufre est combiné avec peu d'oxygéne, il forme, à ce premier degré d'oxygénation, un acide volatif d'une odeur pénératnet et qui a des propriétés toutes particulières. Une plus grande proportion d'oxygène le convertit en un acide live, pesant, sans odeur, et qui donne, dans les combinisons, des produits fort différents du premier, lei, le principe de notre méthode de nomenclature semblait se trouver en défaut, et il paraissist difficile de tirre du nom de la base acidifiable deux déno-

minations qui exprimassent, sans circonlocution et sans périphrase, les deux degrés de saturation. Mais la réflexion, et plus encore peutêtre la nécessité, nous ont ouvert de nouvelles ressources, et nous avons cru pouvoir nous permettre d'exprimer les variétés des acides par de simples variations dans les terminaisons. L'acide volatif du soufre avait été désigné par Stahl sous le nom d'acide sulfureux; nous lui avons conservé ce nom, et nous avons donné celui de sulfurique à l'acide du soufre complétement saturé d'oxygène. Nous dirons donc, en nous servant de ce nouveau langage, que le soufre, en se combinant avec l'oxygène, est susceptible de deux degrés de saturation : le premier constitue l'acide sulfureux, qui est pénétrant et volatil; le second constitue l'acide sulfurique, qui est inodore et fixe. Nous adopterons ce même changement de terminaison pour tous les acides qui présenteront plusieurs degrés de saturation; nous aurons donc également un acide phosphoreux et un acide phosphorique, un acide acéteux et un acide acétique, et ainsi des autres.

Toute cette partie de la chimie aurait été extrêmement simple, et la nomenelature des acides a l'aurait rien présenté d'embarrassant, si, lors de la découverte de chacun d'eux, on eût connu sou vadical ou sa base acidifiable. L'acide plosphorique, par exemple, n'à été découvert que acidifiable. L'acide plosphorique, par exemple, n'à été découvert que donné a été dérivé en conséquence de celui de la base acidifiable dont l'est formé. Mais, lorsque, au contraire, l'acide a été découvert avant la base, on platôt lorsque, à l'époque on l'acide a été découvert, on ignorait quelle dásit la base acidifiable à laquelle il appartensit, alors on a donné à l'acide et à la base des noms qui n'avaient aucun rapport entre cax, et non-seulement on a surchargé la mémoire de dénominations inutiles, mais enore on a porté dans l'esprit des commençants, et mème des chimistes consommés, des idées fausses, que le temps seul et la réflexion peuvent effecer.

Nous citerons pour exemple l'acide du soufre. C'est du vitriol de fer qu'on a retiré cet acide dans le premier âge de la chimie; et on l'a nommé acide vitriolique, en emprantant son nom de celui de la substance dont il était tiré. On ignorait alors que cet acide fût le même que celui qu'on obtenait du soufre par la combustion.

Il eu est de même de l'acide aériforme auquel on a donné originairement le nom d'air fixe; on ignorait que cet acide fût le résultat de la combinaison du carbone avec l'oxygène. De là une infinité de dénominations qui lui ont été données, et dont aucune ne transmet des idées justes. Rien ne nous a été plus facile que de corriger et de modifier l'ancien langage à l'égard de ces acides; nous avons converti le nom d'acide vitriolique en celui d'acide sulfurique, et celui d'air fixe en celui d'acide carbonique; mais il ne nous a pas été possible de suivre le même plan à l'égard des acides dont la base nous était iuconnue. Nous nous sommes trouvés alors forcés de prendre une marche inverse, et, au lieu de conclure le nom de l'acide de celui de la base, nous avons nommé, au contraire, la base d'après la dénomination de l'acide. C'est ce qui nous est arrivé pour l'acide qu'on retire du sel marin ou sel de cuisine. Il suffit, pour dégager cet acide, de verser de l'acide sulfurique sur du sel marin : aussitôt il se fait une vive effervescence, il s'élève des vapeurs blanches d'une odeur très-pénétrante, et, en faisant légèrement chauffer, on dégage tout l'acide. Comme il est naturellement dans l'état de gaz au degré de température et de pression dans lequel nous vivons, il faut des précautions particulières pour le retenir. L'appareil le plus commode et le plus simple, pour les expériences en petit, consiste en une petite cornue G (pl. V, fig. 5), dans laquelle on introduit du sel marin bien sec; on verse dessus de l'acide sulfurique concentré, et aussitôt on engage le bec de la cornue sous de petites jarres ou cloches de verre A (même figure), qu'on a préalablement remplies de mercure. A mesure que le gaz acide se dégage, il passe dans la jarre et gagne le haut en déplacant le mercure. Lorsque le dégagement se ralentit, on chauffe légèrement et on augmente le feu jusqu'à ce qu'il ne passe plus rien. Cet acide a une grande affinité avec l'eau, et cette dernière en absorbe une énorme quantité. On peut s'en assurer en introduisant une petite couche d'eau dans la jarre de verre qui le contient; en un instant l'acide se combine avec elle et disparaît en entier. On profite de cette circonstance, dans les alboratoires et dans les arts, pour obtenir l'acide du sel marin sous la forme de liqueur. On se sert, à cet effet, de l'appareil représenté pl. IV, fig. 1. Il consiste : 1º dans une cornue A, où l'on introduit le sel marin, et dans laquelle on verse de l'acide suffurique par la tubulure II, 2º dans le ballon CB destiné à recevoir la petite quantité de liqueur qui se dégage; 3º dans une suite de bouteilles à deux goulos LL'L'L', qu'on remplit d'eau à moité. Cette eau est destinée à absorber le gaz acide qui se dégage pendant la distillation. Cet appareil est plus amplement décrit dans la dernière narie de cet ouvrace.

Quoiqu'on ne soit encore parenu ni à composer, ni à décomposer Tacide qu'on retire du sel marin, on ne peut douter cependant qu'il ne soit formé, comme tous les autres, de la réunion d'une base acidifiable avec l'oxygène. Nous avons nomme cette base incomme base mariatique, ruidica muristique, en empruntant e nom, à l'exemple de M. Bergman et de M. de Morvesu, du mol latin muria, donné anciennement au sel marin. Ainsi, sans pouvoir déterminer quelle est exactement la composition de l'acide muriatique, nous désignerons sous cette dénomination un acide volatil, dont l'état naturel est d'être sous forme gazemes au degré de chaleur et de pression que nons éprouvons, qui se combine avec l'eau en très-grande quantité et avec beaucoup de facilité, enfin dans lequel le radical acidifiable tient si fortement à l'oxygène, qu'on ne connaît, jusqu'à présent, aucun moyen de les sénerer.

Si un jour on vient à rapporter le radical muriatique à quelque substance connue, il faudra bien alors changer sa dénomination et lui donner un nom analogue à celui de la base dont la nature aura été découverte.

L'acide muriatique présente au surplus une circonstance très-remaquable : il est, comme l'acide du soufre et comme plusieurs autres, suceptible de différents degrés d'oxygénation; mais l'excès d'oxygéne produit en lui un effet tout contraire à celui qu'il produit hans l'acide du soufre. Un premier degré d'oxygénation transforme le soufre en un

acide gazeux volatil, qui ne se mêle qu'en petite quantité avec l'eau : c'est celui que nous désignous avec Stahl sous le nom d'acide sulfureux. Une dose plus forte d'oxygène le convertit en acide sulfurique, c'est-à-dire en un acide qui présente des qualités acides plus marquées, qui est beaucoup plus fixe, qui ne peut exister dans l'état de gaz qu'à une haute température, qui n'a point d'odeur, et qui s'unit à l'eau en très-grande quantité. C'est le contraire dans l'acide muriatique; l'addition d'oxygène le rend plus volatil, d'une odeur plus pénétrante, moins miscible à l'eau, et diminue ses qualités acides. Nous avions d'abord été tentés d'exprimer ces deux degrés de saturation, comme nous l'avions fait pour l'acide du soufre, en faisant varier les terminaisons. Nous aurions nommé l'acide le moins saturé d'oxygène acide muriateux, et le plus saturé, acide muriatique; mais nous avons cru que cet acide, qui présente des résultats particuliers, et dont on ne connaît aucun autre exemple en chimie, demandait une exception, et nons nous sommes contentés de le nommer acide muriatique oxygéné.

Il est un nutre acide que nons nous contenterous de définir commos l'avons fait pour l'acide muritatipre, quojque sa base soit mieux comme : c'est celui que les chimistes ont désigné jusqu'ici sous le non d'acide nitreux. Cet acide se tire du nitre ou sulpêtre par des procédès analogues à cœu qu'on emplois pour obtenir l'acide muritatique. C'est également par l'intermède de l'acide sulfurique qu'on le chasse de la pale il est uni, et on se sert de même, à cet effet, de l'apparei représenté pl. IV, fig. 1. A mesure que l'acide passe, une partie se condense dans le ballon, l'autre est absorbée par l'ean des bouteilles LL'L'L', qui devient d'abord verte, pois bleue, et enfin jaune, suivant le degré de concentration de l'acide. Il se dégage pendant cette opération une grande quantité de gaz avoigneu mêlé d'un peu de gaz avoique.

L'acide qu'on tire aissi du salpêtre est composé, comme tous les autres, d'oxygène uni à une base acidifiable, et c'est même le premier dans lequel l'existence de l'oxygène ait été bien démontrée. Les deux principes qui le constituent tiennent peu ensemble, et on les sépare siément en présentant à l'oxygène une substance avec laquelle il ait

plus d'affinité qu'il n'en a avec la base acidifiable qui constitue l'acide du nitre. C'est par des expériences de ce genre qu'on est parvenu à reconnaître que l'azote ou base de la mofette entrait dans sa composition, qu'elle était sa basc acidifiable. L'azote est donc véritablement le radical nitrique, ou l'acide du nitre est un véritable acide azotique. On voit donc que, pour être d'accord avec nous-mêmes et avec nos principes, nous aurions dù adopter l'une ou l'autre de ces manières de nous énoncer. Nous en avons été détournés cependant par différents motifs : d'abord il nous a paru difficile de changer le nom de nitre ou de salpètre généralement adopté dans les arts, dans la société et dans la chimie. Nous n'avons pas cru, d'un autre côté, devoir donner à l'azote le nom de radical nitrique, parce que cette substance est également la base de l'alcali volatil ou ammoniaque, comme l'a découvert M. Berthollet. Nous continuerons donc de désigner sous le nom d'azote la base de la partie non respirable de l'air atmosphérique, qui est en même temps le radical nitrique et le radical ammoniae. Nous conserverons également le nom de nitreux et de nitrique à l'acide tiré du nitre ou salpêtre. Plusicurs chimistes d'un grand poids ont désapprouvé notre condescendance pour les anciennes dénominations; ils auraient préféré que nous eussions dirigé uniquement nos efforts vers la perfection de la nomenclature, que nous eussions reconstruit l'édifice du langage chimique de fond en comble, sans nous embarrasser de le raccorder avec d'anciens usages dont le temps effacera insensiblement le souvenir; et c'est ainsi que nous nous sommes trouvés exposés à la fois à la critique et aux plaintes des deux partis opposés.

L'acide du nitre est susceptible de se présenter dans un grand nombre d'acide qui dépendent du degré d'avgénation qu'il a éprouvé, c'est-à-dire de la proportion d'azote et d'oxygène qui entre dans sa composition. Un premier degré d'oxygènation de l'azote constitue un gaz particulier, que nous continuerons de designer sous le nom de gaz nitreux; il est composé d'environ deux parties en poids d'oxygène et d'une d'azote, et dans cet état il est immiscible à l'eau. Il s'en faut beaucoup que l'azote, dans ce gaz, sois statter d'oxygène; il lui reste, au contraire.

une grande affinité pour ce principe, et il l'attire avec une telle activité, qu'il l'enlève même à l'air de l'atmosphère, sitôt qu'il est en contact avec lui. La combinaison du gaz nitreux avec l'air de l'atmosphère est même devenue un des moyens qu'on emploie pour déterminer la quantité d'oxygène contenue dans ce dernier, et pour juger de son degré de salubrité. Cette addition d'oxygène convertit le gaz nitreux en un acide puissant, qui a une grande affinité avec l'eau, et qui est susceptible luimême de différents degrés d'oxygénation. Si la proportion de l'oxygène et de l'azote est au-dessous de trois parties contre une, l'acide est rouge et fumant; dans cet état nous le nommons acide nitreux; on pent, en le faisant légèrement chauffer, en dégager du gaz nitreux. Quatre parties d'oxygène contre une d'azote donnent un acide blanc et sans couleur, plus fixe au feu que le précédent, qui a moins d'odeur, et dont les deux principes constitutifs sont plus solidement combinés; nous lui avons donné, d'après les principes exposés ci-dessus, le nom d'acide nitrique.

Ainsi l'acide nitrique est l'acide du nitre surchargé d'asygène; l'acide nitreux est l'acide du nitre surchargé d'azote, ou, ce qui est la même chose, de gas nitreux; enfin le gaz nitreux est l'azote qui n'est point assez saturé d'oxygène pour avoir les propriétés des acides. C'est ce que nous nommerons plus bas un oxyde.

## CHAPITRE VII.

DE LA DÉCOMPOSITION DU GAZ OXYGÈNE PAR LES MÉTALX, ET DE LA FORMATION DES OXYDES MÉTALLIQUES.

Lorsque les substances métalliques sont échauffées à un certain degré de température, l'oxygène a plus d'affinité avec elles qu'avec le calorique : en conséquence toutes les substances métalliques, si l'on en excepte l'or, l'argent et le platine, ont la propriété de décomposer le gaz oxygène, de s'emparer de sa base et d'en dégager le calorique. On a déjà vu plus haut comment s'opérait cette décomposition de l'air par le mercaure et par le ferr on a observé que la première ne pouvait être regardée que comme une combustion lente; que la dernière, au contraire, était très-rapide et accompagnée d'une flamme brillante. S'il est nécessaire d'employer un certain degré de chaleur dans ces oftentions, c'est pour écarter les unes des autres les molécules du métal, et diminuer leur affinité d'agrégation, ou, ce qui est la même chose, l'attraction qu'elles exercent les unes sur les autres.

Les substances métalliques, pendant leur calcination, augmentent de poids à proportion de l'oxgène qu'elles absorbent; en même temps elles perdent leur éclat métallique et se réduisent en une poudre terreuse. Les métaux, dans cet état, ne doivent point étre considérés comme entièrement saturés d'oxgène, par la raison que leur action sur ce principe est balaucée par la force d'attraction qu'excree sur lui le calorique. Uvogyène, dans la eslication de métaux, obéti done réellement à deux forces, à celle exercée par le calorique et à celle exercée par le calorique et à celle cercée par le calorique et à celle cercée par le calorique et à celle cercée par le métal; il ne tend à s'unir à ce dernier qu'en raison de la différence de ces deux forces, de l'excès de l'une sur l'autre, et cet excès, ne général, n'est pas fort considérable. Aussi les substances métalliques, en soxygènent dans l'air et dans le gas oxygène, ne se con-

vertissent-elles point en acides, comme le soufre, le phosphore et le charbon : il se forme des substances intermédiaires qui commencent à se rapprocher de l'état salin, mais qui n'ont pas encore acquis toutes les propriétés salines. Les anciens ont donné le nom de chaux, nonseulement aux métaux amenés à cet état, mais encore à loute substance qui avait été exposée longtemps à l'action du feu saus se fondre. Ils ont fait, en conséquence, du mot chaux un nom générique, et ils ont confondu sous ce nom, et la pierre calcaire, qui, d'un sel neutre qu'elle était dans la calcination, se convertit, au feu, en un alcali terreux en perdant moitié de son poids, et les métaux qui s'associent par la même opération une nouvelle substance dont la quantité excède quelquelois moitié de leur poids, et qui les rapproche de l'état d'acide. Il aurait été contraire à nos principes de classer sous un même nom des substances si différentes, et surtout de conserver aux métaux nue dénomination si propre à faire naître des idées fausses. Nous avons en conséquence proscrit l'expression de chanx métalliques, et nous y avous substitué celui d'axydes, du grec ôgos,

On voit, d'après cela, combien le langage que nous avons adoptéed fécond et expressif : un premier degré d'oxygénation constitue les oxydes; un second degré constitue les aeides terminés en eux, comme l'acide nitreux. Tacide suffureux; un troisième degré constitue les acides en jue, tels que l'acide nitrique. Tacide suffunyie; enfin nons pouvons exprimer un quatrième degré d'oxygénation des substances, en ajoutant l'épithète d'azygéné; comme nous l'avons admis pour l'acide muriatique oxygéné.

Nous ne nous sommes pas contentés de désigner sons le nom d'azquéa la combinaison des mélaux avec l'oxygène; nous n'avons fait aucune dificiulté de nous en servir pour exprimer le premier degré d'oxygénation de toutes les substances, celui qui, sans les constituer acides, les rapproche de l'état salin. Nons appellerons donc azqué de soufre le soufre devenu mou par un commencement de combustion; nous appellerons oxyde de phosphore la substance jaune que laisse le phosphore quand il a brâlé.

Nous dirons de même que le gaz nitrens, qui est le premier degré d'oxygénation de l'azote, est un oxyde d'azote. Enfin, le règne végétal et le règne animal auront leurs oxydes, et je ferai voir, dans la suite, combien ce nouveau langage jettera de lumières sur toutes les opérations de l'art et de la nature.

Les oxydes métalliques ont, comme nous l'avons déjà fait observer, presque tous des couleurs qui leur sont propres, et ces conleurs varient, non-seulement pour les différents métaux, mais encore suivant le degré d'oxygénation du même métal. Nous nous sommes done trouvés obligés d'ajouter à chaque oxyde deux épithètes. J'une qui indiqualt le mod oxydé, l'autre sa couleur; ainsi nous dirons oxyde noir de fer, oxyde ronge de fer, oxyde jaune de fer; et ces expressions répondront à refles d'éthioss martial, de colcothar, de rouille de fer ou d'orce.

Nous dirons de même oxyde gris de plomb, oxyde jaune de plomb, oxyde rouge de plomb, et ces expressions désigneront la cendre de plomb, le massicot et le minium.

Ges dénominations seront quelquefois un peu longues, surtout quand ou voudra exprimer si le métal a été oxydé à l'air, s'il l'a été par la détonation avec le nitre ou par l'action des acides; mais au moins elles seront toujours justes, et feront naître l'idée précise de l'objet qui y corressiond.

Les tables jointes à cet ouvrage rendront ceci plus sensible.

## CHAPITRE VIII.

DE PRINCIPE RADICAL DE L'EAU. ET DE SA DÉCOMPOSITION PAR LE CHARBON ET PAR LE PER.

Jusqu'à ces derniers temps on avait regardé l'eau comme une subauce simple, et les auciens n'avaient fait auenne difficulté de la qualifier du non d'élément : était sans doute une substance élémentaire pour eux, puisqu'ils n'étaient point parvenus à la décomposer, ou an omis puisque les décompositions de l'eau qui s'opéraient jourrellement sous leurs yeux avaient échappé à leurs observations; mais on va voir que l'eau n'est plus nu élément pour nons. Je ne donnerai point iei l'histoire de cette déconverte, qui est très-moderne, et qui inême est encore contestée. On peut consulter à cet égard les Mémoires de l'Académie des sciences, année 1781.

Je me contenterai de rapporter les principales preuves de la décomposition et de la recomposition de l'eau; j'ose dire que, quand on vondra bien les peser sans partialité, on les tronvera démonstratives.

### PREMIÈRE EXPÉRIENCE.

#### PRÉPARATION.

On prend un tube de verre EF (pl. VII, fig. 2), de 8 à 12 ligues de diamètre, qu'on fait passer à travers un fourneau, en lui donnaut une légère inclinaison de E on F. A l'extrémité supérieure E de ce tube, on ajuste une cornue de verre A, qui contient une quantité d'eau distillée bien connue, et à son extrémité F, un serpentin SS, qui s'adapte on S an guolto d'un flacon I à deux tubultures; effin, à l'une desut tubultures du flacon s'adapte un tube de verre recourbé KK, destiné à conduire les fluides aériformes ou gaz dans un appareil propre à en détermine I a qualité et la quantité.

Il est nécessaire, pour assurer le succès de cette expérience, que le tube EF soit de verre vert hien cuit et d'une fusion difficie; on fendit, en outre, d'un lut d'arglie mêtée avec du ciment fait avec des poteries de grès réduites en poudre; et, dans la crainte qu'il ne fléchisse par le ramollissement, on le soutient dans son milieu avec une barre de fer qui traverse le Gurmeau. Des tuyaux de porcelaine sont préférables à ceux de verre, mais il est difficile de s'en procurer qui ne soient pas poreux, et presque toujours on y découvre quelques trous qui donnent passage à l'air ou aux vapeurs.

Lorsque tout a été ainsi dispoée, on allume du feu dans le fourneau EFCD, et on l'entretient de manière à faire rougir le tube de verre EF, sans le fondre; en même temps on allume assez de feu dans le fourneau VVXX, pour entretenir toujours bouillante l'eau de la corune 4.

#### EFFE

A mesure que l'eau de la cornue A se vaporise par l'ébullition, elle remplit l'intérieur du tube EF, et elle en chasse l'air commun qui s'évacue par le tube KK, le gaz aqueux est ensuite condensé par le refroidissement dans le serpentin SS', et il tombe de l'eau goutte à goutte dans le flacon tubulé H.

En continuant cette opération jusqu'à ce que toute l'eau de la cornue A soit évaporée, et en laissant bien égoutter les vaisseaux, on retrouve dans le flacon II une quantité d'eau rigoureusement égale à celle qui était dans la cornue A, sans qu'il y ait cu dégagement d'aucun gar; en sorte que cette opération se réduit à une simple distillation ordinaire, dont le résultat est absolument le même que si l'eau n'eît point été portée à l'état incandescent en traversant le tube intermédiaire EF.

## DEUXIÈME EXPÉRIENCE.

#### PRÉPARATION.

On dispose tout comme dans l'expérience précédente, avec cette

différence seulement, qu'on introduit dans le tube EF 28 grains de charbon concassé en morceaux de médiocre grosseur, et qui prédablement a été longlemps exposé à une chaleur incande-cente dans des vaisseaux fermés. On fait, comme dans l'expérience précédente, bouillir l'eau de la cornue 3 insqu'à évaporation totale.

SFFET

L'eau de la coriue 4 se distille dans ettle expérience comme dans la précédente; elle se condense dans le serpeutin et coule goutte à goutte dans le flacon II; mais en nuème temps il se dégage une quantité considérable de gaz qui s'éclappe par le tuyan KK, et qu'on recueille dans un apparel convenable.

L'opération finie, on ne retrouve plus dans le tube EF que quelques atomes de cendre; les «8 grains de charbon ont totalement disparu.

Les gaz qui se sont dégagés, examinés avec soin, se trouvent peser ensemble 1 i 3 grains §; il sont de deux espèces, savoir : 14h pouces cubiques de gaz acide carbonique pesant 1 ou grains, et 380 pouces cubiques d'un gaz extrêmement légre pesant 1 3 grains §; et qui s'allume par l'approche d'un corps enflammé forsqu'il a le contact de Tair. Si on vérifie ensuite le poids de l'eau passée dans le flacon, on la trouve diminuée de 85 grains §.

Ainsi, dans cette expérience, 85 grains \(\frac{1}{n}\) d'eau, plus 28 grains de charbon ont formé 100 grains d'acide carbonique, plus 13 grains \(\frac{1}{n}\) d'un gaz particulier susceptible de s'enflammer.

Mais j'ai fait voir plus haut que, pour former 100 grains de gaz acide carbonique, il fallait unir 73 grains d'oxygène à 38 grains de charbon; donc les 36 grains de charbon placés dans le tube de verre out enlevé à l'eau 73 grains d'oxygène; donc 85 grains; d'oxu sont composés de 73 grains d'oxygène et de 13 grains; d'un gaz usceptible de s'enflammer. Un verra hientôt qu'on ne peut pas supposer que

<sup>&#</sup>x27; On trouvera, dans la dernière partie de emploie pour séparer les différentes espèces de gaz et pour les peser.

ce gaz ait été dégagé du charbon, et qu'il est conséquemment un produit de l'eau.

J'ai supprimé, dans l'exposé de cette expérience, quelques détails qui n'auraient servi qu'à la compliquer et à jeter de l'obscurité dans les idées des lecteurs; le gaz inflammable, par exemple, dissout un peu de charbon, et cette circonstance en augmente le pois et diminime un contraire l'acide carbonique; l'altération qui en résulte dans les quantités n'est pas très-considérable, mais j'ai rru devoir les rétablir par calcul et présenter l'expérience dans toute sa simplicité, et comme se cette circonstance n'avait pas lieu. Au surplus, s'il restait quelques mages sur la vérité des conséquences que je tire de cette expérience, ils seraient bientôt dissipés par les autres expériences que je vais rapporter à l'appur.

## TROISIÈME EXPÉRIENCE.

## PRÉPABATION.

On dispose tont l'appareil comme dans l'expérience précédente, avec cette différence seulement, qu'au lieu des 98 grains de charbon on met dans le tube EF (pl. VII, fig. 1.) 275 grains de petites lames de fer très-doux roulées en spirales. On fait rougir le tube comme dans les expériences précédentes ; on allame du feu sous la corme 1, et on entretient l'eau qu'elle contient toujours bouillante, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement évaporée, qu'elle ait passé en totalité dans le tube EF, et qu'elle soit ondensée dans le flacos II.

#### EFFET.

Il ne se dégage point de gas acide carbonique dans cette expérience, mais seulement un gas inflammable trèue fois plus lègre que l'air de l'atmosphère : le poids total qu'on en obtient est de 15 grains, et son volume est d'environ à 16 poures cubiques. Si on compare la quantité d'eau primitivement employée avec celle restante dans le flacon II. ou trouve un déficit de 1 ou grains. D'un autre côté, les 37 fignains de fre renfermés dans le tube E F se trouvent jesser 8 grains de plus que lorsqu'on les y a introduits, et leur volume se trouve considérablement augmenté; ce fer n'est presque plus attirable à l'aimant, il se dissout anns effervescence dans les acides; en un mot, il est dans l'état d'oxyde noir, précisément comme celui qui a été brâlé dans le gaz oxygène.

#### BÉPLEXIONS.

Le résultat de cette expérience présente une véritable oxydation du let par l'eau, oxydation toute semilable à celle qui s'opère dans l'air à l'aide de la ehaleur, 100 grains d'eau out été décomposé: 85 d'oxygène se sont unis au fer pour le constituer dans l'état d'oxyde noir, et il sest dégagé 16 grains d'un gaz inflammable particulier; donc l'eau est composée d'oxygène et de la base d'un gaz inflammable, dans la proportion de 85 parties contre 15.

Ainsi l'eau, indépendanment de l'oxygène, qui est un de ses principes, et qui lui est commun avec levancoup d'autres substances, en contient un autre qui lui est propre, qui est son radical constitutif, et auquel nous nous sommes trouvés forcés de donner un nom. Aucun ne nous a paru plus convemble que celui d'hydrogène, c'est-à-dire e principe, générateur de l'eau, s'de téop, reu, et de y uévopaz, j'engendre. Nous appellerons gaz hydrogène la combinisson de ce principe avec le calorique, et le mot d'hydrogène seul exprimera la base de ce même gaz, le radical del l'eau!

Voils done un nouveau corps combustible, c'est-à-dire un corps qui a asset adfaint à avec l'oxgène pour l'enlever au calorique, et pour décomposer l'air ou le gaz oxgène. Ce corps combustible a lui-même une telle affinité avec le calorique, qu'à moins qu'il ne soit engage, dans une combinaison il est toujours dans l'état àcriforme ou de gaz,

On a critiqué même avec assez d'amertime cette expression hydrogène, parce qu'on a a prétenda qu'elle signifisit fils de l'ean, et non pas qui engendre l'ean. Mais qu'importe, si l'expression est également juste dans les deux sens. Les expériences rapportées dans ce chapitre prouvent que l'ean, en se decomposant, donne naissance à l'hydrogène, et surtout que l'hydrogène donne naissance à l'eau en se combinant avec l'oxygène. On peut donc dire également que l'eou engendre l'hydrogène et que l'hydrogène enpendre l'eou. an degré habituel de pression et de température dans lequel nous vivons. Dans cet état de gaz, il est environ treize fois plus léger que l'air de l'atmosphère; il n'est point absorbable par l'eau, mais il est susceptible d'en dissoudre une petite quantité; enfin il ne peut servir à la resoiration des animaux.

La propriété de brûler et de s'enflammer n'étant, pour ce gaz, comme pour tous les autres combustibles, que la propriété de décomposer l'air et d'enlever l'oxygène au calorique, on conçoit qu'il ne peut brûler qu'avec le contact de l'air ou du gaz oxygène. Aussi, lorsqu'on emplit une bouteille de ce gaz et qu'on l'allume, il brûle paisiblement au goulot de la bouteille et ensuite dans son intérieur, à mesure que l'air extérieur y pénètre; mais la combustion est successive et lente; elle n'a lieu qu'à la surface, où le contact des deux airs ou gaz s'opère. Il n'en est pas de même lorsqu'on mêle ensemble les deux airs avant de les allumer : si, par exemple, après avoir introduit dans une bouteille à goulot étroit une partie de gaz oxygène, et ensuite deux de gaz hydrogène, on approche de son orifice un corps enflammé, tel qu'une bougie ou un morceau de papier allumé, la combustion des deux gaz se fait d'une manière instantanée et avec une forte explosion. On ne doit faire cette expérience que dans une bouteille de verre vert très-forte, qui n'excède pas une pinte de capacité, et qu'on enveloppe même d'un linge; antrement on s'exposerait à des accidents funestes par la rupture de la bouteille, dont les fragments pourraient être lancés à de grandes distances.

Si tout ce que je viens d'exposer sur la décomposition de l'eau est exact et vrai, si réellement ettle substance est composée, comme j'ai cherché à l'établir, d'un principe qui lui est prope, d'hydrogène combiné ave l'oxygène, il en résulte qu'en réunissant ces deux principes on doit refaire de l'eau, et c'est ce qui arrive en effet, comme on va en juger par l'expérience suivante.

## QI ATRIÈME EXPÉRIENCE. --- BECOMPUSITION DE L'EAL.

PRÉPARATION.

On prend un ballon 4 de cristal (pl. IV, fig. 5), à large ouverture. et dont la canacité soit de 30 pintes environ; on y mastique une platine de cuivre BC percée de quatre trons auxquels aboutissent quatre tuyaux. Le premier Hh est destiné à s'adapter, par son extrémité h, à une pompe pueumatique par le moyen de laquelle ou peut faire le vide dans le ballon. Un second tuyan gg communique, par son extrémité MM, avec un réservoir de gaz oxygène, et est destiné à l'amener dans le ballon. Un troisième dDd' communique, par son extrémité dNN, avec un réservoir de gaz hydrogène; l'extrémité d' de ce tuyan se termine par une ouverture très-petite, et à travers laquelle une très-petite aiguille peut à peine passer. C'est par cette petite ouverture que doit sortir le gaz hydrogène contenu dans le réservoir; et, pour qu'il y ait une vitesse suffisante, on doit lui faire éurouver une pression de 1 ou 3 pouces d'eau. Enfin, la platine BC est percée d'un quatrième trou, lequel est garni d'un tube de verre mastiqué, à travers lequel passe un fil de métal GL, à l'extrémité L duquel est adaptée une petite boule, afin de pouvoir tirer une étincelle électrique de L en d' pour allumer, comme on le verra bientôt, le gaz hydrogène. Le fil de métal GL est mobile dans le tube de verre, afin de pouvoir éloigner la boule L de l'extrémité d' de l'ajutoir Dd'. Les trois tuyaux dDd', gg, Hh sont chacun garnis de leur robinet.

Pour que le gaz hydrogène et le gaz oxygène arrivent bien sees par les tuyaux respectifs qui doivent les amener au ballon .4, et qu'ils soient dépouillés d'eau autant qu'ils le peuvent être, on les fait passer à travers des tules MM, NN, d'un pouce environ de diamètre, qu'on remplit d'un sei très-déliquescent, c'est-à-dire qui attire l'humidité de l'air aver beaucoup d'avidité, tels que l'acétite de potasse, le muriate ou le nitrate de chaux. (Voy, quelle est la composition des sels dans la seconde partie de cet ouvrage.) Ces sels doivent être en poudre grossière, afin qu'ils ne puissent pas faire masse, et que le gaz passe facilement à travers les interstices que laissent les morceaux.

On doit s'être prémuni d'avance d'une provision suffisante de gaz oxygène bien pur; et, pour s'assurer qu'il ne contient point d'acide carbonique, on doit le laisser louglemps en contact avec de la potasse dissoute dans de l'eau, et qu'on a dépouillée de son acide carbonique par de la chaux; on donnera plus bas quelques détails sur les moyens d'obtenir et alcali.

On prépare avec le même soin le double de gaz hydrogène. Le procédé le plus sûr pour l'obtenir exempt de mélange consiste à le tirer de la décomposition de l'eau par du fer bien ductile et bien pur.

Lorsque ces deux gaz sont ainsi préparés, on adapte la pompe pneumatique an tuyau Ith, et on fail le viule dans le grand hallon 1; on y introduit ensuite l'un ou l'autre des deux gaz, mais de préférence le gaz oxygène par le luyau gg, puis on oblige, par un certain depri de pression, le gas hydrogène à entrer dans le même ballon par le tuyau dDd, dont l'extrémité d'as termine en pointe. Enfin on allume egas à l'aide d'une téinetelle déterique. En fournissant ainsi de chacun des deux airs, on parvient à continuer très-longtemps la combustion. l'ai donné ailleurs la description des appareils que j'ai employés pour cette expérience, et j'ai expliqué comment on parvient à mesurer les quantités de gaz consommées avec une rigoureuse exactitude. (Voy, la troisième partie de cet ouvrage).

....

A mesure que la combustion s'opère, il se dépose de l'eau sur les parois intérieures du ballon ou matras; la quantité de cette cau augmente peu à peu, elle se réunit en grosses gouttes, qui coulent et se rassemblent dans le fond du vase.

En pesant le matras avant et après l'opération, il est facile de connaître la quantité d'eau qui s'est ainsi rassemblée. On a donc, dans cette expérience, une double vérification : d'une part le poids des gaz employés, de l'autre celui de l'eau formée; et ces deux quantités doivent être égales. C'est par une expérience de ce geure que nous avons recounu. M. Meusnier et moi, qu'il fallait 85 parties, en poids, d'oxygène, et i 5 parties, également en poids, d'hydrogène, pour composer 100 parties d'ens. Cette expérience, qui n'a point encore cét publiéne; a été faite en présence d'une commission noubresse de l'Acadierie, nous y avons apporté les attentions les plus serapuleuses, et nous avons lieu de la croire exuete à un deux-ceutième prés totat au plus.

Ainsi, soit qu'on opère par voie de décomposition ou de recomposition, on peut regarder comme constant et aussi bien prouvé qu'on puisse le faire en chimie et en physique, que l'ean n'est point ume subtance simple, qu'elle est composée de deux principes; l'oxygène et l'hydrogène; et que ces deux principes, séparés l'un de l'autre, ont tellement d'affinité avec le calorique, qu'ils ne peuvent exister que sous forme de gaz, an degré de température et de pression dans lequel nous vivons.

Ge phénomène de la décomposition et le la recomposition de l'eau s'opère continuellement sons nos yenx, à la température de l'atmosphère et par l'effet des affinités composères. Gest à cette décomposition que sont dus, comme nons le verrous bientôt, au moins jusqu'à un certain point, les phénomènes de la fermentation spiritucuse, de la putréfaction et mème de la végleation. Il est bien extraordinaire qu'elle ait échappé jusqu'ici à l'œil attentif des physiciens et des chimistes, et on doit en condure que, dans les sciences comme dans la morale, il et de suivre une autre route que celle dans laquelle on est accoutumé de marcher.

Je terminerai cet article par une expérience beaucoup moins probante que celles que j'ai précédemment rapportées, mais qui na paru cependant laire plus d'impression qu'aucune autre sur un grand nombre de personnes. Si on brûle t livre ou 16 onces d'esprit-de-vin ou alcool dans un appareil propre à recueillir toute l'eau qui se dégage pendant la combustion, on en obtient 1 y à 18 oncest. Or une matière quel-

<sup>1</sup> Voy. la description de cet appareil dans la troisième partie de cet ouvrage.

conque ne peut rien fournir dans une expérience au delà de la totalité de son poids; il faut donc qu'il sajoute une autre substance à l'espride-vin pendant sa combustion; or j'ai fait voir que cette autre substance était la base de l'air, l'oxygène. L'espri-de-vin contient donc un des principes de l'eau. l'hydrogène, et c'est l'air de l'atmosphère qui fournit l'autre, l'oxygène; nouvelle preuve que l'eau est une substance composée.

## CHAPITRE 1X.

DE LA QUANTITÉ DE CALORIQUE QUI SE DÉGAGE DES DIFFÉRENTES.

ESPÈCES DE COMPUNION.

Nous avons vu qu'en opérant une combustion quelconque dans une sphère de glace creune, et en fournissant, pour l'Entreteuir, de l'air à zéro du thermomètre, la quantité de glace fondue dans l'intérieur de la sphère donnait une mesure, sinon absolue, du moiss relative, des quantités de calorique dépagé. Nous avons donné, M. de Laplace et moi, la description de l'appareil que nous avons employé dans ce geurd'expériences. Voy. Mémoire de l'. Loudénie des seirnees, aunée 1 y 80, p. 355; voy. aussi la troisième partie de cet ouvrage.) Ayant essayé de déterminer les quantités de glace qui se fondaient par la combustion de trois des quantités de glace qui se fondaient par la combustion de trois des quantités de glace qui se fondaient par la combustion de trois des quantités de glace qui se fondaient par la combustion suivent :

Pour la combustion d'une livre de phosphore, 100 livres de glace. Pour la combustion d'une livre de carbone, 96 livres 8 onces.

Pour la combustion d'une livre de gaz hydrogène, 295 livres 9 onces 3 gros  $\frac{1}{3}$ .

La substance qui se forme par le résultat de la combustion du phosphore étant un acide concret, il est probable qu'il reste très-pen de calorique dans cet acide, et que par conséquent cette combustion fournit un moyen de connaître, à très-peu de chose près, la quantité de calorique contenue dans le gaz oxygène. Mais, quand on voudrait supposer que l'acide phosphorique retient encore une quantité considérable de calorique, comme le phosphore en contenait aussi une portion avant la combustion, l'erreur ne pourrait jamais être que de la différence, et per conséquent de peu d'importants.

l'ai fait voir, page 51, qu'une livre de phosphore, en brûlant, ab-

sorbait 1 livre 8 onces d'oxygène; et, puisqu'il y a en même temps 100 livres de glace fondue, il en résulte que la quantité de calorique contenue dans une livre de gar oxygène est capable de faire fondre 66 livres 10 onces 5 gros 24 grains de glace.

Une livre de charbon, en brillant, ne fait fondre que 96 livres 8 onces de glace, mais il s'absorbe en même temps 2 livres 9 onces 1 gros 10 grains de gaz oxygène. Or, en partant des résultats obtenus dans la combustion du phosphore, 2 livres 9 onces 1 gros 10 grains de gaz oxygène devraient abandonner assez de calorique pour fondre 171 livres 6 onces 5 gros de glace. Il disparaît donc, dans cette expérience, une quantité de calorique qui aurait été suffisante pour faire fondre 74 liv. 14 ouces 5 gros de glace; mais, comme l'acide carbonique n'est point, comme le phosphorique, dans l'état concret après la combustion, qu'il est au contraire dans l'état gazeux, il a fallu nécessairement une quautité de calorique pour le porter à cet état, et c'est cette quantité qui se trouve manquante dans la combustion ci-dessus. En la divisant par le nombre de livres d'acide carbonique qui se forment par la combustion d'une livre de charbon, on trouve que la quantité de calorique nécessaire pour porter une livre d'acide carbonique de l'état concret à l'état gazeux ferait fondre 20 livres 15 onces 5 gros de glace.

On peut faire un semblable calcul sur la combustion de l'hydrogène et sur la formation de l'eau; une livre de ce fluide élastique absorbe, en brûlant, 5 livres 10 onces 5 gros 24 grains d'oxygène, et fait fondre 245 livres 2 onces 3 gros ½ de glace.

ll en reste donc, dans l'eau qui se forme, lors même qu'elle est ramenée à zéro du thermomètre. . . 82 9 7± Or, comme il se forme 6 livres 10 ences 5 gros 24 grains d'asu dans la combustion d'une livre d'esu, à zéro du thermomètre, une quantité de calorique égale à celle nécessaire pour fondre 12 livres 5 onces 2 gros bydrogène, dont il est impossible de tenir compte dans cette expérience, parce que nous n'en comissons pas la quantité. D'où l'on voit que l'esu, même dans l'état de glace, consuper encore beaucoup de calorique, et que l'oxygène en conserve une quantité très-considérable en passant dans cette combinaison.

De ces diverses tentatives on peut résumer les résultats qui suivent :

# 

| Quantité de phosphore brûlé                           | 1 | 64 | 44 | 81  |
|-------------------------------------------------------|---|----|----|-----|
| Quantité de gaz oxygène nécessaire pour la combustion | 1 | 8  | AI | EJ. |
| Quantité d'acide phosphorique obtenu                  | 9 | 8  | ri |     |
|                                                       |   |    |    |     |

Quantité de calorique dégagé par la combustion d'une livre do phosphore, exprimée par la quantité de livres de glace qu'il peut fondre... 100,0000 Quantité de calorique dégagé de chaque livre de gaz oxygène

On suppose ici que l'acide phosphorique ne conserve aucune portion de calorique, ce qui n'est pas rigoureusement vrai; mais la quantité, comme on l'a déjà observé plus haut, en est probablement très-petile, et on ne la suppose nulle que faule de la pouvoir évaluer.

14,50386

12,32823

#### COMBUSTION DU CHARRON.

| Quantité de calorique dégagé par la combustion d'une livre de charbon, exprimée par la quantité de livres de glace qu'il pent fondre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|-------|
| Quantité de gaz avgètee absorbé pendant la combustion.  2 9 1 10 Quantité d'acide cathonique dégagé par la combustion d'une litre de chartone, exprimente par la quantité de calorique dégagé par chaque litre de gaz oxygène.  3,5,598: Quantité de calorique dégagé de chaque litre de gaz oxygène.  3,5,598: Quantité de calorique de chaque litre de gaz oxygène.  3,5,598: Quantité de calorique que conserve une litre d'axygète dans cette combustion.  9,3,384: 20,9796  Quantité de gaz hydrogène refulé.  1 1 2 3 3,598: Quantité de gaz hydrogène refulé.  1 2 3 3,598: Quantité de gaz hydrogène refulé.  Quantité de gaz hydrogène por la combustion d'une litre d'axygète de calorique de conserve de l'une d'axygète de calorique de calorique d'axygète de calorique d'axygète complexité d'ex lorique d'égagé par chaque litre de gaz exygète.  5,5,695; Quantité de calorique qu'un se dégagé par chaque litre de gaz exygène.  5,5,695; Quantité de calorique qu'un se dégagé par chaque litre de gaz exygène.  5,5,695; Quantité de calorique qu'un se dégagé par chaque litre de gaz exygène. | Owner to the test and the test of the test |        |       |      |       |
| Quantité d'acide carbonique ferné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       | 10   | -     |
| Quantité de calorique dégagé par la combustion d'une livre de charbon, exprimée par la quantité de livres de glace qu'il pent foudre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Quantité de gaz oxygène abserbé pendant la combustion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3      | 9     | 1    | 10    |
| mée par la quantité de livres de glace qu'il pent foudre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Quantité d'acide carbonique fermé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3      | 9     | 1    | 10    |
| Quantité de calorique dégagé de chaque livre de gas oxygène 37,5085:  Quantité de calorique que consere une livre d'oxygène dans cette comboutien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |      |       |
| Quantité de calorique qui se dégage dans la fornation d'une livre de gaz acide carbonique.  Quantité de calorique que conserve une livre d'axylène dans cette combustion.  Quantité de calorique nécessire pour porter une livre d'acide carbonique à l'état de gaz.  COMMENTE DE LE UNISOCKE.  Quantité de gaz hydrogène briblé.  Quantité de gaz hydrogène briblé.  Quantité de gaz sygène employi pour la combustion.  5 10 5 24  Quantité de calorique dégagé par chaque livre de gaz hydrogène.  Quantité de calorique dégagé par chaque livre de gaz exygène.  55,6595  Quantité de calorique dégagé par chaque livre de gaz exygène.  55,6595  Quantité de calorique dégagé par chaque livre de gaz exygène.  54,3384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |      |       |
| de gas acide carbonique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantité de calorique dégagé de chaque livre de gaz oxygès                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ie     |       | 37,5 | 2823  |
| Quantité de calorique que conserve une livre d'axplène dans cette combustion . 9,1384. Quantité de calorique nécessire pour porter ane livre d'acide carbonique à l'état de gaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantité de calorique qui se dégage dans la formation d'us                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ne liv | re    |      |       |
| Quantité de calorique que conserve une livre d'axplène dans cette combustion . 9,1384. Quantité de calorique nécessire pour porter ane livre d'acide carbonique à l'état de gaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | de gaz acide carbonique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       | 27.0 | 2025  |
| combustion.         99,1386           Quantité de calorique nécessaire pour porter ane livre d'acide carbonique à l'état de gaz.         20,9796           consusmies se caz orsaockse.         Lone. Come Come Come Quantité de gaz bydrope brélét.         1 m ° "           Quantité d'agus bydrope millor pour la combustion.         5 to 5 5 46           Quantité d'acu formée.         6 to 5 5 46           Quantité d'acu formée.         5 5,5856           Quantité d'acu formée.         55,5856           Quantité d'acu forque dégagé par chaque livre de gaz exygène.         55,5856           Quantité de calorique dégagé par chaque livre de gaz exygène.         55,6856           Quantité de calorique qui se dégage par dant la formation d'une livre de gaz exygène.         55,6856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       | •    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | combustien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       | 29,1 | 3848  |
| COMMITTÉE DE CAR DISSOCIES.  Quantité de gas hydrogène brélié.  Quantité de gas vygène emphyl pour la combonion.  5 10 5 5 5  Quantité de gas caygène emphyl pour la combonion.  6 10 5 5 40  Quantité de cubrique dégagé par la combostion d'une livre de gas bydrogène.  Quantité de cubrique dégagé par la combostion d'une livre de gas bydrogène.  55,6895  Quantité de cubrique dégagé par chaque livre de gas enygène.  55,6895  Quantité de cubrique qui se dégage predant la formation d'une livre de gas enygène.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |      |       |
| Quantité de gaz hydrogène brôlé.         Lone, Conc. Conc.         Conc. Conc.           Quantité de gaz oxygène employé pour la combastion.         5 to 5 ph                          | bonique à l'état de gaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       | 20,6 | 7960  |
| Quantité de gaz hydrogène brôlé.         Lone, Conc. Conc.         Conc. Conc.           Quantité de gaz oxygène employé pour la combastion.         5 to 5 ph                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |      |       |
| Quantité de gas hydrogène employé pour la combostion 5 to 5 sé.  Quantité d'eus formée. 6 to 5 sé.  Quantité d'eus formée. 6 to 5 sé.  Quantité d'eu calorique dégagé par la combostion d'une livre de gaz hydro- giène. 5 sé.  Quantité de calorique dégagé par chaque livre de gaz enygène. 5 sé.68 púr  Quantité de calorique duje sé dégage predant la formation d'une  livre d'eus. 5 sé.85 sé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COMMUNTION DU GAZ DYDROGÈNE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |       |
| Quantité de gas oxygène employé pour la combastion 5 to 5 s/4 Quantité de su formée 6 to 5 s/4 Quantité de calorique dégagé par la combastion d'une livre de gas hydro- gène sap. 5,885/ Quantité de calorique dégagé par chaque livre de gas avygène 521,685/ Quantité de calorique qui se dégage pendant la formation d'une livre d'esu 43,386/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Livre  | Oncre | Gree | Gruns |
| Quantité d'esu formée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 48    | ***  |       |
| Quantité de calorique dégagé par la combastion d'une livre de gaz hydro-<br>gène                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quantité de gaz oxygène employé ponr la combustion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5      | 10    | 5    | 24    |
| gène. 295,885.<br>Quantité de calorique dégagé par chaque livre de gaz exygène. 52,1628.<br>Quantité de calorique qui se dégage pendant la formation d'une<br>litre d'ou 44,3384.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantité d'eau formée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6      | 10    | 5    | 24    |
| Quantité de calorique dégagé par chaque livre de gaz exygène 52,1628:<br>Quantité de calorique qui se dégage pendant la formation d'une<br>livre d'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Quantité de calorique dégagé par la combustion d'une                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | livre  | de g  | az l | ydro  |
| Quantité de calorique dégagé par chaque livre de gaz exygène 52,1628:<br>Quantité de calorique qui se dégage pendant la formation d'une<br>livre d'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gène                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | . 2   | 05.5 | 8450  |
| Quantité de calorique qui se dégage pendant la formation d'une livre d'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |      |       |
| livre d'eau 44,3384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       | 44.3 | 384   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantité de calorigne que conserve une livre d'oxygène d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       | ,-   | 3040  |

#### DE LA PORMATION DE L'ACIDE SITRIQUE.

combustion avec l'hydrogène.....

Quantité de calorique que conserve une livre d'eau à zéro.....

Lorsque l'on combine du gaz nitreux avec du gaz oxygène pour former de l'acide nitrique ou nitreux, il y a une légère chaleur produite; mais elle est beaucoup moindre que celle qui a lieu dans les autres combinaisons de l'oxygène; d'où il résulte, par une conséquence nécessaire, que le gaz oxygène, en se fixant dans l'acide mitrique, retient une grande partie du calorique qui lui était combini dans l'état de 292. Il n'est point impossible sans doute de déterminer la quantité de calorique qui se dégage pendant la réunion des deux gaz, et on en conclurait facilement ensuite celle qui demeure eugagée dans la combinasion. On paviendrait à obtenir la première de ces données en opérant la combinasion du gaz niterus et du gaz oxygène dans un appareil environné de glace; mais, comme il se dégage peu de calorique dans cette combinasion, on ne pourrait réussir à en déterminer la quantité qu'autant qu'on opérerait très en grand avec des appareils embarrassants et compliqués; et c'est ce qui nous a empéchés jusqu'et. M. de Laplace et uni, de la tenter. En attendant, on peut déjà y suppléer par des calculs qui ne peuvent pas s'érarter beaucoup de la vérité.

Nous avons fait détouer, M. de Laplace et moi, dans un appareil à glace une proportion convenable de salpêtre et de charbon, et nous avons observé qu'une livre de salpêtre pouvait, en détonant ainsi, fondre 12 livres de glace.

Mais une livre de salpêtre, comme on le verra dans la suite, contient:

|           | Opeca | G160 | Gritin. | Gritto.  |
|-----------|-------|------|---------|----------|
| Potasse   | 7     | 6    | 51,84 = | 4515,84. |
| Acide sec | 8     | 1    | 20,16 = | 4700,16. |

Et les 8 onces 1 gros 20 grains 16 d'acide sont eux-mêmes composés de :

On a donc réellement brûlé, dans cette opération, 2 gros 1 grain ; de charbon, à l'aide de 3738 min, 34, ou 6 onces 3 gros 66 press, 34 d'oxygène; et, puisque la quantité de glace fondue dans cette combustion a

7,94502

...

Done, en se combinant avec l'azote pour former de l'acide nitrique, il n'en perd que.....

Des expériences ultérieures apprendront si ce résultat, déduit par le ealeul, s'accorde avec des opérations plus directes.

Cette énorme quantité de calorique que l'oxygène porte avec lui dans l'acide nitrique explique pourquoi, dans toutes les détonations du nitre, ou, ponr mieux dire, dans toutes les occasions où l'acide nitrique se décompose, il y a un si grand dégagement de calorique.

## COMBUSTION DE LA BOUGIE.

Après avoir examiné quelques cas de combustions simples, je vais donner des exemples de combustions plus composées; je commence par la circ.

Une livre de cette substance, en brûlant paisiblement dans l'appareil à glace destiné à mesurer les quantités de calorique, fond 133 livres 2 onces 5 gros \(\frac{1}{2}\) de glace.

Or une livre de bongie, suivant les expériences que j'ai rapportées. Mémoires de l'Académie, année 1784, p. 606, contient:

|           |   |  |  |  |  |  |  |  | Others. | PLC# | C/mm- |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|---------|------|-------|
| Charbon   |   |  |  |  |  |  |  |  | 13      | 1    | 23    |
| Hydrogène | , |  |  |  |  |  |  |  | 2       | 6    | 49    |

La ne dev Et c il s'

Les 13 onces 1 gros 23 grains de charbon, d'après les Livres de glace. expériences ci-dessus rapportées, doivent fondre..... 79,39390 Les 2 onces 6 gros 49 grains d'hydrogène devaient

52,37605

Total...... 131,76995

On voit par ces résultats que la quantité de calorique qui se dégage de la bongie qui brûle est assez exactement égale à celle qu'on obtiendrait en brûlant séparément un poids de charbon et d'hydrogène égal à celui qui entre dans sa combinaison. Les expériences sur la combustion de la bougie ayant été répétées plusieurs fois, j'ai lieu de présumer qu'elles sont exactes.

#### COMPLETION DE L'HEILE D'OLIVES.

Nous avons enfermé dans l'appareil ordinaire une lampe qui contenait une quantité d'huile d'olives bien connue; et, l'expérience finie, nous avons déterminé exactement le poids de l'huile qui avait été consommée et celui de la glace qui avait été fondue; le résultat a été qu'une livre d'hnile d'olives, en brûlant, ponvait fondre 148 livres 14 onces 1 gros de glace.

Mais une livre d'huile d'olives, d'après les expériences que j'ai rapportées, Mémoires de l'Académie, année 1784, et dont on trouvera un extrait dans le chanitre suivant, contient :

rable qu'il ne devait l'être d'une quantité équivalente à . .

|                                                               | Osceri. | Gree. | Greate |                              |
|---------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|------------------------------|
| Charbon                                                       | 12      | 5     | 5      |                              |
| Hydrogène                                                     | 3       | 2     | 67     |                              |
| La combustion de 12 onces 5 gros 5 grain<br>devait fondre que |         |       |        | Livres de glace.<br>76,18723 |
| Et celle de 3 onces 2 gros 67 grains d'hyd                    |         |       |        | 62,15053                     |
| Total                                                         |         |       |        | 138,33776                    |
| il s'en est fondu                                             |         |       |        | 148,88330                    |
| Le dégagement de calorique a donc été p                       | dus     | consi | dé-    |                              |

Cette différence, qui n'est pas au surplus très-considérable, peut tenir ou à des erreurs inévitables dans les expériences de ce genre, ou à ce que la composition de l'huile n'est pas encore assez rigoureusement connue. Mais il en résulte toujours qu'il y a déjà beaucoup d'ensemble et d'accord dans la marche des expériences relatives à la combaisson et au désagement du calorique.

Ce qui reste à faire dans ce moment, et dont nous sommes occupés. est de déterminer ce que l'oxygène conserve de calorique dans sa combinaison avec les métaux pour les convertir en oxydes ; ce que l'hydrogène en contient dans les différents états dans lesquels il peut exister; enfin, de connaître d'une manière plus exacte la quantité de calorique qui se dégage dans la formation de l'eau. Il nous reste, sur cette détermination, une incertitude assez grande, qu'il est nécessaire de lever par de nouvelles expériences. Ces différents points bien connus, et nous espérons qu'ils le seront bientôt, nous nous trouverons vraisemblablement obligés de faire des corrections, peut-être même assez considérables, à la plupart des résultats que je viens d'exposer; mais je n'ai pas cru que ce fût une raison de différer d'en aider ceux qui pourront se proposer de travailler sur le même objet. Il est difficile, quand on cherche les éléments d'une science nouvelle, de ne pas commencer par des à peu près, et il est rare qu'il soit possible de la porter, dès le premier jet, à son état de perfection.

## CHAPITRE A.

DE LA COMBINAISON DES SUBSTANCES COMBUSTIBLES LES ENES AVEC LES AUTRES.

Les substances combustibles étant en général celles qui ont une grande appétence pour l'oxygène, il en résulte qu'elles doivent avoir de l'affinité entre elles, qu'elles doivent tendre à se combiner les unes avec les autres, que sunt eadem uni terrio sunt eadem inter se; et c'est ce qu'on observe en effet. Presque tous les métaux, par exemple, sont susceptibles de se combiner les uns avec les autres, et il en résulte un ordre de composés qu'on nomme alliage dans les usages de la société. Rien ne s'oppose à ce que nous adoptious cette expression : ainsi nous dirons que la plupart des métaux s'allient les uns avec les autres; que les alliages, comme toutes les combinaisons, sont susceptibles d'un ou de plusieurs degrés de saturation; que les substances métalliques, dans cet état, sont en général plus cassantes que les métaux purs, surtout lorsque les métaux alliés diffèrent beaucoup par leur degré de fusibilité; enfin, nous ajouterons que c'est à cette différence des degrés de fusibilité des métaux que sont dus une partie des phénomènes particuliers que présentent les alliages, tels, par exemple, que la propriété qu'ont quelques espèces de fer d'être cassants à chaud. Ces fers doivent être considérés comme un alliage de fer pur, métal presque infusible, aver une petite quantité d'un autre métal, quel qu'il soit, qui se liquéfie à une chaleur beaucoup plus douce. Tant qu'un alliage de cette espèce est froid, et que les deux métaux sont dans l'état solide, il peut être malléable; mais, si on le chauffe à un degré suffisant pour liquéfier celui des deux métaux qui est le plus fusible, les parties liquides interposées entre les solides doivent rompre la solution de continuité, et le fer doit devenir cassaut

A l'égard des alliages de mercurc avec les métaux, on a coutume de les désigner sous le nom d'amalgame, et nous n'avons vu aucun inconvénient à leur conserver cette dénomination.

Le soufre, le phosphore, le charbon, sout également susceptibles de se combiner avec les métaux : les combinaisons du soufre ont été en général désignées sous le nom de pyritez ; les autres n'ont point été nommées, ou, du moins, elles ont reçu des dénominations si modernes, que rien ne 'oppose à ce qu'elles soient changles.

Nous avons donné aux premières de ces combinaisons le nom de sulfures, aux secondes celui de phosphures, enfin aux troisièmes celui de carbures.

Ainsi le soufre, le phosphore, le charlon, oxygénés, forment des oxydes ou des acides; mais, lorsqu'ils entrent dans des combinaisons sans s'être auparavant oxygénés, ils forment des sulfures, des phosphures et des carbures. Nous étendrons même ces dénominations aux combinaisons alcalines : ainsi nous désignerons sous le nom de auffure de potasse la combinaison du soufire avec la potasse ou alcali fixe végétal, et sous le nom de sulfure d'ammonique la combinaison du soufre avec l'alcali volatil ou ammonique.

L'hydrogène, cette substance éminemment combustible, est aussi susceptible de se combiner avec un grand nombre de substances combustibles. Dans l'état de gaz, il dissout le carbone, le soufre, le phosphore et plusieurs métaux. Nous désignerous ces combinaisons sous le nom de gaz hydrogène carboné, de gaz hydrogène sulfuré, de gaz hyddrogène phasphoré. Le second de ces gaz, le gaz hydrogène sulfuré, et exteclui que les chimistes ont désigné sous le nom de gaz héparique, et que M. Schéele a nommé gaz puant du soufre: c'est à lui que quelque es ux minérales divert lens vevius; c'est aussi à non femantoir que les déjections animales doivent principalement leur odeur infecte. A l'égard du gaz hydrogène phosphoré, il est remarquable par la proprété qu'il a de s'enflammer spontamément torqu'il a le contact de l'air on mieux encoccelui du gaz oxygène, comme l'a découvert M. Gengembre. Coz egaz l'fodeur du poisson pouri, et il est probable qu'il s'exhale en effet un véritable gaz hydrogène phosphoré de la chair des poissons par la putréfaction.

Lorsque l'hydrogène et le carbone s'unissent ensemble saus que l'hydrogène ait été porté à l'état de gaz par le calorique, il eu résulte une combinasion particulière, comme sous le nom d'haile, et cette huile est ou fixe ou volatile, suivant les proportions de l'hydrogène et du carbone.

Il ne sera pas inutile d'observer ici qu'un des principaux caractères qui distingue les huiles fax erfetires des végétaus par expression d'avec les huiles volatiles ou essentielles, c'est que les premières contiennent un excès de carbone qui s'en sépare lorsqu'on les échaulte au dela degré de l'eau houillante; les huiles volatiles, au contraire, était nomées d'une plus juste proportion de carbone et d'hydrogène, ne sont point susceptibles d'ètre décomposées à un degré de chaleur supérieur à l'eau houillante; les deux principes qui les constituent demeurent unis; ils se combinent avec le calorique pour former un gaz, et c'est dans cet état que les huiles passent dans la distillation.

Jai donne la preuve que les huiles étaient ainsi composées d'hydropène et de carbone dans un ménoire sur la combinaison de l'espritde-vin et des huiles avec l'oxygène, imprimé dans le Recueil de l'Académie, année 1784, p. 593. On y verra que les huiles fites, en bròlant dans le gar oxygène, se convettissent en eau et en acide carbonique, et qu'en appliquant le calcul à l'expérience elles sout composées de 21 parties d'hydrogène et de 79 parties de carbone. Peut-être les subtances huileuses solides, telles que la cire, continent-elles en outre un peu d'oxygène, auquel elles doivent leur état solide. Je suis au surplus occupé, dans ce moment, d'expériences qui donneront un grand déveloupement à oute cette théorie.

Cest une question bien digne d'être canninée, de savoir ai l'hydrogène est susceptible de se combiner avec le soufre, le phosphore, et même avec les métuax dans l'état concret. Bien n'indique sans doute a priori que ces combinaisons soient impossibles; car, puisque les corps combustibles sont, en général, susceptibles de se combiner les uns avec les autres, on ne voit pas pourquoi l'hydrogène ferait exception. Mais, eu même temps, aucune expérience directe ne prouve encore il la possibilité ni l'impossibilité de cette union. Le fer et le zinc sont, de tous les métaux, ceux dans lesquels on serait le plus en droit de soupçonner une combinaison d'hydrogène, mais, eu même temps, ces métaux out la propriété de décomposer l'eau; et, comme, dans les expériences chimiques, il est difficile de se débarrasser des derniers vestiges d'humidié, il n'est pas facile de s'assurer si les petites portions de gaz hydrogène qu'on obtient, dans quedques expériences sur ces métaux, leur étaient combinées, ou bien si elles proviennent de la décomposition de quedques molècules d'eau. Ce qu'i y a de certain, c'est que, plus on prend soin d'écarter l'eau de ce genre d'expériences, plus la quantité de gaz hydrogène diminue, et qu'avec de très-grandes précautions on parvient à rên avoir que de quantités preçue insensibles.

Quoi qu'il en soit, que les corps combustibles, notamment le soufre, le phosphore et les métaux, soient susceptibles ou non d'absorber de l'hydrogène, on peut assurer au moins qu'il ne s'y combine qu'eu trèspetite quantité, et que cette combinaison, loin d'être essentielle à leur constitution, ne peut être regardée que comme une addition étrangère qu'en altère la purteté. C'est au surplus à ceux qui ont embrassé ce système à prouver, par des expériences décisives, l'existence do cet hydrogène, et, jusqu'à présent, ils n'ont donné que des conjectures appuyées sur des suppositions.

# CHAPITRE AL

CONSIDÉRATIONS SUR LES OVYDES ET LES ACIDES À PLESIEURS BASES, ET SUR LA COMPOSITION DES MATIÈRES VÉGÉTALES ET ANIMALES.

Vous avons examiné dans le chapitre v et dans le chapitre van que fait le résulta de la combustion et de l'oxygénation des quatre substances combustibles simples: le phosphore, le soufre, le carbone et l'hydrogène; nous avons fait voir, dans le chapitre x, que les substances combustibles simples étaient asseptible de se combier les unes aver les autres pour former des corps combustibles composés, et nous avons observé que les huiles en général, principalement les huiles fixes des végétaux, appartemaient à cette classe, et qu'elles étaient toutes composése d'hydrogène et de carbone. Il me reste à traiter, dans ce chapitre, de l'oxygénation des corps combustibles composés, à faire voir qu'il existe des acides et des oxydes à base double et triple, que la nature nous en fournit à chaque pas des exemples, et que cets principalement par ce gonre de combinaion qu'elle ext parvenue à former, avec un aussi petit nombre d'étéments ou de corps simples, une aussi erande variété de résultats.

On avait très-anciennement remarqué qu'en mélant ensemble de facide muristique et de l'acide intrique il en résultait un acide miste, qui avait des propriétés fort différentes de celles des deux acides dont il était composé. Cet acide a été célèbre par la propriété qu'il a de dissoudre l'or, ter dies mémar dans le langage alchimique, et c'est de là que lui a été donnée la qualification brillante d'eau régale. Cet acide mitte, comme l'a très-bien provué M. Bertholte, a des propriétés particulières dépendantes de l'action combinée de ses deux bases acidifiables, et nous avons cru, par cette raison, devoir lui conserver un uno marticulier. Celui d'acide intro-murianique nous a paru le plus convenable, parce qu'il exprime la nature des deux substances qui entrent dans sa composition.

Mais ce phénomène, qui n'a été observé que pour l'acide nitro-nurriatique, se présente continuellement dans le règne végétal : il est infaniment rare d'y trouver un acide simple, c'est-bire qui ne soit composé que d'une seule base acidifiable. Tous les acides de ce règne ont pour base l'hydrogène et le carbone, quelquefois l'hydrogène, le carbone et le phosphore, le tout combiné avec une proportion plus ou moins considérable d'oxygène. Le règne végétal a également des oxydes qui sont formés des mêmes bases doubles et triples, mais moins oxyseinées.

Les acides et oxydes du règue animal sont encore plus composés; il entre dans la combinaison de la plupart quatre bases acidifiables: l'hydrogène, le carbone, le phosphore et l'azote.

Je ne m'étendrai pas beaucoup ici sur cette matière, sur laquelle il n'y a pas longiemps que je me suis formé des idées chiers et Juellodiques; je la traiterai plus à fond dans des mémoires que je prépare pour l'Académie. La plus grande partie de mes expériences sont faites, mais il est nécessaire que je les répete et que je les multiplie davantage, ain de pouvoir donner des résultats exacts pour les quantités. Le me contenteria, en conséquence, de faire une courté enturéraites oxydes et acides végétaux et animaux, et de terminer cet article par quelques réflexions sur la constitution vérétale et animale.

Les aydes végétaux à deus bases sont le sucre, les différentes espères de gomme, que nous avons réunies sous le nom générique de maqueux, et l'amidon. Ces trois substances ont pour radieal l'hydrogène et le carbone combinés ensemble, de manière à se former qu'une seule base, et portés à l'état d'oxyde par une portion d'oxygène; ils ne diffèrent que par la proportion des principes qui composent la base. On peut, de l'état d'oxyde, les faire passer à celui d'acide en leur combinant une nouvelle quantité d'oxygène, et on forme ainsi, suivant le degré d'oxygénation et la proportion de l'hydrogène et du carbone, les différents addes végétaux. Il no sagirait plus, pour appliquer à la nomendatare des acides et des oxydes végétaux les principes que nous avons précédemment établis pour les oxydes et les acides minéraux, que de leur doment des noms relatifs à la nature des deux substances qui composent leur base. Les nydes et les acides végétaux seraient alors des oxydes et des acides hydro-carboneux; bien plus, on surait encore, dans cette méthode, l'avantage de pouvoir indiquer saus périphrases quel est le principe qui est en excès, comme M. Bouelle l'avait imaginé pour les extraits végétaux; il appelait extraster-rénieux celui où l'extrait dominait, et végieraux; il appelait extraster-rénieux celui où l'extrait dominait, et végieraux; il appelait extraster-rénieux celui où l'extrait dominait, et végieraux; il appelait extraster-rénieux celui où l'extrait dominait, et végieraux; il appelait extraster-rénieux celui où l'extrait dominait, et végieraux; il appelait extraster-rénieux celui où l'extrait dominait, et végieraux il avantage de la résine.

En partant des mêmes principes, et en variant les terminaisons pour donner encore plus d'étendue à ce langage, on aurait, pour désigner les acides et les oxydes végétaux, les dénominations snivantes:

> Oxyde hydro-carbonique. Oxyde hydro-carbonique. Oxyde carbone-hydreux. Oxyde carbone-hydrique.

Acide hydro-carboneux. Acide hydro-carbonique. Acide hydro-carbonique oxygéné.

Acide carbone-hydreux. Acide carbone-hydrique. Aeide carbone-hydrique oxygéné.

Il est probable que cette variété de langage sera sulfisante pour indiquer toutes les variétés que nous présente la nature, et qu'à mesure que les acides végétaux seront hein consus ils se rangeront naturellement, et pour aimsi dire d'eux-mêmes, dans le cadre que nous venons de présenter. Mais il 4 en faut bien que nous soyons encore en cêtat de pouvoir faire une classification méthodique de ces substances nous savons quels sont les principes qui les composent, et il ne su nous savons quels sont les principes qui les composent, et il ne.

reste plus aucun doute à cet égard; mais les proportions sont encorinconnues. Ce sont ces considérations qui nons ont déterminés à conserver provisoirement les noms anciens; et maintenant encore que je suis un pen plus avancé dans cette carrière que je ne l'étais à l'époque où notre essai de nomendature a paru, je me reprocherais de tirer des conséquences trop décidées d'expériences qui ne sont pas encorsasses précises; mais, en convenant que cette partie de la chimie reste en souffrance, je puis y ajouter l'espérance qu'elle sera bient\u00e4\u00fcrélairie.

Je me trouve encore plus impérieusement forcé de prendre le même parti à l'égard des oxydes et des acides à trois et quatre bases, dont le règue animal présente un grand nombre d'exemples, et qui se rencontrent même quelquefois dans le règne végétal. L'azote, par exemple, entre dans la composition de l'acide prussique, il s'y trouve joint à l'hydrogène et au carbone pour former une base triple; il entre également, à ce qu'on peut croire, dans l'acide gallique. Enfin, presque tous les acides animaux ont pour base l'azote, le phosphore, l'hydrogène et le carbone. Une nomenclature qui entreprendrait d'exprimer à la fois ces quatre bases serait méthodique sans doute, elle aurait l'avantage d'exprimer des idées claires et déterminées; mais cette cumulation de substantifs et d'adjectifs grecs et latins, dont les chimistes mêmes n'out point encore admis généralement l'usage, semblerait présenter un langage barbare, également difficile à retenir et à prononcer. La perfection, d'ailleurs, de la science doit précéder celle du langage, et il s'en faut bien que cette partie de la chimie soit encore parvenue an point auquel elle doit arriver un jour. Il est donc indispensable de conserver, au moins pour un temps; les noms anciens pour les acides ct oxydes animanx. Nous nous sommes seulement permis d'y faire quelques légères modifications : par exemple, de terminer en eux la dénomination de ceux dans lesquels nous soupconnons que le principe acidifiable est en excès, et de terminer au contraire en ique le nom de ceux dans lesquels nous avons lieu de croire que l'oxygène est prédominant.

Les acides végétaux qu'on connaît jusqu'à présent sout au nombre de treize; savoir :

L'acide acéteux.

L'acide acétique.

L'acide oxalique. L'acide tartareux.

L' 'I ...

L'acide pyro-tartareux. L'acide citrique.

L'acide malique.

L'acide pyro-muqueser.

L'acide pyro-ligneux.

L'acide gallique.

L'acide benzoique.

L'acide camphorique. L'acide succinique.

Quoque tous ces acides soient, comune je l'ai dit, principalement et presque uniquement composés d'ildrodgène, de carbone et d'oxygène, ils ne contiennent cependant, à proprement parler, ni eau, ni aciderarbonique, ni huile, mais seulement les principes propres à les former. La force d'attraction qu'exercent réciproquement l'hydrogène, le carbone et l'oxygène, est, dans ces acides, dans un état d'équilibre que ne peut exister qu'à la température dans laquelle nons vivons propue qu'on les échauffe au delà du degré de l'eau houillante, l'équilibre est rompus l'oxygène et l'hydrogène se réunissent pour forme d'leau; une portion de carbone s'unit à l'hydrogène pour produire de l'huile; il se forme aussi de l'acide carbonique par la combinaison du carbone et de l'oxygène; effin il se trouve presque toojours une quantité excélante de charbon qui reste libre. C'est ce que je me propose de développer un peu davantage dans le chapitre avivant.

Les oxydes du règne animal sont encore moins connus que ceux du règne végétal, et leur nombre même est encore indéterminé. La partie rouge du sang, la lympbe, presque toutes les sécrétions, sont de vértables oxydes, et c'est sous ce point de vue qu'il est important de les étudier. Quant aux acides animaux, le nombre de ceux qui sont connus se borne actuellement à six; encore est-il probable que plusieurs de ces acides rentrent les uns dans les autres, ou au moins ne diffèrent que d'une manière peu sensible. Ces acides sont:

L'acide lactique.

L'acide saccho-lactique.

L'acide bombique. L'acide formique.

L'acide iorinique.

L'acide sébacique,

L'acide prussique.

Je ne place pas l'acide phosphorique au rang des acides animaux,
parce qu'il appartient également aux trois règnes.

La connexion des principes qui constituent les acides et les oxydeanimaux n'est pas plus solide que celle des acides et des oxydes végétaux; un très-léger changement dans la température suffit pour la troubler, et c'est ce que j'espère rendre plus sensible par les observations que je vais rapporter dans le chapitre suiva-

# CHAPITRE XII.

DE LA DÉCOMPOSITION DES MATIÈRES VÉGÉTALES ET ANIMALES PAR L'ACTION DE FEL.

Pour bien concevoir ce qui se passe dans la décomposition des substances végétales par le feu, il faut nou-seulement considérer la nature des principes qui entrent dans leur composition, mais enrore les diférentes forces d'attraction que les molécules de ces principes exercent les unes sur les autres, et en même temps celle que le calorique exerce sur env.

Les principes vraiment constitutifs des végétaux se réduisent à trois, comme je viens de l'exposer dans le chapitre précédent : l'hydrogène, l'oxygène et le carbone. Je les appelle constituifs, parce qu'ils sont communs à tous les végétaux, qu'il ne peut exister de végétaux sans eux, à la différence des autres substances, qui ne sont essentielles qu'à la constitution de tel végétal en particulier, mais non pas de tous les vérétaux en exérie.

De ces trois principes, deux, l'hydrogène et l'oxygène, out une grande tendance à s'unir au calorique et à se convertir en gaz; tandis que le carboue, au contraire, est un principe fixe, et qui a très-peu d'affinité avec le calorique.

D'un autre côté, Foxygène, qui tend avec un degré de force à peu près égal à s'unir, soit avec l'hydrogène, soit avec le carbone, à la température habituelle dans laquelle nous vivous, a, au contraire, plus d'affinité avec le carbone à une chaleur rouge; l'oxygène quitte en conséquence, à ce degré, l'hydrogène, et s'unit au carbone, pour former de l'acide carbonique.

Je me servirai quelquefois de cette expression chaleur rouge, quoiqu'elle n'exprime pas un degré de chaleur bien déterminé, mais beaucoup supérieure cependant à celle de l'eau bouillante. Quoque nous soyons bien éloignés de connaître la valeur de toutese forces, et de pouvoir en exprimer l'énergie par des nombres, au moins sommes-nous certains, par ce qui se passe journellement sous nos yeux, que, quedque variables qu'elles soient en raison du degré de température, ou, equi est la même chose, en raison de la quautif de calorique avec lequed elles sont combinées, elles sont toutes à juen prèse né quilibre à la température dans laquelle nous vivous; ainsi les végétaux ne contiennent ni huite, ni eau, ni acide carbonique i, mais ils cottiennent les éléments de touts ces substances.

L'hydrogène u'est point combiné, ni avec l'oxygène, ni avec le carbone, et réciproquement; mais les molécules de ces trois substances forment une combinaison triple, d'où résultent le repos et l'équilibre.

Un changement très-kêger dans la température suffit pour reuvezure tout ext échândage de combinations, s'il est permis de se servir de cette expression. Si la température à laquelle le végéal est expecé n'excède pas beaucoup celle de l'eau bouillante, l'hydrogène et l'oxygène se réunissent, et forment de l'eau qui passe dans la distillation; une portion d'hydrogène et de Carbone s'unissent ensemble pour forme de l'Inulé volaile, une autre portion de carbone devient libre. et. comme le principe le plus fixe, il reste dans la cornue. Mais si, au lite d'une chaleur voisine de l'eau bouillante, on applique à une substance végétale une chaleur rouge, alors ce n'est plus de l'eau qui se forme, ou pluid même celle qui pouvait s'être formée par la première inmeression de la chaleur se décompose; l'oxygène s'unit au carbone, aver lequel i a plus d'affinité à ce degré, il se forme de l'acide carbonique. L'hydrogène devenu libre s'échappe sous la forme de pac, en s'unis-

On conçoit que je suppose ici des végéfaux réduits à l'état de dessiccation parfaite, et qu'à l'égard de l'huile je n'entends pas parler des végétaux qui en fournissent. soit par expression à froid, soit par une chaleur qui n'excède pas celle de l'eou bouillante. Il n'est ici question que de l'haile empyreumatique qu'on obtient par la distillation à feu nu, à na degré de feu supérieur à l'eau bouillante. C'est cette huile seule que j'annouce être un produit de l'opération. On peut voir ce que j'ai publié à cet égard, dans le volume de l'Académieannée 1786. sant an calorique. Non-seulement, à ce degré, il ne se forme point d'huile, mais, s'il s'en était formé, elle serait décomposée.

On voit donc que la décomposition des matières végétales se fait à ce degré, en vertu d'un jeu d'affinités doubles et triples, et que, tandis que le carbone attire l'oxygène pour former de l'acide carbonique, le calorique attire l'hydrogène pour former du gaz hydrogène.

Il n'est point de substance végéale dont la distillation ne fournisse la preuve de cette théorie, si toutelois on puet appeler de ce nom un simple énoncé des faits. Qu'on distille du sucre; tant qu'on ne lui fera éprouver qu'une chaleur inférieure à celle de l'eau bosiliante, il ne perdra qu'un pen d'eau de cristallisation, il sera toujours du sucre, et il eu conservera toutes les propriétés; mais, siôt qu'on l'expose à une chaleur tant soit peu supérieure à celle de l'eau bouitlante, il norieit; une portion de carhone se sépare de la combinaison, en même temps il passe de l'eau l'égérement acide et un peu d'huile; le charhon qui reste dans la corma forme près d'un ties du pols originaire.

Le jeu des affinités est encore plus compliqué dans les plantes qui contiennent de l'azote, comme les erneifères, et dans celles qui contiennent du phosphore; mais, comme ces substances n'entrent qu'en petite quantité dans leur combinaison, elles n'apportent pas de grands changements, au moins en apparence, dans les phénomènes de la distillation; il paraît que le phosphore demeure combiné avec le charbon, qui lui communique de la fixité. Quant à l'azote, il s'unit à l'hydrogène pour former de l'ammoniaque ou alcali 'obatil'.

Les matières animales cracifères, leur distillation donne le même récipes que les plantes cracifères, leur distillation donne le même résultat; mais, comme elles contiement plus d'hydrogène et plus d'azote, elles fournissent plus d'huile et plus d'ammoniaque. Pour faire counaître avec quelle ponctualité cette théorie rend compte de tous les phénomènes qui ont lieu dans la distillation des matières animales, je ne citerai qu'un fait : c'est la rectification et la décomposition totale des huiles volatiles animales, appédées vulgairement huiles de Dippéd. Ces huiles, lorqu'on les obtient par une première distillation à fen nu, sont bruutes parce qu'elles contiennent un peu de charbon presque libre, mais elles deviennent blanches par la rectification. Le carbone tient si peu à ces ombinaisons, qu'il s'en sépare par leur simple exposition à l'air. Si on place une huile volatile animale bien rectifiée, et par conséquent blanche, limpide et transparente, sous une cloche remplie de gaz oxygène, en peu de temps le volume du gaz dinimue et il est absorbé par l'Ibuile. L'oxygène se combine avec l'hydrogène de l'Ibuile pour former de l'eau, qui tombe au fond; en même temps la portion de charbon qui était combinée avec l'hydrogène devient libre et se manifeste par sa couleur noire. C'est par cette raison que ces unifeste par sa couleur noire. C'est par cette raison que ces unifeste par sa couleur noire. C'est par cette raison que ces unifeste par sa couleur noire. C'est par cette raison que ces unifeste par sa couleur noire. C'est par cette raison que ces dans des flacons bien bouchés, et qu'elles noireissent dès qu'elles ont le contact de l'air.

Les rectifications successives de ces mêmes huiles présentent un autre phénomène confirmatif de cette théorie. A chaque fois qu'on les distille, il reste un peu de charbon au fond de la cornue; en mème temps il se forme un peu d'eau par la combinaison de l'oxygène de l'air des vaisseaux avec l'hydrogène de l'huile. Comme ce même pliénomène a lieu à chaque distillation de la même huile, il en résulte qu'au bout d'un grand nombre de rectifications successives, surtout si on opère à un degré de feu un peu fort, et dans des vaisseaux d'une capacité un peu grande, la tolalité de l'huile se trouve décomposée, et l'on parvient à la convertir entièrement en eau et en charbon. Celte décomposition totale de l'huile, par des rectifications répétées, est beaucoup plus longue et beaucoup plus difficile, quand on opère avec des vaisseaux d'une petite capacité, et surtout à un degré de seu lent et peu supérieur à celui de l'eau bouillante. Je rendrai compte à l'Académie, dans un mémoire particulier, du détail de mes expériences sur cette décomposition des huiles; mais ce que j'ai dit me paraît suffire pour donner des idées précises de la constitution des matières végétales et animales, et de leur décomposition par le seu.

## CHAPITRE VIII.

DE LA DÉCOMPOSITION DES OXYDES VÉGÉTAUN PAR LA FERMENTATION VINELSE.

Tout le monde sait comment se fout le vin, le cidre, l'hydroude, et en général toutes les boisons fermentées spiritueuses. On exprime le jus des raisins et des pommes, on éteud d'eau ce dernier; on met la liqueur dans de grandes caves, et ou la tient dans un lieu dont la temperature soit au moins de 10 degrés du thermonière de Réamme. Bienthi il s'y excite un monvement rapide de fermentation, des bulles d'air nombreuses viennent crever à la surface, et, quand la fermentation est à son plus hant période, la quantité de ces bulles est si grande, la quantité de gaz qui se dégage est si considérable, qu'on eroirait qua liqueur est aux un Inrasier arbeit qui y excite une violent ébullition. Le gaz qui se dégage est de l'acide carbonique, et, quand on le recueille avec soin, il est parfaitement juur et evenupt du mélange de toute autre espèce d'air ou de gaz.

Le sue des raisins, de dans et de surcé qu'il était, se change, dans cette opération, en une liqueur vineuse, qui, lorsque la fermentation est complète, ne contient plus de sucre, et dont on peut retirer par distillation une liqueur inflammable, qui est connue dans le commerce et dans les arts sous le nom d'expris-derin. On sent que, cette liqueur étant un résultat de la fermentation d'une matière sucrée quelcouque suffisamment étendue d'eau, il aurait été contre les principes de notre nomendature de la nomurer plutic sepris-de-vin qu'esprit de citou caprit de sucre fermenté. Nous avons donc été forcés d'adopter un non plus général, et celui d'alcol, qui nous vient des Arabes, nous a paru rorore à remplir notre objet.

Cette opération est une des plus frappantes et des plus extraordinaires de toutes celles que la chimie nous présente, et nous avous à evaminer d'où vient le gaz acide carbonique qui se dégage, d'où vient l'esprit inflammable qui se forme, et comment un corps doux, un oyde régétal, peut se transformer ains en deux substances si differentes, dont l'une est combustible, l'autre éminemment incombustible. On voit que, pour arriver à la solution de ces deux questions, il fallait d'abord bien connaître l'analyse et la nature du corps susceptible de fermenter, et les produits de la fermentation; car rien ne se crée, ni dans les opérations de l'art, ni dans celles de la nature, et l'un peut poser en principe que, dans toute opération, il y a une égale quantité de matière avant et après l'opération; que la qualité et la quantité des principes est la même, et unil în v a que des changements, ées modifications.

C'est sur ce principe qu'est fondé tout l'art de faire des expériences un chimie : on est obligé de supposer dans toutes une véritable égalité ou équation entre les principes du corps qu'on examine et ceux qu'on en retire par l'anulyse. Aimsi, puisque du moût de raisin donne du gac acide carbonique et de l'aleou l, peus dier que le moût de raisin acude arrbonique + aleoul. Il résulte de là qu'ou peut parvenir de deux mairèes à échicire ce qui se passe dans la fermentation vineuse : la première, en déterminant bien la nature et les principes du rorps fermentes-ille; la seconde, en observant bien les produits qui en résultent par la fermentation, et il est évident que les connaissances que le peut acquérir sur l'un conduisent à des conséquences certaines sur la nature des autres, et ré-ironoumenne.

Il était important, d'après cela, que je m'attachasse à bien connaître les principes constituants du corps fermentescible. On conçoit que, pour y parvenir, je n'ai pas été chercher les sues de fruits très-composés, et dont me analyse rigoureuse serait peut-être impossible. Jai choisi, de tous les corps susceptibles de fermenter, le plus simple, le sucre, dont l'audièse est facile, et dont j'ai diéja précédenment fait connaître la nature. On se rappelle que cette substance est uu véritable oxyde végital, un oxyde à deux hasses; qu'il est composé d'hydrogène et de carbone porté à l'était d'oxyde par une certaine proportion d'oxygène, et que cet trois principes sont dans un était d'équibler qu'une force très-légère est trois principes sont dans un était d'équibler qu'une force très-légère

sulfit pour rompre. Une longue suite d'expériences faites par différentes voies, et que j'ai répétées bien des fois, m'a appris que les proportions des principes qui entrent dans la composition du sucre sont à peu près les suivantes:

| Hydrogène | 8 partie |
|-----------|----------|
| Oxygène   |          |
| Carbone   | 9.8      |
| Total     | 100      |

Pour faire fermenter le sucre, il faut d'abord l'étendre d'environ quatre parties d'eau. Mais de l'eau et du sucre môlés ensemble, dans quelque proportion que ce soit, ne fermenteraient jamais seuls, et l'équilibre subsistérait toujours entre les principes de cette combinaison, si on ne les romapait par un moyen quelconque. Le peu de leuver de bière suffit pour produire cet effet et pour douner le premier mouvement à la fermentation; elle se continue ensuite d'elle-même jusqu'à la fin. Je rendrai compto ailleurs des effets de la leuver et de ceux des ferments en général. J'ai communiément employé 10 livres de levure en pâte pour 1 quintal de sucre, et une quantité d'eau égale à quatre fois le poids du sucre. Aimi la liqueur fermentescible se trouvait composée ainsi qu'il suit; je domne icle se résultate de une expériences tels que je les ai obtenus, et en conservant même jusqu'aux fractions que mà données le calcul de réduction.

#### MATÉRIAL'S DE LA PERMENTATION POUR LY OUISTAL DE SUCRE.

| Eau                            |     | Onces. |     |    |
|--------------------------------|-----|--------|-----|----|
| Sucre                          | 100 |        | 41  | pr |
| Levure de bière en pâte, ( Eau | 7   | 3      | 6   | 44 |
| composée de                    | 7   | 12     | 1   | 86 |
| Total                          | 510 | Jr.    | ar. | n  |

|     |    |   | Graine.                                 |     |    |    | Grass. |
|-----|----|---|-----------------------------------------|-----|----|----|--------|
| 407 | 3  | 6 | 44 d'eau com- { Hydrogène               | 61  | 1  | 3  | 71,40  |
|     |    |   | posées de Oxygène                       | 346 | 2  | 3  | 44,60  |
| 100 | *  | * | <ul> <li>de sucre (Hydrogène</li> </ul> | 8   | -  |    |        |
|     |    |   | composées Oxygène                       | 64  |    | ar |        |
|     |    |   | de Carbone                              | 28  | w  | ar | rsi    |
|     |    |   | 28 de levure Azote                      | *   | 12 | h  | 59,00  |
| 9   | 12 | 1 | Azote                                   | -   |    | 5  | 2,94   |
|     |    |   | seche com- Hydrogène                    |     | å  | 5  | 9,30   |
|     |    |   | posées de. Oxygène                      | 1   | 10 | 2  | 28,76  |
|     |    |   | Total                                   |     |    |    |        |

#### RÉCAPITULATION DES PRINCIPES CONSTITUANTS DES NATÉRIAUX DE LA PERMENTATION.

|                |                                                        | Lances.                     | Овеня | Gree | Grana. | Lines. | Osces. | Gree. | Grams. |  |
|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|------|--------|--------|--------|-------|--------|--|
|                | de l'eau                                               | 340                         |       |      | -      | 1      |        |       |        |  |
|                | de l'enu de la le-                                     |                             |       |      |        | 1      |        |       |        |  |
| Oxygène        | vure                                                   | 6                           | 9     | 3    | 44,60  | 411    | 12     | 6     | 1,36   |  |
|                | dn sucre                                               | 64                          |       |      | ~      |        |        |       |        |  |
|                | de l'eau de la le-<br>vure<br>du sucre<br>de la levure | 1                           | 10    | 2    | 28,76  | 1      |        |       |        |  |
|                |                                                        |                             |       |      |        |        |        |       |        |  |
|                | de l'eau de la le-                                     | le-<br>1 1 2 71,40<br>8 4 4 | 1     |      |        |        |        |       |        |  |
| Hydrogène      | vure                                                   | 1                           | 1     | 2    | 71,40  | 69     | 6      | н     | 8,70   |  |
|                | du sucre                                               | 8                           |       | -    |        |        |        |       |        |  |
|                | de la levure                                           | -                           | 4     | 5    | 9,30   | 1      |        |       |        |  |
|                | du sucre                                               | 28                          |       |      | - 1    |        |        |       |        |  |
| Carbone        | de la levure                                           | *                           | 12    | 5    | 59,00  | 28     | 12     | 9 3   | 59,00  |  |
| Azote de la le | de la levure du sucre de la levure                     |                             |       |      |        | *      |        | 5     | 2.94   |  |
|                | Total.                                                 |                             |       |      |        | 510    | R      | *     | ~      |  |

Après avoir bien déterminé quelle est la nature et la quantité des principes qui constituent les matériaux de la fermentation, il reste à examiner quels en sont les produits. Pour parvenir à les connaître, j'ai conmencé par renfermer les 5 o livres de liquent ci-desaus daus un appareil, par le moyen duquel je pouvais, non-seulement déterminer la qualité et la quantité des gas à mesure qu'ils se dégageaient, mais encore peser chaeun des produits séparément, à telle époque de la fermentation que je le jujenés à propos. Il servait trop long de décrire ici cet appareil, qui se trouve, an surplus, décrit dans la troisième partie de cet ouvage. Je me bornerai dunc à rendre compte des effets.

Une heure on deux après que le métange est fait, surtout si à température dans laquelle on opère est de 15 à 18 deprés, on commence à apercesoir les premiers indices de la fermentation : la liqueur se trouble et devient écumeuse, il s'en dégage des bulles augmente, et il se fait un dégagement abondant et rapide de gaz acide carbonique trèspur accompagné d'écume, qui n'est autre chose que de la levure qui se sépare. Au bont de quedques jours, suivant le degré de chaleur, le mouvement et le dégagement de gaz diminue, mais il ne cesse pas entièrement, et ce n'est qu'après un intervalle de temps assez long que la fermentation est achecère.

Le poids de l'acide carbonique sec qui se dégage dans cette opération est de 35 livres 5 onces 4 gros 19 grains.

Ce gaz entraîne, en outre, avec lui une portion assez considérable d'eau qu'il tient en dissolution, et qui est environ de 13 livres 14 onces 5 gros.

Il reste dans le vase dans lequel on opère une liqueur vineuse légèrement acide, d'abord trouble, qui s'éclaireit ensuite d'elle-même, et qui laisse déposer une portion de levure. Cette liqueur pèse en totalité 460 livres 11 onces 6 gros 53 grains.

Enfin, en analysant séparément toutes ces substances, et en les résolvant dans leurs parties constituantes, on trouve, après un travail très-pénible, les résultats qui snivent, qui seront détaillés dans les Mémoires de l'Académie.

#### DIFFE DES DÉSETTATS OBTESTS DES LA PERMENTATION

| 510     |        |       | _                                                                                                                                            | 510      |        |    | -     |
|---------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----|-------|
|         |        |       | posees d'azote                                                                                                                               |          |        | 3  | 3     |
|         |        |       | seene, com- de carbone                                                                                                                       |          | 6      | 2  | 30    |
| - 1     | 6      | 81    | 50 de levure<br>sèche, com-<br>posées d'aygène                                                                                               | Pi<br>Pi | 13     | 2  | 10    |
|         |        |       | posées de carbone                                                                                                                            | 1        | 2      | 2  |       |
|         |        |       |                                                                                                                                              | 2        | 9      | 7  | 5     |
| ħ       | 1      | 4     | 3 de résidu d'hydrogènesucré, com d'oxygène                                                                                                  | tr       | 5      | 1  | 6     |
|         |        |       | composées de carbone                                                                                                                         | n        | 10     |    |       |
|         |        |       | acéteux sec, d'oxygène                                                                                                                       |          | - 11   | 6  |       |
| 9       | 8      |       | " d'acide (d'hydrogène                                                                                                                       |          | 2      | 4  |       |
|         |        |       | de carbone                                                                                                                                   | 16       | 11     | 5  | 6     |
|         |        |       | carbone,                                                                                                                                     | 4        |        | 5  |       |
|         |        |       | composées d'hydrogène combiné avec le                                                                                                        |          |        |    |       |
| 57      | 11     | 1     | d'asygène combiné avec l'hydrogène.  d'hydrogène combiné avec l'ordydrogène combiné avec l'ordydrogène combiné avec le carbone.  de carbone. | 5        | 8      | 5  |       |
|         |        |       | drogène                                                                                                                                      | 31       | 6      | 1  | 6     |
|         |        |       | / d'oxygène combiné avec l'hy-                                                                                                               |          |        |    |       |
|         |        |       | posées d'hydrogène                                                                                                                           | 61       | 5      | 4  | 2     |
| 408     | 15     | 5     | 14 d'eau, com-f d'oxygène                                                                                                                    |          | 10     | 10 | 5     |
|         |        |       | composées                                                                                                                                    | 9        | 14     | ,  |       |
|         |        |       | carbonique,<br>composées de carbone                                                                                                          | 30       |        |    | 5     |
| 35      | 5      | 4     | 19 d'acide ( d'annalas                                                                                                                       | . 5      | _      |    | 3     |
| Livres. | Onces. | Gree. | Greens.                                                                                                                                      |          | Ocers. |    | Grain |

# RÉCAPITULATION DES RÉSULTATS OBTENUS PAR LA PERMENTATION.

| 5:0    | R      | 12 | M             |                                                      | 510      |     |    |     |
|--------|--------|----|---------------|------------------------------------------------------|----------|-----|----|-----|
| п      | п      | 9  | 37 d'azote    |                                                      | "        |     | 2  | 37  |
|        |        |    |               | de la levure                                         | н        | 9   | -9 | 41  |
|        |        |    |               | de l'acide acéteux                                   | - 41     | 5   | 1  | 67  |
|        |        |    | gène          | de l'acide acéteux                                   | -        | 9   | 4  | - 1 |
| 71     | 8      | 6  | 66 d'hydro-   | l'alcool                                             | 6        | R   | 5  |     |
|        |        |    |               | de l'eau de l'alcool<br>combiné avec le carbone dans | 5        | 3   | 5  | 3   |
|        |        |    |               | de l'eau                                             | 61       | 5   | h  | 97  |
|        |        |    |               | de la levure                                         | N        | 6   | 3  | 30  |
|        |        |    |               | du résidu sucré                                      | 1        | 3   | 9  | 53  |
| 28     | 12     | 5  | 59 de carbone | de l'acide acéteux                                   | 88       | 10  | 4  |     |
|        |        |    |               | de l'alcool                                          | 16       | 11  | 5  | 63  |
|        |        |    |               | de l'acide carbonique                                | 9        | : 4 | ,  | 57  |
|        |        |    |               | de la levure                                         |          | 13  | 1  | 1 / |
|        |        |    |               | de l'acide acéteuxdu résidu socré                    | 2        | 9   | 7  |     |
| 409    | 10     |    | 54 d'oxygène  | de l'alcool                                          | 31       |     | 1  | 6:  |
|        |        |    |               | de l'acide carbonique<br>de l'alcool                 | 25<br>31 | 7   | -  | 6!  |
|        |        |    |               | de l'eau                                             | 347      | 10  | 40 | 5   |
| Livres | Onces. |    |               |                                                      |          |     |    |     |

Quoique, dans ces résultats, j'aie porté jusqu'aux grains la précision du calcul, il s'en faut bien que ce genre d'expérience puisse comporter encore une aussi grande exactitude; mais, comme je u' ai opéréque sur quelques livres de sucre, et que, pour établir des comparaisons, j'ai été obligé de les réduire au quintat, j'ai cru devoir laisser subsister les fractions telles que le calcul me les a données.

En réfléchissant sur les résultats que présentent les tableaux cidessus, il est aisé de voir clairement ce qui se passe dans la fermentation vineuse. On remarque d'abord que, sur les 100 livres de sucre qu'on a employées, il y a eu 4 livres 1 once 4 gros 3 grains qui sont restées dans l'état de sucre non décomposé, en sorte qu'on n'a réellement opéré que sur 95 livres 14 onces 3 gros 69 grains de sucre, c'està-dire sur 61 livres 6 onces 45 grains d'oxygène, sur 7 livres 10 onces 6 gros 6 grains d'hydrogène, et sur 26 livres 13 onces 5 gros 19 grains de carbone. Or, en comparant ces quantités, on verra qu'elles sont suffisantes pour former tout l'esprit-de-vin ou alcool, tout l'acide carbonique et tout l'acide acéteux qui a été produit par l'effet de la fermentation. Il n'est donc point nécessaire de supposer que l'eau se décompose dans cette opération, à moins que l'on ne prétende que l'oxygène et l'hydrogène sont dans l'état d'eau dans le sucre; ce que je ne crois pas, puisque j'ai établi, au contraire, qu'en général les trois principes constitutifs des végétaux, l'hydrogène, l'oxygène et le carbone, étaient entre eux dans un état d'équilibre; que cet état d'équilibre subsistait tant qu'il n'était point troublé, soit par un changement de température, soit par une double affinité, et que ce n'était qu'alors que les principes, se combinant deux à deux, formaient de l'eau et de l'acide carbonique.

Les effets de la fermentation vineure se réduisent donc à séparre ru deux portions le suere, qui est un oxyde, à oxygéner l'une aux dépens de l'autre pour en former de l'acide carbonique; à d'esoxygéner l'autre en faveur de la première pour en former une substance combustible, qui est Ialcool; en sorte que, s'il était possible de recombiner este substances, l'alcool et l'acide carbonique, on reformerait du sucre. Il est à remarquer, au surplus, que l'hydrogène et le carbone ne sont pas dans l'état d'huile dans l'alcool; ils sont combinés avec une portion d'oxygène qui les rend miscibles à l'eau, les trois principes, l'oxygène, l'hydrogène et le carbone, sont donc encore ici dans une espèce d'état d'équilibre; et en effet, en les faisant passer à travers un tube de verre ou de porcelaine rougi au feu, on les recombine deux à deux, et on retrouve de l'eau, de l'hydrogène, de l'acide carbonique et du carbone.

l'avais avancé d'une manière formelle, dans mes premiers mémoires

sur la formation de l'eau, que cette substance, regardée comme un élément, se décomposait dans un grand nombre d'opérations chimiques, notamment dans la fermentation vineuse; je supposais alors qu'il existait de l'eau toute formée dans le sucre, tandis que je suis persuadé aujourd'hui qu'il contient seulement les matériaus propres à la former. On conçoit qu'il a d'à m'en coûter pour abandonner mes premières idées; aussi n'est-ce qu'après plusieurs années de réflexions, et d'après nue longue suite d'expériences et d'observations sur les végétaux, que je m's suis détremiré.

Le terminerai ce que j'ai à dire sur la fermentation vineuse, en faisant observer qu'elle peut fourrir un moyen d'analyse du sucre, et, en grieral, des substances végétales susceptibles de fermenter. Ex effet, comme je l'ai déjà indiqué au commencement de cet article, je pois considére les matières niues à fermenter et le résultat obteun après la fermentation comme une équation algébrique; et, en supposant successivement chacun des éléments de cette équation incomms, j'en pois tirer une valeur et rectifier ainsi l'expérience par le calcul, et le calcul par l'expérience. J'ai souvent profité de cette méthode pour corriger les premiers résultats de mes expériences, et pour me guider dans les précurations à prendre pour les recommencer; mais ce n'est pas ici le moment d'entrer dans ces détails, sur lesquels je me suis, au surplus, étendu fort au long dans le mémoire que j'ai donné à l'Académie sur la fermentation vineuse, et qui sers incessament imprimé.

#### CHAPITRE XIV.

DE LA FERMENTATION PUTRIDE.

Le viens de faire voir comment le corps sucré se décomposait, lorsqu'il était étand u'une certaine quantité d'eau et à l'aide d'une douce chaleur; comment les trois principes qui le constituent, l'oxygène, Phydrogène et le carbone, qui étaient dans un état d'équilibre, et qui ne formaient, dans l'état de socre, ni de l'eau, ni de l'haile, ni de l'acide carbonique, se séparaient pour se combiner dans un autre ordre: comment une portion de carbone se réunissait à l'oxygène pour former de l'acide carbonique; comment une autre portion de carbone se combinait avec l'hydrogène et avec de l'eau pour former de l'alcool.

Les phénomèmes de la putréfaction s'opèrent de même en vertu d'alminist très-compiliquées. Les trois principes constitutis du corpe sessent également, dans cette opération, d'être dans un état d'équilibre; au lieu d'une combinaison ternaire, il se forme des combinaisons biniaires; mais le résultat de ces combinaisons est bien différent de celui que donne la fermentation vincuse. Dans cette dernière, une partie des principes de la substance végétale, l'hydrogène par exemple, reste uni a une portion d'ean et de carbone pour former de l'alcool. Dans la fermentation putride, au contraire, la totalité de l'hydrogène se dissipe sous la forme de gan hydrogène; en même temps l'oxygène et le carbone, se réunissant au calorique, s'échappent sons la forme de gar acide carbonique. Enfin, quand l'opération est unitérement archevée, surtout si la quantité d'eau nécessaire pour la putréfaction n'a pas manqué, il ne reste plus que la terre du végétal mèlée d'un pen de carbone et de fer.

La putréfaction des végétaux n'est donc autre chose qu'une analyse complète des substances végétales, dans laquelle la totalité de leurs principes constitutifs se dégage sous forme de gaz, à l'exception de la terre, qui reste dans l'état de ce qu'on nomne terreau.

Je donnerai, dans la troisième partie de cet ouvrage, une idée des appareils qu'on peut employer pour ce genre d'expériences.

Tel est le résultat de la putréfaction, quand le corps qu'on y somet ne contient que de l'oxygien, de l'hytrogène, du carbone est un peu de terre; mais ce car est rare, et il paraît même que ces substances, lorsqu'elles sont seules, fermentent difficilement, qu'elles fermentent and, et qu'il latu tu temps considérable pour que la putréfaction soit compilée. Il n'en est pas de même quand la substance mise à fermenter contient de l'acote, et c'est ce qu'il n'en l'est partie de toutes les maîtières animales et même d'un assex grand nombre de maîtières végétales. Deur cette raison qu'on mélange les maîtières animales avec les végétales, lorsqu'on vent latter la putréfaction; c'est dans ce nélange que consiste presque toute la seience des amendements et des farmiers.

Mais l'introduction de l'azote dans les matérians de la putréfaction ue produit pas seudement l'effet été na ecélérer les phénomènes, elle forme, en se combinant avec l'hydrogène, une nouvelle substance connes sons le nom d'alcali volatil ou ammoniaque. Les résultats qu'on obléent, en analysant les matières animales par différents procédés, ne laissent aucun doute sur la nature des principes qui constituent l'ammoniaque. Toutes les fois qu'on sépare préslablement l'azote de ces matières, elles ne donnent plas d'ammoniaque, et elles n'en donner plas d'ammoniaque, et elles n'en donner plas d'ammoniaque est d'ailleurs confirmée par des expériences analytiques que V. Berthollet a détaillées dans les Mémoires de l'Académie, année 1785. 3 foi; il a donné différents novens de l'écomposer cette substance. et d'obtenir séparément les deux principes, l'azote et l'hydrogène, qui entrett dans sa combinaison.

Fai déjà annoncé plus haut (voy. chap. x) que les corps combustibles étaient presque tous susceptibles de se combiner les uns avec les autres. Le gaz hydrogène a éminemment cette propriété : il dissout le carbone, le soufre et le phosphore, et il résulte de ces combinaisons ce que j'ai appelé plus haut gaz hydrogène acchoné, gaz hydrogène sulfaré, gaz hydrogène phophoré. Les deux derniers de ces gaz ont une odeur particulière et très-désagréable : celle du gaz hydrogène sulfaré a beaucoup de rapport avec celle des sous gatés et corrompus; celle du gaz hydrogène phosphoré est absolument la même que celle du poisson pourri enfin l'ammoniaque a une odeur qui n'est mi moins préntante, ni moins évartante, ni moins désagréable que les précédentes. C'est de la combinaison de ces diférentes odeurs que résulte celle qui s'exhale des matières animales en putréfaction, et qui est si fétide. Tantat c'est foder de l'ammoniaque qui est prédominante, et on la reconnaît aisément à ce qu'elle pique les yeux; tantôt c'est celle du soufre, comme dans les matières fécales: tattôt enfic éext celle du plosphore, comme dans le hareng poursi

J'ai supposé jusqu'ici que rien ne dérangeait le cours de la fermentation et n'en troublait les effets. Mais M. de Fourcroy et M. Thouret out observé, relativement à des cadavres enterrés à une certaine profondeur et garantis jusqu'à un certain point du contact de l'air, des phénomènes particuliers. Ils ont remarqué que souvent la partie musculaire se convertissait en une véritable graisse animale. Ce phénomène tient à ce que, par quelque circonstance particulière, l'azote que contenaient ces matières animales aura été dégagé, et à ce qu'il n'est resté que de l'hydrogène et du carbone, c'est-à-dire les matériaux propres à faire de la graisse. Cette observation sur la possibilité de convertir en graisse les matières animales peut conduire un jour à des découvertes importantes sur le parti qu'on en peut tirer pour les usages de la société. Les déjections animales, telles que les matières fécales, sont principalement composées de carbone et d'hydrogène; elles se rapprochent donc beaucoup de l'état d'huile, et en effet elles en fournissent beaucoup par la distillation à feu nu. Mais l'odeur insoutenable qui accompagne tous les produits qu'on en retire ne permet pas d'espérer de longtemps qu'on puisse les employer à autre chose qu'à faire des engrais.

Je n'ai donné dans ce chapitre que des aperçus, parce que la com-

position des matières animales n'est pas encore très-exactement connue. On sait qu'elles sout composées d'hydrogène, de carbone, d'azote, de phosphore, de soufre; le bout porté à l'état d'oyté par une quantité plus ou moins grande d'oxygène, mais on ignore absolument quelle est la proportion de ces principes. Le temps complétera cette partie de Tanalyse climique comme d'en a complété d'ôj quelques autres.

### CHAPITRE XV.

BE LA PERMENTATION ACÉTRESE.

La fermentation acéteuse n'est autre chose que l'acidification du vin qui se fait à l'air libre par l'absorption de l'ovygène. L'acide qui en résulte est l'acide acéteux, vulgariement appelé rinaigre; il est composé d'une proportion, qui n'a point encore été déterminée, d'hydrogène et de carbone combinés ensemble et portés à l'état d'acide par l'oxygène.

Le vinsigre étant un acide, l'analogie condinisait seule à conclure qu'il contensit de l'oxygène; mais cette évrité est prouvée de plus par des expériences directes. Premièrement, le vin ne peut se convertir en vinsigre qu'autant qu'il a le content de l'air, et qu'autant que cet air contient du gaz oxygène. Secondement, cette opération est accompagnée d'une diminution de volume de l'air dans lequel elle se fait, et cette diminution de volume est coessionnée par l'absorption du gaz oxygène. Troisièmement, on peut transformer le vin en vinsigre en l'oxygénant par quelque autre moyen que ce soit.

Indépendamment de ces faits, qui prouvent que l'acide acéteux est un résultat de l'oxygénation du vin, une expérience de M. Chaplat, professeur de chimie à Montpélier, fait voir clairment ce qui se passe dans cette opération. Il prend du gaz acide carbonique dégagé de la bière en fermentation; il en imprègne de l'eau jusqu'à saturation, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle en ait absorbé environ une quantité égale à son volume; il met cette eau à la cave dans des vaisseaux qui ont comunication avec l'air, et, au bout de quelque temps, le tout se trouve couverti en acide acéteux. Le gaz acide carbonique des cuves de bière en fermentation n'est pas entièrement pur, il est mélé d'un peu d'al-cool qu'il tient en dissolution; il va done dans l'eau imprégné d'acide cool qu'il tient en dissolution; il va done dans l'eau imprégné d'acide

carbonique dégagé de la fermentation vineues tous les matériaux nécessaires pour former de l'acide actéeux. L'alcoud fournit l'hydrogène et une portion de carbone; l'acide carbonique fournit du carbone et de l'oxygène; enfin l'air de l'atmosphère doit fournir ce qui manque d'oxygène pour porter le mélance à l'étal d'acide actéeux.

On voit par là qu'il ne faut qu'ajouter de l'hydrogène à l'acide cabonique pour le constituer acide acéteux, ou, pour parler plus généralement, pour le transformer en un acide végétal quelconque, suivant le degré d'oxygénation; qu'il ne faut, au contraire, que retrancher de l'hydrogène aux acides végétaus pour les convertir en acide carbonique.

Je ne m'étendrai pas davantage sur la fermentation acéteuse, à l'égard de laquelle nous n'avons pas encore d'expériences cauctes; les faits principaus vont comuns, mais l'racetitude numérique manque. On voit d'ailleurs que la théorie de l'acétification est étroitement liée à celle de la constitution de tous les accides et ovydes végétaux, et nous ne commissions point encore la proportion des principes dont ils sont composés. Il est aisé de s'apercevoir cependant que toute cette partie de a chimie marche rapidement, comme toutes les autres, vers sa perfection, et qu'elle est beaucoup plus simple qu'on ne l'avait cru jusquié.

# CHAPITRE XVI.

DE LA FORMATION DES SELS RECTRES ET DE DIFFÉRENTES RASES QUI ENTRENT DANS LEUR COMPOSITION.

Nous avons vu comment un petit nombre de substances sinples, ou au moins qui n'ont point été décomposées jusqu'iei, telles que l'azote, le soufre, le phosphore, le carbone, le radicial nuritatique et l'hydrogène, formaient, en se combinant avec l'oxygène, tous les oxydès et les acides du règne végétal et du règne animal; nous avons admiré avec quelle simplicité de moyens la nature multipliait les propriétés et les formes, soit en combinant ensemble jusqu'à trois et quatre bases acidifiables dans différentes proportions, soit en changeant la dose d'oxygène destiné à les acidifier. Nous ne la trouverons ni moins variée, ni moins simple, ni surtout moins féconde, dans l'ordre de choses que nous allons pareourir.

Les substances acidifables, en se combinant avec l'oxygène et en se convertissant en acides, acquièrent une grande tendance à la combinaison; elles deviennent susceptibles de unir avec des substances terreuses et métalliques, et c'est de cette réunion que résultent les sels reutres. Les acides peuvent donc être regardés comme de véritables principes salifiants, et les substances auxquelles ils 'unissent pour former des sels neutres, comme des bases asilifables; c'est précisément de la combinaison des principes salifiants avec les bases salifiables que nous allons nous occupre d'ans cet atricle.

Cette manière d'envisager les acides ne me permet pas de les regarder comme des sels, quoiqu'ils aient quelques-unes de leurs propriétés principales, telles que la solubilité dans l'eau, etc. Les acides, comme je l'ai déjà fait observer, résultent d'un premier ordre de combinisions; ils sont formés de la réunion de deux principes simples, ou au moins qui se comportent à la manière des principes simples, et ils sont par conséquent, pour me servir de l'expression de Stall, dans l'Ordre des mittes. Les ests neutres, au contraire, sont d'un antre ordre de combinaisons : ils sont formés de la réunion de deux mixtes, et ils rentrent dans la classe des composés. Je ne rangerai pas non plus, par la même cause, les alcalis 'ui les substances terreuses, telles que la chaux, la magnésie, etc. dans la classe des sels, et je ne désignerai par ce nom que des composés formés de la réunion d'une substance simple oxygénée et d'une base quelconque.

Je me suis suffisamment étendu, dans les chapitres précédents, sur la formation des acides, et je n'ajouterai rieu à cet égard; mais je n'ai rieu dit encore des bases qui sout susceptibles de se combiner avec eux pour former des sels neutres; ces bases, que je nomme sulfiables, sont;

> La potasse, La sonde, L'ammoniaque, La chaux, La magnésie, La baryte,

L'alunine.

Et toutes les substances métalliques. Je vais dire un mot de l'origine et de la nature de chacune de ces

DE LA POTANSE.

Nons avons déjà fait observer que, lorsqu'on échauffait une substance végétale dans un appareil distillatoire, les principes qui la composent, l'oxygène, l'hydrogène et le carbone, et qui formaient une combinaison triple dans un état d'équilibre, se réunissaient deux à deux en obéissant.

bases en particulier.

reproche qu'on peut lui foire; mois cet inconvénient se trouve compensé par de si grands avantages, que je n'ai pas eru qu'il dút m'arrêter.

<sup>&#</sup>x27;On regardera peut-être comme un défaut de la méthode que j'ai adoptée, de m'avoir contraint à rejeter les alcalis de la classe des sels, et je conviens que c'est un

aux affinités qui doivent avoir lieu suivant le degré de température.

Ainsi, à la première impression du feu, et dès que la chalcur excède

celle de l'eau bouillante, l'oxygène et l'hydrogène se réunissent pour

former de l'eau. Bientôt après une portion de carbone et une d'hydro
gène se combinent pour former de l'huile. Lorsque ensuite, par le

progrès de la distillation, on est parvenu à une chalcur rouge, l'huile

et l'eau même qui s'éciaint formées se décomposent; l'oxygène et le

carbone forment l'acide carbonique, une grande quantité de gas hydro
gène devenue libre se dégage et s'échappe; enfin il ne reste plus que

du charbon dans la cornue.

La plus grande partie de ces phénomènes se retrouvent dans la combustion des végétaux à l'air libre; mais alors la présence de l'air introduit dans l'opération trois ingrédients nouveaux, dont deux au moins apportent des changements considérables dans les résultats de l'opération. Ces ingrédients sont l'oxygène de l'air, l'azote et le docirique. A mesure que l'hydrogène du végétal ou celui qui résulte de la décomposition de l'eau est chasé par le progrès du feu sous la forme de gaz hydrogène, il s'allume au noment où il a le contact de l'air, il reforme de l'eau, et le calorique des deux gaz qui devient libre, au moins pour la plus grande partie, produit la flamme.

Lorsque ensuite tout le gas hydrogène a été chassé, brûlé et réduit en eau, le charbon qui reste hrûlé à son tour, mais sans flamme; il forme de l'acide carbonique, qui s'échappe, emportant avec lui une portion de calorique qui le constitue dans l'état de gaz; le surpins du calorique deviue l'ibre, s'échappe et produit la clasieur et la lumière qu'on observe dans la combustion du charbon. Tout le végréal se trouve ainsi réduit en eau et en acide carbonique; il ne reste qu'une petite portion d'une matière terreuse grise, connue sous le nom de cendre, et qui contient les seuls principes vraiment fixes qui entrent dans la constitution des végréaux.

Cette terre ou cendre, dont le poids n'excède pas communément le vingtième de celui du végétal, contient une substance d'un genre particulier, connue sous le nom d'alcali fixe végétal ou de polasse. Pour l'obtenir, ou passe de l'eau sur les cendres, l'eau se charge de la potasse, qui est dissoluble, et elle laisse les cendres, qui sont insolubles; en évaporant ensuite l'eau, on obtient la potasse, qui est fixe, même à un très-grand degré de chaleur, et qui reste sons forme blanche et concrète. Mon objet n'est point de décrire ici l'art de préparer la potasse, encore moins les moyens de l'obtenir pure; je n'entre même ici dans ces détails que pour obér à la loi que je me suis faite de n'admettre acuren mot qui n'ai té ét ét fini.

La potase qu'on obtient par ce procédé est toujours plus ou moins saturée déadic erabonique, et la raison en est facile à asinir; comme la potasse ne se forme, on au moins n'est rendue libre qu'à mesure que le charbon du végétal est converti en acide carbonique par l'addition de l'oxygène, soit de l'air, soit de l'eau, il en résulte que chaque molécule de potasse se trouve, au moment de sa formation, en contact acce une molécule d'aride carbonique, et, comme il y a beaucoup d'àfinité entre ces deux substances: il doit y avoir combinaison. Quoique l'acide carbonique soit refui de tous les acides qui tient le moins à la moyent le plus habituellement employé consiste à dissoudre la potasse daus de l'eau, à y ajouter deux ou trois fois son poids de chaux vive, à filtere et à évaporer daus des vaisseaux l'ermés; la substance saline qu'on obtient est de la potasse presque entièrement dépouillée d'acide acrhonique.

Dans cet état, elle est non-seulement dissoluble dans l'eau, au mois à partie égale, mais ello attire encore celle de l'air avec une étomante avidité; elle fournit en conséquence un moyen de sécher l'air ou les gaz auxquels elle est exposée. Elle est également soluble dans l'espride-vin ou alcol, à la difference de elle qui es saturée d'aéde carbonique, qui n'est pas soluble dans ce dissolvant. Cette circonstance a fournit à M. Berthollet un moyen d'avoir de la potasse parfaitement pure.

Il n'y a point de végétaux qui ne donnent plus ou moins de potasse par incinération, mais on ne l'obtient pas également pure de tous; elle est ordinairement mèlée avec différents sels, qu'il est aisé d'en sénarer.

On ne peut guère douter que les cendres, autrement dit la terre, que laissent les végétaux lorsqu'on les brîble, ne précisitat dans ces végétaux antérieurement à la combustion; cette terre forme, à ce qu'il paraît, la partie osseuse, la carcasse du végétal. Mais il n'en est pas de même de la potasse; en n'est encore parvenu à séparer cette subtance des végétaux qu'en employant des procédés ou des intermèdes qui peuvent fournir de l'oxygène et de l'aute, tels que la combustion ou la combinismo avec l'acide mitrique; en sorte qu'il n'est point démontré que cette substance ne soit pas un produit de ces opérations. J'ai commencé une suite d'expériences sur cet objet, dont je serai hien-tôt en dats de rendre compte.

#### DE LA SOUBE.

La soude est, comme la potasse, un alcali qui se tire de la liviviation des cendres des plantes, mais de celles seudement qui croissent
aux bords de la mer, et principalement du cali, d'où est venu le nom
d'alcali qui lui a été douné par les Arabes; elle a quelques propriétés
communes avec la potasse, mais elle en a d'autres qui l'en distinguent.
En général, ces deux substances portent chacune, dans toutes les combinazions salines, des caractères qui leur sont propres. La soude, telle
quo n' fobitent de la liviviation des plantes mariene, est le plus souvent entièrement saturée d'acide carbonique, mais elle n'attire pas,
comme la potasse. l'humidité de l'air; au contraire, elle s'y dessèche,
ses cristaux s'effleurissent et se convertissent en une poussière blauche
qui a toutes les propriétés de la soude, et qui n'en diffère que parce
qu'elle a perdu son eau de cristalisation.

On ne connaît pas mieux, jusqu'iei, les principes constituants de la soude que ceux de la potasse, et on n'est pas même certain si cette substance est toute formée dans les végétaux, autérieurement à la combustion. L'analogie pourrait porter à croire que l'azote est un des principes constituants des alealis en général, et on a la preuve à l'égard de l'ammoniaque, comme je vais l'exposer; mais on n'a, relativement à la potasse et à la soude, que de légères présomptions, qu'aucune expérience décisive n'a encore confirmées.

#### DE L'AMMONIAGLE.

Comme nous n'avions aucune commissance précise à présenter sur la composition de la soude et de la potases, nous avons été obligé de nous borner, dans les deux paragraphes précédents, à indiquer les substances dont on les retire et les moyens qu'on emploie pour les obtenir. Il n'en est pas de mème de l'ammoniaque, que les anciens ont nommée atoni rodani. M. Berthollet, dans un mémoire imprimé dans le Recueil de l'Acadêmie, anmée 178, p. 3.1 (e. 9 parenua à prouve avoir de décomposition, que 1000 parties de cette substance en poids étaient composés d'aviorne 80 q'i d'autote et de 130 d'hydrogène.

Cest principalement par la distillation des matières animales qu'on obtent cette substance; l'aroite, qui est un de leurs principes constituants, s'unit à la proportion d'hydrogène propre à cette combinaison, et il se forme de l'amunonisque; unis on ne l'obtient point pure dans cette opération, elle est médee avec de l'ean, de l'huile, et en grande partie saturée d'acide carbonique. Pour la sejarer de toutes ces subtances, on la combine d'abord avec un acide, let, pur exemple, que l'acide muriatique; on l'en dégage ensuite, soit par une addition de claux, soit par une addition de potasse.

Lorsque l'ammoniaque a été ainsi amenée à son plus grand degré de pureté, elle ne peut plus estier que sons forme gazeuse, à la température ordinaire dans laquelle nous vivous; elle a une odeur excessivement pénétrante. L'eau en absorbe nne très-grande quantité, surtout si elle est froide et si on ajoute la pression au réfroidissement; ainsi saturée d'ammoniaque, elle a été appelée déali rodali fluor; nous Pepplétrous simplement ammoniaque ou ammonique en ligueur, et nous désignerous la même substance, quand elle sera dans l'état aériforme, par le nom de gaz ammoniac.

#### DE LA CHAUX, DE LA MAGNÉSIE, DE LA BABYTE ET DE L'ALUMINE.

La composition de ces quatre terres est absolument inconuce; et, comme on n'est point encore parenu à déterminer quelles sont leurs parties constituantes et élémentaires, nous sommes autorisés, en attendant de nouvelles découvertes, à les regarder comme des êtres simples. Text n'a donc aucune part à la formation de ces terres, la nature nous les présente toutes formées. Mais, comme elles ont la plupart, surtont les trois premières, une grande tendance à la combinaison, on ne les trouve jamais seules. La chaux est presque toujours saturée d'acide carbonique, et, dans cet état, elle forme la craie, les spaths calcaires, une partie des marbres, etc. Quelqueõis elle est suturée d'acide aissificique, comme dans le gypee et les pierres à plâtre; d'autres fois, combinée avec l'acide fluorique, elle forme le spath fluor ou vitreux. Enfin es eaux de la mer et des fontaines safées en contienuent de combinée avec l'acide muristique. C'est, de toutes les bases salifiables, celle qui est le plus abondamment répandue dans la nature de la fina des de les des abondamment répandue dans la nature de la fina de les des dendamment répandue dans la nature de la fina de la combinée avec l'acide muristique. C'est, de toutes les bases salifiables, celle qui est le plus abondamment répandue dans la nature de la fina de la combinée avec l'acide muristique. C'est, de toutes les bases salifiables, celle qui

On rencontre la magnésic dans un grand nombre d'eaux minérales; elle y est le plus communément combinée avec l'acide sulfurique ; on la trouve aussi très-abondamment dans l'eau de la mer, où elle est coubinée avec l'acide muriatique; enfin elle entre dans la composition d'un grand nombre de pierres.

La baryte est beaucoup moins abondante que les deux terres précédentes; on la trouve dans le règne minéral combinée avec l'acide sulfurique, et elle forme alors le spath pesant; quelquefois, mais plus rarement, elle est combinée avec l'acide carbonique.

L'alumine, ou base de l'alun, a moins de tendance à la combinaison que les précédentes; aussi la trouve-t-on souvent à l'état d'alumine, saus être combinée avec ancun acide. C'est principalement dans les argues qu'on la rencontre; elle en fait, à proprement parler, la base,

#### DES SIBSTANCES MÉTALLIQUES.

Les métaux, à l'exception de l'or et quelquefois de l'argent, se présentent rarement, dans le règne minéral, sous leur forme métallique; ils sont communément ou plus ou moins saturés d'oxygène, ou combinés avec du soufre, de l'arsenie, de l'acide sulfurique, de l'acide untratique, de l'acide carbonique, de l'acide plosphorique. La docimasie et la métallurgie euseignent à les séparer de toutes ces aubstances étrangères, et nous renvuyons aux ouvrages qui traitent de cette partie de la chimie.

Il est probable que nous ne connaissons qu'une partie des substances nétalliques qui existent dans la nature; tontes celles, par exemple, qui out plus d'affinité avec l'oxygène qu'avec le carbone ne sont passeceptibles d'être réduites ou ramenées à l'état métallique, et elles ne doivent se présenter à nos yens que sous la forme d'oxydes, qui se cunfondent pour nous avec les terres. Il est très-probable que la baryte, que nous venons de ranger dans la classe des terres, est dans ce celle présente, dans le détail des expériences, des caractères qui la rapprochent beaucoup des substances métalliques. Il serait possible, à la rigueur, que funtes les substances auxquelles nous donnons le non de terres ne fussent que des oxydes métalliques irréductibles par les moyens que nous employons.

Quoi qu'il en soit, les substances métalliques que nous connaissons, celles que nous pouvons obtenir dans l'état métallique, sont au nombre de dix-sept, savoir:

| L'arsenic .   | Le fer,    |
|---------------|------------|
| Le molybdène, | L'étain,   |
| Le tungstène. | Le plomb   |
| Le manganèse, | Le cuivre  |
| Le nickel,    | Le mercu   |
| Le cobalt,    | L'argent,  |
| Le bismuth,   | Le platine |
| L'antimoine,  | L'or.      |
|               |            |

Je ne considérerai ex métaux que comme des bases ashfiables, et je n'entrerai dans ancun détail sur leurs propriétés relatives aux arts et aux magges de la société. Chaque métal, sous ces points de vue, exigerait un traité complet, et je sortirais absolument des bornes que je me saits preserties.

#### CHAPITRE XVII.

SUITE DES RÉFLEXIONS SUR LES BASES SALIFIABLES, ET SUR LA FORMATION DES SELS NEUTRES.

Telles sont les bases salifiables, c'est-à-dire susceptibles de se combiner avec les acides et de former des sels neutres. Mais il faut observer que les alcalis et les terres entrent purement et simplement dans la composition des sels neutres, sans aucun intermède qui serve à les unir; tandis qu'au contraire les métaux ne peuvent se combiner avec les acides qu'autant qu'ils ont été préalablement plus ou moins oxygénés. On peut done rigoureusement dire que les métaux ne sont point dissolubles dans les acides, mais seulement les oxydes métalliques. Ainsi, lorsqu'on met une substance métallique dans un acide, la première condition pour qu'elle puisse s'y dissoudre est qu'elle puisse s'y oxyder, et elle ne le neut qu'en enlevant de l'oxygène ou à l'acide ou à l'ean dont cet acide est étendu : c'est-à-dire, en d'autres termes. qu'une substance métallique ne peut se dissoudre dans un acide qu'autant que l'oxygène qui entre, soit dans la composition de l'eau, soit dans celle de l'acide, a plus d'affinité avec le métal qu'il n'en a avec l'hydrogène ou la base acidifiable; ou, ce qui revient encore au même, qu'il n'y a de dissolution métallique qu'autant qu'il y a décomposition de l'eau on de l'acide,

C'est de cette observation simple, qui a échappé, même à l'Illustre Rergmen, que dépend l'explication des principaux phéromènes des dissolutions métalliques. Le premier de tons et le plus frappant est l'effervescence, ou, pour parler d'une manière moins équivoque, dégagement de gaz qui a lien pendant la dissolution. Ce gaz, dans les dissolutions par l'acide nitrique, est du gaz nitreux; dans les dissolutions par l'acide sulfurique, il est ou du gaz acide sulfarenx, ou du gaz hydrogène, suivant que c'est aux dépens de l'acide sulfurique ou de l'eau que le métal s'est oxydé.

Il est sensible que l'acide nitrique et l'eau étant composés l'un et l'antre de substances qui séparément ne penvent exister que dans l'état de gaz, du moins à la température dans laquelle nous vivons, anssiôt qu'on leur enlève l'oxygène, le principe qui lui était uni doit entre sor-le-champ en expansion, il doit penulre la forme gazeuse, et c'est ce passage rapide de l'état liquide à l'état gazeux qui constitue l'effervescence. Il en est de même de l'acide sulfurique; les métaux, en général, surtout par la voie humide, n'enlèvent point à eta cide la totalité de l'oxygène; ils ne le réduisent point en soufre, mais en acide sulfureux qui ne peut également exister que dans l'état de gaz au degré de température et de pression dans lequel nous vivons. Cet acide doit donc se dégager sous la forue de gaz, et c'est encore à ce dégagement qu'est due l'effervescence.

Un second phénomène est que toutes les substances métalliques se dissolvent sans efferveseence dans les acides quand elles ont été oxydés avant la dissolution : il est clair qu'alors le métal n'ayant plus à s'oxyder, il ne tend plus à décomposer ni l'acide ni l'eau; il ne dott donc plus y avoir d'effervesence, puisque l'effet qu'il le produissit n'a plus lieu.

Un troisième phénomène est que tous les métauts ed issolvent sans eflervescence dans l'acide muriatique oxygéné: ce qui se passe dans cette opération mérite quelques réflexions particulières. Le métal, dans ce cas, enlève à l'acide muriatique oxygéné son excès d'oxygène; il se forme d'une part un oxyde métalique, et de l'autte de l'acide muriatique ordinaire. S'il n'y a pas d'effervescence dans ces sortes de dissolutions, ce n'est pas qu'il ne soit de l'essence de l'acide auriatique d'exister, sous la forme de gas, au degré de lemperture dans l'acide survivans, mais ce gas trouve dans l'acide muriatique oxygéné plus d'eau qu'il n'en faut pour être retenu et pour deuverre sous forme liquide; il n'es dégage donc pas comme l'acide suffureux, et, après s'être combiné avec l'eau dans le premier instant, il se combine passiblement ensuite avec l'evale métalique qu'il dissout.

Un quatrième phénomène est que les métaux qui ont peu d'affinité pour l'oxgène, et qui n'exercent pas sur ce principe une action asser forte pour décomposer, soit l'acide, soit l'eau, sont absolument indissolubles : c'est par cette raison que l'argent, le mercure, le plomb, ne sont pas dissolubles dans l'acide muriatique, lorsqu'un les présente à cet acide dans leur état métallique; mais, si on les oxyde auparavant, de quelque manière que ce soit, ils deviennent aussitôt très-dissolubles, et la dissolution se fait saiss efferveseure.

L'oxygène est donc le moyen d'union entre les métaux et les acides, et cette circonstance, qui a lieu pour tous les métaux comme pour tous les acides, pourrait porter à revire que toutes les substances qui out onu grande affinité avec les acides contiennent de l'oxygène. Il est donc assex probable que les quatre terres sathifables que nous avons désignées ci-dessus contiennent de l'oxygène, et que c'est par ce latur qu'elles s'unissent aux acides. Cette consideration semblerait appuyer eq que ja précédenment avancé à l'article des terres, que ces substances pourraient bien n'être outre chose que des métaux oxydés, avec lesquels l'oxygène a plus d'affinité qu'il n'en a vecle charbon, et qui, par cette circonstance, sont irréductibles. Au reste ce n'est ici qu'une conjecture que des expériences ultérieures pourront seules on confirmer ou détruire.

Les acides connus jusqu'ici sont les suivants; nous allons, en les désignant, indiquer le nom du radical ou base acidifiable dont ils sont composés.

|                | LOUIS DES ACIDES.                                                           | SOR DE LA EASE ACIDIPLIBLE, OF REDICAL, DE CHAQUE ACIDE, |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                |                                                                             | ATEC DES GESERVATIONS,                                   |
| 1.             | Sulfureux                                                                   | Soufre.                                                  |
| 3.<br>4.       | Phosphoreux                                                                 | Phosphore.                                               |
| 5.<br>6.       | Muriatique                                                                  | Radical muriatique.                                      |
| 7.<br>8.<br>9. | Muriatique<br>Muriatique oxygéné<br>Nitreux<br>Nitrique<br>Nitrique oxygéné | Azole.                                                   |

| NOWS DRS ACIDES. N  | ON DE LA MATE ACIDIPIADES, GE RADICAL, DE CHAQUE ACIDE.                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | ATEC DES OBSERVATIONS.                                                                                  |
| 10. Carbonique      | Carbone.                                                                                                |
| 11. Acéteux         |                                                                                                         |
| 19. Acétique        |                                                                                                         |
| 13. Oxalique        | Tous ces acides paraissent être formés de la réu-<br>nion d'une base acidifiable double, le carbone et  |
| 14. Tartareux       | l'hydrogène, et ne différer entre eux que par la dif-                                                   |
| 15. Pyro-tartareux  | férence de proportion de ces deux bases et de l'oxy-                                                    |
| 16. Citrique        | gène qui les àcidifie; on n'n au surplus encore ou-<br>cuse mite d'expériences bien faites à cet égard. |
| 18. Pyro-ligneux    |                                                                                                         |
| 19. Pyro-muqueux    |                                                                                                         |
| 30. Gallique,       |                                                                                                         |
| 21. Prussique       | On n's encure que des consaissances très-impar-                                                         |
| 12. Benzoique       | foites sur la nature des radicaux de ces arides; on                                                     |
| 13. Succinique      | soit sculement que le carbone et l'hydrogène en sont                                                    |
| 24. Camphorique     | les principales parties, et que l'acide prassique con-<br>tient de l'azote.                             |
| a5. Lactique        |                                                                                                         |
| 26. Saccho-lactique | Ces acides et tous ceux qu'on obtient en oxygi-                                                         |
| 27. Bombique        | uant les metières naimales, paraissent avoir pour                                                       |
| 98. Formique        | base acidifiable le carbone, l'hydrogène, le phos-                                                      |
| 19. Sébacique       |                                                                                                         |
| 30. Boracique       | Le radical horacique. Le radical fluorique. Le radicaux est entièrement incomme.                        |
| 31. Fluorique       | Le radical fluorique. inconnue.                                                                         |
| 32. Antimonique     | Antimoine.                                                                                              |
| 33. Argentique      | Argent.                                                                                                 |
| 34. Arsénique.      | Arsenic.<br>Bismuth.                                                                                    |
| 35. Bismuthique     | Cobalt.                                                                                                 |
| 36. Cobaltique      | Cnivre.                                                                                                 |
| 38. Stannique       | Étain.                                                                                                  |
| 3g. Ferrique        | Fer.                                                                                                    |
| 40. Manganique      | Manganèse.                                                                                              |
| 41. Hydrargyrique   | Mercure.                                                                                                |
| 42. Molybdique      | Molybdène.                                                                                              |
| 43. Niekelique      | Nickel.                                                                                                 |
| 44. Anrique         | Or,                                                                                                     |
| 45. Platinique      | Platine.                                                                                                |
| 46. Plombique       | Plomb.                                                                                                  |
| 47. Tungstique      | Tungstène.                                                                                              |

On voit que le nombre des acides est de quarante-huit, en y com-

prenant les dix-sept aeides métalliques, qui sont encore peu counus, mais sur lesquels M. Berthollet va donner incessament un travail portant. On ne peut pas encore se flatter sans doute de les avoir tou découverts; mais il est probable, d'un autre côté, qu'un examen plus approfondi fers connaître que plusieurs des acides végétaux regardés comme différents rentrent les uns dans les autres. Au reste, on ne peut présenter ici le tableau de la climine que dans l'état où elle est, et tout ce qu'on peut faire, écst de donner des principes pour nommer, en conformité du même système, les curps qui pontront être découverts dans la suite.

Le nombre des bases salifiables, c'est-à-dire susceptibles d'être converties en sels neutres par les acides, est de vingt-quatre, savoir :

> Trois alcalis, Ouatre terres

Et dix-sept substances métalliques.

La totalité des sels neutres qu'on peut concevoir, dans l'état actuel de nos connaissances, est douc de onze cent cinquante-deux; mais c'est en supposant que les acides métalliques soient susceptibles de dissoudre d'autres métanx; et cette dissolubilité des métaux oxygénés les uns par les autres est une science neuve, qui n'a point encore été entamée : r'est de cette partie de la science que dépendent toutes les combinaisons vitrenses métalliques. Il est d'ailleurs probable que toutes les combinaisons salines qu'on peut concevoir ne sont pas possibles, ce qui doit réduire considérablement le nombre des sels que la nature et l'art penvent former. Mais, quand on ne supposerait que cinq à six cents espèces de sels possibles, il est évident que, si on voulait donner à toutes des dénoninations arbitraires à la manière des anciens, si on les désignait, ou par le nom des premiers auteurs qui les ont découverts, ou par le nom des substances dont ils ont été tirés, il en résulterait une confusion que la mémoire la plus heureuse ne pourrait pas débrouiller. Cette méthode pouvait être tolérable dans le premier âge de la chimie; elle pouvait l'être encore il y a vingt ans, parce qu'alors on ne connaissait pas au delà de trente espèces de sels; mais aujourd'hui que le nombre en augmente tous les jours, que chaque acide qu'on découvre enrichit souvent la chimie de vingt-quatre sels nouveaux, quedquefois de quarante-huit, en raison des deux degrés d'oxygénation de l'acide, il faut nécessairement une méthode, et cette méthode est donnée par l'analogie : c'est celle que nous avons suivie dans la nomenclature des acides; et, comme la marche de la nature est une, elle s'appliquera naturellement à la nomenclature des sels neutres.

Lorsque nous avons nommé les différentes espèces d'acides, nous avons distingué dans ces substances la base acidifiable particulière à chacun d'eux, et le principe acidifiant, l'oxygène, qui est commun à tous. Nous avons expirmé la propriété commune à tous par le nom générique d'acide, et nous avons ensuite différencié les acides par le nom de la base acidifiable particulière à chacun. C'est ainsi que nous avons donné au soufre, au phosphore, au carbone oxygénés le nom d'acide sulfurique, d'acide phosphorique, d'acide carbonique : enfin, nous avons cra devoir indiquer les différents degrés de saturation d'oxygène par une terminason différent du même mot. Ainsi, nous avons distingué l'acide sulfureux de l'acide sulfurique, l'acide phosphoreux de l'acide phosphorique.

Ces principes, appliqués à la nomenclature des sels neutres, nous not abligés de donner un nom commun à tous les sels dans la combinaison desquels entre le même acide, et de les différencier ensuite par le nom de la base salfiable. Ainsi, nous avons désigné tous les sels qui out l'acide sulfurique pour acide par le nom de adjuse; tous ceux qui out l'acide sollier, pour acide par le nom de palosphatos, et ainsi des autres. Aous distinguerons donc sulfate de potages, sulfate de soude, sulfate de les, etc. et., comme nous connaissons vingt-quatre bases, tant alcalines que terreuses et métalliques, nous aurons vingt-quatre espèce de sulfates, autant de phosphatos, et de même pour tous les autres acides. Mais, comme le soufre est susceptible de deux degrés d'oxygénation, qu'une première dose d'oxygénation, qu'une première dose d'oxygénations, qu'une première dose d'oxygénations qu'une première des deux des des deux deux seconde l'acide sal-

furique; comme les sels neutres que forment ces deux acides avec les différentes bases ne sont pas les mêmes, et qu'ils ont des propriété fort différentes; il a fallu les distinguer encore par une terminaison particulière: nous avons en conséquence désigné par le nom de suffice, de phosphites, etc. les sels neutres formés par l'acide le moissoxyéné. Ainsi, le soufre oxygéné sera susceptible de former quarante-huit sels neutres, savoir: vingt-quatre suffaies et vingt-quatre suffaies, et ainsi des autres substances susceptibles de deux degrés d'oxycénation.

Il serait excessivement enuuyeax pour les lecteurs de suivre ces dénominations dans tous leurs édaisis; il suffil d'avoir exposé chiriement la méthode de nommer : quand on l'aura saisic, on pourra l'appliquer sans effort à toutes les combinaisons possibles; et, le nonn de la substance combistible et acidible comu, on se rappellera toujoursisément le nom de l'acide qu'elle est susceptible de former, et celui de tous les sels neutres qui doivent en déviver.

Je ni ent tiendrai donc à ces notions élémentaires; mais, pour satisiaire en même teups ceux qui pourraient avoir besoin de plus grauds détails, j'ajouterai, dans une seconde partie, des tableaux qui présenteront une récapitulation générale, nou-seulement de tous les sels neutres, mais en général de toutes les combinaisons chimiques. Y joindrai quelques courtes explications sur la méthode la plus simple et la plus sûre de se procurer les différentes espèces d'acides, et sur les prouriféts gedireals des sels neutres ou ui en résultent.

Je ue ue dissimule pas qu'il aurait été nécessaire, pour compléter cet ouvrage, d'y joindre des observations particulières sur chaque espèce de sel, sur sa dissolubilité dans l'eau et dans l'exprit-de-viu, sur la proportion d'acide et de base qui entre dans sa composition, sur sa quantité d'eau de cristallisation, sur les différents degrés de saturation dont il est susceptible, enfin sur le degré de force avec laquelle l'acide tient à se base. Ce travail immense a été commencé par M. Bergman, M. de Morveau, M. Kirwau et quelques autres célèbres chimistes; mais il n'est encore que médiorement avancé, et les bases sur lesquelles il repose ne sont pas même encore d'une exactitude rigouresse. Des détails aussi nombreux n'auraient pas pu convenir à un ouvrage démentaire, et le temps de rassembler les matériaux et de compléter les expériences aurait retardé de plusieurs annèes la publication de et ouvrage. C'est un vaste champ ouvert au zêle et à l'activité des jeunes chimistes; mais qu'il me soit permis de recommander, et terminant i ein auther, à ceux qui auvont le courage de l'entreprendre, de s'attacher plutôt à faire bien qu'à faire beaucoup; à s'assurer d'abord, par des expériences précises et multipliées, de la composition des acides, avant de s'occuper de celle des sels neutres. Tout éhliée destiné à braver les outrages du temps doit être établi sur des fondements solides, et, dans l'état oi ext parenue la chimie, c'est en retarder la marche que d'établir ses progrès sur des expériences qui ne sont in assez exactes, ni assez rigoureuses.

# SECONDE PARTIE.

DE LA COMBINAISON DES ACIDES AVEC LES BASES SALIFIABLES, ET DE LA FORMATION DES SELS NEUTRES.

## AVERTISSEMENT.

Si j'avais voulu suivre strictement le plan que je m'étais formé dans la distribution des différentes parties de cet ouvrage, je me serais borné, dans les tableaus qui composeront cette seconde partie et dans les explications qui les accompagnent, à donner de courtes définitions des différents acides que l'on connaît, une description abrégée des procédés par lesquels on les obtient, et j'y aurais joint une simple nomenclature des sels neutres qui résultent de leurs combinaisons et différentes bases. Mais j'ai reconnu que, sans ajouter beaucoup au volume de cet ouvrage, je pourrais en augmenter beaucoup l'utilité en présentant sous la même forme le tableau des substances simples, de celles qui entrent dans la composition des acides et des oxydes, et leurs combinaisons.

Cette addition n'augmente que de dix le nombre des tableaux strictement nécessaires pour la nomenclature de tous les sels neutres. J'y présente:

- 1º Les substances simples, ou, du moins, celles que l'état actuel de nos connaissances nous oblige à regarder comme telles;
- 2° Les radicaux oxydables et acidifiables doubles et triples, qui se combinent avec l'oxygène, à la manière des substances simples;

- 3° Les combinaisons de l'oxygène avec les substances simples métalliques et non métalliques;
  - 4º Les combinaisons de l'oxygène avec les radicaux composés;
     5º Les combinaisons de l'azote avec les substances simples;
  - 6º Les combinaisons de l'hydrogène avec les substances simples:
  - 7° Les combinaisons du soufre avec les substances simples;
  - 8° Les combinaisons du phosphore avec les substances simples;
  - q° Les combinaisons du carbone avec les substances simples;
- 10° Les combinaisons de quelques autres radicaux avec les substances simples;

Ces dix tableaux et les observations qui les accompagnent forment une espèce de récapitulation des quinze premiers chapitres de cetovrage. Les tableaux qui sont à la suite, et qui présentent l'ensemble de toutes les combinaisons salines, ont plus particulièrement rapport aux chapitres ave et xv.

On s'apercevra facilement que j'ai beaucoup profité, dans ce travai, de ce que M. de Morceau a publió dans le premier volume de l'Encyclopédie par ordre de matières; et, en effet, il m'aurait été difficile de puiser dans de meilleures sources, surtout d'après la difficulté de consulter les ouvrage étrangers dans leur langue originale. Je ne le citerai qu'une seule fois, au commencement de cette seconde partie, pour ue pas être obligé de le citer à chaque article.

l'ai placé à la suite de chaque tableau et vis-à-vis, autant qu'il a été possible, les explications qui y sont relatives.

# TABLEAU DES SUBSTANCES SIMPLES.

|                                                              | NOMS NOUVEAUX.     | NOMS ANGIENS CORRESPONDANTS.                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                              | Lumière            | Lumière,                                              |
|                                                              | Calorique          | Chaleur.<br>Principe de la chaleur.<br>Fluide igné.   |
| Substances simples<br>qui appartiennent<br>aux trois régnes, |                    | Feu.<br>Matière du feu et de la chaleur.              |
| et qu'on<br>peut regarder<br>comme                           | Oxygène            | Air déphlogistiqué.<br>Air empiréal.<br>Air vital.    |
| les éléments des corps.                                      | Azote              | Base de l'air vital,<br>Gaz phlogistiqué.<br>Mofette. |
|                                                              | Hydrogène          | Base de la mofette.<br>Gaz inflammable.               |
|                                                              | Soufre             | Base du gaz inflammable.                              |
| Substances simples,                                          | Phosphore          | Phosphore.                                            |
| non métalliques,                                             | Carbone            | Charbon pur.                                          |
| oxydables                                                    | Radical muriatique | Inconnu                                               |
| et acidifiables.                                             | Radical fluorique  | December                                              |
| 1                                                            | Radical boracique  | Inconnu.                                              |
|                                                              | Antimoine          | Antimoine.                                            |
|                                                              | Argent             | Argent,                                               |
|                                                              | Arsenie            | Arsenic.                                              |
| 1                                                            | Bismuth            | Bismuth.                                              |
|                                                              | Cobalt             | Cobalt.                                               |
|                                                              | Çarivre            | Guivre.                                               |
| Substances simples.                                          | Etain              | Étain.                                                |
| métalliques,                                                 | Fer                | Fer.                                                  |
| axydables                                                    | Manganèse          | Manganèse.                                            |
| et acidifiables.                                             | Mercure            | Mercure.                                              |
|                                                              | Molybdène          | Molybdène.                                            |
|                                                              | Nickel             | Nickel.                                               |
|                                                              | Or                 | Or.                                                   |
|                                                              | Platine            | Platine.                                              |
| 1                                                            | Plomb              | Plomb.                                                |
| 1                                                            | Tungstène          | Tungstène.                                            |
| 1                                                            | Zinc               | Zine.                                                 |
|                                                              | Chaux              | Terre calcaire, chaux.                                |
| Substances simples,                                          | Magnésie           | Megnésie, base de sel d'Epsoni.                       |
| salifiables, terreuses.                                      | Baryte             | Barote, terre pesante.                                |
|                                                              | Alumine            | Argile, terre de l'alun, base de l'alu                |

NER LE TABLEAU DES SUBSTANCES SIMPLES, OU, DE MOINS, DE CELLES QUE L'ÉTAT ACTUEL DE NOS CONNAISSANCES NOUS OBLIGE À CONNIDÉRER CONNE TELLES.

La chimie, en soumettant à des expériences les différents corps de la nature, a pour objet de les décomposer et de se mettre en état d'examiner séparément les différentes substances qui entrent dans leur combinaison. Cette science a fait, de nos jours, des progrès très-rapides. Il sera facile de s'en convainere, si l'on consulte les différents auteurs qui ont écrit sur l'eusemble de la chimie : on verra que, dans les premiers temps, on regardait l'huile et le sel comme les principes des corps; que l'expérience et l'observation ayant amené de nouvelles connaissances, on s'aperçut ensuite que les sels n'étaient point des corps simples, qu'ils étaient composés d'un acide et d'une base, et que c'était de cette réunion que résultait leur état de nentralité. Les découvertes modernes ont encore reculé de plusieurs degrés les bornes de l'analyse1; elles nous ont éclairés sur la formation des acides, et nous ont fait voir qu'ils étaient formés par la combinaison d'un principe acidifiant, commun à tous, l'oxygène, et d'un radical particulier pour chacun, qui les différencie et qui les constitue plutôt tel acide que tel autre. l'ai été encore plus loin dans cet ouvrage, puisque j'ai fait voir, comme M. Hassenfratz, au surplus, l'avait déjà annoncé, que les radicaux des acides eux-mêmes ne sont pas toujours des substances simples, même dans le seus que nous attachons à ce mot; qu'ils sont, ainsi que le principe huileux, un composé il hydrogène et de carbone. Enfin, M. Berthollet a prouvé que les bases des sels n'étaient pas plus simples que les acides eux-mêmes, et que l'ammoniaque était un composé d'azote et d'hydrogène.

<sup>1</sup> Voyez Mémaires de l'Académie des seiences, années 1776, p. 671, et 1778, p. 535.

La chimie marche donc vers son but et vers sa perfection en divisant, subdivisant, et resubdivisant encore, et nous ignorous quel sera le terme de ses succès. Yous ne pouvons donc pas assurer que ce que nous regardons comme simple aujourd'hui le soit en effet: tout er que nous pouvons dire, c'est que telle substance est le terme actuel auquel arrive l'analyse chimique, et qu'elle ne peut plus se subdiviser an dela, dans l'état actuel de nos connaissances.

Il est à présumer que les terres ceseront bientôt d'être comptées au nombre des substances simples; elles sont les seules de toute cette classe qui n'aient point de tendance à s'unir à l'oxygène, et je suis bien porté à croire que cette indifférence pour l'oxygène, s'il n'est permis de me servir de cette expression, tient à ce qu'elles en sont déjà saturées. Les terres, dans cette manière de voir, seraient des substances simples, peut-être des oxydes métalliques oxygénés jusqu'à un extraip point. Ce n'est, au surphu, qu'une simple onjecture que je présente ici. l'espère que le lecteur voudra bien ne pas confondre ce que je donne pour des vérités de fait et d'expérience avec ce qui n'est encore qu'hysphôtique.

Je n'ai point fait entrer dans ce tableau les alcalis fixes, tels que la potasse et la soude, parce que ers substances sont évidemment composées, quoiqu'on ignore cependant encore la nature des principes qui entrent dans leur combinaison.

TABLEAU

DES BADICAUX OU BASES OXYDABLES ET ACIDIFIABLES, COMPOSÉS.

QUI ENTREST DASS LES CONSINAISONS À LA MANIÈRE DES SUBSTANCES SIMPLES.

|                                                                                                                                                                                                                                              | NOMS DES RADICALA.                                                                                                                                                                                                                                                                                | OBSERVATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Radicaux oxydables<br>ou acidifiables<br>composés<br>dn règne minéral.                                                                                                                                                                       | Radical nitro-nuriatique, on ra-<br>dical de l'eau régale.                                                                                                                                                                                                                                        | C'est la base de l'eau régale<br>des ancions chimistes, rélèbre<br>par la propriété qu'elle a de<br>dissoudre l'or.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rodienus<br>hydro-carboneus<br>ou carbone-ludovas<br>du règne vigétal,<br>susceptibles<br>d'eire oxydes<br>et aridifies.                                                                                                                     | Radical tartereux. Radical malique. Radical pyro-ligneux. Radical pyro-ligneux. Radical pyro-tartareux. Radical pyro-tartareux. Radical pyro-tartareux. Radical accierux. Radical sectionique. Radical accierux. Radical sectionique. Radical sectionique. Radical acmphorique. Radical gallique. | Les agraves chimistes no consistant parial le compe-<br>tition des cricles, et us es dout tant pas qu'ils lavent farmis de la remisso du na redice particulier à chacun d'ent e d'un principa caldificat con musa i bons, ils n'out pudema accun nom à des substantes dout ils avantes accun cient a des substantes dont il est substante dout il est a substante dout il est a la compe de l'est de la lavent de la competit de la |
| Radicaux<br>hydro-carboneux<br>ou carbone-hydreux<br>du règue animal,<br>dans la composition<br>desquels entre<br>presque toujours<br>l'azote, el sourent<br>le phosphore,<br>el qui sont susceptible<br>d'étre oxydés<br>et acidifiés.— x1. | Radical lactique. Radical saccholactique. Radical formique. Radical bombigue. Radical sebacique. Radical sthique. Radical prussique.                                                                                                                                                              | en néme temps que cette ne<br>mendature séroit susceptibl<br>de modification, à mesare qui<br>la nature des radicus com<br>posés serait mieux comus<br>(Voyez ce que j'ai dit à ce<br>égard, chap. xt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

SER LE TABLEAU DES RADICAUX OU BASES OXYDABLES ET ACIDIFIABLES.

COMPOSÉS PAB LA RÉUNION DE PLESIRERS SUBSTANCES SIMPLES.

Les radicaux du règne végétal et du règne animal que présente ce tableau, et qui tous sont susceptibles d'être oxydés et acidifiés, n'ayant point encore été analysés avec précision, il est impossible de les assujettir encore à une nomenclature régulière. Des expériences, dont quelques-unes me sont propres, et dont d'autres ont été faites par M. Hassenfratz, m'ont seulement appris qu'en général presque tous les acides végétaux, tels que l'acide tartareux, l'acide oxalique, l'acide citrique, l'acide malique, l'acide acéteux, l'acide pyro-tartarique, l'acide pyro-mucique, ont pour radical l'hydrogène et le carbone, mais réunis de manière à ne former qu'une seule et même base; que tous ces acides ne différent entre eux que par la différence de proportion de ces deux substances, et par le degré d'oxygénation. Nous savous de plus, principalement par les expériences de M. Berthollet, que les radicaux du règne animal, et quelques-uns même du règne végétal, sont plus composés, et qu'indépendamment de l'hydrogène et du carbone, ils contiennent encore souvent de l'azote, et quelquesois du phosphore; mais il n'existe point encore de calculs exacts sur les quantités. Nous nous sommes donc trouvés forcés de donner, à la manière des anciens, à ces différents radicaux, des noms dérivés de celui de la substance dont ils ont été tirés. Saus doute, un jour, et à mesure que nos connaissances acquerront plus de certitude et d'étendue, tous ces noms disparaîtront, et ils ne subsisteront plus que comme un témoignage de l'état dans lequel la science chimique nous a été transmise : ils feront place à ceux des radicaux hydro-carboneux et hydro-carbonique, carbone-hydreux et carbone-hydrique, comme je l'ai expliqué dans le chapitre xi, et le choix de ces noms sera déterminé par la proportion des deux bases dont ils sont composés.

On aperçoit aisément que les builes étant composées d'hydrogène et de carbone, elles sont de véritables radicaux carbonelydreux on hydro-carboneux, et, en ellet, il suffit d'oxygéner des huiles pour les couvertir d'abord en oxydes, et ensuite en acides végétaux, suivant le degré d'oxygénation. On ne peut pas cependant assurer d'une manière positive que les builes entreut tont entières dans la composition des oxydes et des acides végétaux; il est possible qu'elles perdent auparavant une portion de leur hydrogène ou de leur carbone, et que ce qui reste de l'une et de l'antre de ces substances ne soit plus dans la proportion mécessaire pour constituer des builes. C'est sur quoi nous avons encore besoin d'être édoirés par l'expérience.

Nous ne counaissons, à proprenient parler, dans le règie minéral, d'autre radical romposé que le radical nitro-muriatique. Il est formé par la rémnion de l'azote avec le radical muriatique. Les autres acides composés out été beaucoup moins étudiés, et ne présentent pas d'ailleurs des néhomènes aussi françants.

SUB LES COMBINAISONS DE LA LUMIÈRE ET DU CALORIQUE AVEC LES DIPPÉRENTES SERSTANCES.

Je n'ai point formé de tableau pour les combinaisons de la lumière et du calorique avec les substances simples ou composées, parce que nous n'avons point encore des idées suffisamment arrêlées sur ces sortes de combinaisons. Nous savons, en général, que tous les corps de la nature sont plongés dans le calorique, qu'ils en sont environnés, pénétrés de toutes parts, et qu'il remplit tous les intervalles que laissent entre elles leurs molécules : que, dans certains cas, le calorique se fixe dans les corps, de manière même à constituer leurs parties solides; mais que le plus souvent il en écarte les molécules, il excree sur elles une force répulsive, et que c'est de son action ou de son accumulation plus ou moins grande que dépend le passage des corps de l'état solide à l'état liquide, de l'état liquide à l'état aériforme. Enfin, nous avons appelé d'un nom générique de gaz toutes les substances portées à l'état aériforme par une addition suffisante de calorique; en sorte que, si nous voulons désigner l'acide muriatique, l'acide carbonique, l'hydrogène, feau, l'alcool dans l'état aériforme, nous leur dounons le nom de gaz acide muriatique, gaz acide carbonique, gaz hydrogène, gaz aqueux, gaz alcoal

A l'égard de la lumière, ses combinaisons et sa manière d'agir sur les corps sont encore moins connues. Il paraît senlement, d'après les expériences de M. Berthollet, qu'elle a une grande affinité avec l'oxygène, qu'elle est susceptible de se combiner avec lui, et qu'elle contribue avec le calorique à le constituer dans l'état de gaz. Les expériences qui ont été faites sur la végétation donnent aussi lieu de croire que la lumière se combine avec quelques parties des phantes, et que c'est à

cette combinaison qu'est due la conleur verte des feuilles et la diversité de couleurs des laux. Il est au moins certain que les plantes qui croissent dans l'obscurité sont étolées, et qu'elles sont absound blanches; qu'elles sont dans un état de langueur et de souffrance, et qu'elles ont besoin, pour reprendre leur vigueur naturelle et pour se colorer, de l'influence immédiate de la lumière.

On observe quelque chose de semblable sur les animans env-nièmes; les hommes, les femmes, les enfants, s'étiolent jusqu'à un certain point dans les travaus sédentaires des manufactures, dans les logenents resserrés, dans les rues étroites des villes. Ils se développent au contraire, ils acquièrent plus de force et plus de vie, dans la plupart des cocupations champêtres et dans les travaux qui se font en plein air.

L'organisation, le sentiment, le mouvement spontané, la vie, n'existent qu'à la suffacée de la terre et dans les liurs exponés à la lumière. On dirait que la fable du flambeau de Prométhée était l'expression d'une vérifé philosophique qui n'avait point échappé aux ancieus. Sans la lumière la nature était sans sie, elle était mort et dinaminée : un Dieu bienfaisant, en apportant la lumière, a répandu sur la surface de la terre l'orransiasion, le sentiment et la neusée.

Mais ce n'est point iei le lieu d'eutrer dans aucuns détails sur les corps organiés; c'est à dessein que pai évilé de m'en occuper dans cet ouvrage, et écst ce qui ma empéché de parter des phénomènes de la respiration, de la sanguification et de la chaleur animale. Je reviendrai mi iour sur ces ohiets.

### DES COMBINAISONS

Trante elementeure de Cleare , p. 162

|                            |                        | PREMIER DECRE                                                                           | PONNENTION, PERNETION         |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                            |                        | NOME TOUTENES.                                                                          | NOWS PACIF SINES ANCIENS.     |
|                            | Le calorique           | Le gaz oxygène                                                                          | Vir vital on dépld            |
|                            | L'hydrogène            | combination de l'extrement de<br>l'hydrogène, et cette combi-<br>nation forme de l'enu. |                               |
| de l'oxygène<br>avec les   | L'azote                | Oxyde nitrenx on base du gaz<br>nitrenx                                                 | Gaz nitrensann.               |
| substances                 | Le carbone             | Oxyde de carbone                                                                        | Incomm                        |
| simples<br>non métalliques | Le soufre,             | Oxyde de soufre                                                                         | Soufee mon mm.                |
| telles que:                | Le phosphore           | Oxyde de phosphore                                                                      | Résido de la com<br>phosphore |
|                            | Le radical muriatique. | Oxyde muriatique                                                                        | Incomor marin déphlogistique  |
|                            | Le radical fluorique.  | Oxyde fluorique                                                                         | Income                        |
|                            | Le radical horacique.  | Oxyde boracique                                                                         | Inconn                        |
|                            | L'antimeine            | Oxyde gers d'antimome                                                                   | Chanx grise d'auti            |
|                            | L'argent               | Oxyde d'argent                                                                          | Chany d'argent.               |
|                            | L'arsenic              | Oxyde gris d'arsenie                                                                    | Chanx grise d'arsenn.         |
|                            | Le bismuth             | Oxyde gris de hismnth                                                                   | Chany grise de bi             |
|                            | Le cobolt              | Oxyde gris de cobalt                                                                    | Chany grise de co             |
|                            | Le cuivre              | Oxyde rouge benn de enivre.                                                             | Chans rouge brun              |
| Combinaisons               | L'étain                | Oxyde gris d'étam                                                                       | Chanx grise d'étai            |
| de l'oxygène               | Le fer                 | Oxyde noir de fer                                                                       | Éthiops martial.              |
| substances                 | Le mangani-se          | Oxyde nor de manganèse                                                                  | Chanx noire de m              |
| simples<br>metalliques,    | Le mercure             | Oxyde nor de mercure                                                                    | Éthiops minéral               |
| telles que :               | Le molybdène           | Oxyde de molybdène                                                                      | Chany de molybolenn.          |
|                            | Le nickel              | Oxyde de niekel                                                                         | Chanx de nickel.              |
|                            | L'or                   | Oxyde jaune d'or                                                                        | Chaux jaune d'or.             |
|                            | Le platine             | Oxyde jaune de platine                                                                  | Chaux joune de pl             |
|                            | Le plomb               | Oxyde gris de plomh                                                                     | Chans grise de ple            |
|                            | Le taugstène           | Oxyde de tungstène                                                                      | Chaux de trangstèrem,         |
|                            | Le zinc                | Oxyde gris de zine                                                                      | Chaux grise de zir            |

NOR LES COMBINAISONS BINAIRES DE L'OXYGÈNE AVEC LES SUBSTANCES SIMPLES , MÉTALLIQUES ET NON MÉTALLIQUES.

L'oxgêne est une des substances les plus abondamment répandues dans la nature, puisqu'elle forme près du tiers en poids de notre atmophère, et, par conséquent, du fluide élastique que nons respirons. C'est dans ce réservoir immense que vivent et croissent les animaux et les végétaux, et c'est également le lai que nous tirons principalement tout l'oxgêne que nous employons dans nos expériences. L'attraction réciproque qui s'exerce entre ce principe et les différentes substances est telle, qu'il est impossible de l'obtenir seul et dégagé de toute constinaison. Dans notre atmosphère, il est uni au calorique qui le tient en et det de gaz, et il est mélé avec environ deux tiers en poids de gaz arote.

Il faut, pour qu'un corps s'oxygène, réunir un certain nombre de conditions: la première est que les molécules constituantes de ce corps n'exercent pas sur elles-mêmes une attraction plus forte que celles qu'elles exercent sur l'oxygène; car il est évident qu'alors il ne peup llus y avoir de combinaison. L'art, dans ce cas, peut venir au secue de la nature, et l'on peut diminuer presque à volonté l'attraction des molécules des corps, en les échauffant, c'est-à-dire en y introdusant du calorique.

Échauffer un corps, c'est écarter les unes des autres les molécules qui le constituent; et, comme l'attraction de ces molécules diminue suivant une certaine loi relatire à distance, il se trouve nécessairement un instant où les molécules exercent une plus forte attraction sur l'oxygène qu'elles n'en exercent sur elles-mèmes; c'est alors que l'oxygénation a lieu.

On conçoit que le degré de chaleur auquel commence ce phénomène doit être différent pour chaque substance. Ainsi, pour oxygéner la plupart des corps, et, en général, presque toutes les substances simples, il ne s'agit que de les exposer à l'action de l'air de l'atmosphère, et de les élever à une température convensible. Cette température, pour le plomb, le mercure, l'étain, n'est pas fort supérieure à celle dans laquelle nous vivons. Il faut, au contraire, un degré de chaleur assegnand pour oxygéner le fer, le cuivre, etc. du moins par la voie séche, et lorsque l'oxygénation n'est point aidée par l'action de l'Immidité. Quelquefois l'oxygénation se fait avec une extrême rapidité, et alors et et le cette de l'amme; telle est accombustion du phosphore dans l'air de l'almosphère, et celle du fer dans le gaz oxygène. Celle du soufre est moins rapide; emfi, celle du plomb, de l'étain et de la plupart des métaux, se fait beaucoup plus lentement et sans que le dégagement du calorique, et surtout de la lumire, soit sessible.

Il est des substances qui ont une telle affinité pour l'oxygène, et qui out la propriété de s'oxygèner à une température si basse, que nous ne les voyons que dans l'état d'oxygénation. Tel est l'acide muriatique, que l'art, ni peut-être la nature, a 'out excore pu décomposer, et qui ne se présente à nous que dans l'état d'acide. Il est probable qu'il y a beaucoup d'autres substances du répue minéral qui, comme facide nurriatique, sont nécessairement oxygénées au degré de chaleur dans lequel nous vivous; et c'est sans doute parce qu'elles sont déjà saturrées d'oxygène, u'u'elle ni exercerte plus aucune action sur ce principe.

L'exposition des substances simples à l'air, d'evées à un certain degré de température, n'est pas le seul moyen de les oxygéner. Au lieu de leur présenter l'oxygène uni au calorique, on peut leur présenter cette substance unie à un métal avec lequel elle ait peu d'affinité. L'oxyde rouge de mercure est un des plus propres à remplir cet objet, surtout à l'égard des corps qui ne sont point attaqués par le mercure. L'oxygène, dans cet oxyde, tient très-peu au métal, et même il n'y tient plus au degré de chaeur qui commence à faire rougie le verre. En conséquence, on oxygène avec beaucoup de facilité tous les corps qui en sont susceptibles, en les métant avec de l'oxyde rouge de mercure, et en les élevant à un degré de chaleur médiocre.

### PARTIE II. OXYGÉNATION DES SUBSTANCES SIMPLES, 145

L'oxyde noir de manganèse, l'oxyde rouge de plomb, les oxydes d'argent, et, en général, presque tous les oxydes métalliques, peuvent remplir, jusqu'à un certain point, le même objet, en choisissant de préférence ceux dans lesquels l'oxygène a le moins d'adhérence. Toutes les réductions ou revivifications métalliques ne sont même que des orgénations de geure: elles ne sont autre chose que des oxygénations du charbon par un acide métallique quelconque. Le charbon combiné aver l'oxygène et avec du calorique s'échappe sous forme de gaz acide carbonique, et le métal reste pur et revivifié.

On peut encore oxygéner toutes les substances combustibles en les combinant, soit avec du nitrate de potasse ou de soude, soit avec du muriate oxygéné de potasses. A un certain degré de chaleur, l'oxygène quitte le nitrate et le muriate pour se combiner avec le corps combinet bible : mais ce sortes d'oxygénations ne doivent être tentiées qu'avec des précautions extrêmes et sur de très-petites quantités. L'oxygène entre dans la combinaison des nitrates et surfout des muriates oxygénés avec une quantité de calorique presque égale à celle qui est nécessaire pour le constituer gaz oxygène. Cette immense quantité de calorique écent subitement libre, au moment de sa combinasion avec le corps combustible, et il en résulte des détonations terribles, auxquelles rieu ne résiste.

Enfin on peut oxygéner par la voie humide une partie des corps combustibles, et transformer a nacides la plupart des oxydes des trois règnes. On se sert principalement, à cet effet, de l'acide nitrique, auquel l'oxygène tient peu, et qui le cède facilement à un grand nombre de corps, à l'aide d'une douce chaleur. On peut également employer l'acide muriatique oxygéné pour quelques-unes de ces opérations, mais non pas pour toutes.

Jappelle binairre les combinaisons des substances simples avec l'oxygène, parce qu'elles ne sont formées que de la réunion de deux substances. Je nonmerai combinaisons ternairre celles composées de trois substances simples, et combinaisons quaternaires celles composées de quatre substances.

## TABLEAU

DES CHIMBINAISONS DE L'OXYGÈNE AVEC LES RADICAL'A COMPOSES.

|                                                                                   | NOMS                            | YOMS DES ACIDES QUI EN RÉSILTENT. |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | DES BADECAUX.                   | NAMES OF THE POST OFFICE.         | BOURNCLATERS ADDRESS.                                        |
| Combinations de l'oxygène avec les rudienux composés du règne minéral, lets que : | Le radical nitro-<br>muriatique | L'acide nitro-muria-<br>tique     | L'eau régale.                                                |
| man space.                                                                        | Tartarique                      | L'aride tartareux                 | Inconnu des anciens.                                         |
|                                                                                   |                                 | L'acide malique                   | Inconau des ancieus.                                         |
|                                                                                   | Citrique                        |                                   | L'acide du citrou.                                           |
|                                                                                   |                                 |                                   | L'acide empyreumatique<br>du bois.                           |
| Combinazione<br>de<br>l'oxygène                                                   |                                 | r acros byto-mudueux              | L'acide empyreumetique<br>du sucre.                          |
| avec les<br>radicaux carbone-                                                     | Pyro-tartarique                 | L'acide pyro-tartareux            | L'acide empyreumatique<br>du tartre.                         |
| hydreux                                                                           | Oxalique                        | L'acide osalique                  | Le sel d'oseille.                                            |
| hydro-carboneux<br>du<br>règue végétal,                                           | Acétique                        | L'acide acéteux ou acé-<br>tique  | Le vinaigre, l'acide de<br>vinaigre.<br>Le vinaigre radical. |
| tels que le radical ! :                                                           | Succinique                      | L'acide succinique                | Le sel volatil de succin.                                    |
|                                                                                   | Benzoique                       | L'acide benzoique                 | Les fleurs de benjoin.                                       |
|                                                                                   | Camphorique                     | L'acide camphorique.              | luconnu des anciens.                                         |
|                                                                                   | Gallique                        | L'acide gallique                  | Le principe astringent<br>des végétaux.                      |
| Combinations<br>de l'oxygène                                                      | Lactique                        | L'acide lactique                  | L'acide du petit-lait aigre.                                 |
| avec les radicaux                                                                 | Saccho-lactique.                | L'acide saccholactique            | Inconnu des anciens.                                         |
| carbone-hydreux                                                                   |                                 | L'acide formique                  | L'acide des fourmis.                                         |
| et hydro-carboneux<br>do regne animal                                             |                                 |                                   | Inconnu des anciens.                                         |
| auxquels se joint                                                                 |                                 | L'acide sébacique                 |                                                              |
| Presque toujours                                                                  | Lithique                        | L'acide lithique                  | Le calent de la vessie.                                      |
| te phosphore,<br>tels que le radical 2 :                                          | Prussique                       | L'acide prussique                 | La matière colorante du<br>bleu de Prusse.                   |

Ges radicaux, par un premier degre d'oxygenation, donnent le sucre, l'amaê et, en général, tous les oxydes végélaux.

Ces radiraux, par un premier degré d'oxygénation, donnent la lymphe animale, différentes humeurs, et. en général, tous les oxydes animaux.

SUB LES COMBINAISONS DE L'OXYGÈNE AVEC LES BADICAUX COMPOSÉS.

Depuis que j'ai jublié dans les Ménoires de l'Académie, aunée 1776, page 671, et 1778, page 625, une nouvelle théorie sur la nature et sur la formation des acides, et que j'en ai conclu que le nombre de ces substances devait être beaucoup plus grand qu'on ne l'avait pensé jusqu'alors, une nouvelle carrière s'est ouverte en chimie : au lieu de cinq ou six acides qu'on connaissait, on en a découvert successivement jusqu'à trente, et le nombre des sels neutres s'est accru dans la mème proportion. Ce qui nous reste à étudier maintenant est la nature des bases acidifiables et le degré d'oxygénation dont elles sont susceptibles. Pai dépé fait observer que, dans le règne minéral, presque tous est radicaux oxydobles et acidifiables étaient simples; que, dans le règne régient au contraire, et sortout dans le règne animal, il n'en existait presque pas qui ue fusseuit composés au moins de deux substances, d'hydrogène et de carbone; que souvent l'azote et le phosphore s'y rémissiseint, et qu'ille n'ésultat des radicaux è quatre bases.

Les oxydes et acides animaux et végétaux peuvent, d'après ces observations, différer entre eux, t° par le nombre des principes acidinants qui constituent leur base; a° par la différente proportion de ces principes; 3° par le différent degré d'oxygénation; ce qui suffici et anature. Il n'est pas étonnant, d'après cela, qu'on puisse convertir presque tous les acides végétaux les uns dans les autres; il ne s'agit, pour y parvenir, que de changer la proportion du carbone et de l'hydrogène, ou de les oxygéner plus ou moins. C'est ce qu'a fait M. Crell dans des expériences très-ingénieuses, qui ont été confirmées et étrabre-dues depuis par M. Hassenfratz. He nr ésulte que le carbone et l'hydrous depuis par M. Hassenfratz. He nr ésulte que le carbone et l'hydrouse depuis par M. Hassenfratz. He nr ésulte que le carbone et l'hydrouse depuis par M. Hassenfratz. He nr ésulte que le carbone et l'hydrouse depuis par M. Hassenfratz. He nr ésulte que le carbone et l'hydrouse depuis par M. Hassenfratz. He nr ésulte que le carbone et l'hydrouse depuis par le depuis de l'hydrouse de l'hydrouse et l'hydrouse depuis par le depuis de l'hydrouse de l'hydrouse de l'hydrouse depuis par le des l'hydrouse de l'hydrouse d'hydrouse de l'hydrouse de l'hydrouse de l'hydrouse d'hydrouse d'hy

gène dounent, par un premier degré d'oxygénation, de l'acide tartareux, par un second, de l'acide oxalique, par un troisième, de l'acide acéteux ou acétique. Il paraîtrait seulement que le carbone entre dans une proportion un peu moindre dans la combinaison des acides acéteux et acétique. L'acide citrique et l'acide malique différent très-peu des précédents.

Doit-on conclure de ces réflexions que les huiles soient la base, qu'elles soient le radical des acides végétaux et animaux? J'ai déjà exposé mes doutes à cet égard. Premièrement, quoique les huiles paraissent n'être uniquement composées que d'hydrogène et de carbone, nous ne savons pas si la proportion qu'elles en contiennent est précisément celle nécessaire pour constituer les radicaux des acides. Secondement, puisque les acides végétaux et animaux ne sont pas seulement composés d'hydrogène et de carbone, mais que l'oxygène entre également dans leur combinaison, il n'y a pas de raison de conclure qu'ils contiennent plutôt de l'huile que de l'acide carbonique et de l'eau. Ils contiennent bien, il est vrai, les matériaux propres à chacune de ces combinaisons; mais ces combinaisons ne sont point réalisées à la température habituelle dont nous jouissons, et les trois principes sont dans un état d'équilibre, qu'un degré de chaleur un peu supérieur à celui de l'eau bouillante suffit pour troubler. On peut consulter ce que j'ai dit, à cet égard, p. 96 et suivantes de cet ouvrage.

TABLEAU

# DES COMBINAISONS BINAIRES DE L'AZOTE AVEC LES SUBSTANCES SIMPLES.

|                    | SUBSTANCES                                                      | BÉSELTAT DES COMBINAISONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                    | SIMPLES.                                                        | SOUTHER SOCIEGE.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ROMPOLITIES ANCHOU.                                              |
|                    | Le calorique                                                    | Le gaz azole                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Air phlogistiqué,<br>mofette,                                    |
|                    | L'hydrogène                                                     | L'ammoniaque                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alcali voletil.                                                  |
|                    | L'oxygène                                                       | Oxyde nitreux                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Base da gaz nitreux<br>Acide nitr. fumant.<br>Acide nitr. blanc. |
|                    | Le carbone                                                      | Azoture de carbone                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Іпсоплин.                                                        |
|                    | Le phosphore                                                    | Azoture de phosphore                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inconnue.                                                        |
| Combinations<br>de | Le soufre                                                       | Azoture de soufre                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Inconnue.                                                        |
| Papels avec:       | Les redicaux com-<br>posés                                      | L'anote se combine nice le car-<br>hone et l'hydrogène, et quelque-<br>hois sinc le phosphore, pour<br>former des redicars composés,<br>qui sout susceptibles, comme ou<br>fa ru plus haut, de s'oxyder et<br>de s'acctifier. Ce principe entre<br>généralement dans tous les radi-<br>cars de règne asimal. | Inconsues.                                                       |
|                    | Les substances mé-<br>talliques                                 | Ces combinaisses sont abso-<br>lument incontues. Si elles sont<br>découvertes un jour, on les nom-<br>mers anotures métalliques.                                                                                                                                                                             | Inconnues.                                                       |
|                    | La chaux. La magnésie La baryte L'alumine. La potasse. La soude | Toutes ers combinations sont<br>entièrement inconsues. Si un<br>jour elles sont reconsues pos-<br>sibles, elles secon nommérs au-<br>tores de chaux, austures magné-<br>siennes, etc.                                                                                                                        |                                                                  |

SER L'AZOTE ET SER SES COMBINAISONS AVEL LES SERSTANCES SEMPLES.

L'azote est un des principes les plus abondamment répandus dans la nature. Combiné avec le ralorique, il forme le gaz azote ou la mofette, qui entre environ pour les deux tiers dans le poids de l'air de l'atmosphère. Il demeure constamment dans l'état de gaz au degré de pression et de température dans lequel nous vivous; aucun degré de compression ni de froid n'out encore pu le réduire à l'état liquide ou solide.

Ge principe est anssi un des éléments qui constituent essentiellement les matières animales : il y est combiné avec le carbone et l'hydrogène, quedquefois avec le phoephore, et le tout est lié par une certaine portion d'oxygène qui les met on à l'état d'oxyde, on à celui d'acide, suivant le degré d'oxygènation. La nature des matières animales de, ut donc varier, comme celle des matières végétales, de trois manières, 1º par le nombre des substances qui entrent dans la combinaison du radical; 2º ya neu proportioni 3º par le degré doxygénation.

L'aute combiné avec l'oxygène forme les oxydes et acides nitreus et nitrique; combiné avec l'hydrogine; il forme fammoniaque; ses autres combinaisons avec les substances simples sont peu connues. Nous leur donnerous le nom d'auchires, pour conserver l'adentité de terminaison en ure que nous avons affecté à toutes les substances non oxygénées. Il est assez probable que toutes les substances alcalines appartiennent à ce seure de combinaisone.

Il y a plusieurs manières d'obtenir le gaz azote : la première, de le litere de l'air comunu en abordant, par le sulfure de potasse ou de chaux dissons dans l'eau, le gaz oxygène qu'il contient. Il faut douze ou quinze jours pour que l'absorption soit complète; en supposant même qu'on agite et qu'on renouvelle les surfaces, et qu'on rompe la pellicule qui s') forme de l'estat de l'estat de l'estat La seconde, de le tirer des matières animales en les dissolvant dans de l'acide nitrique affaillé et perspué à froid. L'aute, dans cette opération, se dégage sous forme de gaz, et on le reçoil sous des cloches remplies d'eau dans l'appareil pneumato-chimique: mêté avec un tiers en poids de gaz oxygène, il reforme de l'air atmosphérique.

Une troisème manière d'obtenir le gaz anote est de le retirer du nitre par la déconation, soit avec le charbon, soit avec quedques autres corps combustibles. Dans le premier cas, le gaz azote se dégage mêlé avec du gaz acide carbonique, qu'on alsorbe ensuite par de l'alcali caustique ou de l'eau de claux, et le gaz azote reste pur.

Enfin, un quatrième moyen d'obtenir le paz azote est de le tiere de la combinaison de l'ammoniaque avec les oxydes métalliques. L'hydrogène de l'ammoniaque se combine avec l'oxygène de l'oxyde; il se forme de l'eau, comme l'a observé M. de Fourcroy; en même temps l'azote, devenu libre, se dégage sous la forme de gaz.

Il n'y a pas longtemps que les combinaisons de l'azote sont comutes en chinie. M. Cavendish est le premier qui l'ait observé dans le gaz et dans l'acide nitreux. M. Berthollet l'a cusuite découvert dans l'ammoniaque et dans l'acide prussique. Tout, jusqu'ici, porte à croire que cette suistance est une être simple et élémentaire; rien ne prouve au moins qu'éle ait encore été décomposée, et ce motif suffit pour justifier la place que nous hi avons saisgnée.

TABLEAU

DES COMBINAISONS BINAIRES DE L'HYDROGÊNE
AVEC LES RESSTANÇES SHEPLES.

|                                    | NOMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RÉSULTATS DES COMBINAISONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | scorcus emples.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DOMESTICATION POLYMAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CONTRACTOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                    | Le ealorique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gaz hydrogène.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cette combinaisor<br>de l'exygène et du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                    | L'azole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ammoniaque ou alcali vo-<br>latil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | earbone compron-<br>les huiles fixes et ve<br>latiles, et forme l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                    | L'oxygène                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | redical d'une parti-<br>des exydes et acide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                    | Le soufre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Combinaison incomme '.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | végétaux et animaux<br>lorsqu'elle a lieu dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                    | Le carbone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Radical hydro-carboneux ou<br>carbone-hydreux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Combinations da / Thydrogéns avec: | L'antimoine. L'argeni. L'argeni. L'argeni. L'arcenie. Le bisnatth. Le coladi. Le coladi. Le cairre L'étain. Le fer. Le mongardèse. Le mengardèse. Le mickel. L'or Le plottine Le plottine Le tagestèse. Le judice. Le judice. Le judice. La potasse. La potasse. La potasse. La potasse. La potasse. La botasse. L | carlone-hydreau.  Isdeure dangent.  Isdeure dangent.  Isdeure dangent.  Isdeure dangent.  Isdeure de bismuth.  Isdeure de bismuth.  Isdeure de eniver.  Isdeure de eniver.  Isdeure de de mangenère.  Isdeure de den mangenère.  Isdeure de mont de mont de l'active de desire.  Isdeure de mont de mont de l'active de l'active de mont de l'active de l'active de platine.  Is deure de polane.  Is deure de polane.  Is deure de noude.  Is deure de noude. | Fésti de gas, il en resulte du gas l'en resulte du gas hydro- gène carboné.  Autunes de ces combinaisons ne sont consues, et il  y a losde apparence carister à la tende apparence carister à la tende privature dans laspedie non vivena, à causa de l'autune de |

SER CHANGOCKAR ET SER LE TABLEAU DE SES COMBUNAISONS

L'hydrogène, comme l'exprime sa dénomination, est un des pricipes de l'eau; il entre pour quinze enatième dans sa composition : l'oxygène en forme les qualre-vingt-cinq autres centièmes. Cette substance, dont les propriétés et même l'esistence ne sont connues que depuis très-peu de temps, est un des principes les plus abondamment répandus dans la nature : c'est un de ceux qui jouent le principal rôle dans le règne végétal et dans le règne animal.

L'affinité de l'hydrogène pour le calorique est telle, qu'il reste constamment dans l'état de gaz au degré de chaleur et de pression dans lequel nous vivons. Il nous est donc impossible de connaître ce principe dans un état concret et déponifié de toute combinaison.

Pour obtenir l'hydrogène ou plutôt le gaz hydrogène, il ne faut que présente à l'eu une substance pour laquelle l'oxpgène ait plus fallinité qu'il n'en a avec l'hydrogène. Aussitût l'hydrogène desient libre, il se combine avec le calorique et forme le gaz hydrogène. C'est le fer qu'on a coutume d'employer pour opérer cette séparation, et il faut pour cela qu'il soit élevé à un degré de chaleur capable de le faire rougir. Le fer s'oxyde dans cette opération, et devient semblable à la mine de fer de l'île d'Elhe, Dans cet état il est beaucou moins attirable à l'aimant, et il se dissout sans effervescence dans les acides.

Le carbone, lorsqu'il est rouge et embrasé, a également la propriété de décomposer l'eau et d'enlever l'oxygène à l'hydrogène; mais alors il se forme de l'acide carbonique qui se mêle avec le gaz hydrogène; on l'en sépare facilement, parce que l'acide carbonique est absorbable par l'eau et par les alcalis, tandis que l'hydrogène ne l'est pas. On peut encore obtenir du gaz hydrogène en faisant dissoudre du fer on du

zinc dans de l'acide suffurique étendu d'eau. Ces deux métaux, qui ne décomposent que très-difficilement et très-lentement l'eau lorsquils sont seuls, la décomposent au contraire avec beaucoup de facilité lorsqu'ils sont aidés par la présence de l'acide suffurique. L'hydrogène s'unit au calorique dans cette opération, aussibit qu'il est dégapé, et on l'obtient dans l'état de gaz h'drogène.

Quelques chimistes d'un ordre très-distingué se persuadent que l'hydrogène est le phlogistique de Stahl, et, comme ce célèbre chimiste admettait du phlogistique dans les métaux, dans le soufre, dans le charbon, etc. ils sont obligés de supposer qu'il existe également de l'hydrogène fixé et combiné dans toutes ces substances; ils le supposent, mais ils ne le prouvent pas, et, quand ils le prouveraient, ils ne seraient pas beaucoup plus avancés, puisque ce dégagement du gaz hydrogène n'explique en aucune manière les phénomènes de la calcination et de la combustion. Il faudrait toujours en revenir à l'examen de cette question : le calorique et la lumière qui se dégagent pendant les différentes espèces de combustion sont-ils fournis par le corps qui brûle ou par le gaz oxygène qui se fixe dans tontes les opérations? et certainement la supposition de l'hydrogène dans les différents corps combustibles ne jette aucune lumière sur cette question. C'est, au surplus, à ceux qui supposent à prouver; et toute doctrine qui expliquera aussi bien et aussi naturellement que la leur, sans supposition, aura au moins l'avantage de la simplicité.

On peut voir ce que nous avons publié sur cette grande question, M. de Morveau, M. Berthollet, M. de Fourcroy et moi, dans la traduction de l'essai de M. Kirwan sur le phlogistique.

TABLEAU
DES COMBINAISONS BINAIRES DU SOUFRE NON OATGÉNÉ AVEC LES SUBSTANCES SIMPLES.

|              | Sores                      | RÉSELTATS DES COMBUNAISONS,                            |                                                        |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|              | HANTLINGS HOSPLAN.         | HOSPICLATTES POURSAGE.                                 | SHARELATERS ANCHORAGE                                  |
|              | Le calorique               | Gaz da soufre.                                         | 6.1                                                    |
|              | L'oxygène                  | Oxyde de soufre<br>Acide sulfureux<br>Acide sulfurioue | Soufre mou. Acide sulfureux. Acide vitriolique.        |
|              | L'hydrogène                | Sulfure d'hydrogène.                                   | 1                                                      |
|              | L'azote                    | . Sulfure d'azote ou azote<br>sulfuré                  | Combinaisons inconnues                                 |
|              | Le phosphore               | Sulfure de phosphore.                                  |                                                        |
|              | Le carbone<br>L'antimoine  | Sulfure de carbone                                     | Autimoine cru.                                         |
|              | L'argent                   |                                                        | Orpinent, réalgar.                                     |
|              | L'arsenie<br>Le bismuth    | Sulfure de bismuth.                                    | Orpinient, renger.                                     |
|              | Le cobalt<br>Le cuivre     | Sulfure de cobalt.<br>Sulfure de cuivre                | Pyrite de cuivre.                                      |
|              | L'étain                    | Solfure d'étain.                                       |                                                        |
|              | Le fer<br>Le manganèse     |                                                        | Pyrite de fer.                                         |
| Combinations | Le mercure<br>Le molybdène | Sulfure de mercure                                     | Éthiops minéra, cinabre                                |
| du           | Le nickel                  | Sulfure de nickel.                                     |                                                        |
| soufre avec  | Lor<br>Le platine          | Sulfure d'or.<br>Sulfure de platine.                   |                                                        |
|              | Le plomb                   | Sulfure de plomb                                       | Galène.                                                |
|              | Le tungstène<br>Le zinc    | Sulfure de tungstène.<br>Sulfure de zinc               | Blende.                                                |
|              | La potasse                 | Sulfure de potasse                                     | Fose de soufre à base d'al<br>cali fixe végétal.       |
|              | La soude                   | Sulfare de soude                                       | Foie de soufre à base d'al<br>cali fixe minéral.       |
|              | L'ammonisque .             | Sulfure d'ammoniaque                                   | Foie de soufre volatil . li-<br>queur fumante de Boyle |
|              | Le cheux                   | Sulfure de chaux                                       | Foie de soufre à base                                  |
|              | La magnésie                | Sulfure de magnésie                                    | Foie de soufre à base de<br>magnésie.                  |
|              | La baryte                  | Sulfure de baryte                                      | Foie de soufre à base de<br>terre pesante.             |
|              | L'alumine                  | Sulfure d'alumine                                      | Combinaison inconnue.                                  |

SER LE SOUFBE ET SER LE TABLEAU DE SES CONRINGISONS AVEC LES SEBSTANCES SIMPLES,

Le soufre est une des substances combustibles qui a le plus de tendance à la combinaison. Il est naturellement dans l'état concret à la température habituelle dans laquelle nous vivons, et ne se liquéfie qu'à une chaleur supérieure de plusieurs degrés à celle de l'ean bouillants.

La nature nous présente le soufre tout formé, et à peu près porté au deruier degré de parté dont il est susceptible dans le produit des volcauss; elle nous le présente correc, et beacoup plus souvent, dans l'état déaride suffurique, éest-à-dire combiné avec l'oxygène, et éva dans cet état qu'à se trouve dans les argiles, dans les gypses, étc. Pour rameure à l'état de soufre l'acide suffurique de ces substances, il fant lui enlever l'oxygène, et on y parvient en le combinant à une chaleur rouge avec de carbone. Il se forme de l'acide carbonique qui se dégage dans l'état de gaz, et il reste un suffure qu'on décompose par un acide : l'acide souità à la base, et le soufre se précipie.

TABLEAU

DES COMBINAISONS BINAIRES DU PHOSPHORE NON OXYGÉNÉ

|                               | NOMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BÉSTLTUTS DES CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DARINISONS.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | des<br>selbstaticas scarcas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MARKETHER MARKET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | scholat stoms.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Le calorique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gaz du phosphore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               | L'oxygène                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Oxyde de phosphore.<br>Acide phosphoreux.<br>Acide phosphorique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               | L'hydrogène<br>L'azote<br>Le soufre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Phosphure d'azote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Combinations du phosphore ave | du Letan Le fer , man de la fer , la | Phosphure d'antimoine.<br>Phosphure d'agrest.<br>Phosphure d'arveir.<br>Phosphure de bismuth.<br>Phosphure de cobalt.<br>Phosphure de cobalt.<br>Phosphure d'ecial.<br>Phosphure d'ecial.<br>Phosphure de manganèse.<br>Phosphure de manganèse.<br>Phosphure de mercure.<br>Phosphure de nocidera.<br>Phosphure de nocidera.<br>Phosphure de pietie.<br>Phosphure de plosphure de platie. | De toule- ces com-<br>bensisma, son ne con-<br>nall renere que le<br>phosphure de fer, au-<br>quel en a donne le<br>sont brés imprese de<br>sidéritz, renere sei-li-<br>ncertain el le pho-<br>phore est experie ou<br>man surgirie dans cele-<br>conditation. |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Phosphure de potasse.<br>Phosphure de soude.<br>Phosphure d'ammonisque.<br>Phosphure de chaux.<br>Phosphure de baryte.<br>Phosphure d'ammine.                                                                                                                                                                                                                                             | Ces combinaisons ne sout point encore connues. Il 3 a apparence qu'elles sout impossibles d'après les expériences de M. Gengunhes.                                                                                                                             |

SER LE PHOSPHORE ET SER LE TABLEAU DE SES COMBINAISONS AVEC LES SEBSTANCES SIMPLES.

Le phosphore est une substance combustible simple, dont l'existence avait échappé aux recherches des anciens chimistes. C'est en 1667 que la découverte en fut faite par Brandt, qui fit mystère de son procédé; bientôt après Kunckel découvrit le secret de Brandt; il le publia, et le nom de phosphore de Kunckel, qui lui a été conservé jusqu'à nos jours, prouve que la reconnaissance publique se porte sur celui qui publie, plutôt que sur celui qui découvre, quand il fait mystère de sa découverte, C'est de l'urine senle qu'on tirait alors le phosphore : quoique la méthode de le préparer eût été décrite dans plusieurs ouvrages, et notamment par M. Homberg, dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, année 1692, l'Angleterre a été longtemps en possession d'en fournir seule aux savants de toute l'Europe. Ge fut en 1737 qu'il fut fait pour la première fois en France, au Jardin royal des Plantes, en présence des commissaires de l'Académie des Sciences, Maintenant on le tire d'une manière plus commode, et surtout plus économique, des os des animaux, qui sont un véritable phosphate calcaire. Le procédé le plus simple consiste, d'après MM. Gahn, Schcele, Rouelle, etc. à calciner des os d'animaux adultes, jusqu'à ce qu'ils soient presque blancs. On les pile et on les passe au tamis de soie; on verse ensuite dessus de l'acide sulfurique étendu d'eau, mais en quantité moindre qu'il n'en faut pour dissoudre la totalité des os. Cet acide s'unit à la terre des os pour former du sulfate de chaux; en même temps l'acide phosphorique est dégagé et reste libre dans la liqueur. On décante alors, on lave le résidu, et on réunit l'eau du lavage à la liqueur décantée; on fait évaporer, afin de séparer du sulfate de chaux, qui se

cristallise en filets soyeux, et on finit par obtenir l'acide phosphorique sous forme d'un verre blanc et transparent, qui, réduit en pouler et mêlé avec un tiers de son poids de ebarbon, donne de bon phosphore. L'acide phosphorique qu'on obtient par ce procédé n'est jamais aussi pur que celui retiré du phosphore, soit par la combustion, soit par l'acide nitrique; il ne doit done point être employé pour des expériences de recherches.

Le phosphore se rencontre dans presque toutes les substances animales et dans quelques plantes qui ont, d'après l'analyse chimique, un caractère animal. Il y est ordinairement combiné avec le carbone, l'azote et l'hydrogène, et il en résulte des radieaus très-composés. Ces radieaus sont communément portés à l'état d'oxyle par une posse. Ces radieaus sont communément portés à l'état d'oxyle par une posse des se le abarbon de bois ferait soupconner qu'il est plus commun qu'ou ne pense dans le règne végétal. Ce qu'il y a de certain, c'est que des familles entières de plantes en fournissent quand on les trait conveniblement. Il erangle phosphore au rang des corps combustibles simples, parce qu'aucune expérience ne donne lieu de croire qu'ou puisse le décomposer, Il s'allume à 3a elegrés du thermomètre.

TABLEAU

DES COMBINAISONS BINAIRES DU CARBOÑE NON OAVGÉNÉ
AVEC LES WIFFUNCES SUPELES.

|                                        | Notes                                                                                                                                                                                                                                               | RÉSELTATS DES G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OMBITALISONS                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| echifevan signah                       | SOMETIME SECTION.                                                                                                                                                                                                                                   | 001/07/42/15/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |
|                                        | L'osygène                                                                                                                                                                                                                                           | Oxyde de carbone.<br>Acide carbonique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Inconnu. Air fixe des Anglass, acide craseux de M. Bucquel et de M. de Fourcroy.                                                                                                      |
|                                        | Le soufre<br>Le phosphore<br>L'azote                                                                                                                                                                                                                | Carbure de soufre.<br>Carbure de phosphore.<br>Carbure d'azote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Combinueous<br>inconnues.                                                                                                                                                             |
|                                        | L'hydrogène                                                                                                                                                                                                                                         | Radical carbone-hydrens.<br>Huiles fixes et volatiles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |
| Locabinazionis<br>dia carriono<br>avec | L'antimoine. L'argost L'argost L'argost L'arsostie Le hismuth. Le cubult Le cuivre L'étain Le fer Le mangaoèse. Le mercure. Le moiy bélese. Le nickel. Lor Le platine. Le platine Le platine. Le platine. Le tungstène. Le tungstène. Le tungstène. | Carbure d'arvenic. Carbure de isismuth. Carbure de cobalt. Carbure de coluit. Carbure de couive. Carbure de cauive. Carbure de facin. Carbure de facin. Carbure de mercure. Carbure de mercure. Carbure de molybelen. Carbure de nielel. Carbure de platine. Carbure de mingelème | Be toutes es combinations, on ne commit que les car-<br>borres de fer et de riter, souquels en a plondengire; les na-<br>tiers a'ont point en-<br>cor-été figires ni ob-<br>servares. |
|                                        | La soude                                                                                                                                                                                                                                            | Carbure de potasse.<br>Carbure de soude.<br>Carbure d'ammoniaque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Combinations inconnues.                                                                                                                                                               |
|                                        | La magnésie                                                                                                                                                                                                                                         | Carbure de baryte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Combinations incompa-s.                                                                                                                                                               |

SER LE CARRONE ET SER LE TARLEAU DE SES COMBINAISONS.

Comme ancune expérience ne nous a indiqué jusqu'ici la possibilité de décomposer le carbone, nous ne pouvons, quant à présent, le considérer que comme une substance simple. Il parall prouvé par les expériences modernes qu'il est tout formé dans les végétaux, et j'ai déglia til observe qu'il y était combiné avec l'hydrogène, quelquefois avec l'azote et avec le phosphore, pour former des radicaux composés; enfin, que ces radicaux étaient ensuite portés à l'état d'axyles ou d'acides, suivant la proportion d'oxygène qui y était ajoutée.

Pour obtenir le carbone contenu dans les matières végétales ou animales, il ne dat que les faire chauffer à un degré de seu d'abord médioere et ensuite très-fort, asin de décomposer les dernières portions d'eau que le charbon retient obstinément. Dans les opérations chimiques on se sert ordinairement de cornues de grès ou de porcelaine, dans lesquelles on introduit le bois ou autres matières combustibles, et on pousse à grand seu dans un hon fourneau de réverbère : la chalseur volatilise, ou, ce qui est la même chose, convertit en gaz toutes les substances qui en sont susceptibles, et le carbone, comme le plus fixe, reste combiné avec un pen de terre et quedques ests fixes. Dans earst, la carbonisation du bois se sait par un procédé moins coûteux : on dispose le bois en tas, on le recouvre de terre, de manière qu'il n'y ait de communication avec l'air que ce qu'il en suit pour faire britler le bois et pour en chasser l'huile et l'eau; on étoufse ensuite le rice, no boechant les trous qu'on avait ménages à la terre de fourneau.

Il y a deux manières d'analyser le carlone : sa combustion par le moyen de l'air on plutôt du gaz oxygène, e son oxygénation par l'aeide nitrique. On le convertit, dans les deux cas, en acide carbonique, et il laisse de la claux, de la potasse et quelques sels neutres. Les chimistes se sont peu occupiés de ce genre d'analyse, et il n'est pas même rigoureusement démontré que la potasse existe dans le charbon avant la combustion.

SER LES RADICAEX MERIATIQUE, PLUORIQUE ET RORACIQUE, ET SUR LEURS COMBINAISONS.

On n'a point formé de tableau pour présenter le résultat des combinaisons de ces substances, soit entre elles, soit avec les autres corps combustibles, parce qu'elles sont toutes absolument inconnues. On sait seulement que ces radicans s'oxygèment; qu'ils forment les acides muriatique, louorique et boracique, et qu'alors ils sont susceptibles d'entrer dans un grand nombre de combinaisons: mais la chimie n'a pas eucore pu parvenir à les désoxygéner, s'il est permis de se servir de cette expression, et à les obtenir dans leur état de simplicité. Il faudrait, pour y parvenir, trouver un corps pour lequel l'oxygène etit plus d'affinité qu'il n'en a avec les radicaux nuriatique, fluorique et boracique, ou bien se servir de doubles affinités. On peut voir dans les observations relatives aux acides muriatique, fluorique et boracique, ce que nous savons de l'origine de leurs radicaux.

#### OBSERVATIONS

SUR LA COMBINAISON DES MÉTAUX LES UNS AVEC LES AUTRES.

Ce serai ici le licu, pour terminer ce qui concerne les substances simples, de présenter des tableaux de la combination de tous les métaux les uns avec les autres; mais, comme ces tableaux seraient trèsvolumineux et ne présenteraient rien que d'incomplet, à moins de recherches qui nont point encore été faites, je les ai supprinés. Il ute suffire de dire que toutes ces combinaisons portent le non d'alliages, et qu'on doit nomme le premier le métal qui entre en plus ganda abondance dans la composition métallique. Ainsi, alliage d'or et d'argent, ou or allié d'argent,, annonce une combinaison o l'or est le métal dominant. Les alliages métalliques ont, comme toutes les autres combinaisons, leur degré de saturation; il paraltrait même, d'après les expériences de M. de la Briche, qu'ils en ont deux très-distincts.

# DES COMBINAISONS DE L'AZOTE, OU RADICAL NITRIQUE,

porté à l'état placide sitreut par la commandos s'une suffisante quastité d'oxigêne, avec les bases salifiable.

DANS L'ORDRE DE LEURS APPINITÉS AVEC CET ACIDE.

|                 | NOMS DES BASES.       | NOMES DES S           | SELS NEUTRES.                                         |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                       | MERICLETCH SOCIELA.   | OCCUPATIONS.                                          |
|                 | La baryte             |                       |                                                       |
|                 | La potasse            | Nitrite de potasse.   | 1                                                     |
|                 | La soude              | Nitrite de soude.     | Il n'y a qu'un très                                   |
|                 | La chaux              | Nitrite de chaux.     | petat nombre d'année<br>que ses sels ont été de       |
|                 | La magnésie           | Nitrite de magnésie.  | couverts, et ils n'avaier                             |
|                 | L'azameniaque         | Nitrited ammoniaque.  | positione ere nommer                                  |
|                 | L'alumine             | Nitrite d'alumine.    |                                                       |
|                 | L'oxyde de zinc       | Nitrite de zinc.      |                                                       |
|                 | L'oxyde de fer        | Nitrite de fer.       |                                                       |
| Combinations    | L'oxyde de manganèse. | Nitrite de manganèse. |                                                       |
| de              | L'oxyde de cobalt     | Nitrite de cobalt.    | dissolvent dans les acide<br>nitreux et nitrique,     |
| l'acide nitreux | L'oxyde de nickel     | Nitrite de nickel.    | differents degrés d'ony                               |
| avec            | L'oxyde de plomb      | Nitrite de plomb.     | génation, il doit en ré<br>sulter des sels où l'acid  |
|                 | L'oxyde d'étain       | Nitrite d'étain.      | est réellement dans de                                |
|                 | L'oxyde de euivre     | Nitrite de euivre.    | états différents ; ceux o                             |
|                 | L'oxyde de bismuth    | Nitrite de bismuth.   | géné seront appelés as<br>traire; ceux où il l'est de |
|                 | L'oxyde d'autimoine   | Nitrite d'antimoine.  | vantage seront nommé                                  |
|                 | L'oxyde d'arsenic     | Nitrite d'arsenic.    | de cette distinction n'es                             |
|                 | L'oxyde de mercure    | Nitrite de mercure.   | pas très-aisée à saisir. Le                           |
|                 | L'oxyde d'argent      | Nitrite d'argent.     | anciens ne connaissaires<br>aucun de ces sels.        |
|                 | L'oxyde d'or          | Nitrite d'or.         |                                                       |
|                 | L'oxyde de platine *  | Nitrite de platine.   |                                                       |

91.

DES COMBINAISONS DE L'AZOTE

COMMÉTENENT SATERÉ MONIGÉRE. ET PORTÉ À L'ÎTAT D'ARRIGE NITRIQUE.

AND LES RESERVAITEMENTS.

PARS L'ORDRE DE LEUR AFFRANTÉ ANDS CET ACTIVE.

|                         |                                             | NOWS DES SELS VEUTRES.                         |                                                                            |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                         | NAMES DES BASES.                            | NORTH CLASSIFIE NOT SELLE.                     | MENCLETTIS ENCHANCE.                                                       |
|                         | Le baryte                                   | Nitrate de baryte                              | Nitre à base de terre pe-<br>sante.                                        |
|                         | La potasse                                  | Nitrate de potasse, sal-<br>pêtre              | Nitre mitre à base d'alcali<br>végétal, salpêtre.<br>Vitre quadrangulaire. |
|                         | La soude                                    | Nitrate de soude,                              | Nitre à base d'alcali mi-<br>néral.                                        |
|                         | La chaux                                    | Nitrate de chaux                               | Vitre calcaire, nitre à<br>base terreuse.<br>Eau mère de nitre au de       |
|                         | La magnésie<br>L'asumoniaque                | Nitrate de magnésie, .<br>Nitrate d'ammoniaque | Salpêtre.  Nitre a base de magnésie.  Nitre ammoniacal.                    |
|                         | L'alquine                                   | Nitrate d'alumine                              | Alun uitreux, nitre argi-<br>leux, nitre à base de<br>terre d'alun.        |
| Combinations            | L'oxyde de zinc                             | Nitrate de zinc<br>Nitrate de fer              | Nitre de zine.<br>Nitre defer, nitre martial.                              |
| de:<br>l'acido nitrigos | L'oxyde de mangane"<br>L'oxyde de cobait    | Nitrate de manganèse.<br>Nitrate de cobalt     | Nitre de manganèse.<br>Nitre de cobalt.                                    |
| atre                    | L'oxyde de nicket<br>L'oxyde de plomb       | Nitrate de plomb                               | Nitre de nickel.<br>Nitre de plomb, nitre de<br>saturne.                   |
|                         | L'oxyde d'étain                             | Nitrate d'étain                                | Nitre d'étain.                                                             |
|                         | L'oxyde de cuivre                           | Nitrate de bisnuth                             | Vénus.<br>Nitre de hismuth.                                                |
|                         | L'oxyde de bismuth.<br>L'oxyde d'antimoine. | Nitrate d'antimoine                            | Nitre d'antimome.                                                          |
|                         | L'oxyde d'arsenie                           | Nitrate d'arsenie                              | Nitge d'arsenic. Nitre arsenical. Nitre mercuriel.                         |
|                         | L'oxyde de mercure.                         | Nitrate de mercure                             | Nitre de mercure.  Nitre d'argent.                                         |
|                         | L'oxyde d'argent                            | Nitrate d'argent                               | Nitre de lune, pierre in-<br>fernale.                                      |
|                         | L'oxyde d'or                                | Nitrate d'or<br>Nitrate de platine             | Nitre d'or.<br>Nitre de platine.                                           |

SUR LES ACIDES NITREUX ET NITRIQUE, ET SUR LE TABLEAU

L'acide nitreux et l'acide nitrique se tirent d'un sel connu dans les arts sous le nom de salpêtre. On extrait ce sel par lixiviation des décombres des vieux bâtiments et de la terre des caves, des écuries, des granges, et en général des lieux habités. L'acide nitrique est le plus souvent uni, dans ces terres, à la chaux et à la magnésie, quelquefois à la potasse, et plus rarement à l'alumine. Comme tous ces sels, à l'exception de celui à base de potasse, attirent l'humidité de l'air, et qu'ils seraient d'une conservation difficile dans les arts, on profite de la plus grande affinité qu'a la potasse avec l'acide nitrique, et de la propriété qu'elle a de précipiter la chaux, la magnésie et l'alumine, pour ramener ainsi dans le travail du salpêtrier et dans le raffinage qui se fait ensuite dans les magasins du roi, tous les sels nitriques à l'état de nitrate de potasse ou de salpêtre. Pour obtenir l'acide nitreux de ce sel, on met dans une cornue tubulée trois parties de salpêtre très-pur, et une d'acide sulfurique concentré : on y adapte un ballon à deux pointes, auquel on joint l'appareil de Woulfe, c'est-à-dire des flacons à plusieurs goulots à moitié remplis d'eau et réunis par des tubes de verre. On voit cet appareil représenté pl. IV, fig. 1. On lute exactement toutes les jointures, et on donne un feu gradué; il passe de l'acide nitreux en vapeurs rouges, c'est-à-dire surchargé de gaz nitreux, ou, antrement dit, qui n'est point oxygéné autant qu'il le peut être. Une partie de cet acide se condense dans le ballon, dans l'état d'une liqueur d'un jaune rouge très-foncé; le surplus se combine avec l'eau des bouteilles. Il se dégage en même temps une grande quantité de gaz oxygène, par la raison qu'à une température un peu élevée l'oxygène a plus d'affinité avec le calorique qu'avec l'oxyde uitreux, tandis que le contraire arrive à la température habituelle dans laquelle nous vions. C'est parce qu'une partie d'oxygène a quitté unis l'acide intrique, qu'il se trouve convert in acide nitreux. On pent ramener cet acide de l'état nitreux à l'état nitrique en le faisant chauffer à une chaleur douce; le gaz nitreux qui était en exèstehappe, et il reste de l'acide intrique : mais on n'obient par creis voie qu'un acide nitrique très-étendu d'eau, et il y a d'ailleurs une perte considérable.

On se procure de l'acide nitrique beaucoup plus concentré et avec infiniment moins de perte, en mêlant ensemble du salpètre et de l'argile bien séche, et en les poussant au feu dans une cornue de grès. L'argile se combine avec la potasse pour laquelle elle a heancoup d'affinité: en même temps il passe de l'acide nitrique très-légèrement. On l'en débarrasse aisément, en faisant chauffer faiblement l'acide dans une cornue: on obtient une petite portion d'acide nitreux dans le récipient, et il reste de l'acide nitrique dans la cornue.

On a vu dans le corps de cet ouvrage que l'azote était le radical nitrique : si à vingt parties et denne en poids d'azote on ajoute quarante-trois parties et demie d'oxygène, cette proportion constituera l'oxyde ou le gaz nitreux; si on ajoute à cette première combinaison trente-six autres parties d'oxygène, on aura de l'acide nitrique. L'intermédiaire entre la première et la dernière de ces proportions donne différentes espèces d'acides nitreux, c'est-à-dire de l'acide nitrique plus ou moins imprégné de gaz nitreux. J'ai déterminé ces proportions par voie de décomposition, et je ne puis pas assurer qu'elles soient rigoureusement exactes; mais elles ne peuvent pas s'écarter beaucoup de la vérité. M. Cavendish, qui a prouvé le premier, et par voie de composition, que l'azote est le radical nitrique, a donné des proportions un peu différentes, et dans lesquelles l'azote entre pour une plus forte proportion; mais il est probable en même temps que c'est de l'acide nitreux qu'il a formé, et non de l'acide nitrique; et cette circonstance suffit pour expliquer jusqu'à un certain point la différence des résultats.

Pour obleuir l'acide nitrique très-par, il faut employer du uitre dépouillé de tout mélange de corps étrangers. Si, après la distillation, on soupçonne qu'il y reste quelques vestiges d'acide sulfurique, on y verse quelques gouttes de dissolution de nitrate barytique; l'acide sulfurique s'unit avec la baryte, et forme un sel neutre insoluble qui se précipite. On en sépare avec autant de facilité les dernières portions d'acide muriatique qui pouvaient y être contenues, en y versant quelques gouttes de nitrate d'argent, l'acide muriatique contenu dans l'acide nitrique s'unit à l'argent, avec lequel il a plus d'affinité, et se précipite sous forme de muriate d'argent, qui est presque insoluble. Ces deux précipitations faites, on distille jusqu'à ce qu'il ait passé eaviron les sept huitièmes de l'acide, et on est sûr alors de l'avoir parfaitement pur.

L'acide nitrique est un de ceux qui ont le plus de tendance à la combinaison, et dont en même temps la décomposition est la plus facile. Il n'est perseque point de substance siuple, si on en evcepte l'er, l'argent et le platine, qui ne lui enlève plus ou moins d'oxygène; quelques-unes même le décomposent en eutier. Il a été fort anciennement connu des chimistes, et ses combinaisons ont été plus étudiés que celles d'aucun autre. MM. Macquer et Baumé out nommé sitres tous les sels qui ont l'acide nitrique pour acide. Nous avons dérivé leur nom de la même origine; mais nous en avons changé la terminaison, et nous les avons appelés airitate ou nitrites, suivant qu'ils ont l'acide nitrique ou l'acide nitreux pour acide et d'après la loi générale dont nous avons expliqué les motifs, chapitre xvi. C'est également par une suite des procédés généraux dont nous avons rendu compte que nous avons spécifié chaque sel par le noud és a base.

# TABLEAU DES COMBINAISONS DE L'ACIDE SULFURIQUE,

|     | -         |                      | CLATERS NOUVELLE.            |
|-----|-----------|----------------------|------------------------------|
|     | ni nésos, | nome ber Banks.      | MELS METTERS OUT EN DÉSELVEN |
|     |           | La baryte            | Sulfate de baryte.           |
| - 1 | 9         | La potasse           | Sulfate de potasse.          |
| 1   | 3         | La soude             | Sulfate de soude.            |
| ١   | 6         | La choux             | Sulfate de chaux.            |
| 1   | 5         | La magnésie          | Sulfate de magnésie.         |
| ١   | 6         | L'ammoniaque         | Sulfate d'ammoniaque.        |
| 1   | 7         | L'alumine            | Sulfate d'alumine ou alun.   |
|     | 8         | L'oxyde de zinc      | Sulfate de zinc.             |
|     | 9         | L'oxyde de fer       | Sulfate de fer.              |
|     | 10        | L'oxyde de manganèse | Sulfate de manganèse.        |
| 1   |           | L'oxyde de cobalt    | Sulfate de cobalt.           |
|     | 19        | L'oxyde de nickel    | Sulfate de nickel.           |
|     | 13        | L'oxyde de plomb     | Sulfate de plomb.            |
|     | 16        | L'oxyde d'étain      | Sulfate d'étain.             |
| ı   | 15        | L'oxyde de cuivre    | Sulfate de euivre.           |
|     | 16        | L'oxyde de bismuth   | Salfate de bismuth.          |
| ı   | 17        | L'oxyde d'antimoine  | Sulfate d'antimoine.         |
| I   | 18        | L'oxyde d'arsenie    | Sulfate d'arrenic.           |
|     | 19        | L'oxyde de mercure   | Sulfate de mercure.          |
|     | 10        | L'oxyde d'argent     | Sulfate d'argent.            |
| ١   | 91        | L'oxyde d'or         | Sulfate d'or.                |
| 1   | 22        | L'oxyde de platine   | Sulfate de platine.          |

## OU SOUPRE OXYGÉNÉ AVEC LES BASES SALIFIABLES, CET ACIDE, PAR LA VOIE HUNIDE.

|                                                      |                                    | NOMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CLATURE ANGIENNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | SUMMOS.                            | NOME BES BASES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SELS MEUTRES QUI EN RÉSULTENT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                      | 3 4 5 6 7                          | La terre pesante L'alcali fixe végétal L'alcali fixe minéral La terre calcaire La magnésie L'alcali volatil La terre de l'alun                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vitriol de terre pesante, spath pesant. Tartre vitriolé, sel de dusbus, arcanum duplicatus Sel de Glamber. Sélénite, gypse, vitriol calcairre. Sélénite, gypse, vitriol calcairre. Sel ammeniacal secret de Glamber. Alon.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                      | 8                                  | La chaux de zinc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vitriol blanc, vitriol de Goslard.<br>Couperose blanche, vitriol de zinc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Combinations<br>de<br>l'acide<br>vitriolique<br>avec | 9 10 11 19 13 14 15 16 17 18 19 10 | Le chaux de fer.  Le chaux de mangentee. Le chaux de nickel. Le chaux de nickel. Le chaux de ploenb Le chaux de ploenb Le chaux de détain. Le chaux de civire Le chaux de civire Le chaux de civire Le chaux de civire Le chaux d'arsenic. Le chaux d'arsenic. Le chaux d'arsenic. Le chaux d'argent. | Comperence werte, vitriel martial, vitriel de fer. Vitriel de mangentese. Vitriel de cohalt. Vitriel de nickel. Vitriel de phonb. Vitriel de phonb. Vitriel de phonb. Vitriel de phonb. Vitriel de fante. Vitriel de saiver, comperence bleuse. Vitriel de saiver, comperence bleuse. Vitriel de saivernie. |

SUR L'ACIDE SULFURIQUE ET SUR LE TABLEAU DE SES COMBINAISONS.

On a longtemps retiré l'acide sulfurique par distillation du sulfate de fer ou vitriol de mars, dans lequel cet acide est uni au fer. Cette distillation a été décrite par Basile Valentin, qui écrivait dans le xve siècle. On préfère aujourd'hui de le tirer du soufre par la combustion, parce qu'il est à beaucoup meilleur marché que celui qu'on peut extraire des différents sels sulfuriques. Pour faciliter la combustion du soufre et son oxygénation, on y mêle un peu de salpêtre ou nitrate de potasse en poudre. Ce dernier est décomposé, et fournit au soufre une portion de son oxygène, qui facilite sa conversion en acide, Malgré l'addition de salpêtre, on ne peut continuer la combustion du soufre dans des vaisseaux fermés, quelque grands qu'ils soient, que pendant un temps déterminé. La combustion cesse par deux raisons : 1º parce que le gaz oxygène se trouve épuisé, et que l'air dans lequel se fait la combustion se trouve presque réduit à l'état de gaz azotique; 2º parce que l'acide lui-même, qui reste longtemps en vapeurs, met obstacle à la combustion. Dans les travaux en grand des arts, on brûle le mélange de soufre et de salpêtre dans de grandes chambres dont les parois sont recouvertes de feuilles de plomb : on laisse un peu d'eau au fond pour faciliter la condensation des vapeurs. On se débarrasse ensuite de cette eau, en introduisant l'acide sulfurique qu'on a obtenu dans de grandes cornues : on distille à un degré de chaleur modéré; il passe une cau légèrement acide, et il reste dans la cornue de l'acide sulfurique concentré. Dans cet état, il est diaphane, sans odeur, et il pèse à peu près le double de l'eau. On prolongerait la combustion du soufre, et on accélérerait la fabrication de l'acide sulfurique, si on introduisait dans les grandes chambres doublées de plomb, où se fait

22.

cette opération, le vent de plusieurs soufflets qu'on dirigerait sur la flamme. On ferait évacuer le gaz azotique par de longs canaux on espèces de serpentins, dans lesquels il serait en contact avec de l'eau, afin de le dépouiller de tout le gaz acide sulfureux ou acide sulfurique qu'il pourrait contenir.

Suivant une première espérience de M. Berthollet, soixante-neuf parties de soufre, en brûlant, absorbent trente et une parties d'oxygène, pour former cent parties d'acide sulfurique. Suivant une seconde expérience faite par une autre méthode, soixante et douze parties de soufre en absorbent vingt-huit d'oxygène pour former la même quantité de cent parties d'acide sulfurique sec.

Cet acide ne dissout, comme tous les autres, les métaux qu'antant qu'ils ont été préalablement oxydés; mais la plupart sont susceptibles de décomposer une portion de l'acide, et de lui enlever assez d'oxygène pour devenir dissolubles dans le surplus : c'est ce qui arrive à l'argent, au mercure et même au fer et au zinc, quand on les fait dissoudre dans de l'acide sulfurique concentré et bouillant. Ces métaux s'oxydent et se dissolvent, mais ils n'enlèvent pas assez d'oxygène à l'acide pour le réduire en soufre ; ils le réduisent seulement à l'état d'acide sulfureux, et il se dégage alors sous la forme de gaz acide sulfureux. Lorsqu'on met de l'argent, du mercure, ou quelque métal autre que le fer et le zinc, dans de l'acide sulfurique étendu d'eau, comme ils n'ont pas assex d'affinité avec l'oxygène pour l'enlever, ni au soufre, ni à l'acide sulfureux, ni à l'hydrogène, ils sont absolument insolubles dans cet acide. Il n'en est pas de même du zinc et du fer : ces deux métaux, aidés par la présence de l'acide, décomposent l'eau; ils s'oxydent à ses dépens, et deviennent alors dissolubles dans l'acide, quoiqu'il ne soit ni concentré ni bouillant

TABLEAU

# DES COMBINAISONS DE L'ACIDE SULFUREUX AVEC LES BASES SALIFIABLES DANS L'ORDEZ DE LEUR LYPINITÉ AVEC CET ACIDE.

|                  | NOMENCLATURE NOUVELLE. |                        |
|------------------|------------------------|------------------------|
|                  | None DES BASES.        | NOWS DES SELS ABSTRES. |
|                  | La baryte              | Sulfite de baryto.     |
|                  | La potasse             | Sulfite de potasse.    |
|                  | La soude               | Sulfite de soude.      |
|                  | La cheux               | Sulfite de chaux.      |
|                  | La magnésie            | Sulfite de magnésie.   |
|                  | L'ammoniaque           | Sulfite d'ammoriaque.  |
|                  | L'elumine              | Sulfite d'alumine.     |
|                  | L'oxyde de xine        | Sulfite de zinc.       |
|                  | L'oxyde de fer         | Sulfite de fer.        |
| Combinations     | L'oxyde de manganèse   | Sulfite de manganèse.  |
| de               | L'oxyde de cobalt      | Sulfite de cobalt.     |
| Pacide Auffureux | L'oxyde de nickel      | Sulfite de nickel.     |
| aver             | L'oxyde de plomb       | Sulfite de plomb.      |
| ****             | L'oxyde d'étain        | Sulfite d'étain.       |
|                  | L'oxyde de euivre      | Sulfite de cuivre.     |
|                  | L'oxyde de bismuth     | Sulfite de bismuth.    |
|                  | L'oxyde d'antimoine    | Sulfite d'antimoine.   |
|                  | L'oxyde d'arsenie      | Sulfite d'arsenie.     |
|                  | L'oxyde de mercure     | Sulfite de mercure.    |
|                  | L'oxyde d'argent       | Sulfite d'argent.      |
|                  | L'oxyde d'or           | Sulfite d'or.          |
|                  | L'oxyde de platine     | Sulfite de platine.    |

Nors. Les anciena n'ont connu, à proprement parler, du ces sels, que le selfite de potasse, qui jusqu'à ces demiters temps, a conservé le nom de el suffurera de Stahl. Avant la nosvelle nomeclature que nou sevon proposée, on designalit les sels suffurera coma i le seit l'est dipriera de Stahl à dosse d'actoil fir registal, sel suffurerar de Stahl à base d'alculi fire minéral, sel suffurenz de Stahl à dosse d'actoil fir registal, sel suffurerar de Stahl à base d'alculi fire minéral, sel suffurenz de Stahl à dosse de treve calcaire.

santa a nous *en terre cistatur.*On a tonis, dours e tabelou, l'ordre des affinités indôque par M. Bergman pour l'acide sulfurique, parte que, en effet, à l'égard des alcais et des terres, l'ordre est le même pour l'acide sulforeux; mais in l'est pas certain qu'il le nosit de même pour les orptes médiliques.

SUB L'ACIDE SULPUREUX ET SUR LE TABLEAU DE SES COMBINAISONS.

L'acide sulfureux est formé, comme l'acide sulfurique, de la combinaison du soufre avec l'oxygène, mais avec une moindre proportion de ce dernier. On peut l'obtenir de différentes manières: 1º en faisant brâler du soufre l'entement; 2º en distillant de l'acide sulfurique sar el l'argent, de l'antimoine, du plomb, du mercure ou du charbon : une portion d'oxygène s'unit au métal, et l'acide passe daus l'état d'acide sulfureux. Get acide existe naturellement daus l'état de gaz and degré de température et de pression dans lequel nous vivons; mais il paraît, d'après des expériences de M. Clouct, qu'à un très-grand degré de rérodissement il se condense et devient liquide; l'ena alsorbe beaurcoup plus de ce gaz acide qu'elle n'absorbe de gaz acide carbonique; mais elle en absorbe beaucoup moins que de gaz acide muristique;

C'est une vérité bien établie, et que je n'ai peut-être que trop répétée, que les métaux en général ne peuvent se dissoudre dans les acides qu'autant qu'ils peuvent s'y oxyder : or, l'acide suffureux étant déjà dépouillé d'une grande partie de l'oxygène nécessaire pour le contituer acide suffurique, il est plutôt disposé à en reprendre qu'à en fournir à la plupart des métaux, et c'est pour cela qu'il ne peut les dissoudre, à mois qu'ils n'ainet été préablement oxydés. Par unsuite du même principe, les oxydes métalliques se dissolvent dans l'acidesufficeux sans distressemes et nême avec beaucoup de facilité. Ce acide a même, comme l'acide muriatique, la propriété de dissoudre des oxydes métalliques qui sont trop oxygénés, et qui sersient par cela même indissoluble dans l'acide sulfurique : il forme alors avec eux de véritables sulfates. On pourrait donc soupconner qu'il n'existe que des sulfates métalliques et no dres soliftes, si les phônomèmes qui ont lieu dans la dissolution du fer, du mercure, et de quelques autres métaux, ne nous apprenaient que ces substances métalliques son susceptibles de s'oxyder plus ou moins en se dissolvant dans les acides. D'après cette observation, le sel dans lequel le métal sera le moins oxydé devra porter le nom de milge, et clui dans lequel le metal sera le plus oxydé devra porter le nom de sulfate. On ignore encore si cette distinction, nécessaire pour le fer et pour le mercure, est applicable à tous les autres sulfates métalliques.

DES COMBINAISONS DU PHOSPHORE QUI A REÇU UN PREMIER DEGRÉ D'OXYGÉNATION, ET QUI A ÉTÉ PORTÉ À L'ÉTAT D'ACIDE PROSPROREVA.

AVEC LES BASES SALIFFABLES DASS L'ORDRE DE LEUR APPINITÉ AVEC CET ACIDE.

|            | NOMENCLATED          | NOMENCLATURE NOUVELLE.     |  |
|------------|----------------------|----------------------------|--|
|            | NOWS DES BASES.      | NOW - GES - SELS - SECTRES |  |
|            | La choux             | Phosphite de chaux.        |  |
|            | La baryte            | Phosphite de baryte.       |  |
|            | La magnésie          | Phosphite de magnésie.     |  |
|            | La potasse           | Phosphite de potasse.      |  |
|            | La soude             | Phosphite de soude.        |  |
|            | L'ammoniaque         | Phosphite d'ammoniaque     |  |
|            | L'alumine            | Phosphite d'alumine.       |  |
|            | L'oxyde de zinc      | Phosphite de zinc*.        |  |
| mhinaisons | L'oxyde de fer       | Phosphite de fer.          |  |
| de         | L'oxyde de manganèse | Phosphite de manganèse.    |  |
| l'aride    | L'exyde de cobalt    | Phosphite de cobalt.       |  |
| orphoreus  | L'oxyde de nickel    | Phosphite de nickel.       |  |
| avve       | L'oxyde de plomb     | Phosphite de plomb.        |  |
|            | L'oxyde d'étain      | Phosphite d'étain.         |  |
|            | L'oxyde de cuivre    | Phosphite de cuivre.       |  |
|            | L'oxyde de bismuth   | Phosphite de bismuth.      |  |
|            | L'oxyde d'antimoine  | Phosphite d'antimoine.     |  |
|            | L'oxyde d'arsenic    | Phosphite d'arsenic.       |  |
|            | L'oxyde de mercure   | Phosphite de mercure.      |  |
|            | L'oxyde d'argent     | Phosphite d'argent.        |  |
|            | L'oxyde d'or         | Phosphite d'or.            |  |
|            | L'oxyde de platine   | Phosphite de platine.      |  |

L'existence des phosphites métaltiques n'est pas encore absolument certaine, elle suppose que les métaux sont susceptibles de se dissoudre dans l'écide phosphorique, à differents degrés d'oxygénation, ce qui n'est pas encore prouvé.

Aucua de ces sels n'avait été nommé.

### DES COMBINAISONS DU PHOSPHORE SATURÉ D'OXYGÈNE, OU ACIDE PROSPEGEIQUE.

AVEC LES SUMPANCES SALIPIABLES DANS L'ORDRE DE LEUR APPINITÉ AVEC CET ACIDE .

|              | tous bes fases.      | POWS BEA SELA NECTAN    |
|--------------|----------------------|-------------------------|
|              | Le chaux             | Phosphate de chaux.     |
|              | La beryte            | Phosphate de baryte.    |
|              | La magnésie          | Phosphote de magnésie.  |
|              | La potasse           | Phosphate de potasse.   |
|              | La soude             | Phosphate de soude.     |
|              | L'ammoniaque         | Phosphate d'ammoniaque  |
|              | L'alomine            | Phosphate d'alumine.    |
|              | 1, oxyde de zinc     | Phosphate de zinc.      |
|              | L'oxyde de fer       | Phosphate de fer.       |
| Combinaisons | L'oxyde de manganèse | Phosphate de manganèse. |
| de l'acide   | L'oxyde de cobalt    | Phosphate de cobalt.    |
| phosphorique | L'oxyde de nickel    | Phosphate de nickel.    |
| aver :       | L'oxyde de plomb     | Phosphate de plomb.     |
|              | L'oxyde d'étain      | Phosphate d'étain.      |
|              | L'axyde de cuivre    | Phosphate de bismuth.   |
|              | L'oxyde de bismuth   | Phosphate de cuivre.    |
|              | L'oxyde d'antimoine  | Phosphate d'antimoine.  |
|              | L'oxyde d'arsenic    | Phosphate d'arsenie.    |
|              | L'oxyde de mercure   | Phosphate de mercure.   |
|              | L'oxyde d'argent     | Phosphate d'argent.     |
|              | L'oxyde d'or         | Phosphate d'or.         |
|              | L'oxyde de platine   | Phosphate de plotine.   |

SUR DES ACIDES PROSPROREUX ET PROSPRORIQUE, ET SUR LES TABLEAUS DE LEURS COMBINAISONS.

On a vu, à l'article phosphore, un précis historique de la découverte de cette singulière substance, et quelques observations sur la manière dont elle existe dans les végétaux et dans les animaux.

Le moyen le plus sûr pour obtenir l'acide phosphorique pur et exempt de tout mélange est de prendre du phosphore en nature et de le faire brûler sous des cloches de verre, dont on a humecté l'intérieur en y promenant de l'eau distillée. Il absorbe dans cette opération deux fois i son poids d'oxygène. On peut obtenir cet acide concret en faisant cette même combustion sur du mercure au lieu de la faire sur de l'eau : il se présente alors dans l'état de flocons blancs qui attirent l'humidité de l'air avec une prodigieuse activité. Pour avoir ce même acide dans l'état d'acide phosphoreux, c'est-à-dire moins oxygéné, il faut abandonner le phosphore à une combustion extrêmement lente, et le laisser tomber en quelque façon en deliquium à l'air dans un entonnoir placé sur un flacon de cristal. Au bout de quelques jours on trouve le phosphore oxygéné; l'acide phosphoreux, à mesure qu'il s'est formé, s'est emparé d'une portion d'humidité de l'air, et a coulé dans le flacon. L'acide phosphoreux se convertit au surplus aisément en acide phosphorique par une simple exposition à l'air longtemps continuée. Comme le phosphore a une assez grande affinité avec l'oxygène pour l'enlever à l'acide nitrique et à l'acide muriatique oxygéné, il en résulte encore un moyen simple et peu dispendieux d'obtenir l'acide phosphorique. Lorsqu'on veut opérer par l'acide nitrique, on prend une cornue tubulée bouchée avec un bouchon de cristal; on l'emplit à moitié d'acide nitrique concentré, on fait chauffer légèrement, puis on introduit par la tubulure de petits morceaux de phosphore. Ils se dissolvent avec effervescence; en même temps le gaz mireux s'échappe sous la forme de vapeurs rutilantes. On continue ainsi d'ajouter du phosphore jusqu'à ce qu'il refuse de se dissoudre. On pousse alors le feu un peu plus fort pour chasser les dernières portions d'acide nitrique, et on trouve l'acide phosphorique dans la corune, en partie sons forme concrête, et en partie sous forme liquide.

TABLEAU

DES COMBINAISONS DU RADICAL CARBONIQUE OXIGÉNÉ, OU ACIDE CARBONIQUE. AVEC LES BASES SALITIABLES, DANS L'OROBE DE LEUR APPINITÉ AVEC CET ACIDE.

|             | SOMS DES BASES.                                                                                                                | NOMS DES                                                           | NOMS DES SELS NEUTRES <sup>3</sup> .                                                                                                              |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| La haryte   | BORDACTARESE BORTECLE.                                                                                                         | HIRESCLITTER ANGESTS.                                              |                                                                                                                                                   |  |
|             | La haryte                                                                                                                      | Carbonate de baryte.                                               | Terre pesante aérée ou e<br>fervescente.                                                                                                          |  |
|             | La chaux                                                                                                                       | Carbonate de chaux                                                 | Terre calcaire, spath of                                                                                                                          |  |
| 1           | La potasse                                                                                                                     | Carbonate de potasse.                                              | Alcali fixe végétal efferve<br>cent, méphite de potass                                                                                            |  |
| 1           | La soude                                                                                                                       | Carbonate de soude.                                                | Alcali fixe minéral efferve<br>cent, méphite de souc                                                                                              |  |
|             | La magnésie                                                                                                                    | Carbonate de magnésie                                              | Magnésie effervescente, ba<br>du sel d'Epsom efferve<br>cente, méphité de m<br>gnésie.                                                            |  |
|             | L'ammoniaque                                                                                                                   | Carbonate d'ammo-<br>niaque                                        | Alcali volatil effervesces                                                                                                                        |  |
| ombinaisons | L'alumine                                                                                                                      | Carbonate d'alumine.                                               | Méphite argileux , terre d<br>fun aérée.                                                                                                          |  |
| l'acide     | L'oxyde de zinc                                                                                                                | Carbonate de zine                                                  | Zinc spathique, méphite<br>zinc,                                                                                                                  |  |
| carbonique  | L'oxyde de fer                                                                                                                 |                                                                    | Fer spothique, méphite<br>fer.                                                                                                                    |  |
|             | L'oxyde de cobalt                                                                                                              | Carb" de manganèse.<br>Carbonate de colsalt<br>Carbonate de nickel | Méphite de manganèse.<br>Méphite de cobalt,<br>Méphite de nickel.                                                                                 |  |
|             |                                                                                                                                | Carbonate de plomb.                                                | Plomb spathique on u<br>phite de plomb,                                                                                                           |  |
|             | L'oxyde de bismuth.<br>L'oxyde d'antimoine.<br>L'oxyde d'arsenie.<br>L'oxyde de morcure.<br>L'oxyde d'argent.<br>L'oxyde d'or. | Carbonate d'étain                                                  | Méphite d'étain. Néphite de cuivre. Néphite de bismuth. Méphite d'antimoine. Néphite d'arsenie. Méphite d'argent. Méphite d'orgent. Méphite d'or. |  |

<sup>1</sup> Cos sels nitiant consus et definio que depais quelques nonées, il derinte pas, à proprencat partier pour exa, de monentalites monisme. On exc expression tever les orizques ris cous les sons que M. de Morena later a donnée dans son pennier volume de l'Encyclopide. N. Bergman désignai les bases states de cet airès par l'épithès sons, via soit, je la terre admirer sovée expraisant la terre admire saturé duide carbonique. M. de l'ouverou sensit donné la non d'acide carpent à l'acide activaique, et le nont de crisé à tous les cales paris principales avec.

SUR L'ACIDE CARBONIQUE ET SUR LE TABLEAU DE SES COMBINAISONS.

De tous les acides que nous connaissons, l'acide carbonique est peuterc celui qui est le plus abondamment répandu dans la nature. Il est tout formé dans les craies, dans les marbres, dans toutes les pierres calcaires, et il est neutraisé principalement par une terre particulière connue sous le nond ce chaux. Pour le dépager de ces substances, il ne faut que verser dessus de l'acide sulfurique, ou tout autre acide qui ait plus d'affinité avec la chaux que n'en a l'acide carbonique : il se fait une vive effervesonce, laquelle n'est produite que par le dégagement de cet acide, qui preud la forme de gaz dès qu'il est libre. Ce gaz n'est susceptible de se condenser par auenn des degrés de refroidssement et de pression auxquels il a été exposé jusqu'ici : il ne s'unit avec l'eau qu'à peu près à volume égal, et il en résulte un acide extrèmement faible.

On peut encore obtenir l'acide carbonique assez pur, en le dégageant de la matière sucrée en fermentation; mais alors il tient une petite portion d'alcool en dissolution.

Le carbone est le radical de l'acide carbonique. On peut, en conséquence, former artificiellement cet acide, en brûlant du charbon daus du gaz oxygène, ou bien en combinant de la poudre de charbon avec un oxyde métallique dans de justes proportions. L'oxygène de l'oxyde se combine avec le charbon, forme du gaz acide carbonique, et le métal devenu libre reparait sous sa forme métallique.

C'est à M. Black que nous devons les premières connaissances qu'on ait eues sur cet acide. La propriété qu'il a de n'exister que sous forme de gaz, au degré de température et de pression dans lequel nous vivons, l'avait soustrait aux recherches des anciens chimistes. Si on pouvait parvenir à décomposer cet acide par des moyens peu dispendieux, on aurait fait une découverte bien précieuse pour l'Inumité, puisqu'on pourrait obtemi libres les masses immensée de carbone que contiennent les terres calcaires, les marbres, etc. On ne le peut pas par des affinités simples, puisque le corps qu'il faudrait enjeque pour décomposer l'acide carbonique devrait être au moins aussi combustible que le charbon nême, et qu'alors on ne ferait que changer un combustible contre un autre; mais il n'est pas impossible dy parvenir par des affinités doubles, et ce qui porte à le croire, c'est que la nature résout complétement ce problème, et avec des matériaux qui ne lui coûtent rien, dans l'acte de la végétation.

DES COMBINAISONS DU BADICAL MURIATIQUE OXYGÉNÉ, OU ACIDE MURIATIQUE, AVEC LES BASES SALIPIABLES. DANS L'ORDRE DE LEUR APPINITÉ AVEC CET ACIDE.

|                                     | NOWN DES BASES.                                         | NOMS DES SELS NEUTRES.                                                                                         |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | SIPES DES RESES.                                        | MATERIALISM SHEETER.                                                                                           | DOMESCLOTCHE ARCHIVEL                                                                                                                           |
|                                     | La baryte                                               | Muriate de baryte                                                                                              | Sel marin à base de terre<br>pesante.                                                                                                           |
|                                     | La potasse                                              | Muriate de potasse                                                                                             | Sel fébrifage de Sylvius.<br>Sel marin à base d'alcal<br>fixe végétal.                                                                          |
|                                     | La soude                                                | Muriate de soude                                                                                               | Sel marin.                                                                                                                                      |
|                                     | La chaux                                                | Muriate de chaux                                                                                               | Sel marin à base terreuse.<br>Huile de chaux,                                                                                                   |
|                                     | La magnésie                                             | Muriete de magnésie.                                                                                           | Sel d'Epsom marin, sel ma-<br>rin à base de sel d'Ep-<br>som ou de magnésie.                                                                    |
|                                     | L'ammoniaque                                            | Muriate d'ammonisque                                                                                           | Sel ammoniae.                                                                                                                                   |
|                                     | L'alundos                                               | Muriate d'alumine                                                                                              | Alun marin, sel marin è<br>base de terre d'alun,                                                                                                |
| de<br>l'acide<br>muriatique<br>avec | L'oxyde de rinc<br>L'oxyde de fer                       | Muriate de zinc                                                                                                | Sel marin de zine.<br>Sel de fer sel marin martial.<br>Sel marin de manganèse.<br>Sel marin de cobalt.<br>Sel marin de nickel.<br>Plonab corné. |
|                                     | L'oxyde d'étain                                         | Muriate d'étain funant                                                                                         | Liqueur fumante de Liba-<br>vius.                                                                                                               |
|                                     |                                                         | Muriate d'étain solide.<br>Muriate de cuuve<br>Muriate de bismuth<br>Muriate d'antimoine.<br>Muriate d'arsenie | Beurre d'étain solide.<br>Sel marin de cuivre.<br>Sel marin de bismuth.<br>Sel marin d'antimoine.<br>Sel marin d'arsenic.                       |
|                                     | L'oxyde de mercure, .                                   | Muriate de mercure<br>doux                                                                                     | Mercure sublimé doux,<br>aquila alba.<br>Mercure sublimé corrosif.                                                                              |
|                                     | L'oxyde d'argent.<br>L'oxyde d'or<br>L'oxyde de platine | Muriate d'argent<br>Muriate d'or<br>Muriate de platine                                                         | Argent corné.<br>Sel marin d'or.<br>Sel marin de platine.                                                                                       |

TABLEAU

# DES COMBINAISONS DE L'ACIDE MURIATIQUE OXYGÉNÉ

AVEC LES DIFFÉRENTES BASES SALIFIABLES AVEC LESQUELLES IL EST SUSCEPTIBLE DE S'UNIR.

| La baryte . Muriate oxygfod de baryte.  La potanse Muriate oxygfod de parsoc. La soude Mariate oxygfod de potanse. La soude Mariate oxygfod de de debux. La magnésie Muriate oxygfod de de debux. La magnésie Muriate oxygfod de magnésie. L'alumine Muriate oxygfod de nine. L'oxyde de sine Muriate oxygfod de mine. L'oxyde de mine Muriate oxygfod de magnesie. L'oxyde de mine Muriate oxygfod de magnesie. Contibulisons L'oxyde de nink. Muriate oxygfod de cobalt. L'oxyde de nick. Muriate oxyfod de cobalt. L'oxyde de nick. Muriate oxyfod de cobalt. L'oxyde de nick. Muriate oxyfod de cobalt. |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| La potasse. Muriate oxygéré de potasse. La soule. Muriate oxygéré de soule. La charux. Muriate oxygéré de soule. La charux. Muriate oxygéré de charux. La magnésie. Muriate oxygéré de magnésie. L'alumine. Muriate oxygéré de faire. L'oxyde de fair. Muriate oxygéré de faire. L'oxyde de fair. Muriate oxygéré de mangaganise. Aire. Combinational L'oxyde de mail. Muriate oxygéré de cobalt. L'oxyde de nick. Muriate oxygéré de nick. L'oxyde de nick. Muriate oxygéré de nick. L'oxyde de nick. Muriate oxygéré de nick.                                                                             | acausa.                                    |
| Tariet menistrature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | de sels,<br>obument<br>mriens,<br>sert, en |

SER L'ACIDE MURIATIQUE ET SUR LE TABLEAU DE SES COMBINAISONS.

L'acide muriatique est répasdu très-abondamment dans le règue minéral : il est uni avec différentes bases, principalement avec la soude, la chaux et la magnésie. Cest avec ces trois bases qu'on le rencontre dans feau de la mer et dans celle de plusieurs lacs : il est plus commement uni avec la soude dans les mines de sel gemme. Cet acide ne paralt pas avoir été décomposé jusqu'à ce jour dans aucune expérience chimique; en sorte que nous n'avons nulle idée de la nature de son radical : ce n'est même que par analogie que nous concluons qu'il contient le principe acidifiant ou oxygène. M. Berthollet avait souper qualt que l'acide nuvriatique se forme journellement dans les lieux habités, par la combinaison des missmes et des fluides aériformes, il faudrait supposer qu'il existe un gaz métallique dans l'atmosphère, ce qui n'est pas sans doute impossible, mais ce qu'on ne peut admettre, au moins, que d'après des preuves.

L'acide muristique ne tient que indisorcement aux bases avec lesquelles il est uni: l'acide sulfurique l'en chasse, et c'est principalement par l'intermède de cet acide que les chimistes ont coutume de se le procurer. On pourrait employer d'autres acides pour remplir ce même objet, par esmeple, l'acide nitrique; mais cet acide étant voltail, aunarit l'inconvénient de se mèler avec l'acide muriatique dans la distillation. Il faut, daus cette opération, employer environ une partic d'acide sulfurique concentré, et deux des el marin. On se sert d'une corrue tubulée, dans laquelle on introduit d'abord le sel; on y adapte un récipient (ejalement tubulé, à la suite duquel on ajoute deux ou trois bouteilles remplies d'eau, et qui sont jointes par des tubes, à la mabouteilles remplies d'eau, et qui sont jointes par de stubes, à la manière de M. Woulfe. La figure 1, planche IV, représente cet appareil. On lute bien toutes les jointures, après quoi on introduit l'acide sulfurique dans la cornue par la tubulure, et on la referme aussiôt avec son bouchon de cristal. C'est une propriété de l'acide muriatique, de ne pouvoir exister que dans l'état de gaz, à la température et au degré de pression dans lequel nous vivoirs : il serait done impossible de le coèrere, si on ne lui présentait de l'eau, avec laquelle il a une grande allinté. Il s'auit dans une très-grande proportion à celle contieune dans les bouteilles adaptées au hallon; et, lorsqu'elles en sont saturées, il en résulte ce que les anciens appelaient seprit de sel finnant, et ce que nous appelons aujourd'hui acide murindipur.

Celui qu'on obtient par ce procédé n'est pas saturé d'oxygène autant qu'il le peut être; il est susceptible d'en prendre une nouvelle dose, si on le distille sur des oxydes métalliques, tels que l'oxyde de manganèse, l'oxyde de plomb ou celui de mereure : l'acide qui se forme alors, et que nous nommons acide muriatique oxygéné, ne peut exister, comme le précédent, lorsqu'il est libre, que dans l'état gazeux; il n'est plus susceptible d'être absorbé par l'eau en aussi grande quantité, Si on en imprègne ce fluide au delà d'une certaine proportion, l'acide se précipite au fond du vase sous forme concrète. L'acide muriatique oxygéné est susceptible, comme l'a démontré M. Berthollet, de se combiner avee un grand nombre de bases salifiables; les sels qu'il forme sont susceptibles de détoner avec le carbone et avec plusieurs substances métalliques : ces détonations sont d'autant plus dangereuses, que l'oxygène entre dans la composition du muriate oxygéné avec une très-grande quantité de calorique, qui donne lieu, par son expansion, à des explosions très-dangereuses.

DES COMBINAISONS DE L'ACIDE NITRO-MUBIATIQUE AVEC LES BASES SALIFIABLES.

EANGÉEN PAR ORDRE ALPHARÉTIQUE.

ATTENDO GCE LES AFFINITÉS DE CET ACIDE NE BONT POINT ABBEZ CONNEZS.

|                  | SOMESCLA         | TURE NOUVELLE.                |
|------------------|------------------|-------------------------------|
|                  | 50WS 3ES \$45Es. | BORS DES SELS MECTES.         |
|                  | L'alumine        | Nitro-muriate d'alumine.      |
|                  | L'ammoniaque     | . Nitro-muriate d'ammoniaque. |
|                  | L'antimoine      | Nitro-muriate d'antimoine.    |
|                  | L'argent         | Nitro-muriate d'argent.       |
|                  | L'arsenic        | Nitro-muriate d'orsenic.      |
|                  |                  | Nitro-muriate de baryte.      |
|                  | Le bismuth       | Nitro-muriate de hismuth.     |
|                  | La chaux         | . Nitro-muriate de chaux.     |
|                  | Le cobait        |                               |
|                  | Le cuivre        | Nitro-muriate de enivre.      |
| Combenmons       | Létain.          | Nitro-muriate d'étain.        |
| de l'acide       | Le fer           |                               |
| nitro-muriatique | La magnésie      | Nitro-muriete de magnésie.    |
| avec             | Le manganèse     |                               |
|                  | Le mercure       | Nitro-muriale de mercure.     |
|                  | Le molybdène     |                               |
|                  | Le nickel        | . Nitro-muriate de nickel.    |
|                  | L'or             | Nitro-muriate d'or.           |
|                  | Le platine       | Nitro-muriate de platine.     |
|                  | Le plomb         | . Nitro-muriate de plomb.     |
|                  | La potasse       | Nitro-muriate de potasse.     |
|                  | La soude         | Nitro-muriate de soude.       |
|                  | Le tungstène     | Nitro-muriate de tungstène.   |
|                  | Le zinc.         | . Nitro-muriate de zinc.      |

Nota. La plupart de ces combinaisons, surtout celles de l'acide nitre-muriatique avec les terres et les alcalis, out été peu examinées; on ignore s'il se forme un sel miste, on si les deux acides as séparent pour former deux sels distincts.

SER L'ACIDE NITRO-MUNIATIQUE ET SUR LE TABLEAU DE SES COMBINAISONS.

L'acide nitro-muriatique, ancienement appelé ou régule, est formé par un mélange d'acide nitrique et d'acide muriatique. Les radieaux de ces deux acides s'unissent ensemble dans cette combinasion, et il en résulte un acide à deux bases, qui a des propriétés partienlières qui n'appartiennent à aucun des deux séparément, notamment celle de dissoudre for et le platine.

Dans les dissolutions nitro-muriatiques, comme dans toutes les autres, les micharo commencant par s'oxyder aunt des edissouder; lis s'emparent d'une portion de l'oxygène de l'acide, il se dégage en même temps un gaz nitro-muriatique d'une espèce particulière, qui n'a encre été bien d'écrit par personne. Son odeur est très-désagréable, et il est anssi funeste qu'ancun autre aux animaux qui le respirent; il attaque les instruments de fer el les roullis! [seu en absorbe une assez grande quantité et prend quelques caractères d'acidité. J'ai eu occasion de faire ces observations lorsque j'ai traité le platine et que je l'ai fait dissouder très en grand dans f'aiche nitre-muriatique.

J'avis d'abord soupcomé que, dans le mélange de l'acide nitrique et de l'acide nitrique, ce dernier s'emparait d'une partie de l'oxygène de l'acide nitrique, et qu'alors, porté à l'état d'acide muriatique ovygéné, il devenait succeptible de dissoudre l'or; mais plusieurs faits se refusent à cette explication. S'il en était ainsi, en faisant chauffer de l'acide nitro-muriatique, il s'en dépagerait du gaz nitreux; et cependant on n'en obtieut pas sensiblement. Je revieus donc à considérer l'acide nitro-muriatique comme un acide à deux bases, et j'adoptée entièrement, à cet égard, les diécs de M. Berthollets.

TABLEAU

DES COMBINALSONS DU BADICAL FLUORIQUE ONAGÉNÉ, OU ACIDE FLUORIQUE, AVEC DES BASES SALIFIABLES, DANS L'ORDRE DE LEUR AFFIVITÉ AVEC CET ACIDE.

|                                                   | NIMS DES BASES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NONS DES SELS NEUTRES  |                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DOMESTICATED DOCUMENT. | SOURCESTING ANGELOWS. |
| Combinazione<br>de<br>Tarida<br>fluorique<br>avec | La chaux.  La baryte.  La nagnésie  La potave.  La susfe.  L'anumenisque.  L'oxyde de zine.  L'oxyde de cobail.  L'oxyde de cobail.  L'oxyde de cobail.  L'oxyde de zine.  L'oxyde de zine. |                        | _                     |
|                                                   | Et par la roie sèche,<br>L'alumine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fluate d'alumine.      |                       |

SER L'ACIDE PLUBIOLE ET SER LE TABLEME DE SES CONSINAISONS.

La nature nous offre l'acide fluorique tont formé dans le spath phosphorique ou fluate de chaux : il y est combiné avec la terre calcaire, et forme un sel insoluble.

Pour obtenir l'acide Buorique seul et dépagé de toute combinason, on met du spath fluor ou fluste de chaux dans une corrue de ploubis on verse dessus de l'acide sulfurique, et on adapte à la cornue un récipient également de plonb, à moitié rempli d'ean. On doune une chaleur donce, et l'acide fluorique est absorbé par l'eau du récipient, à mesure qu'il se dégage. Comme cet acide est naturellement sous forme de gaz au degré de chaleur et de pression dans lequel nois vivons, ou peut le recueillir dans cet état dans l'appareil pireumatochinique au mercure, comme on y reçoit le gaz acide marin, le gaz acide arrindes au dies sulfures, le gaz acide arrindique. On est obligé de se servir, pour cette opération, de vaisseaux métalliques, parce que l'acide fluorique dissout le verre et la terre silicease; il communique même de la volatifité à ce seux susbatases, et il les entières aect ui dans l'atta de gaz.

C'est à M. Margraff que nous devons la prenière connaissance de cet acide; mais il ue l'a jamais obtenu que combiné avec une quantité considérable de silice : il ignorait d'ailleurs que ce fât un acide particulier et au generis.

M. le duc de Liancourt, dans un Mémoire imprimé sous le nom de M. Boulanger, a étendu beaucoup plus loin nos connaissances sur les propriétés de l'acide fluorique; enfin M. Scheele semble avoir mis la dernière main à ce travail.

Il ne reste plus aujourd'hui qu'à déterminer quelle est la nature du radical fluorique; mais, comme il ue paralt pas qu'on soit encore parvenu à décomposer l'acide, on ne peut avoir aucum aperçu de la nature du radical. S'il y avait quelques expériences à tenter à cet égard, ce ne pourrait être que par la voie des doubles affinités qu'on pourrait sepérer quelques succès.

## DES COMBINAISONS DE RADICAL BORAGIQUE OXYGÉNÉ

AVEC LES DIPPÉRENTES BLIES NALIFILBLES AUQUELLES IL EST SUSCEPTIBLE DE S'UNE, DANS L'ORDRE DE LEUR APPINITÉ AVEC CET ACIDE.

|                | NOMS DES SELS NEUTRES. |                           |  |
|----------------|------------------------|---------------------------|--|
|                | NOME DES BASES.        | NOME DES SELS RECTRES.    |  |
|                | Le chaux               | Borate de chanx.          |  |
|                | La baryte              | Borate de baryte.         |  |
|                | La magnésie            | Borate de magnésie.       |  |
|                | La potasse             | Borate de potasse.        |  |
|                | La soude               | Bornte de soude, ou boras |  |
|                | L'aumonisque           | Borate d'ammoniaque.      |  |
| ombanausons    | L'oxyde de zinc        | Bornte de ziuc.           |  |
| de             | L'oxyde de fer         | Borate de fer.            |  |
| ride borneique | L'oxyde de plomb       | Borate de plorab.         |  |
|                | L'oxyde d'étain        | Borate d'étain.           |  |
|                | L'oxyde de cobalt      | Borate de cobalt.         |  |
|                | L'oxyde de cuivre      | Borate de cuivre.         |  |
|                | L'oxyde de nickel      | Borate de nickel.         |  |
|                | L'oxyde de mercure     | Borate de mercure.        |  |
|                | L'alumine              | Borate d'alumine.         |  |

Vozz. La plupart de ces combinazions n'eut été ni nommées, ni connues par les ancieus; ils donaisent à l'arche horscique le nom de sel sedatif, et ils donaisent le nom de boras à base d'alchaî fin «réglet), boras à base d'alchi fine minéral, boras à base de terre calcaire, aux combinsisons du sel sedatif avec la potame, la soude et la chaux.

SER L'ACIDE BORACIOUE ET SUR LE TARLEAU DE SES COMBINAISONS.

On donne le nom de boracique à un acide concret qu'on retire du borax, sel qui nous vient de l'Inde par le commerce. Quoique le borax ait été employé très-anciennement dans les arts, on n'a que des notions très-incertaines sur son origine, sur la manière de l'extraire et de le purifier. On a lieu de soupçonner que c'est un sel natif, qui se trouve naturellement dans les terres de quelques contrées de l'inde et dans l'eau des lacs : tout le commerce de ce sel se fait par les Hollaudais; ils out été longtemps seuls en possession de le purifier; mais MM. l'Éguilier, dans une fabrique qu'ils ont élevée à Paris, sont parvenus à rivaliser avec eux : le procédé de cette purification, au surplus, est encore un mystère. L'analyse chimique nous a appris que le borax était un sel neutre avec excès de base; que cette base était la sonde. et qu'elle était en partie neutralisée par un acide particulier, qui a été longtemps appelé sel sédatif de Homberg, et que nous avons désigné sous le noin d'acide boracique. On le rencontre quelquesois libre dans l'ean des lacs; celle du lac Cherchiaio en Italie en contient qui grains , et demi par pinte.

Pour séparer l'acide boracique et l'obtenir libre, on connænce par dissoudre le borax dans l'eau bouillante; on filtre la liqueur trèschande et on y verse de l'acide sulfurique, ou un autre acide quelconque qui ait plus d'affinité avec la soude que n'en a l'acide boracique. Ce dernier se sépare anssitôt, et on l'obtient sous forme cristalline par refroildissement.

On a cru longtemps que l'acide boracique était un produit de l'opération par laquelle on l'obtenait: on se persuadait, en conséquence, qu'il était différent, suivant l'acide qu'on avait employé pour le séparer d'avec la soude. Aujourd'hui il est bien reconnu que l'acide boracique est toujous identiquement le même, de quelque manière qu'il at été dégagé, pourvu, toutefois, qu'il ait été bien déposillé de tout acide étranger par le lavage, et qu'on l'ait purifié par une ou deux cristallisations sucressit.

L'acide boracique est soluble dans l'eau et dans l'alcool. Il a la propriété de communiquer à la flamme de ce dernier, dans lequel on l'a dissous, une conleur verte, et cette circonstance avait fait croire qu'il contenait du cuivre: mais aucune expérience décisive n'a confirmé ce résultat. Il y a apparence que, si le borax contient quelquefois du cuivre, il lui set accidentel.

Cet acide se combine avec les substances salifiables, par la voie humide et par la voie sèche. Il ne dissout pas directement les métaux par la voie humide, mais on pent parvenir à opérer la combinaison par double affinité.

Le tableau ci-dessus présente les différentes substances avec lesquelles l'acide boracique peut s'unir dans l'ordre des affinités qui s'observent par la voie humide; il evige un changement notable, lorsqu'on opère par la voie sèche : alors l'alumine, qui est placé la dernière, doit être placée immédiatement arrès la sonde.

Le radical boracique est entièrement inconnux l'oxygène y tient tellement, qu'il n'a pas encore été possible de l'en séparer par aucun moyen. Ce n'est mênie que par aualogie qu'on peut conclure que l'oxygène fait partie de sa combinaison, comme de celle de tous les acides.

TABLEAU

## DES COMBINAISONS DE L'ARSENIC OXYGÉNÉ, OU ACIDE ARSENIQUE,

AVEC LES RISES SALIFIABLES DANS L'ORDRE DE LEER APPINITÉ AVEC CET ACIDE.

|                                       | NOMS DES BASES BALIFIABLES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NOMS BES SELS PECTRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OBSERVATIONS.                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Combinations do Faride arriciple avec | La chunt  La baryte.  La magnése.  La magnése.  La mude  La mude  L'oxyde de nine  L'oxyde de nine  L'oxyde de plomh.  L'oxyde de nitrel.  L'oxyde de nitrel.  L'oxyde de nitrel.  L'oxyde de mercure.  L'oxyde d'antimotie.  L'oxyde d'argent.  L'oxyde d'argent.  L'oxyde d'argent. | Arcéniate de chaux. Arréniate de baryte. Arréniate de baryte. Arréniate de paryte. Arréniate de paryte. Arréniate de paryte. Arréniate de juste. Arréniate de soule. Arréniate de soule. Arréniate de insugueixe. Arréniate de insugueixe. Arréniate de planta. Arréniate de planta. Arréniate de planta. Arréniate de caixel. Arréniate de caixel. Arréniate de caixel. Arréniate de insugueixe. Arréniate de de insugueixe. Arréniate d'astimionia. Arréniate d'astimionia. Arréniate d'astimionia. Arréniate d'astimionia. Arréniate d'astimionia. Arréniate d'astimionia. | Ce green de rele viel abolès-<br>cer de viel abolès-<br>ment income M. Mac-<br>rovert en 176. Il a<br>vouelent en 176. Il a<br>vouelent en 176. Il a<br>raigue avet le pa-<br>tique avet le pa-<br>tique avet le pa-<br>de neutre ara-<br>nément. |

SER L'ACIDE ARSÉNIQUE ET SUR LE TABLEAU DE SES CONBINAISONS.

Dans un Mémoire imprimé dans le recueil de l'Académie, année 1746, M. Macquer a fait voir qu'en poussant au feu un mélange d'oxyde blanc, d'arsenic et de nitre, on obtenait un sel neutre, qu'il a nommé sel neutre arsenical. On ignorait entièrement, à l'époque où M. Macquer a publié ce Mémoire, la cause de ce singulier phénomène, et comment une substance métallique pouvait jouer le rôle d'un acide. Des expériences plus modernes nous ont appris que l'arsenic s'oxygénait dans cette opération; qu'il enlevait l'oxygène à l'acide nitrique, et qu'à l'aide de ce principe il se convertissait en un véritable acide, qui se combinait ensuite avec la potasse. On connaît aujourd'hui d'autres moyens, non-seulement d'oxygéner l'arsenic, mais encore d'obtenir l'acide arsénique libre et dégagé de toute combinaison. Le plus simple est de dissoudre l'oxyde blanc d'arsenic dans trois fois son poids d'acide muriatique : on ajoute dans cette dissolution, pendant qu'elle est encore bouillante, une quantité d'acide nitrique double du poids de l'arsenic, et on évapore jusqu'à siccité. L'acide nitrique se décompose dans cette opération ; son oxygène s'unit à l'oxyde d'arsenic pour l'acidifier; le radical nitrique se dissipe sous forme de gaz nitreux. À l'égard de l'acide muriatique, il se convertit en gaz muriatique, et on peut le retenir par voie de distillation. On s'assure qu'il ne reste plus d'acide étranger, en calcinant l'acide concret jusqu'à ce qu'il commence à rougir : ce qui reste ainsi dans le creuset est de l'acide arsénique pur.

Il y a plusieurs autres manières d'oxygéner l'arsenic et de le convertir en un acide. Le procédé que M. Scheele a employé, et que M. de Morveau a répété avec un grand succès dans le laboratoire de Dijon, cousiste à distiller de l'acide muriatique oxygéné sur de la manganèse. Cet acide s'oxygène, comme je l'ai di ailleurs, et pases sous la forme d'acide muriatique suroxygéné. On le reçoit dans un récipient, dans lequel on a mis de l'oxyde blanc d'arsenic recouvert d'un peu d'eau distillée. L'arsenic blanc décompose l'acide muriatique oxygéné, il lui enlève l'oxygène surabondant; d'une part il se convertit en acide arsenique, et de l'autre l'acide muriatique oxygéné redevient acide muriatique et del l'autre l'acide muriatique oxygéné redevient acide muriatique et del s'autre l'acide muriatique oxygéné redevient acide muriatique passe, et l'acide arsénique reste sous forme blanche et concrète. Dans cet état il est beaucoup moins volatil que l'oxyde blanc d'arsenic.

Très-souvent l'acide arsénique tient en dissolution une portion d'oxyde blanc d'arsenic qui n'a pas été suffisamment oxygéné. On n'est point exposé à cet inconvénient quand on a opéré par l'acide nitrique, et qu'on en ajoute de nouveau jusqu'à ce qu'il ne passe plus de gaz nitreux.

D'après ces différentes observations, je définirai l'acide arsénique, un acide métallique blanc, concret, fixe au degré de leu qui le fait rougir, formé par la combinisaion de l'arsenie avec l'oxygène, qui se dissout dans l'eau, et qui est susceptible de se combiner avec un grand nombre de bases salifiables.

### TABLEAU

DES COMBINAISONS DU MOLYBDÈNE OXYGÉNÉ, OU ACIDE MOLYBDIQUE, AVEC LES BASES SALIFIABLES, PAR ORDER ALPRADÉTIQUE.

|                 | NOMS<br>DES BASES SALIFFARESS, | NOMS                    |  |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------|--|
|                 | L'olumine                      | Nolybdate d'alumine.    |  |
|                 | L'ammoniaque                   | Molybdate d'ammoniaque. |  |
|                 | L'oxyde d'antimoine            | Molybdate d'antimoine.  |  |
|                 | L'oxyde d'argent               | Molybdate d'argent.     |  |
|                 | L'oxyde d'arsenic              | Molybdate d'arsenic.    |  |
|                 | La baryte                      | Molybdate de baryte.    |  |
|                 | L'oxyde de bismuth             | Molybdate de bismuth.   |  |
|                 | La chaux                       | Molybdate de chaux.     |  |
|                 | L'oxyde de cobalt              | Molybdate de cobalt.    |  |
| Combinaisons    | L'oxyde de cuivre              | Molybdate de cuivre.    |  |
| de              | L'oxyde d'étain                | Molybdate d'étain.      |  |
| cide molybdique | L'oxyde de fer                 | Nolyhdate de fer.       |  |
| avec            | La magnésie                    | Molybdate de magnésie.  |  |
|                 | L'oxyde de manganèse           | Molybdate de manganèse. |  |
|                 | L'oxyde de mereure             | Molybdate de mercure.   |  |
|                 | L'oxyde de nickel              | Molybdate de nickel.    |  |
|                 | L'oxyde d'or                   | Molybelate d'or.        |  |
|                 | L'oxyde de platine             | Molybdate de platine.   |  |
|                 | L'oxyde de plomb               | Nolybdate de plomb.     |  |
|                 | La potasse                     |                         |  |
|                 | La soude                       | Molybdate de soude.     |  |
|                 | Le zine                        | Molybdate de zinc.      |  |

On a suivi, dans ce tableau, l'ordre alphabétique, parce que l'on ne consult pas bien les affinités de cet acide avec les différentes bases. C'est à M. Scheele qu'on doit la découverte de cet acide, comme de besucoup d'autre.

Nota. Toute cette classe de sels a été nouvellement découverie, et n'avait point encore été nommée.

SUR L'ACIDE MOLYBRIQUE ET SUR LE TABLEAU DE SES COMBINAISONS.

Le molybdène est une substance métallique particulière, qui est susceptible de s'oxygéner au point de se transformer en un véritable acide concret. Pour y parvenir, on introduit dans une cornue une partie de mine de molybdène, telle que la nature nous la présente, et qui est un véritable sulfure de molybdène; on y ajoute cinq ou six parties d'un acide nitrique affaibli d'un quart d'eau environ, et on distille. L'oxygène de l'acide nitrique se porte sur le molybdène et sur le soufre : il transforme l'un en un oxyde métallique, et l'autre en acide sulfurique. On repasse de nouvel acide nitrique dans la même proportion et jusqu'à quatre ou cinq fois; et, quand il n'y a plus de vapeurs ronges, le molybdène est oxygéné autant qu'il le peut être, du moins par ce moyen, et ou le trouve au fond de la cornue sous forme blanche, pulvérulente, comme de la craie. Cet acide est peu soluble, et on pent, sans risquer d'en perdre beancoup, le laver avec de l'ean chaude. Cette précaution est nécessaire pour le débarrasser des dernières portions d'acide sulfurique qui pourraient y adhérer.

TABLEAU

# DES COMBINAISONS DU TUNGSTÈNE, OU ACIDE TUNGSTIQUE, AVEC LES BASES SALIFIABLES.

|                                         | NOMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Combinations de Pacide Integritque avec | La classit.  La baryte.  La magnésie.  La patane.  La patane.  La soude.  L'immonispe.  L'immonispe.  L'oxyle d'antimonis  L'oxyle d'antimonis  L'oxyle d'antimonis  L'oxyle d'antimonis  L'oxyle d'estain.  L'oxyle d'estain.  L'oxyle de festain.  L'oxyle d'estain.  L'oxyle de sien.  L'oxyle d'estain.  L'oxyle de sien.  L'oxyle de sien.  L'oxyle d'estain.  L'oxyle de sien.  L'oxyle d'estain.  L'oxyle de sien.  L'oxyle de platien.  L'oxyle de platien.  L'oxyle de sien.  L'oxyle de platien.  L'oxyle de sien. | Tumpisté de chara.  Tumpisté de baryte.  Tumpisté de magnésie.  Tumpisté de magnésie.  Tumpisté de magnésie.  Tumpisté de manuelle.  Tumpisté d'ammonisque.  Tumpisté d'ammonisque.  Tumpisté d'ammine.  Tumpisté d'ammine.  Tumpisté d'ammine.  Tumpisté d'ammine.  Tumpisté d'ammine.  Tumpisté d'ammine.  Tumpisté de charin.  Tumpisté de charin.  Tumpisté de ferier.  Tumpisté de ferier.  Tumpisté de morquelle.  Tumpisté de morquelle.  Tumpisté de morquelle.  Tumpisté de mickél.  Tumpisté de hickél.  Tumpisté de plátine.  Tumpisté de plátine.  Tumpisté de plátine.  Tumpisté de plátine.  Tumpisté de plátine. |

SUB L'ACIDE TUNGSTIQUE ET SUR LE TABLEAU DE SES COMBINAISONS.

On donne le nom de tangstène à un métal particulier, dont la mine a été souvent confondue avec celle d'étain; dont la cristallisation a du rapport avec celle des grenats; dont la pesanteur spécifique excède 6000, celle de l'eau étant supposée 1000; enfin qui varie du blanc perlé au rougeâtre et au jaune. On le trouve en plusieurs endroits de la Saxe et en Bohème.

Le wolfram est aussi une véritable mine de tungstène, qui se rencontre fréquemment dans les mines de Cornouailles.

Le métal qui porte le nom de tungstène est dans l'état d'oxyde dans ces deux espèces de mines. Il paraîtrait même qu'il est porté, dans la mine de tungstène, au delà de l'état d'oxyde; qu'il y fait fonction d'acide : il y est uni à la chaux.

Pour obtenir cet acide libre, on mêle une partie de mine de tungstène avec quatre parties de carbonate de potasse, et on fait fondre le mélange dans un crenset. Lorsque la matière est refroidie, on la met en pondre et on verse dessus douze parties d'eau bouillante; puis on ajoute de l'acide nitrique qui s'unit à la potasse, avec laquelle il a plus d'affinité, et en dégage l'acide tungstique : cet acide se précipite aussitôt sous forme concrète. On peut y repasser de l'acide nitrique qu'on évapore à siccité, et continuer ainsi jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeurs rouges; on est assuré pour lors qu'il est complétement oxygéné. Si on veut obtenir l'acide tangstique pur, il faut opérer la fusion de la mine avec le carbonate de potasse dans un creuset de platinc; autrement la terre du creuset se mèlerait avec les produits, et altérerait la pureté de l'acide. Les affinités de l'acide tungstique avec les oxydes métalliques ne sont point déterminées, et c'est pour cette raison qu'on les a rangées par ordre alphabétique; à l'égard des autres substances salifiables, on les a rangées dans l'ordre de leur affinité avec l'acide tungstique. Toute cette classe de sels n'avait été ni connue ni nomméo par les anciens.

# TABLEAU

# DES COMBINAISONS DU RADICAL TARTAREUX OXYGÉNÉ, OU ACIDE TARTAREUX, AVEC LES BARES SALIFIABLES

DANS L'ORDRE RE LEUR APPINITÉ AVEC CET ACIDE.

|                  | NOMS                   | NOMS DES SELS NECTRES. |
|------------------|------------------------|------------------------|
|                  | DES BASES SILIPIABLES. | SOMESCLATURE SOUTELLE. |
|                  | La chaux               | Tartrite de chaux.     |
|                  | La baryte              | Tartrite de baryte.    |
|                  | La magnésie            | Tartrite de magnésie.  |
|                  | La potasse             | Tartrite de potasse.   |
|                  | La soude               | Tartrite de soude.     |
|                  | L'ammoniaque           | Tartrite d'ammoniaque. |
|                  | L'alunine              | Tartrite d'alumine.    |
|                  | L'oxyde de zinc        | Tartrite de zinc.      |
|                  | L'oxyde de fer         | Tartrite de fer.       |
| Combinations     | L'oxyde de manganèse   | Tartrite de manganèse. |
| de               | L'oxyde de cobalt      | Tartrite de cobalt.    |
| l'acide tartreux | L'oxyde de nickel      | Tartrite de nickel.    |
| aver             | L'oxyde de plomb       | Tartrite de plomb.     |
|                  | L'oxyde d'étain        | Tartrite d'étain.      |
|                  | L'oxyde de cuivre      | Tartrite de cuivre.    |
|                  | L'oxyde de bismuth     | Tartrite de bismuth.   |
|                  | L'oxyde d'antimoine    | Tartrite d'antimoine.  |
|                  | L'oxyde d'arsenic      | Tartrite d'arsenic.    |
|                  | L'oxyde d'argent       | Tartrite d'argent.     |
|                  | L'oxyde de mercure     | Tartrite de mercure.   |
|                  | L'oxyde d'or           | Tartrite d'or.         |
|                  | L'oxyde de platine     | Tartrite de platine.   |

SUB L'ACIDE TABLABEUX ET SUR LE TABLEAU DE SES COMBINAISONS.

Tout le monde connaît le tartre qui s'attache autour des touneaux dans lesquels la fermentation du vin s'est achevée. Ce sel est composé d'un acide particulier sui generis, combiné avec la potasse, mais de manière que l'acide est dans un excès considérable.

C'est encore M. Scheele qui a enseigné aux chimistes le moyen d'obtenir l'acide tartareux pur. Il a observé d'abord que cet acide avait plus d'affinité avec la chaux qu'avec la potasse; il prescrit, en conséquence, de commencer par dissoudre du tartre purifié dans de l'eau bouillante, et d'y ajouter de la chaux jusqu'à ce que tout l'acide soit saturé. Le tartrite de chaux qui se forme est un sel presque insoluble. qui tombe au fond de la liqueur, surtout quand elle est refroidie; on l'en sépare par décantation, on le lave avec de l'eau froide et on le sèche; après quoi on verse dessus de l'acide sulfurique étendu de huit à neuf fois son poids d'eau, on fait digérer pendant douze heures, à une chaleur douce, en observant de remuer de temps en temps : l'acide sulfurique s'empare de la chaux, forme du sulfate de chaux, et l'acide tartareux se trouve libre. Il se dégage, pendant cette digestion, une petite quantité de gaz qui n'a pas été examiné. Au bout de douze heures on décante la liqueur, on lave le sulfate de chaux avec de l'eau froide pour emporter les portions d'acide tartareux dont il est imprégné; on réunit tous les lavages à la première liqueur, on filtre, on évapore et on obtient l'acide tartareux concret. Deux livres de tartre purifié donnent environ onze onces d'acide. La quantité d'acide sulfurique nécessaire pour cette quantité de tartre est de huit à dix onces d'acide concentré, qu'on étend, comme je viens de le dire, de huit à neuf parties d'eau.

Comme le radical combustible est en excès dans cet acide, nous lui

avons conservé la terminaison en eux, et nous avons nommé tartrite le résultat de sa combinaison avec les substances salifiables.

La base de l'acide tatareun est le radical carbone-hydreun on hydrocarboneux, et il paralt qu'il y est moins oxygéné que dans l'acide oxalique. Les expériences de M. Hassenfratz paraissent prouver que l'azote entre anssi dans la combination de ce radical, même en assez grandquantité. En oxygénant l'acide tarlareux, on le convertit en aéde oxalique, en acide malique et en acide acéteux; mais il est probable que la proportion de l'hydrogène et du carbone change dans ces conversions, et que la différence du degré d'oxygénation n'est pas la seule cause qui constitue la différence de es acides.

L'acide tartareux, en se combinant avec les alcalis fixes, est susceptible de deux degrés de saturation : le premier constitue un sel avec veckes d'acide, nommé très-improprement erène de latrre, et que nous avons nommé tartrite acidule de pousse. La même combinaison donne, par un second degré de saturation, un sel parfaitement nentre, que nons nommons simplement tartrite de pousse, et qui set connu en parmacie sons le nom de sel régétal. Le même acide, combiné avec la sondo jusqu'à saturation, donne un tartrite de soude connu sons le nom de sel de signete, ou de sel de polipereste de la Bechelle.

TABLEAU

DES COMBINAISONS DU RADICAL MALIQUE OXIGÉNÉ, OU ACIDE MALIQUE.

AVEC LES BASES SALIPIABLES, PAR ORDRE ALPHANÉTIQUE.

|            | NONS                   | NOMS DES SELS VEUTRES   |  |
|------------|------------------------|-------------------------|--|
|            | DES BANCS SALIFIABLES. | NOWENCLETI BE 3017ELLE. |  |
|            | L'alumine              | Malate d'alumine.       |  |
|            | L'amanoniaque          | Malate d'ammoniaque     |  |
|            | L'oxyde d'antimoine    | Malate d'antimoine      |  |
|            | L'oxyde d'argent       | Malate d'argent.        |  |
|            | L'oxyde d'arsenic      | Malate d'arsenic.       |  |
|            | La baryte              | Malate de baryte.       |  |
|            | L'oxyde de bismuth     | Malate de hisrauth.     |  |
|            | La chaux               | Malate de chaux.        |  |
|            | L'oxyde de cobalt      | Malate de cobalt.       |  |
| mhinaisons | L'oxyde de euivre      | Malate de cuivre.       |  |
| de         | L'oxyde d'étain        | Malate d'étain.         |  |
| de malique | L'oxyde de fer         | Malate de fer.          |  |
| avec       | La magnésie            | Malate de magnésic.     |  |
|            | L'oxyde de manganèse   | Malate de manganèse.    |  |
|            | L'oxyde de mercure     | Malate de mercure.      |  |
|            | L'oxyde de nickel      | Malate de nickel.       |  |
|            | L'oxyde d'or           | Malate d'or.            |  |
|            | L'oxyde de platine     | Malate de platine.      |  |
|            | L'exyde de plemb       | Malate de plomb.        |  |
|            | La potasse             | Melate de potesse.      |  |
|            | La soude               | Malate de soude.        |  |
|            | L'oxyde de zine        | Malate de zinc.         |  |

---

SER L'ACIDE MALIQUE ET SER LE TABLEAU DE SES COMBINAISONS

L'acide malique se trouve tout formé dans le jus des pommes acides mures ou non mures, et d'un grand nombre d'autres fruits. Pour l'obtenir, on commence par saturer le jus de pommes avec de la potasse ou de la soude. On verse ensuite, sur la liqueur saturée, de l'acétite de plomb dissous dans l'eau. Il se fait un échange de bases; l'acide malique se combine avec le plomb, et se précipite. On lave bien ce précipité, ou plutôt ce sel, qui est à peu près insoluble; après quoi on y verse de l'acide sulfurique affaibli, qui chasse l'acide malique, s'empare du plomb, forme avec lui un sulfate, qui est de mênie très-peu soluble et qu'on sépare par filtration ; il reste de l'acide malique libre et en liquenr. Cet acide se trouve mêlé avec l'acide citrique et avec l'acide tartarenx dans un grand nombre de fruits : il tient à peu près le milieu entre l'acide oxalique et l'acide acéteux; et c'est ce qui a porté M. Hermbstadt à lui donner le nom de vinaigre imparfait. Il est plus oxygéné que l'acide oxalique, mais il l'est moins que l'acide acéteux. Il diffère aussi de ce dernier par la nature de son radical, qui contient un peu plus de carbone et un peu moins d'hydrogène. On peut le former artificiellement, en traitant du sucre avec de l'acide nitrique. Si on s'est servi d'un acide étendu d'eau, il ne se forme point de cristaux d'acide oxalique; mais la liqueur contient réellement deux acides, savoir l'acide oxalique, l'acide malique, et probablement même un peu d'acide tartareux. Pour s'en assurer, il ne s'agit que de verser de l'eau de chaux sur la liqueur; il se forme en même temps du malate de chaux qui reste en dissolution. Pour avoir l'acide pur et libre, on décompose le malate de chaux par l'acétite de plomb, et on enlève le plomb à l'acide malique par l'acide sulfurique, de la même manière que quand on opère directement sur le jus des pommes.

TABLEAU

DES COMBINAISONS DU RADICAL CITRIQUE OXYGÉNÉ, OU ACIDE CITRIQUE.

AVEC LES BARES SALEPIARLES,

DANS L'ORDRE DE LECE APPINITÉ AVEC CET ACIDE!

|                                           | NOMES<br>DES SAMES VALIFIABLES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NOMS DES SELS SECTRES.                                                                                                                                           | OBSERVATIONS.                                                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Crembinations de de Farido ritérique aver | La haryte.  La chaux.  La magnésie.  La magnésie.  La potane.  La supaté.  La soule.  L'asyste de magnesie.  L'oxyte de magnesie.  L'oxyte de magnesie.  L'oxyte de plomb.  L'oxyte de plomb.  L'oxyte de plomb.  L'oxyte de colabit.  L'oxyte de mercure.  L'oxyte de mercure.  L'oxyte d'arressie.  L'oxyte de platine. | Citrate de plomb. Citrate de cobalt. Citrate de cuivre. Citrate de enivre. Citrate d'arsenie. Citrate d'antimoine. Citrate d'argent. Citrate d'or. Citrate d'or. | Teden en con-<br>lenzione extirat la<br>incorrere sur mi-<br>ciera chimite. |

Les alimités de cet acide out éte determinées par M. Bergman et par N. de Breney, de l'Académie de Dijon.

SER L'ACIDE CITRIOLE ET SER LE TABLEAU DE SES COMBINAISONS.

On donne le nom de cirique à Tacide en liqueur qu'on retire par expression du citron; on le rencontre dans plusieurs autres fruits mélé aver Tacide malique. Pour l'obtenir pur et concentré, on le luisse déposer sa partie maqueuse par un long repos dans un lieu frais, let que le cave, ensuite on le concentre par un froid de h à 5 depts deudessonts de zéro du thermomètre de Réaunur : l'eau se gêle et l'acide reste en liqueur. On peut ainsi le réduire à un huitième de son volune. Un trop grand degré de froid nuirait au succès de l'opération, parce que l'acide se trouverait engagé dans la glace, et qu'on aurait de la peine à l'ens-éparse. Cette préparation de l'acide citrique est de M. Geogius, On peut l'obtenir d'une manière plus simple encore, en saturant du jas de citron avec de la chaux. Il se forme un citrate caleaire qui est indissoluble dans l'eau; on lave ce sel, et on verse dessus de l'acide sulfurique, qui s'empare de la chaux et qui forme du suffate de chaux, sel presque insoluble. L'acide citrique reste libre dans la fiqueux.

TABLEAU

# DES COMBINAISONS DU RADICAL PYRO-LIGNEUX OXYGÉNÉ, OU ACIDE PYRO-LIGNEUX.

AVEC LES BASES SALIFIABLES.
BANS L'ORDRE DE LEUR AFFINITÉ AVEC CET ACIDE.

|                                                    | NOMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NONS<br>DES SELS SECTEES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Combinations<br>de l'aride<br>pyre-figneux<br>aver | La chana La haryte. La pistene. La potane. La mundrie L | Pyredignite de chuss. Pyredignite de baryte. Pyredignite de potrase. Pyredignite de potrase. Pyredignite de model. Pyredignite de model. Pyredignite de magnites. Pyredignite de magnites. Pyredignite de magnites. Pyredignite de magnites. Pyredignite de plends. Pyredignite de plends. Pyredignite de reinve. Pyredignite de reinve. Pyredignite de mêtel. Pyredignite de plensen. Pyredignite d'automôte. |

Nors. Toules cas combinations desired incommes any success chimist-

SUR L'ACIDE PURO-LIGNEUX ET SUR LE TABLEAU DE SES COMBINAISONS.

Les anciens, chimistes avaient observé que la plupart des bois, et surtout ceux qui sont lourds et compactes, domaient, par la distillation à feu nu, un esprit acide d'une nature particulière: mais personne, avant M. Goettling, ne s'était occupé d'en rechercher la nature. Le travail qu'il a donné sur ce sujet se trouve dans le journal de Crell, année 1779. L'acide pyro-higneux, qu'on obtient par la distillation du bois à feu nu, est de couleur brune; il est très-chargé d'huile et de charbon; pour l'obtenir plus pur, on le rectifie par une seconde distillation. Il paraît qu'il est à peu près le même, de quelque bois qu'il ait été tiré. M. de Morreau et M. Eloi Boursier de Clervaux se sont attachés à déferminer les affinités de cet acide avec les différentes bases salifiables; et c'es taus Fordre qu'ils leur en tassigné qu'on les présente ici. Le radical de cet acide est principalement formé d'hydrogène et de carbone.

TABLEAU

DES COMBINAISONS DU RADICAL PYRO-TARTAREUX OXYGÉNÉ, OU ACIDE PYRO-TARTAREUX'.

AVEC LES BASES SALIFIABLES

DANS L'ORDRE DE LEUR APPINITÉ AVEC CET ACIDE.

|              | NOMS<br>ans sames malifiandes. | NOMS<br>ens sels relieves.  |  |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
|              | La potasse                     | Pyro-tartrite de potasse.   |  |
|              | La soude                       | Pyro-tartrite de soude.     |  |
|              | La baryte                      | Pyro-tartrite de baryte.    |  |
|              | La chaux                       | Pyro-tartrite de chaux.     |  |
|              | La magnésie                    | Pyro-tartrite de magnésie.  |  |
|              | L'ammoniaque                   | Pyro-tartrite d'ammoniaque  |  |
|              | L'alumine                      | Pyro-tartrite d'alumine.    |  |
|              | L'oxyde de zine                | Pyro-tartrite de zinc.      |  |
| enbinaisons  | L'oxyde de manganèse           | Pyro-tartrite de manganèse. |  |
| de l'acide   | L'oxyde de fer                 | Pyro-tartrite de fer.       |  |
| ro-tertareus | L'oxyde de plomb               | Pyro-tartrite de plomb.     |  |
| avec         | L'oxyde d'étain                | Pyro-tartrite d'étain.      |  |
|              | L'oxyde de cobalt              | Pyro-tartrite de cobalt.    |  |
|              | L'oxyde de cuivre              | Pyro-tartrite de cuivre.    |  |
|              | L'oxyde de nickel              | Pyro-tartrite de nickel.    |  |
|              | L'oxyde d'arsenie              | Pyro-tartrite d'arsenic.    |  |
|              | L'oxyde de bismuth             | Pyro-tartrite de bismuth.   |  |
|              | L'oxyde de mercure             | Pyro-tartrite de mercure.   |  |
|              | L'oxyde d'entimoine            | Pyro-tartrite d'antimoine.  |  |
|              | L'oxyde d'argent               | Pyro-tartrite d'argent.     |  |

Nors. Toutes ces combinaisons étairest incommes aux anciens chimiates.

On ne connaît pas encore les affinités de cet acide : mais, comme il a beaucoup da rappor avec l'acide pyro-maqueux, on les a supposées les mêmes.

SUR PAGIDE PYRO-TARTARETA ET SUR LE TABLEAU DE SES COMBINAISONS.

On donne le nom de pyro-tartareux à un acide empyreumatique peu concentré, qu'on retire du tartre parifie par voie de distillação. Pour l'obtenir, on remplit à moitié de tartrite acidule de potasse ou tartre, en poudre, une corona de verre; on y adapte un récipient table aquel on ajoute un tube qui s'engage sous une clorde dans l'appareid pneumato-chimique. En graduant le feu, on obtient nue liquear acide empyreumatique mélée avec de l'huile: on sépare ces deux produits au moyen d'un entonnoir, et c'est la liqueur acide qu'on a nomer airde pyro-tartareux. Il se dégage, dans cette distillation, une prodigieuse quantité de gaz acide carbonique. L'acide pyro-tartareux qu'o sobtient n'est pas parfaitement pur; il contient toujours de l'huile, qu'il serait à soubniteir qu'on en pût séparer. Qu'elques auteurs ont conseillé de le rectifier; mais les académiciens de Dijon ont constaté que cette opération était dangereuse, et qu'il y avait explosion.

TABLEAU

# DES COMBINAISONS DU RADICAL PYRO-MUQUEUX OXYGÉNÉ, OU ACIDE PYRO-MUQUEUX. AVEC LES BAIES SALIFIABLES.

DANS L'ORDRE DE LECE APPINITÉ AVEC CET ACIDE.

|                            | NOMES  DES BASES SALEPLABLES. | NOWS<br>DES SELS NEITEEN. |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                            | La polasse                    | Pyro-mucite de potasse.   |
|                            | La soude                      | Pyro-mucite de soude.     |
|                            | La baryte                     | Pyro-mucite de baryte.    |
|                            | La chaux                      | Pyro-mucite de chaux.     |
|                            | La magnésie                   | Pyro-mucite de magnésie.  |
|                            | L'ammoniaque                  | Pyro-mueite d'ammoniaque  |
|                            | L'alumine                     | Pyro-mucite d'alumine.    |
|                            | L'oxyde de zinc               | Pyro-mucite de zinc.      |
| Gombinaisons<br>de l'aride | L'oxyde de manganèse          | Pyro-mucite de manganèse. |
| pyro-maqueux               | L'oxyde de fer                | Pyro-mucite de fer.       |
| ater                       | L'oxyde de plomb              | Pyro-mucite de plomb.     |
|                            | L'oxyde d'étain               | Pyro-mucite d'étain.      |
|                            | L'oxyde de cobalt             | Pyro-mucite de cobalt.    |
|                            | L'oxyde de cuivre             | Pyro-mucite de cuivre.    |
|                            | L'oxyde de nickel             | Pyro-mucite de nickel.    |
|                            | L'oxyde d'arsenie             | Pyro-mucite d'arsenic.    |
|                            | L'oxyde de bismuth            | Pyro-nutrite de bismuth.  |
|                            | L'oxyde d'antimoine           | Pyro-mucite d'antimoine.  |

SER L'ACIDE PERO-MUQUEUR ET SUR LE TABLEAU DE SES COMBINAISONS.

On retire l'acide pyro-muqueux du sucre et de tous les corps sucrès par la distillation à feu nu. Comme ces substances se boursoulent considérablement au feu, on doit laisser vides les sespt huitièmes de la coraue. Cet acide est d'un jaune qui tire sur le rouge; on l'obtient moins coloré en le rectifiant par une seconde distillation. Il est principalement composé d'eau et d'une petite portion d'huile légèrement oxygénée. Quaud il en tombe sur les mains, il les tache en jaune, et ces taches ne s'en vont qu'avec l'épiderme. La manière la plus simple de le concentrer est de l'exposer à la gelée ou bien à un froid artificiel; si on l'oxygène par l'acide nitrique, on le convertit en partie en acide oxalique et en acide malique.

C'est mal à propos qu'on a prétendu qu'il se dégage beaucoup de gaz pendant la distillation de cet acide; il n'en passe presque point quand la distillation est conduite lentement et par un degré de feu modéré.

TABLEAU

DES COMBINAISONS DU RADICAL OXALIQUE OXYGÉNÉ, OU ACIDE OXALIQUE,
ATRE LES BASES SALITIAGLES.

DANS L'ORDRE DE LEUR AFFINITÉ AVEC CET ACIDE.

|                   | NOMS                 | NOMS<br>DES ISLS RECTARS |
|-------------------|----------------------|--------------------------|
|                   | La cheux             | Oxalate de chaux.        |
|                   | La baryte            | Oxalate de baryte.       |
|                   | La magnésie          | Oxalate de magnésie.     |
|                   | La potasse           | Oxalate de potasse.      |
|                   | La soude             | Oxalate de soude.        |
|                   | L'ammoniaque         | Oxalete d'ammoniaque.    |
|                   | L'alumine            | Oxalete d'alumine.       |
|                   | L'oxyde de zinc      | Oxalete de zinc.         |
|                   | L'oxyde de fer       | Oxalate de fer.          |
| binaisons         | L'oxyde de manganèse | Oxalate de manganèse.    |
| de<br>le oxalique | L'oxyde de cobalt    | Oxalate de cobalt.       |
| arec              | L'oxyde de nickel    | Oxalate de nickel.       |
|                   | L'oxyde de plomb     | Oxalate de plomb.        |
|                   | L'oxyde de cuivre    | Oxalete de cuivre.       |
|                   | L'oxyde de bismuth   | Oxalate de bismuth.      |
|                   | L'oxyde d'antimoine  | Oxalate d'antimoine.     |
|                   | L'oxyde d'arsenie    | Oxalate d'arsenic.       |
|                   | L'exyde de mercure   | Oxalate de mercure.      |
|                   | L'oxyde d'argent     | Oxalate d'argent.        |
|                   | L'oxyde d'or         | Oxalete d'or.            |
|                   | L'oxyde de platine   | Oxalate de platine.      |

SUR L'ACIDE OXALIQUE ET SUB LE TABLEAU DE SES COMBINAISONS.

L'acide oxalique se prépare principalement en Suisse et en Allemagne; il se tire du suc de l'oseille qu'on exprime, et dans lequel ses cristaux se forment par un long repos. Dans cet état il est en partie saturé par de l'alcali fixe végétal ou potasse; en sorte que c'est, à proprement parler, un sel neutre avec un grand excès d'acide. Quand on vent obtenir l'acide pur, il faut le former artificiellement, et on y parvient en oxygénant le sucre , qui paraît être le véritable radical oxalique. On verse en conséquence, sur une partie de sucre, six à huit parties d'acide nitrique, et on fait chauffer à une chaleur douce ; il se produit une vive effervescence, et il se dégage une grande abondance de gaz nitreny; après quoi, en laissant reposer la liqueur, il s'y forme des cristany qui sont de l'acide ovalique très-pur. On les sèche sur un papier gris pour en séparer les dernières portions d'acide nitrique dont ils ponrraient être imbibés; et, pour être encore plus sûr de la pureté de l'acide, on le dissout dans de l'eau distillée, et on le fait cristalliser nue seconde fois.

L'acide oxalique n'est pas le seul qu'on puisse obtenir du sucre en loxygénant. La même liqueur qui a donné des cristaux d'acide oxalique par refroidissement contient en outre l'acide malique, qui est un peu plus oxygéné. Enfin, en oxygénant encore davantage le sucre, on le convertit en acide acéteux ou vinsaigre.

L'acide oxalique, uni à une petite quantité de soude ou de potasse, a, comme l'acide tartareux, la propriété d'entrer tout entier dans un grand nombre de combinaisons, sans se décomposer : il en résulte des sels à deux bases, qu'il à bien fallu nommer. Nous avons appelé le sel d'osselle oxalate acidule de potasse. Il y a plus d'un siècle que l'acide onalique est connu des chimistes. M. Duclos en a fait mention dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, année (688. Il a été décrit avec asser de soin par Boerhaave; mais M. Scheele est le premier qui ait reonnu qu'il contenait de la potasse toute formée, et qui ait démoutré son identité avec l'acide qu'on forme par l'oxyfénation du sucre.

### TABLEAU DES COMBINAISONS DU RADICAL ACÉTEUX OXYGÉNÉ, PAR

SEIVANT L'ORDRE DE LECE

|                 | NOMENCLATURE NOUVELLE.                                                           |                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | PONS DEN BASES SALBFIABLES.                                                      | BORN SER ABLA MELTRES <sup>1</sup> .                                                 |
|                 | La baryte                                                                        | Acétite de buryte.                                                                   |
|                 | La potosse,                                                                      | Acétite de potasse.                                                                  |
|                 | La sonde                                                                         | Acétite de soude.                                                                    |
|                 | Le chaux                                                                         | Acétite de chaux.                                                                    |
|                 | La magnésie<br>L'ammoniaque                                                      | Acétite de magnésie.<br>Acétite d'ammoniaque.                                        |
|                 | L'oxyde de zinc                                                                  | Acétite de zinc.                                                                     |
|                 | L'oxyde de manganèse                                                             | Acétite de manganèse.                                                                |
| Combinations    | L'oxyde de fer                                                                   | Acétite de fer.                                                                      |
| l'acide aciteus | L'oxyde de plomb                                                                 | Acétite de plomb.                                                                    |
| avec            | L'oxyde d'étnin                                                                  | Acétite d'étain.                                                                     |
| ater            | L'oxyde de cobalt<br>L'oxyde de cuivre<br>L'oxyde de nickel<br>L'oxyde d'arsenic | Acétite de cobalt.<br>Acétite de cuivre.<br>Acétite de nickel.<br>Acétite d'ansenie. |
|                 | L'oxyde de bismuth                                                               | Acétite de hismuth.                                                                  |
|                 | L'oxyde de mercure                                                               | Acétite de mercure.                                                                  |
|                 | L'oxyde d'antimoine<br>L'oxyde d'argent                                          | Acétite d'antimoine.<br>Acétite d'argent.                                            |
|                 | L'oxyde d'or                                                                     | Acétite d'or.                                                                        |
|                 | L'oxyde de platine                                                               | Acétite de platine.<br>Acétite d'alumine.                                            |

Les aucieus chimistes n'out guirre comm de ces sels que l'arcitie de potasse, celui de sonde, celui di sundo celui de cuitre de celui de cuitre de celui de cuitre de celui de pumb, la découverte de l'arcitie d'arrente et due à M. Cadet. (V. a. Hil des Sennats rémagers.) On det sprincipalment à M. Wenerl, aux acclémicieus de l'Opin, a. M. de Lascone et à M. Prouch. la connaisseme que nous avons des propriées des autres acétiles. Il serait possible que le radical acéteux outre l'hydrogène et le carbone,

28

# UN PREMIER DEGRÉ D'OXYGÉNATION, AVEC LES BASES SALIFIABLES, APPIVITÉ AVEC CET ACIDE.

|             | SOMESCLATURE ANCIESNE.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|             | NOM ASS BACES.                             | SOUR BES SELL 1 SET TERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|             | La terre pesante                           | Inconsuse des anciens. La découverte en est due à M. de Morveau , qui l'<br>nommuée acête berotique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|             | L'aleali fixe végétal                      | Terre folice de tartre très-occrète de Müller, Arcane de tartre de Basi<br>Valentin et de Paraceles. Magistère purgatif de tartre de Schroede-<br>sel ossentiel de vin de Zwelfer, tartre régénéré de Tachenius, sel di-<br>rétique de Sybjus, de Wilcon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|             | L'alcali fixe minéral                      | Terre foliée à basa d'adeali minéral, terre foliée minérale, terre foliée eri<br>tallisable, sel acitem minéral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|             | La terre calcaire                          | Sel de craie, sel de cerail, sel d'yeux d'écrevisses; Hartmann en a fa<br>mention.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|             | La base du sel d'Epsom<br>L'alcali volatil | tneonnue des anciens; M. Wenael est le premier qui en sit parle.<br>Esprit de Mondecerus ou de Mondecer, sel acéteux ammoniacal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|             | La chaux de zinc                           | Cette combination a été comme de Glauber, Swedenborg, Bespou<br>Pott, de M. de Lenson et de M. Wennet, mais ils ne l'out pon désign<br>per un nous particulier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|             | La chaux de manganèse                      | Inconnue des apriens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| de l'acide  | La chaux de fer                            | Vinaigre martial. Cette combinaison a éto décrite par Scheffer, p<br>MM, Nonzet, Wenzel et le duc d'Aven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|             | La chaux de plomb                          | Sucre de Saturne, vinaiere de Saturne, sel de Saturne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| do vinaigre | La chaux d'étain                           | Cette combination a été connue de MM. Lemery, Margraff, Monaret, We<br>tendorf et Wenzel, mais ils ne lui out pas donné de son.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|             | La chaux de cobalt                         | Encre de sympathie de M. Cadet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|             | La chaux de cuivre                         | Vert-de-gris, cristoux de verdet, cristoux de Vénus, verdet, verdet distill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|             | La chaux de nickel                         | Inconnue des ancieus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|             | La chaux d'arsenic                         | Liqueur funsante, arwaico-accteuse, ou phosphore liquide de M. Cadet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|             | La chaux de bismuth.                       | Sucre de hismuth de M. Geoffroy. Cette combinaison a été connue :<br>MM. Gellert, Pott. Westendorf, Bergman et de Morveau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|             | La chaux de mercure.                       | Terre foliée mercurielle. M. Gelauer a fast mention en 1748 de cel<br>combination ; elle a été décrite par MN. Hellot, Margraff, Baum<br>Navier, Monnet, Wenael : c'est le fameux remède antivénorien de Keys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|             | La cheux d'entimoine                       | Contraction of the second seco |  |
|             | La chaux d'argent                          | Inconsus des anciens, décrité par MM, Margraff, Monnet et Wessel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|             | La chaux d'or                              | Cette combination est peu connue, Schroeder et Juncker en out fuit mer<br>tion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|             | La chaux de platine                        | Cette crenbinaison est jaconnue,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|             | L'alumine                                  | Le vinaigre ne dissout, comme s'en est assuré M. Wenzel, que très-pi<br>d'alumine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

contitat encore un peu d'anote. Il y a lieu de le soupponner, d'après la propriété qu'à l'actète de potasse de donner de l'ammonisque per la distillation , à moins cependant que l'anote qui concourt à la formation de cette ammonisque ne soit du à la décomposition de la potasse elle-carter.

SER LE BADICAL ACÉTEUX OXIGÉNÉ PAR UN PREMIER DEGRÉ PORIGÉNATION, OU ACIDE ACÉTEUX.

ET SER SES COMBINAISONS AVEC LES BASES SALIFIABLES.

Le radical acéteux est composé de la réunion du carbone et de l'hydrogène portés à l'état d'acide par l'addition de l'oxygène. Cet acide est, par conséquent, composé des mêmes principes que l'acide tartareux, que l'acide malique, etc. mais la proportion des principes est différente pour chacun de ces acides, et il paraît que l'acide acéteux est le plus oxygéné de tous. l'ai quelques raisons de croire qu'il contient aussi un peu d'azote, et que ce principe, qui n'existe pas dans les autres acides végétaux que je viens de nommer, si ce n'est peut-ètre dans l'acide tartareux, est une des causes qui le différencient. Pour prodnire l'acide acétenx ou vinaigre, on expose le vin à une température donce, en y ajoutant un ferment, qui consiste principalement dans la lie qui s'est précédemment séparée d'autre vinaigre pendant sa fabrication, ou dans d'autres matières de même nature. La partie spiritueuse du vin (le carbone et l'hydrogène) s'oxygène dans cette opération; c'est par cette raison qu'elle ne peut se faire qu'à l'air libre, et qu'elle est toujours accompagnée d'une diminution du volume de l'air. Il faut, en conséquence, pour faire de bon vinaigre, que le tonneau dans lequel on opère ne soit qu'à moitié plein. L'acide qui se forme ainsi est très-volatil; il est étendu d'une très-grande quantité d'eau et mèlé de beaucoup de substances étrangères, Pour l'avoir pur, on le distille à une chaleur douce, dans des vaisseaux de grès ou de verre : mais ce qui paraît avoir échappé aux chimistes, c'est que l'acide acéteux change de nature dans cette opération; l'acide qui passe dans la distillation n'est pas exactement de même nature que celui qui reste dans l'alambic; ce dernier paraît être plus oxygéné.

La distillation ne suffit pas pour debarrasser l'acide acteux du flegme étranger qui s'y trouve melét; le meilleur moyen de le concentrer sans en altérer la nature consiste à l'exposer à un froid de quatre ou six degrés au-dessous de la congédation : la partie aqueuse gèle, et l'aride reste liquide. Il paraît que l'acide acteux, libre de toute combinaison, est naturellement dans l'état de gaz, au degré de température et de pression dans lequel nous vivons, et que nous ne pouvous le retein' que ne combinant avec une grande quantité d'eux.

Il est d'autres procédés plus chimiques pour obtenir l'acide acéteurs, ils consistent à soygéner l'acide du atret, l'acide cashique on l'acide malique par l'acide nitrique; mais il y a lieu de croire que la proportion des bases qui composent le radical change dans cette opération. Au surplus, M. Hassenfrate est occupé dans es moment à r'épétier les expériences d'après lesquelles ou a prétendu établir la possibilité de ces conversions.

La combinision de l'acide acéteux avec les différentes bases salifiables se fait avec assez de facilité; mais la plupart des sels qui résultent ne sont pas cristallisables, à la différence des sels formés par l'acide tartareux et l'acide oxalique, qui sont en général peu solubles. Le tartrire et l'oxalate de chaux ne le sont pas même sensiblement. Les malates tienment une espèce de milieu entre les oxalates et les acétates pour la solublité, comme l'acide qui les forme en tient un pour le degré d'oxygénation.

Il faut, comme pour tous les antres acides, que les métaux soient oxygénés, pour pouvoir être dissous dans l'acide acéteux.

### TABLEAU

# DES COMBINAISONS DU RADICAL ACÉTEUX OXYGÉNÉ

PAR UN SECUND DECRÉ D'OLIGINATION, OU ACIDE ACÉTIQUE, AVEC LES BISES SALUTABLES. BANS L'ORDRE DE LEUR APPINITÉ AVEC CET ACIDE.

|                                       | NOMES DES REFES VELLEPARLES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NOMES DES SELO SECTEES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ORBERTATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condussions  for Faride arctique  arc | la haryle.  La potane.  La potane.  La chem  La megolie.  Longolie de inno.  Longolie de manganhe.  Longolie de manganhe.  Longolie de rime.  Longolie de planh.  Longolie de planh.  Longolie de cuivre.  Longolie de innomb.  Longolie de innomb.  Longolie de innomb.  Longolie de innomb.  Longolie de famininhe.  Longolie d'ampent.  Longolie de platine. | Acciate de baryte. Acciate de potrase. Acciate de potrase. Acciate de chana. Acciate de monde. Acciate de monde. Acciate de monde. Acciate de mongonie. Acciate de mongonie. Acciate de fer. Acciate de fer. Acciate de fer. Acciate de fer. Acciate de plomb. Acciate de caire. Acciate de nichel. Acciate de mirco. Acciate d'aminosine. | Tous ces and shirest incomess of the control of the |

SUR L'ACIDE ACÉTIQUE ET SUR LE TABLEAU DE SES COMBINAISONS.

Nous avons donné au vinaigre radical le nom d'acide acétique, parce que nous avons supposé qu'il était plus chargé d'oxygène que le vinaigre ou acide acéteux. Dans cette supposition, le vinaigre radical, ou acide acétique, serait le dernier degré d'oxygénation que puisse prendre le radical hydro-carboneux; mais, quelque probable que soit cette conséquence, elle demande à être confirmée par des expériences plus décisives. Quoi qu'il en soit, pour préparer le vinaigre radical, on prend de l'acétite de potasse, qui est une combinaison d'acide acéteux et de potasse, ou de l'acétite de cuivre, qui est une combinaison du même acide avec du cuivre; on verse dessus un tiers de son poids d'acide sulfurique concentré, et, par la distillation, on obtient un vinaigre très-concentré, qu'on nomme vinaigre radical ou acide acétique. Mais, comme je viens de l'indiquer, il n'est point encore rigoureusement démontré que cet acide soit plus oxygéné que l'acide acéteux ordinaire. ni même qu'il n'en diffère pas par la différence de proportion des principes du radical.

TABLEAU

## DES COMBINAISONS DU RADICAL SUCCINIQUE OXYGÉNÉ, OU ACIDE SUCCINIQUE, AVEC LES BALBFARLES.

### DANS L'ORDRE DE LEUR APPINITÉ AVEC CET ACIDE.

|                | NOMS<br>DEN MARIE SALIFFAREZIS. | NOMS<br>DES SELS NEI TEES. |
|----------------|---------------------------------|----------------------------|
|                | La baryte                       | Succinate de baryte.       |
|                | La chaux                        | Succinate de chaux.        |
|                | La potasse                      | Succinate de potasse.      |
|                | La soude                        | Succinate de soude.        |
|                | L'ammoniaque                    | Succinate d'ammoniaque     |
|                | La magnésie                     | Sucrinate de magnésie.     |
|                | L'alumine                       | Succinate d'alumine.       |
|                | L'oxyde de rinc                 | Succinate de zinc.         |
|                | L'oxyde de fer                  | Succinate de fer.          |
| combinations   | L'oxyde de manganèse            | Succinste de manganèse.    |
| de             | L'oxyde de cobalt               | Succinate de cobalt.       |
| ide succanique | L'oxyde de niekel               | Succinate de nickel.       |
| 2166           | L'oxyde de plomb                | Sucrinate de plomb.        |
|                | L'oxyde d'étain                 | Succinate d'étain.         |
|                | L'oxyde de cuivre               | Succipate de cuivre.       |
|                | L'oxyde de bismuth              | Succinate de bismuth.      |
|                | L'oxyde d'antimoine             | Succinate d'antimoine.     |
|                | L'oxyde d'arsenie               | Succinate d'arsenic.       |
|                | L'exyde de mercure              | Succinate de mercure.      |
|                | L'oxyde d'argent                | Succinate d'argent.        |
|                | L'oxyde d'or                    | Succinate d'or.            |
|                | L'oxyde de platine              | Succinate de platine.      |

SUB L'ACIDE SECCINIQUE ET SUR LE TABLEAU DE SES COMBINAISONS.

L'acide succinique se retire du succiu, karabé ou ambre jaune, par distillation. Il suffit de mettre cette substance dats une cornue, et de donner une chaleur douce; l'acide succinique se sublime sons forme concrète dans le coil de la cornue. Il faut viter de pousser trop loin la sidillation, pour ne pas faire passer l'Inile. L'opération finie, on met le sel égoutter sur du papier gris; après quoi on le purifie par des dissolutions et cristallisations régétées.

Cet acide exige vingt-quatre parties d'eau froide pour être teut en idissolution; usai il est beaucoup plus dissoluble dans l'eau chande; il n'altère que faiblement les teintures bleues végétales, et il n'a pas dans un degré très-éminent les qualités d'acide. M. de Morvaun est le premier des climities qui ait essayé de déterminer ses différentes affinités, et c'est d'après lui qu'elles sont indiquées dans le tableau joint à ces observations.

### TABLEAU

# DES COMBINAISONS DU BADICAL BENZOIQUE OXYGÉNÉ, OU ACIDE BENZOIQUE,

LES SUPPÉRENTES BASES NALIFIABLES. BANGÉES PAR ORDRE ALPRABÉTIQUE.

|              | NOMS  BES BASES SALIFIABLES. | ROWS<br>RES HELM MEETERS. |
|--------------|------------------------------|---------------------------|
|              | L'alumne                     | Benzoate d'alumine.       |
|              | L'ammonisque                 | Benzoate d'animoniaque.   |
|              | La baryte                    | Benzoate de baryte.       |
| - 1          | La chaux                     | Benzoste de chaux.        |
|              | La magnésse                  | Benzoate de magnésie.     |
| - 1          | La potasse                   | Benzoate de potasse.      |
|              | La soude                     | Benzoate de soude.        |
|              | L'oxyde d'antimoine          | Benzoate d'antimoine.     |
|              | L'oxyde d'argent             | Benzoate d'argent.        |
| ombanaisons  | L'oxyde d'arsenic            | Benzoate d'arsenic.       |
| de           | L'oxyde de bismuth           | Benzoate de bismuth.      |
| de benzoique | L'osyde de cobalt            | Benzoate de cobalt.       |
| aver         | L'oxyde de enivre            | Benzoate de cuivre.       |
|              | L'oxyde d'étain              | Benzoate d'étain.         |
|              | L'oxyde de fer               | Benzoate de fer.          |
|              | L'oxyde de manganèse         | Benzoate de manganèse.    |
|              | L'oxyde de mercure           | Benzoate de asercure.     |
|              | L'oxyde de molybdène         | Benzonte de molybdène.    |
|              | L'oxyde de nickel            | Benzoate de mekel.        |
|              | L'oxyde de plomb             | Benznate de plomb.        |
|              | L'oxyde de tangstène         | Benzoate de tungstène.    |
|              | L'oxyde de zinc              | Benzoate de zinc.         |

Note. Toutes ces combinaisons étaient inconnues aux anciens clamistes, el même encore auourd'hui on n'a rien de satisfaisant encore sur les propriétés de l'ocide benauque et sur ses ffinités.

SUB L'ACIDE BENEGIQUE ET SUB LE TABLEAU DE SES COMBINAISONS AVEC LES BASES SALIFIABLES.

Cet acide a été connu des anciens chimistes sous le non de fleurs de benjojn; on l'obtenait par voie de sublimation, Depuis, M. Geoffroy a découvert qu'on pouvait également l'extraire par la voie humide : enfin, M. Schecle, d'après un grand nombre d'expériences qu'il a faites sur le benjoin, s'est arrêté au procédé qui suit : On prend de bonne eau de chaux, dans laquelle même il est avantageux de laisser de la chaux en excès; on la fait digérer portion par portion sur du benjoin réduit en poudre fine, en remuant continuellement le mélange, Après une demi-heure de digestion, on décante et on remet de nouvelle eau de chaux, et ainsi plusicurs fois, jusqu'à ce qu'on s'apercoive que l'eau de chaux ne se neutralise plus. On rassemble toutes les liqueurs, on les rapproche par évaporation, et, quand elles sont réduites autant qu'elles le peuvent être sans cristalliser, on laisse refroidir : on verse de l'acide muriatique goutte à goutte, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité. La substance qu'on obtient par ce procédé est l'acide benzoique concret.

# TABLEAU

# DES COMBINAISONS DU RADICAL CAMPHORIQUE OXYGÉNÉ,

OU ACIOR CAMPHORIQUE,

AVEC LES BASES SALIFIABLES, PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.

|              | NOMS DEF BASES BALIFIABLES. | NOMS DES SEUS SEUTRES.  |
|--------------|-----------------------------|-------------------------|
|              | L'alumine                   | Camphorate d'alumine.   |
|              | L'ammoniaque                | Camphorate d'ammonisque |
|              | L'oxyde d'antimoine         | Camphorate d'antimoine. |
|              | L'oxyde d'argent.           | Camphorate d'argent.    |
|              | L'oxyde d'arsenic           | Camphorate d'arsenic.   |
|              | Le baryte.                  | Comphorate de baryte.   |
|              | L'oxyde de bismuth          | Camphorate de bismuth.  |
|              | La chaux                    | Camphorate de chanx.    |
|              | L'oxyde de cobalt           | Camphorate de cobalt.   |
| Combinations | L'oxyde de cuivre.          | Camphorate de cuivre.   |
| de Facide    | L'oxyde d'étain.            | Camphorate d'étain.     |
| camphorsque  | L'oxyde de fer              | Camphorate de fer.      |
| avec         | La magnésie                 | Camphorate de magnésie. |
|              | L'oxyde de manganèse        | Camphorate de manganèse |
|              | L'oxyde de mercure          | Camphorate de mercure.  |
|              | L'oxyde de nickel           | Camphorate de nickel.   |
|              | L'oxyde d'or                | Camphorate d'or.        |
|              | L'oxyde de platine          | Camphorate de platine.  |
|              | L'oxyde de plomb.           | Camphorate de plomb.    |
|              | La potesse.                 | Camphorate de potasse.  |
|              | La soude                    | Camphorate de soude.    |
|              | L'oxyde de sinc             | Camphorate de zinc.     |

SUB L'ACIDE CAMPRORIQUE ET SUR LE TABLEAU DE SES COMBINAISONS,

Le camplire est une espèce d'huile essentielle concrète, qu'on critir, par sublination, d'un laurier qui croit à la Chine et au Japon. M. Kosegarten a distillé jusqu'à huit fois de l'acide nitrique sur du camplire, et il est parvenu ainsi à l'oxygéner et à le couvertir en un acide très-analogue à l'acide oxalique. Il en diffère cependant à quelques égards, et c'est ce qui nous a déterminés à lui conserver, jusqu'à nouvel ordre, un non particulière.

Le camphre étant un radical carbone-hydreux ou hydro-carboneux, di n'est pas étonant qu'en l'oxygénant il forme de l'acide onalique, de l'acide nalique et plusieurs autres acides végétaux. Les expériences raportées par M. Kosegarten ne démentent pas cette conjecture, et la plus grande partie des phénomènes qu'il a observés dans la combinaison de cet acide avec les bases salifiables s'observent de mênue dans les combinaisons de l'acide oxalique ou de l'acide nalique; je serais donc assez porté à regarder l'acide camphorique comme un mélange d'acide oxalique et d'acide halique.

# TABLEAU

# DES COMBINAISONS DU BADICAL GALLIQUE OXYGÉNÉ,

IVEC LES BASES SALIFIABLES BANGÉES PAR ORDRE ALPRANÉTIQUE.

|            | NOMS<br>bus bases salifiables. | NOMS DES SELS NEUTRES  |
|------------|--------------------------------|------------------------|
|            |                                | PORENCIATURE NOTVELLE. |
|            | L'alugine                      | Gallate d'alumine.     |
|            | L'ammoniaque                   | Gallate d'ammoniaque.  |
|            | L'oxyde d'antimoine            | Gallate d'autimoine.   |
|            | L'osyde d'argent               | Gallate d'argent.      |
|            | L'oxyde d'arsenic              | Gallate d'arsenic.     |
|            | La baryte                      | Gallate de baryte.     |
|            | L'oxyde de bismoth             | Gallate de hismuth.    |
|            | Le chaux                       | Gallate de chaux.      |
|            | L'oxyde de cobalt              | Gallate de cobalt.     |
| binassons  | L'oxyde de cuivre              | Gallate de cuivre.     |
| de         | L'oxyde d'étain                | Gallate d'étain.       |
| e gallique | L'axyde de fer                 | Gallate de fer.        |
| asec       | La magnésie.                   | Gallate de magnésie.   |
|            | L'oxyde de manganèse           | Gallate de manganèse.  |
|            | L'oxyde de mercure             | Gallate de mercure.    |
|            | L'oxyde de nickel              | Gallate de nickel.     |
|            | L'osyde d'or                   | Gallate d'or.          |
|            | L'oxyde de platine             | Gallate de platine.    |
|            | L'oxyde de plomb               | Gallate de plomb.      |
|            | La potasse                     | Gallate de potasse.    |
|            | La soude                       | Gallate de soude.      |
|            | L'oxyde de zinc                | Gallate de zinc.       |

SER L'ACIDE GALLIQUE ET SUR LE TABLEAU DE SES COMBINAISONS.

L'acide gallique, ou principe astringent, se tire de la noix de galle, soit par la simple infusion ou décoction dans l'eau, soit par une distillation à un feu très-doux. Ce n'est que depuis un petit nombre d'années qu'on a donné une attention plus particulière à cette substance. MM. les commissaires de l'Académie de Dijon en ont suivi toutes les combinaisons, et ont donné le travail le plus complet qu'on ent fait jusqu'alors. Quoique les propriétés acides de ce principe ne soient pas très-marquées, il rougit la teinture de tournesol, il décompose les sulfures, il s'unit à tous les métaux, quand ils ont été préalablement dissous par un autre acide, et il les précipite sous différentes couleurs. Le fer, par cette combinaison, donne un précipité d'un bleu ou d'un violet foncé. Cet acide, si toutefois il mérite ce nom, se trouve dans un grand nombre de végétaux, tels que le chêne, le saule, l'iris des marais, le fraisier, le nymphéa, le quinquina, l'écorce et la fleur de grenade, et dans beaucoup de bois et d'écorces. On ignore absolument quel est son radical.

# TABLEAU

## DES COMBINAISONS DU RADICAL L'ACTIQUE OXYGÉNÉ, OU ACIDE LACTIQUE,

OU ACIDE LACTIQUE.

AVEC LES BASES CALIFIABLES, PAR ORDRE ALPRARÉTIQUE,

|                   | NOMS                 | NONS DES SELS NEUTRES  |
|-------------------|----------------------|------------------------|
|                   |                      | NOMENCLATERS SOTTELLS. |
|                   | L'alumine            | Lactate d'alumine.     |
|                   | L'ammentaque         | Lactate d'ammoniaque.  |
|                   | L'oxyde d'antimoine  | Lactate d'antimoine.   |
|                   | L'oxyde d'argent     | Lactate d'argent.      |
|                   | L'oxyde d'arsenie    | Lactate d'arsenic.     |
|                   | La baryte            | Lactate de baryte.     |
|                   | L'oxyde de bismuth   | Lactate de bismutb.    |
|                   | La chaux             | Lactate de chaux.      |
|                   | L'oxyde de cobalt    | Lactate de cobalt.     |
| denessons         | L'oxyde de cuivre.   | Lactate de cuivre.     |
| de<br>de lactaque | L'oxyde d'étain      | Lactate d'étam,        |
| le lactique       | L'oxyde de fer       | Lactate de fer.        |
| avec              | L'oxyde de manganèse | Lactate de manganèse.  |
|                   | L'oxyde de mercure   | Lactate de mercure.    |
|                   | L'oxyde de nickel    | Lactate de nickel.     |
|                   | L'oxyde d'or         | Lactate d'or.          |
|                   | L'oxyde de platine   | Lactate de platine.    |
|                   | L'oxyde de plomb     | Lactate de plomb.      |
|                   | La potasse           | Lactate de potasse.    |
|                   | La soude             | Lactate de soude.      |
|                   | L'oxyde de zinc      | Lactate de zinc.       |

SUB L'ACIDE LACTIQUE ET SUR LE TABLEAU DE SES COMBINAISONS

M. Scheele est celui auquel nous devous les seules comaissances exactes que nous ayons sur l'acide lactique. Cet acide se renontre dans le petit-lait, et il y est uni à un peu de terre. Pour l'obtenir on fait réduire par évaporation du petit-lait au huitième de son volume; on fittre pour bien séparer toute la partie caséeus; on ajoute de la chaux, qui s'empare de l'acide dont il est question et qu'on en dégage ensuite par l'addition de l'acide oxalique : on sait en effet que ce dernier acide forme avec la chaux un sel insoluble. Après que l'oxalate de chaux a été séparé par décantation, on évapore la liqueur jusqu'à consistance de micl; on ajoute de l'esprit-de-vin qui dissout l'acide, et on litre pour en séparer le sucre de lait et les autres substances étrangères. Il ne reste plus ensuite, pour avoir l'acide lactique seul, que de chasser l'esprit-de-vin qui darque seul, que de chasser l'esprit-de-vin qui sur s'appration que ar sistillation.

Cet acide s'unit avec presque toutes les bases salifiables, et forme avec elles des sels incristallisables. Il paraît se rapprocher, à beaucoup d'égards, de l'acide acéteux.

# TABLEAU

## DES COMBINAISONS DU BADICAL SACCHOLACTIQUE OXYGÉNÉ,

OU ACIDE SACEBOLACTIQUE, AVEC LES BASES SALIFIABLES, DANS L'ORDER DE LAUE APPINITÉ AVEC CET ACIDE.

|              | 30%5                   | NOMS DES SELS NEUTRES    |
|--------------|------------------------|--------------------------|
|              | DES PASES SALIFIABLES. | NOWENCLATURE MOLVELLE.   |
|              | La chaux               | Saccholate de chaux.     |
|              | La baryte              | Saccholate de baryte.    |
|              | La magnésie            | Saccholate de magnésie.  |
|              | La potasse             | Saccholate de potasse.   |
| Combinassons | La soude               | Sacrholate de soude.     |
|              | L'ammoniaque           | Saccholate d'ammoniaque. |
|              | L'alumine              | Saccholate d'alumine.    |
|              | L'oxyde de zinc,       | Saccholate de zinc.      |
|              | L'oxyde de manganèse   | Saecholate de manganèse. |
| de l'acide   | L'oxyde de fer         | Sarcholate de fer.       |
| ccholoctique | L'oxyde de plomb.      | Saccholate de plomb.     |
| avec         | L'oxyde d'étain        | Saccholate d'étain.      |
|              | L'oxyde de cobalt.     | Saccholate de cobalt.    |
|              | L'oxyde de cuivre      | Saccholate de cuivre.    |
|              | L'oxyde de niekel      | Saccholate de nickel.    |
|              | L'oxyde d'arsenic      | Saccholate d'arsenie.    |
|              | L'oxyde de bismuth     | Saccbolate de bismuth.   |
|              | L'oxyde de mercure     | Saccholate de mercure.   |
|              | L'oxyde d'antimoine    | Saccholate d'antimoine.  |
|              | L'oxyde d'argent       | Seccholate d'argent.     |

#### OBSERVATIONS

SUR L'ACIDE SACCHOLACTIONE ET SUR LE TABLEAU DE SES COMBINAISONS.

On pent extraire du petit-lait, par évaporation, une espèce de sucre qui a beaucoup de rapport aver celui des cannes à sucre, et qui est très-anciennement connu dans la pharmacie.

Ge sucre est susceptible, comme le sucre ordinaire, de s'oxygéner par différents moyens, et principalement par sa combinaison avec l'accide nitrique: on repasse à cet effet plusieurs fois de nouvel acide; on concentre ensuite la liqueur par évaporation; on met à cristalliser et on obtient de Tacide oxalique; en même temps il se sépare nue poudre blanche très-fine, qui est susceptible de se combiner avec les acides, avec l'ammoniaque, avec les terres, même avec quedques métaux. C'est à cet acide concret, découvert par Scheele, qu'on a douné le nom d'acide sarcholactique. Son ación sur les utéaux est peu comme ; on sait seudement qu'il forme avec que desset très-pen solubles. Lordre des affinités qu'on a suivi dans le tableau est celui indiqué par M. Bergana.

TABLEAU

# DES COMBINAISONS DE RADICAL FORMIQUE OXYGÉNÉ, OU ACIDE FORMIQUE, AVEC LES BASES SALIPIAGLES,

## DANS L'ORDER DE LEUR AFFINITÉ AVEC CET ACIDE.

| beryte.  boryte.  soude  chaux  magnosie  munonisque.  syde de rime  syde de manganèse. | Formiste de baryte. Formiste de potasse. Formiste de soude. Formiste de chaux. Formiste de magnésie. Formiste de annomisque. Formiste de zine. Formiste de manganèse. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| potasse                                                                                 | Formiste de potasse. Formiste de soude. Formiste de chaux. Formiste de magnésie. Formiste d'anunoniaque. Formiste de zinc.                                            |
| soude                                                                                   | Formiate de soude.  Formiate de chaux.  Formiate de magnésie.  Formiate d'anunonisque.  Formiate de zinc.                                                             |
| choux                                                                                   | Formiste de chaux.  Formiste de nasgnésie.  Formiste d'ananoniaque.  Formiste de zinc.                                                                                |
| magnésie.<br>nunoniaque                                                                 | Formiate de magnésie. Formiate d'anunoniaque. Formiate de zinc.                                                                                                       |
| mmoniaque                                                                               | Formiate d'animoniaque. Formiate de zinc.                                                                                                                             |
| xyde de zinc                                                                            | Formiate de zinc.                                                                                                                                                     |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                       |
| xyde de manganèse                                                                       | Formiate de manganèse.                                                                                                                                                |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                       |
| syde de fer                                                                             | Formiate de fer.                                                                                                                                                      |
| yde de plomb                                                                            | Formiate de plomb.                                                                                                                                                    |
| xyde d'étain                                                                            | Formiate d'étain,                                                                                                                                                     |
| xyde de cobalt                                                                          | Formiate de cobalt.                                                                                                                                                   |
| syde de cuivre                                                                          | Formiate de cuivre.                                                                                                                                                   |
| tyde de nickel                                                                          | Formiate de nickel.                                                                                                                                                   |
| cyde de bismuth                                                                         | Formiate de bismuth.                                                                                                                                                  |
| yde d'argent                                                                            | Formiate d'argent.                                                                                                                                                    |
| umine                                                                                   | Formiate d'alumine.                                                                                                                                                   |
|                                                                                         | xyde de plomb.  yde de cibin.  yde de cobelt.  yyde de cuivre.  yyde de nickel.  yde de histelt.  yde de histelt.  yde de histelt.  yde diagent.                      |

#### OBSERVATIONS

SUR L'ACIDE FORMIQUE ET SUR LE TABLEAU DE SES COMBINAISONS.

L'acide fornique a été connu dès le siècle dernier. Sanuel Fischer est le premier qui l'ait obteun en distillant des fourmis. M. Magraff a suivi ce même objet dans un mémoire qu'il a publié en 1749, et MM. Arvidson et (Éhrn, dans une dissertation qu'ils ont publiée à Lepisick en 1777.

L'acide fornique se tire d'une grosse espèce de fourmi rousse, formica rufa, qui habite les bois, et qui y forme de grandes fonrmilières. Si c'est par distillation qu'on veut opérer, on introduit les fournis dans une cornune de verre ou dans une cucurbite garnie de son chapitean; on distille à une cinaleur douce, et on trouve l'acide formique dans le récipient : on entire environ moité du poisd des fourmis.

Lorsqu'on veut procéder par voie de l'xiviation, on lave les fourmis à l'eau froide, on les étend sur un linge, et on y passe de l'ean boullante, qui se charge de la partie acide; on pent même exprimer bigrement ces insectes dans le linge, et l'acide en est plus fort. Pour l'obtenir pur et concentré, on le rectifie et on sépare le flegme par la gelée.

### TABLEAU

# DES COMBINAISONS DU BADICAL BOMBIQUE OXYGÉNÉ.

AVEC LES SUBSTANCES SALIPMBLES, PAR CRORE ALPHABÉTIQUE.

|                                          | NOMS     | NOMS DES SELS MELTRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Combinaisons de de l'acide bombique arre | 4        | SOME DES SELS NETTALS  SUPERALITIES SOUTHLE.  Bombiste d'atumine.  Bombiste d'armonisque.  Bombiste d'armonisque.  Bombiste d'argont.  Bombiste de Paryte.  Bombiste de Paryte.  Bombiste de Paryte.  Bombiste de Pissualh.  Bombiste de Pissualh.  Bombiste de chaix.  Bombiste de cuivre.  Bombiste de cuivre.  Bombiste de for.  Bombiste de marguniese.  Bombiste de marguniese.  Bombiste de marguniese.  Bombiste de mirel.  Bombiste de mirel.  Bombiste de mirel.  Bombiste de mirel.  Bombiste de platine.  Bombiste de platine.  Bombiste de platine. |
|                                          | La soude | Bombiate de soude.<br>Bombiate de zinc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### OBSERVATIONS

SER L'ACIDE BONBIQUE ET SUR LE TABLEAU DE SUS COMBINAISONS.

Lorsque le ver à soie se change en chrysalide, ses humeurs parissent proudre un caractère d'acidité. Il laise même échapper, au moment où il se transforme en papillon, une liqueur rousse très-acide, qui rougit le papier bleu, et qui a fivê l'attention de M. Chaussier, membre de l'Académie de Djon. Après plusieurs tentaixes pour obtenir cet acide pur, voir il e procédé auquel il a cru devoir s'arrêter. Ol nit infuser des chrysalides de vers à soie dans de l'alcod : ce dissolvant se charge de l'acide, sans attaquer les parties muqueuses ou goumeuses; et, en faisant évaporer l'esprit-de-vin, ou a l'acide bombique assez pur. On n'a pas encore déterminé avec précision les propriétés et les affinités de cet acide. Il y a apparence que la famille des insectes no fournirait beaucoup d'auslogues. Son radical, ainsi que celui de tous les acides du règne animal, paraît être composé de carbone, d'ilvdrogène, d'aguet es partie de bhosplore.

### TABLEAU

## DES COMBINAISONS DU BADICAL SÉBACIQUE OXYGÉNÉ, OT ACIDE SÉBACIQUE.

AVEC LES BASES SALIFIABLES. DAVS L'ORDRE DE LECR AFFINITÉ AVEC CET ACIDE.

|                | YONS                   | NOMS DES SELS NEXTRES                       |  |  |  |  |  |  |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                | DES BISES SALIPIABLES. | NOWENCEATERS MOSTPLES.                      |  |  |  |  |  |  |
|                | La baryte              | Sébate de baryte.                           |  |  |  |  |  |  |
|                | La potasse             | Sébate de potasse.                          |  |  |  |  |  |  |
|                | La soude               | Sébate de soude.                            |  |  |  |  |  |  |
|                | La chaux               | Sébate de chaux.                            |  |  |  |  |  |  |
|                | La magnésie            | Sébate de magnésie.<br>Sébate d'ammoniaque. |  |  |  |  |  |  |
|                | L'ammoniaque           |                                             |  |  |  |  |  |  |
|                | L'alumine              | Sébate d'alumine.                           |  |  |  |  |  |  |
|                | L'oxyde de zinc        | Sébate de zinc.                             |  |  |  |  |  |  |
| ombinassons    | L'oxyde de manganèse   | Sébate de manganèse.                        |  |  |  |  |  |  |
| de             | L'oxyde de fer         | Sébate de fer.                              |  |  |  |  |  |  |
| ride sébucique | L'oxyde de plomb       | Sébate de plomb.                            |  |  |  |  |  |  |
| 9100           | L'oxyde d'étain        | Sébate d'étain.                             |  |  |  |  |  |  |
|                | L'oxyde de cobalt      | Schate de cobalt.                           |  |  |  |  |  |  |
|                | L'oxyde de cuivre      | Sébate de cuivre.                           |  |  |  |  |  |  |
|                | L'oxyde de nickel      | Sébate de nickel.                           |  |  |  |  |  |  |
|                | L'oxyde d'arsenie      | Sébate d'arsenic.                           |  |  |  |  |  |  |
| - 1            | L'oxyde de bissauth    | Sébate de bismuth.                          |  |  |  |  |  |  |
| 1              | L'oxyde de mercure     | Sébate de mercure.                          |  |  |  |  |  |  |
| 1              | L'oxyde d'antimoine    | Schate d'antimoine.                         |  |  |  |  |  |  |
|                | L'oxyde d'argent       | Sébate d'argent.                            |  |  |  |  |  |  |

#### OBSERVATIONS

SUR L'ACIDE SÉRACIOUR ET SUR LE TABLEAU DE SES COMBINAISONS.

Pour obtenir l'acide sébacique, ou prend du suif qu'on fait fondre dans un poèlon de fer; au y jette de la chaux vire pulvérisée, et ou remue continuellement. La vapeur qui s'élève du mélange est ouspiquante, et on doit tenir les vaisseaux élevés afin d'éviter de la respirer. Sur la fin on hausse le fen. L'acide sébacique, daus cette opération, se porte sur la chaux, et forme du sébate calcaire, espère de sel peu soluble : pour le séparer des parties grasses dont il est emptié, on fait bouillir à grande cau la masse; le sébate calcaire se dissout, le suif se fond et surrage. On sépare ensuite le sel en faisant évaporer l'eau, on le calcine à une chaleur modérée; on redissont, on fait cristalliser de nouveau et on parvient à l'avoir pur.

Pour obtenir l'acide libre, on verse de l'acide sulfurique sur le sébate de chaux ainsi purifié, et on distille; l'acide sébacique passe clair dans le récipient.

# TABLEAU

## DES COMBINAISONS DE BADICAL LITHIQUE OXYGÉNÉ,

OF ACIDE LITHIQUE.

4VEL LES BUNES SALIFIABLES, BANCÉES PAR ORDRE ALPHARÉTIQUE.

|                | NOWS<br>DEC BANES SALIPTABLES. | NOWS                   |
|----------------|--------------------------------|------------------------|
|                | L'alumine                      | Lithiate d'alumine.    |
|                | L'ammonisque                   | Lithiate d'ammoniaque. |
|                | L'oxyde d'antimoine            | Lithiate d'antimoine.  |
|                | L'oxyde d'argent               |                        |
|                | L'oxyde d'arsenie              | Lithinte d'arsenic.    |
|                | La baryte                      |                        |
|                | L'oxyde de bismuth             | Lithiate de bismuth.   |
|                | La chaux                       | Lithiate de chanx.     |
|                | L'oxyde de cobalt              | Lithiote de cobult.    |
| combinations   | L'oxyde de cuivre              | Lithiate de cuivre.    |
| de             | L'oxyde d'étain                | Lithinte d'étain.      |
| acide lithique | L'oxyde de fer                 | Lithiate de fer.       |
| avec           | La magnésie                    | Lithiste de magnésie.  |
|                | L'oxyde de manganèse           | Lithiate de manganese. |
|                | L'oxyde de mercure             | Lithiate de mercure.   |
|                | L'oxyde de nickel              | Lithinte de nickel.    |
|                | L'oxyde d'or                   | Lithiate d'or.         |
|                | L'oxyde de platine             | Lithiate de platine.   |
|                | L'oxyde de plomb               | Lithiate de plomb.     |
|                | La potasse                     | Lithiate de potasse.   |
|                | La soude                       | Lithiate de soude.     |
|                | L'oxyde de ninc                | Lithiate de zinc.      |

#### OBSERVATIONS

SER L'ACIDE LITHIQUE ET SUR LE TABLEAU DE SES COMBINAISONS.

Le caleul de la vessie, d'après les deruières expérieuces de Bergman et de Scheele, paraltrait être une espèce de sel concret à base terreuse, légèrement acide, qui demande une grande quantité d'eau pour être dissous. Mille grains d'eau bouillante en dissousent à peine trois grains, et la majeure partie recristallise par le refroidissement. C'est et accounter auquel M. de Morveau a donné le nom d'acide hithianique, et que nous nommons acide hithianique, La nature et les propriétés de cet acides sont encore peu connues. Il y a quelque apparence que c'est un sel acidule déjà combiné à une base, et plusieurs raisons me portent à croire que c'est un phosphate acidule de chaux. Si cette présomptions econfirme, il fludra le rarve de la classe des acides particuliers.

# TABLEAU

# DES COMBINAISONS DU RADICAL PRUSSIQUE OXYGÉNÉ,

OU ACIDE PRESSIQUE,

|                | NOMS                 | NOMS                                      |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                | La potasse           | Prussiate de potasse. Prussiate de soude. |  |  |  |  |  |  |
|                | L'animoniaque        | Prussiate d'ammoniaque                    |  |  |  |  |  |  |
|                | La chaux             | Prussiate de chaux.                       |  |  |  |  |  |  |
|                | La baryte            | Prussinte de boryte.                      |  |  |  |  |  |  |
|                | La magnésie          | Prussiate de magnésie.                    |  |  |  |  |  |  |
| Combinations   | L'oxyde de zine      | Prussiate de zinc.                        |  |  |  |  |  |  |
|                | L'oxyde de fer       | Prussiate de fer.                         |  |  |  |  |  |  |
|                | L'oxyde de manganèse | Prussiate de manganèse.                   |  |  |  |  |  |  |
|                | L'oxyde de cobalt    | Prussinte de cobalt.                      |  |  |  |  |  |  |
| rade prussique | L'oxyde de nickel    | Prussinte de niekel.                      |  |  |  |  |  |  |
| arec pressedne | L'oxyde de plomb     | Prussiste de plomb.                       |  |  |  |  |  |  |
|                | L'oxyde d'étain      | Prossiate d'étain.                        |  |  |  |  |  |  |
|                | L'oxyde de cuivre    | Prussiate de cuivre.                      |  |  |  |  |  |  |
|                | L'oxyde de bismuth   | Prussiate de bismuth.                     |  |  |  |  |  |  |
|                | L'oxyde d'antimoine  | Prussiate d'antimoine.                    |  |  |  |  |  |  |
|                | L'oxyde d'arsenie    | Prussiate d'arsenic.                      |  |  |  |  |  |  |
|                | L'oxyde d'argent     | Prussiate d'argent.                       |  |  |  |  |  |  |
|                | L'oxyde de mercure   | Prussiate de mercure.                     |  |  |  |  |  |  |
|                | L'oxyde d'or         | Prussinte d'or.                           |  |  |  |  |  |  |
|                | L'oxyde de platine   | Prussiate de platine.                     |  |  |  |  |  |  |

#### OBSERVATIONS

SUR L'ACIDE PRESSIQUE ET SUR LE TABLEAU DE SES COMBINAISONS

Le ne m'étendrai point ici sur les propriétés de l'acide prossique, ni sur les procédés qu'on emploire pour l'oblemi pur et dégagé de toute combinaison. Les expériences qui out été faites à cet égard me paraissent laisser encore quelques usages sur la vraie nature de cet acide. Il me suffira de dire qu'il se combine avec le fer, et qu'il lui donne la couleur bleue; qu'il est également susceptible de s'unir ave presque tous les métaux, mais que les alealis, l'ammoniaque et la chaux, le leur enlèvent en vertu de leur plus grande force d'affinité. On ne comait pionit le radical de l'acide prusaique; mais les expérriences de M. Scheele et surtout celles de M. Berthollet donnent lieu de croire qu'il est composé de carbone et d'azote; c'est donc un acide de proire qu'il est composé de carbone et d'azote; c'est donc un acide de croire qu'il est composé de carbone et d'azote; c'est donc un acide de proire qu'il est composé de carbone et d'azote; c'est donc un acide de proire qu'il est composé de carbone et d'azote; c'est donc un acide de proire qu'il est composé de carbone et d'azote; c'est donc un acide de proire qu'il est composé de carbone et d'azote; c'est donc un acide de proire qu'il est composé de carbone et d'azote; c'est donc un acide de croire qu'il est composé de carbone et d'azote; c'est donc un acide de croire qu'il est composé de carbone et d'azote; c'est donc un acide pur l'azote de l'azote proserve par l'azote de l'azote propriété par l'azote de l'azote proserve l'azote d'azote l'azote par l'azote de l'azote l'azo

Quoique l'acide prussique s'unisse avec les métaux, avec les aleals et avec les terres, à la manière des acides, il n'a cependant qu'unpartie des propriétés qu'on a coutume d'attribuer aux acides. Il serait
donc possible que ce s'ît improprement qu'on l'eût rangé dans cette
classe; mais, comme je l'ai déjà fait observer, il me paraît difficile de
prendre une opinion déterminée sur la nature de cette substance,
jumpà ce que la matière ait dé-claircie par de nouvelles expériences,

# TROISIÈME PARTIE.

#### DESCRIPTION

DES APPAREILS ET DES OPÉRATIONS MANUELLES DE LA CHIMIE.

### INTRODUCTION.

Ce n'est pas sans d'essein que je ne me suis pas étendu davantage, dans les dens premières partie de cet ouvrage, sur les opérations manuelles de la chimie. J'ai reconnu, d'après ma propre expérience, que des descriptions minutieuses, des détails de procédés et des explications de planches figuriaent mal dans un ouvrage de raisont ement; qu'elles interrompaient la marche des idées, et qu'elles rendaient la lecture de l'ouvrage fastidieuse et difficile.

D'un autre côté, si je m'en fusse teuu aux simples descriptions somaires que jà dionnées jusqu'ici, les commençants n'auraient pu prendre dans cet ouvrage que des idées très-vagues de la chimie pratique. Des opérations qu'il leur aurait été impossible de répéter ne leur auraient inspiré ni confiance ni intérêt; ils n'auraient pas même eu la ressource de chercher dans d'autres ouvrages de quoi suppléer ac equi aurait manqué à celui-ci. Indépendamment de ce qu'il n'en existe aucum où les expériences modernes se trouvent décrites avec sesse d'étendue, il leur aurait été impossible de recouir à des traités

où les idées n'auraient point été présentées dans le même ordre, où l'on n'aurait pas parlé le même laugage; en sorte que le but d'utilité que je me suis proposé n'aurait pas été rempli.

J'ai pris, d'après ces réflexions, la résolution de réserver pour une troisième partie la description sommaire de tous les appareils et de toutes les opérations manuelles qui ont rapport à la chimie élèmentaire. J'ai préféré de placer ce traité particulier à la fin plutôt qu'an commencement de cet ouvrage, parce qu'il m'aurait été impossible de u'y pas supposer des connaissances que les commençants ne peuvent avoir, et qu'ils ne peuvent acquérir que par la lecture de l'ouvrage mème. Toute cette troisième partie doit être, en quelque façon, considérée comme l'explication des figures qu'on a coutume de rejeter à la fiu des mémoires, pour ne point en couper le texte par des descriptions tron étendues.

Quelque soin que j'aie pris pour mettre de la clarté et de la méthode dans cette partie de mon travail, et pour n'omettre la description d'aucun appareil essentiel, je suis loin de prétendre que ceux qui veulent prendre des commaissances exactes en chimie puissent se dispenser de suivre des cours, de fréquenter les laboratoires et de se familiariser avec les instruments qu'on y emploie. N'alil est in intellectu quod non prius furrit in senu: grande et importante virilé, que ne doivent jamais oublier ceux qui apprennent comme ceux qui enseigment, et que le célèbre Rouelle avait fait tracer en gros caractères dans le liue le plus apparent de son laboratoire.

Les opérations chimiques se divisent naturellement en plusieurs classes, suivant l'objet qu'elles se proposent de rempir : les unes peuvent être regardées comme purement mécaniques; telle est la détermination du poids des corps, la mesure de leur volume, la trituration, la porphyrisation, le tamisage, le lavage, la dittation : les autres sont des opérations véritablement chimiques, parce qu'elles emploient des forces et des agents chimiques. Lelles que la dissolution, la fusion, etc. Enfin, les unes ont pour objet de séparer les principes des corps, les autres de les réunir; souvent même elles ont ce double but, et il n'est pas rare que, dans une même opération, comme dans la combustion, par exemple, il y ait à la fois décomposition et recomposition.

Sans adopter particulièrement aucune de ces divisions, auxquelles il serait difficile de s'astreiudre, du moins d'une manière rigoureuse, je vais présenter le détail des opérations chimiques, dans l'ordre qui m'a paru le plus propre à en faciliter l'intelligence. J'insisterai particulièrement sur les appareits fetails à la chimie moderne, parce qu'ils sont encore peu commus, même de ceux qui font une étude particulière de cette science, je pourrais presque dire, d'une partie de ceux qui la professer.

#### CHAPITRE PREMIER.

DES INSTRUMENTS PROPRES À DÉTERMINER LE POIDS ARSOLU ET LA PESANTEUR SPÉCIFIQUE DES CORPS SOLIDES ET LIQUIDES.

On ne connaît, jusqu'à présent, aucun meilleur moyen, pour déterminer les quantités de matières qu'on emploie dans les opérations chimiques, et celles qu'on obtient par le résultat des expériences, que de les mettre en équilibre avec d'autres corps qu'on est convenu de prendre pour terme de comparaison. Lors, par exemple, que nous voulons allier ensemble douze livres de plomb et six livres d'étain, nous nous procurons nn levier de fer assez fort pour qu'il ne fléehisse pas; nous le suspendons dans son milieu, et de manière que ses deux bras soient parfaitement égaux; nous attachons à l'une de ses extrémités un poids de douze livres, nous attachons à l'autre du plomb, et nous en ajoutons jusqu'à ce qu'il y ait équilibre, c'est-à-dire jusqu'à ce que le levier demeure parfaitement horizontal. Après avoir ainsi opéré sur le plomb, on opère sur l'étain; et on en use de la même manière pour toutes les autres matières dont on veut déterminer la quantité. Cette opération se nomme peser; l'instrument dont on se sert se nomme balance : il est principalement composé, comme tout le monde le sait, d'un fléau, de deux bassins et d'une aiguille.

Quant au choix des poids et à la quantité de matière qui doit composer une unité, une l'ivre, par exemple, c'ext une chose absolument arbitraire; aussi voyous-nous que la livre diffère d'un royaume à un autre, d'une province et souvent même d'une ville à une autre. Les sociétés n'ont même d'autre noyen de conserver l'unité qu'elles se sont choisie, et d'empécher qu'elle ne varie et ne s'altère par la révolution des temps, qu'en formant ee qu'on nomme des étalous, qui sont déposés et soigneusement conservés dans les greffes des juridictions.

Il n'est point indifférent sans doute, dans le commerce et pour les usages de la société, de se servir d'une livre ou d'une autre, puisque la quantité absolue de matière n'est pas la même, et que les différences mêmes sont très-considérables, Mais il n'en est pas de même pour les physiciens et pour les chimistes. Peu importe, dans la plupart des expériences, qu'ils aient employé une quantité A ou une quantité B de matière, pourvu qu'ils expriment clairement les produits qu'ils ont obtenus de l'une ou de l'autre de ces quantités, en fractions d'un usage commode, et qui, réunies toutes ensemble, fassent un produit égal au tout. Ces considérations m'ont fait penser qu'en attendant que les hommes, réunis en société, se soient déterminés à n'adopter qu'un seul poids et qu'une seule mesure, les chimistes de toutes les parties du monde pourraient sans inconvénient se servir de la livre de leur pays, quelle qu'elle fût, pourvu que, au lieu de la diviser, comme on l'a fait jusqu'ici, en fractions arbitraires, on se déterminât par une convention générale à la diviser en dixièmes, en centièmes, en millièmes, en dix-millièmes, etc. c'est-à-dire, en fractions décimales de livres. On s'entendrait alors dans tous les pays, comme dans toutes les langues : on ne serait pas sûr, il est vrai, de la quantité absolue de matière qu'on aurait employée dans une expérience; mais on connaîtrait sans difficulté, sans calcul, le rapport des produits entre eux; ces rapports seraient les mêmes pour les savants du monde entier, et l'on aurait véritablement pour cet objet un langage universel.

Frappé de ces considérations, jai toujours eu le projet de fairdiviser la livre poid de marc en fractions décimales, et ce n'est que depuis peu que j'y suis parvenu. M. Fourché, halancier, successeur de M. Chemin, rue de la Ferronnerie, a rempli cet objet avec beaucoup d'utelligence et d'acactitude, et j'imite tous ceux qui's occupent d'expérieuces à se procurer de semblables divisions de la livre ; pour peu qu'ils aient d'usage du calcul des décimales, ils seront étonués de la simplicité et de la facilité que cette division apportera daus toutes leurs opérations. Le détaillerai, dans un mémoire particulier destiné pour l'Académie, les précautions et les attentions que cette division de la livre exige. En attendant que cette méthode soit adoptée par les savants de tous les pays, il est un moyen simple, sinon d'atteindre au même but, au moins d'en approcher et de simplifier les calculs. Il consiste à convertir, à chaque pesée, les onces, gros et grains qu'on a obtenus, fractions décimales de livre, et, pour diminuer la peine que cet pourrait présenter, j'ai formé une table où ces calculs se trouvent tout faits ou au moins réduits à de simples additions. Elle se trouve à la fin de cette troisitem partie : voit la manière de sen servir.

Je suppose qu'on ait employé dans une expérience quatre livres de matières, et que, par le résultat de l'opération, on ait obtenu quatre produits différents A, B, G, D, pesant, savoir:

|         |    |      |   |   |    |    |    |  |  | Liters. | Ottores. | Grus. | Gree |
|---------|----|------|---|---|----|----|----|--|--|---------|----------|-------|------|
| Produit | Α. |      |   |   |    |    |    |  |  | 9       | 5        | 3     | 6.   |
| Produit | В. |      |   |   |    |    |    |  |  | 1       | 9        | 7     | 1    |
| Produit | С. |      |   |   |    |    |    |  |  | 19      | 3        |       | 3-   |
| Produit | D. | <br> |   |   | ,  |    |    |  |  | ef      | 4        | 3     | 2    |
|         |    |      | 1 | r | ıt | al | ١, |  |  | 4       | W        | 11    |      |

On transformera, au moyen de la table, ces fractions vulgaires en décimales, comme il suit :

|       |         |         |       | Porn   | ьк риовен А :                      |
|-------|---------|---------|-------|--------|------------------------------------|
|       | **      | SCT1034 | 11161 | IRES.  | PROCTIONS DÉCIMALES CORRESPONDANTS |
|       | Livres, | Ouers.  | Grm.  | Green. | fantes.                            |
|       | 2       |         | le .  |        | 2,0000000                          |
|       | 11      | 5       |       | w      | 0,3125000                          |
|       |         |         | 3     | D.     | 0.0234375                          |
|       |         | w       |       | 63     | 0,0068359                          |
| Total | 2       | 5       | 3     | 63     | 2,3427734                          |
|       |         |         |       | Porm   | LE PRODUIT B :                     |
|       | Lors,   | Owns.   | Greek | Gruss, | Loren.                             |
|       | 1       |         | w     | -      | 1,0000000                          |
|       |         | 2       |       | 4      | 0,1950000                          |
|       |         |         | 7     |        | 0,0546875                          |
|       | -       |         |       | 15     | 0,0016276                          |
| Total | 1       | 3       | 7     | 15     | 1,1813151                          |

Pour ce moneur C.

|       |        |          |         | UK LE PRODUIT G:                  |
|-------|--------|----------|---------|-----------------------------------|
|       | FRACT  | IONS VEL | GAIRES. | PRACTIONS DÉCIMALES CORRESPONDANT |
|       | Ontre. | Grot.    | Genrew. | Lisres.                           |
|       | 3      | 41       | 81      | 0,1875000                         |
|       |        | 1        | 10      | 0,0078125                         |
|       |        | *        | 37      | 0,0040148                         |
| Total | 3      | )        | 37      | 0,1993273                         |
|       |        |          | Pe      | GR LE PRODUIT D :                 |
|       | Onces. | Gree.    | Grass.  | Loren.                            |
|       | 4      | Br .     |         | 0,2500000                         |
|       |        | 3        | Ir      | 0,0234375                         |
|       |        |          | 29      | 0,0031467                         |
| Total | 4      | 3        | 29      | 0,2765842                         |

En récapitulant ces résultats, on aura en fractions décimales :

| Pour le produit A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 2,3427734 |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------|
| Pour le produit B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1,1813151 |
| Pour te produit C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 0,1993273 |
| Pour te produit D |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٠ | 0,2765842 |
| Total             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 4,0000000 |

Les produits, aiusi exprimés en fractions décinules, sont ensuirsusceptibles de toute espèce de réduction et de calcul, et on n'est pluobligé de réduire continuellement en grains les nombres sur lesquels ou veut opérer, et de réformer ensuite avec ces mêmes nombres des fivres, ouces et gros.

La détermination du poids des matières et des produits, avant et après les expériences, étant la base de tout ce qu'on peut faire d'utile et d'exact en climine, on ne saurait y apporter trop d'exactitude. La première closes, pour remplir cet objet, est de se munir de bons instruments. On ne peut se dispenner d'avoir, pour opèrer commodément, trois excellentes balances. La première doit peuer jusqu'à 15 et 20 livres, saus fatiguer le fléau. Il n'est pas rare d'être obligé, dans des expériences chinques, de déterminer à un demigrain près ou un grain tout au plus la tare et le poids de très-grands vases et d'appareils très-pesants. Il faut, our arriver à ce degré de précision, des balances faites par un artiste habite et avec des précautions partieulières; il faut surtout se faire une loi de ne jamais s'en servir dans un haboratoire, ob elles seraient immanquablement rouillées et glaies: eiles doivent être conservées dans un cabinet séparé, où il n'entre jamais d'acides. Celles dont je me sers ont été construites par M. Fortin; leur fléuu a trois pieds de long; et elles réunissent toutes les sarcies et les commodités qu'on peut désirer. Je me erois pas que, à l'exception de celles de Bannedon, il en existe qui puissent leur être comparées pour la précision. Indépendamment de cette forte balance, jien ai deux autres, qui sont bannies, comme la première, du laboratoire; Ima pèse jusqu'à 18 ou 20 onces, à la précision du divième de grain; la troisième ne pèse que jusqu'à un gros, et les 512" de grain y sont très-sensibles.

Je donnerai à l'Académie, dans un mémoire particulier, une description de ces trois balances, avec des détails sur le degré de précision qu'on en obtient.

Ces instruments, au surplus, dout on ue doit se servir que pour lexcapériences de recherche, ne dispensent pas deu avoir d'autres moiss précieux pour les ouvrages courants du laboratoire. On y a continuellement besoin d'une grosse balance à fléau de fer peint en noir, qui puisse peser des termes entières pleines de liquide, et des quantités d'aux de 4o à 50 livres, à un demi-gros prês; d'une seconde balance susceptible de peser jusqu'à 8 à to livres, à 12 ou 15 grains prês; enfin d'une petite balance à la main, pesant euviron une livre, à la précision du grain.

Mais ee n'est pas encore assex d'avoir d'excellentes balances, il faut les connaître, les avoir étudiées, savoir s'en servir, et l'on n'y parvient que par un long usage et avec beaucoup d'attention. Il est surtout important de vérifier souvent les poids dont on se sert : eeux fonrnis chez les balanciers ayant été ajustés avec des balances qui ne sout pas extrêmement sensibles, ne se trouvent plus rigoureusement exacts

quand on les éprouve avec des balances aussi parfaites que celles que je viens d'annoncer.

Ce serait une excellente manière, pour éviter les erreurs dans les pesées, que de les répéter deux fois, en employant pour les unes des fractions vulgaires de livre, et pour les autres des fractions décimales.

Tels sont les moyens qui ont paru, jusqu'ici, les plus propres à determiner les quantités de maltières employées dans les expériences, c'est-à-dire, pour me servir de l'expression ordinaire, à déterminer le poids absolu des corps. Mais, en adoptant cette expression, je ne puis me dispenser d'observer que, prise dans un sens strict, elle n'est pas absolument exacte. Il est certain qu'à la rigueur nous ne connaissons et nous ne pouvons connaître que des pessanteurs relatives; que nous ne pouvons les exprimer qu'en partant d'une unité conventionnelle : il serait donc plus vrai de dire que nous n'avons aucune mesure du poids absolu des corp.

Passons maintenant à ce qui concerne la pesanteur spécifique. On désigné sous ce nom le poids absolu des corps divité par leur volume, ou, ce qui revient au même, le poids que pèse un volume déterminé d'un corps. C'est la pesanteur de l'eau qu'on a choisie, en général, pour l'unité qui exprime ce genre de pesanteur, dais, quand on parle de la pesanteur spécifique de l'or, on dit qu'il est dix-neuf fois aussi pesant que l'eau; que l'acide sulfinique concentré est deux fois aussi pesant que l'eau; et ainsi des autres corps.

Il est d'autant plus commode de prendre ainsi la pesanteur de l'eau pour unité, que c'est presque toujours dans l'eau que l'on pète les corps dont on veut déterminer la pesanteur spécifique. Si, par exemple, on se propose de reconnaître la pesanteur spécifique d'un morceau d'or pur écroul à coups de marteau, et si ce morceau d'or pèse dans l'air 8 onces 4 gross grains et d'emi, comme celui que M. Brisson a éprouvé, page 5 de son Traité de la Pesanteur spécifique, on suspend cet or à un fil métallique très-fin et asset fort cependant pour pouvoir le supporter sans se rompre; on attache ce fil sous le basin d'une halance hydrostatique, et ou pèse l'or entièrement plongé dans un vase rempli d'eau. Le morceau d'or dont il est ici question a perdu dans l'expérience de M. Brisson 3 gros 37 grains. Or il est évident que le poids que perd un corps quand on l'a pesé dans l'eau n'est autre que le poids d'a volume d'eau qu'il déplace, ou, ce qui est la même close, qu'un poids d'eau égal à son volume; d'où l'on peut conclure qu'à volume égal l'or pèse h'898 grains et demi, et l'eau 53 : ce qui ont 193,617 pour la pesanteur spécifique de l'or, celle de l'eau étant supposée 10,000. On peut opérer de la même manière pour toutes les substances solidors.

Il est, au surplus, assez rare qu'on ait besoin, en chimie, de déterminer la pesanteur spécifique des corps solides, à moins qu'on ne travaille sur les dilages ou sur les verres métalliques; on a, au contraire, besoin, presque à chaque instant, de comaître la pesanteur spécifique des fluides, parce que c'est souvent le seul moyen qu'on ait de juger de leur degré de purvét ét et concentration.

On peut également remplir ce deruier objet avec un très-grand degré de précison, au moyen de la balance hybrastique, et en peannt successivement un corps solide, lel, par exemple, qu'une boule de cristal de roche suspendue à un fil d'or très-fin, dans l'air et dans le fluide dont on veut déterminer la pesanteur spécifique. Le poids que perd la boule plongée dans le fluide est celui d'un volume égal de ce diude. En répétant successivement cette opération dans l'eu et dans différents fluides, on pent, par un calcul très-simple, en conclure leur rapport de pesanteur spécifique, soit entre eux, soit avec l'eau : mais ce moyen ne serait pas encore suffissamment caset, ou an moins il serait très-embarrassant à l'égard des liqueurs dont la pesanteur spécifique differ très-peu de celle de l'eau; par exemple, à l'égard des ana minérales et de toutes celles en général qui sont très-peu charorées en sels.

Dans quelques travaux que j'ai entrepris sur cet objet et qui ne sont point encore publiés, je me suis servi avec beaucoup d'avantage de pèse-liqueur très-sensibles, et dont je vais donner une idée. Ils consistent dans un cylindre creux A bef (pl. VI), fg. 6), de cuivre jaune, ou mieux encore d'argent, et lesté par le bas en  $b \ e f$  avec de l'étain. Ce pèsc-liqueur est ici représenté nageant dans un hocal l m no rempi d'eau. A la partie supérieure du cylindre est adaptée une tige faite d'un fil d'argent de  $\frac{1}{2}$  de ligne de diamètre tout au plus, et surmontée d'un petit bassin d destiné à recevoir des poids. On fait sur cette tige une marque en g, dont on va expliquer l'usage. On peut faire cet instrument de différentes dimensions; mais il n'est suffissamment exact qu'autant au d'il déolèce au moiss sustre l'ivres d'eau.

Le poids de l'étain dont cet instrument est lesté doit être tel, qu'il soit presque en équilibre dans de l'eau distillée, et qu'il ne faille plus y ajouter, pour le faire entrer jusqu'à la marque g, qu'un demi-gros ou un gros tout au plus.

On commence par déterminer une première fois avec beaucoup d'exactitude le poids de cet instrument et le nombre de gros ou de grains dont il faut le charger dans de l'eau distillée, à une température donnée pour le bire entrere jusqu'à la marque g. On fait la même opération dans toates les eaux dont ou veut connaître la pesanteur spécifique, et on rapporte ensuite par le calcul les différences au pied cabe, à la pinte ou à la livre, ou hie on les réduit en fractions décimales. Cette méthode, jointe à quelques expériences faites avec les réactifs, est une des plus sôres pour déterminer la qualité des eaux, et on y aperçoit des différences qui auraient échappé aux analyses chimiques les plus exactes, le donnerai un jour le détail d'un grand travail que j'ai fait sur cet objet.

Les pèse-liqueur métalliques ne peuvent servir que pour déterminer la pesanteur spécifique des eaux qui ne contienuent que des sels neutres ou des substances alcalines : on pent aussi en faire construire de particuliers, lestés pour l'esprit-de-vin et les liqueurs spiritueuses. Mais, toutes les fois qu'il est question de déterminer la pesanteur spécique des acides, on ne peut employer que du verre. On prend alors un cylindre creux de verre abc (pl. VII, fig. 14), qu'on ferme hermétiquement à la lampe en bef; on y soude, dans sa partie supérieure, nu tabe capillaire ad surmonité par un petit hassin d. On leste cet ins-

trument avec du mercure, et on en introduit plus ou moins, suivait la pesanteur des liqueurs qu'on se propsee d'asaniner. On peut introduire dans le tube ad, qui forme le col de cet instrument, une petite bande de papier qui porte des divisions: et, quoique ces division se repondent pas sux nêmes fractions de graius dans des liqueurs dont la pesanteur spécifique est différente, elles sont cependant commodes pour les évaluations.

Le ne m'étendrai pas davantage sur les moyens qui servent pour déterminer, soit le posida sabon, soit la pesanteur spécifique des soilides et des liquides; les instruments qu'on emploie à ce genre d'expériences sont eutre les mains de tout le monde, on peut se les procurer aixément, et de plus grands détails seraient inutiles. Il n'en sera pas de même de la mesure des gaz: la plupart des instruments dont je me sers ne se trouvant nulle part et n'ayant été décrits daus aucun ouvrage, il m'à paru nécessaire d'en donner une connaissance plus détailléte; c'est foltie que je me suis proposé dans le chapitre suivaire.

#### CHAPITRE II.

DE LA GAZOMÉTRIE DE DE LA MESERE DE POIDS ET DE VOLUME DES SUBSTANCES AÉRIFORMES.

s t

#### DESCRIPTION DES APPAREILS PREFRATO-CHIRIQUES.

Les chimistes français ont donné, dans ces dermiers temps, le uon de purmanto-chimique à un appareil à la fois très-ingrieux et très-simple, imaginé par M. Priestley, et qui est devenu absolument indispensable dans tous les laboratoires. Il consiste en une caises ou cuve de bois plus ou moins grande (pl. V. fig. 1 et 2), doublée de plomb laminé ou de feuilles de cuivre étamé. La figure : représente cette cue vue en perspective; on en a supposé le devant et un des ôtés enlevés daus la figure 2, afin de faire mieux sentir la manière dont elle est construite dans son intérieur.

On distingue, dans tout appareil de cette espèce, la tablette de la cuve ABCD (fig. 1 et 2), et 1e fond de la cuve FGHI (fig. 3). L'intervalle qui se trouve entre ces deux plans est la cuve proprement dite, ou la fosse de la cuve. C'est dans cette partie creuse qu'on emplit les cioches: on les retourne ensuite et on les pose sur la tablette ABCD (voyez la cloche F, pl. X). On peut encore distinguer les bords de la cuve, et l'on donne ce nom à tout ce qui excède le niveau de la tablette.

La cuve doit être suffisamment remplie pour que la tablette soit toujours recouverte d'un pouce ou d'un pouce et denit d'eau; elle doit avoir assez de largeur et de profondeur pour qu'il y en ait alors au moius un pied en tout seus dans la fosse de la cuve. Cette quantité

suffit pour les expériences ordinaires; mais il est un grand nombre de circonstances où il est commode, où il est même indispensable de se domner encore plan d'espace. Je conseille donc à cemz qui veulent s'occuper utilement et habituellement d'expériences de chimie, de constraire très en grand ces appareils, si le local le leur permet. La fosse de ma ouve principale contient quatre pieds cubes d'eau, et la surface de sa tablette est de quatorze pieds carrés. Malgré cette grandeur, qui me paraissait d'abord démesurée, il m'arrive encore souvent de manquer de place.

Il ne suffit pas encore, dans un laboratoire où l'on est livré à un courant habituel d'expériences, d'avoir un seul de ces appareils, quelque grand qu'il soit : il faut, indépendamment du magasin général, en avoir de plus petits et de portatifs même, qu'on place où le besoin l'exige et près du fournem où l'on opère. Ce u'est qu'ainsi qu'on peut faire marcher plusieurs expérieuces à la fois. Il y a d'ailleurs des opérations qui salisseut l'eau de l'appareil, et qu'il est nécessaire de faire dans une ceu particulière.

Il est sans doute beaucoup plus économique de se servir de cuves de bois, ou de baquets cerclés de fer et faits tout simplement ace de douves, plutôt que d'employer des caisses de hois doublées de cuivre on de plomb; je m'en suis moi-mêne servi dans mes premières expérieures mais j'ai bientôt reconnu les inconvénients qu'i sont attachés. Si l'eau n'y est pas toujours entretenue au même niveau, les douves qui se trouvent à sec prement de la retraite; elles se disjoignent, et, quand on vient ensuite à mettre plus d'eau, elle s'échappe par les jointures, et les planchers sout inondés.

Les vaisseaux dont on se sert pour recevoir et pour contenir les gaz dans cet appareil sont des cloches de cristal A (fig. 9). Pour les transporter d'un appareil à un autre, on même pour les mettre en réserve quand la cuve est trop embarrassée, on se sert de plateaux BC, même figure, gamis d'un rebord et de deux anses DE, pour les transporter.

A l'égard de l'appareil puenmato-chimique au mercure, après avoir

essayé d'en construire de différentes matières, je me suis arrêté définitivement au marbre. Cette substance est absolument imperméable au mercure; on à pas à crianide, comme avec bois, que les assemblages se disjoignent, ou que le mercure s'échappe par des gerçures; on n'a point non plus l'inquiétude de la cassure, comme avec le verre, la faience et la porcelaine.

On choisit done un bloc de marbre BCDE (pl. Y, fig. 3c 4 h), de 2 picds de long, de 15 à 18 pouces de large, et de 10 pouces d'apasseur; on fait creuser jusqu'à une profondeur na (fig. 5), d'environ à pouces, pour former la fosse qui doit contenir le mercure, et, pour quo npuises y remplir plus commodément les choles ou jarres, on y fait creuser en outre une profonde rigole T'l (fig. 3, 4 e 15), de quatre autres pouces au moins de profondeur; enfin, comme cette rigole pourrait être embarrassante dans quelques expériences, il est lon qu'on puisse la boucher et la condanner à volonté, et l'on remplit et objet au moyen de petites planches qui entrent dans une rainure 2 y (fig. 5). Je me suis déterminé à faire construire deux cuves de marbre semblables à celle que i viens de décrire, mais de grandeurs differentes; j'en ai loujours par ce moyen une des deux qui me sert de réservoir pour conserver le mercure, et éest de tous les réservoirs le plus suf et le moins suiet aux sercitents.

On peut opérer dans le mercure avec cet appareil, exactement comme dans l'eau : il faut sentement employer des cloches très-fortes et d'un petit diamètre, ou des tubes de cristal qui ont un empatement par le bas, comme celni représenté fig. 7; les faienciers qui les tiennent les nomment eudémètres. On voit une de ces cloches en place A (fig. 5), et ce qu'un nomme un ierre (fig. 6).

L'appareil pneumato-chimique au mercure est nécessaire pour toutes les opérations où il se dégage des gaz susceptibles d'être absorbés par l'euc, et ce cos n'est pas rare, puisqu'il a lieu généralement dans toutes les combustions, à l'exception de celle des métaux.

# S II.

Je donne le nou de gazomètre à un instrument dont jai eu la première idée et que j'avais fait evécuter dans la vue de former un soufllet qui pât fournir continuellement et uniformément un courant de gaz oxygène pour des expériences de fusion. Depuis, nous avons fait, V. Meusnier et moi, des corrections et des additions considérables à ce premier essai, et nous l'avons transformé en un instrument pour ainsi dire universel, dont il sera difficile de se passer toutes les fois qu'on voudra faire des expériences eucles.

Le nom seul de cet instrument indique assez qu'il est destiné à mesurer le volume des gaz. Il consiste en un grand fléau de balance, de trois piels de longueur DE (pl. VIII, fig. 1), construit en fer et très-fort. A clacenne de ses extrémités DE est solidement fixée une portion d'are de cerrle également en fer.

Ge fléan ne repose pas, comme dans les halances ordinaires, sur ma coutens; on y a salistité un tourillos eyindrique d'acier (F fig. 9), qui porte sur des rouleaux mobiles : on est parvenu ainsi à diminuer considérablement la résistance qui pouvait mettre obstacle au libre mouvement de la machine, puisque le frottement de la prenière espèce se trouve converti en un de la seconde. Ces rouleaux sont en cuivre jaune et d'un grand diamètre : on a pris de plus la précaution de garnir les points qui supportent l'ace, ou tourillon du fléau, avec des bandes de cristal de roche. Toute cette suspension est établie sur une colonne solide de hois, BC (fig. 1).

A l'extrémité D de l'un des bras du fléau, est suspendu un plateau de la balauce P, destiné à recevoir des poids. La chaîne, qui est plate, s'applique contre la circonférence de l'are n D u, dans une rainure pratiquie à cet effet. A l'extrémité E de l'autre bras au levier, est atlachée une chaîne également plate t k m, qui, par sa construction, u'est pas susceptible de s'allonger ni de se raccoureir, lorsqu'elle est plus ou moiss charges. A cette choine est adapté s'oldement en t un étrier

de fer à trois branches ai, ci, hi, qui supporte une grande cloche A de cuivre battu, de 18 pouces de diamètre sur environ 20 ponces de hanteur.

On a représenté toute cette machine en perspective dans la pl. VIII, fig. 1; on l'a supposée, au contraire (pl. IX, fig. 2 et 4), partagée en deux par un plan vertical, pour laisser voir l'intérieur. Tont antour de la cloche dans le bas (pl. 1X, fig. 2), est un rebord relevé en dehors. et qui forme une capacité partagée en différentes cases 1, 2, 3, 4, etc. Ces cases sont destinées à recevoir des poids de plomb représentés séparément 1, 2, 3. Ils servent à augmenter la pesanteur de la cloche dans les cas où l'on a besoin d'une pression considérable, comme on le verra dans la suite; ces cas, an surplus, sont extrèmement rares. La cloche cylindrique A est entièrement ouverte par son fond de (pl. IX., fig. 4); elle est fermée par le hant an moyen d'une calotte de cuivre a b c, ouverte en b f, et fermée par le moven d'un robinet g. Cette calotte, comme on le voit par l'inspection des figures, n'est pas placée tout à fait à la partie supérieure du cylindre; elle est rentrée en dedans de quelques pouces, afin que la cloche ne soit jamais plongée en entier sons l'ean, et qu'elle n'en soit pas recouverte. Si j'étais dans le cas de faire reconstruire un jour cette machine, je désirerais que la calotte fût beaucoup plus surbaissée, de manière qu'elle ne format presque qu'un plan.

Cette cloche ou réservoir à air est reçue dans un vase cylindrique LMNO (pl. VIII, fig. 1), également de cuivre et qui est plein d'eau.

An milieu de ce vase cylindrique LMNO (pl. IX, fig. 4), s'élèven perpendiculairement deux tyans t, t, t, qu'en erapprochent un pen l'un de l'autre par leur extrémité supérieure t t. Ces tuyaux se prolongent jusqu'un peu an-dessus du niveau du bord supérieure LM du vase LMNO. Quand la cloche se t d touche le fond NO, ils entrent d'un demi-pouce cuviron dans la sapacité conique b, qui conduit au robbinet g.

La fig. 3, pl. 1X, représente le fond du vase LMNO. On voit au

milieu une petite calotte sphérique recuse en dessous, assujettie et soudée par ses bords au fond du vase. On peut la considérer comme le pavillon d'un petit entonnoir renversé, auquel s'adaptent en s et en x les tuyaux s s, x, y, fig. 4. Ges tuyaux se trouvent par ce moyen en communication avec ecux m, m, m, a, p, p, q ui sont placés horizontalement sur le fond de la machine, fig. 3, et qui, tous quatre, se réunissent dans la calotte sphérique s x.

De ces quatre inyau, trois sortent en dehors du vase LMNO, et on peut les suivre, pl. VIII, fig. 1. L'un, désigné par les chiffres arabs 1, 2, 3, s'ajuste en 3 avec la partie supérieure d'une cloche V, et par l'intermède du robinet  $\Delta$ . Cette cloche est posée sur la tablette d'une petite cuve GHIK, doublée de plomb, et dont l'intérieur se voit ol. IV. fig. 1

Le second tuyau est appliqué contre le vase LM N 0, de 6 en 11 sous la cloche V. Le premier de ces deux tuyaux est destiné à introduire le gaz dans la machine, le second à en laire passer des essais sous des cloches. On détermine le gaz à entre ou à sortir, suivant le degré de pression qu'on donne, et on parvient à faire varier cette pression en chargeant plus ou moins le bassin P. Lors donc qu'on veut introduire de l'air, on donne une pression nulle et quelquefois même négative. Lorsque, au contraire, on veut en faire sortir, on augmente la pression jusqu'au degré où on le juge à propos.

Le troisième tuyau 12, 13, 14, 15 est destiné à conduire l'air ou le gaz à telle distance qu'on le juge à propos pour les combustions, combinaisons ou autres opérations de ce genre.

Pour entendre l'usage du quatrème tuyau, il est nécessaire que j'entre dans quelques explications. Le suppose que le vase LNNO (fig. 4), soit remphi d'eau, et que la cloche A soit en partie pleine d'au et en partie pleine d'au et en partie pleine d'au et le llement les poids placés dans le bassin P, qu'il y ait un juste équilibre et que l'air ne tode un à rentrer dans la cloche A, ni A en sorbir, l'eau, dans cette supposition, sera au même nivaeu en dedans et au

dehors de la eloche. Il n'en sera plus de même sitôt qu'on aura diminé le poids placé dans le bassin P, et qu'il y aura pression du côté de la eloche : alors le niveau de l'eau sera plus bas dans l'intérieur qu'à l'extérieur de la cloche, et l'air de l'intérieur se trouvera plus chargé que celui du dehors, d'une quantité qui sera mesurée exactement par le poids d'une colonne d'eau d'une hauteur égale à la différence des deux niveaux.

M. Meusnier, en partant de cette observation, a imaginé d'en déduire un moyen de reconnaître, dans tous les instants, le degré de pression qu'éprouverait l'air contenu dans la capacité de la cloche. A (pl. VIII, fig. 1). Il s'est servi à cet effet d'un siphon de verre à deux branches 19, 20, 21, 22 et 23, soildement mastiqué en 19 et en 23. L'extrémité 19 de ce siphon communique librement avec l'eau de la cuve ou vase extérieur. L'extrémité 23, au contraire, communique avec le quatrème tuyau, dont je une suis réservé, il n'y a qu'un moment. d'expliquer l'usage, et, par conséquent, avec l'air de l'intérieur de coche, par le tuyau x (pl. 11, fig. 4). Enfin, M. Meusnier a masteque en 16 (pl. VIII, fig. 1) un autre tube droit de verre 16, 17, 18, qui communique par son extrémité 16 avec l'eau du vase extérieur : il est ouvert à l'air libre par son extrémité supérieur s'eau.

Il est clair, d'après ces dispositions, que l'eau doit se tenir, dans les tubes (6, 17 et 18, constamment an niveau de celle de la cure ou se extérieur; que l'eau, au contraire, dans la branche 19, 20 et 21, doit se tenir plus haut ou plus bas, suivant que l'air de l'intérieur de la cloche est plus ou moins pressé que l'air extérieur, et que la différence de hauteur entre ces deux colonnes, observée dans le tube 16, 17 et 18, et dans celni 19, 20 et 21, doit donner exactement la mesure dela différence de pression. On a fait placer, en conséquence, entre ces deux tubes, une règle de euvre graduée et divisée en ponees et lignes, pour meueur ces différences.

On conçoit que l'air, et en général tous les fluides élastiques aériformes, étant d'autant plus lourds qu'ils sont plus comprimés, il était nécessaire, pour en évaluer les quantités et pour convertir les volumes en poids, d'en connaître l'état de compression : c'est l'objet qu'on s'est proposé de remplir par le mécanisme qu'on vient d'exposer.

Mais ce n'est pas encore assez pour connaître la pesanteur spécifique de l'air on des gaz et pour déterminer leur poids sous un volume connu, que de savoir quel est le degré de compression qu'ils éprouvent: il faut encore en connaître la température, et c'est à quoi nous sommes parsenus à l'aide d'un petit thermomètre dont la boule plonge dans la cloche 3, et dont la graduation s'élève en delors : il est soli-dement mastiqué dans une virole de cuivre qui se visse à la cloche A. (Voyez 2 d et 25, pl. VIII, fig. 1, et pl. I. N. fig. 4.). Ce même thermomètre est représenté séparément, pl. VIII, fig. 10.

L'usage du gazomètre aurait encore présenté de grands embarras et de grandes diflicultés, si nous nous fussions bornés à ces seules précautions. La cloche, en s'enfonçant dans l'eau du vase extérieur LMNO, perd de son poids, et cette perte de poids est égale à celui de l'eau qu'elle déulace. Il en résulte que la pression qu'éprouve l'air on le gaz contenn dans la cloche diminue continuellement à mesure qu'elle s'enfouce; que le gaz qu'elle a fourni dans le premier instant n'est pas de la même densité que celui qu'elle fournit à la fin; que sa pesanteur spécifique va continuellement en décroissant; et, quoique, à la rigneur, ces différences puissent être déterminées par le calcul, on aurait été obligé à des recherches mathématiques qui auraient rendu l'usage de cet appareil embarrassant et difficile. Pour remédier à cet inconvénient, M. Meusnier a imaginé d'élever perpendiculairement, au milien du fléau, une tige carrée de fer 26 et 27 (pl. VIII fig. 1), qui traverse une lentille creuse de cuivre 28, qu'on ouvre et qu'on peut remplir de plomb. Cette lentille glisse le long de la tige 26 et 27; elle se meut par le moyen d'un pignon denté qui engrène dans une crémaillère, et elle se fixe à l'endroit qu'on juge à propos.

Il est clair que, quand le levier DE est horizontal, la lentille 28 uc pèse ni d'un côté ni d'un autre: elle n'augmente douc ui ne diminne la pression. Il n'en est plus de mème quand la cloche A s'enfonce davantage et que le levier s'incline d'un côté, comme on le voit fig. 1. Alors le poids 38, qui n'est plus dans la ligne verticale qui passe par le centre de suspension, pèse du côté de la cloche et augmente sa pression. Cet effet est d'autant plus grand que la lentille 38 est plus élevée vers 37, parce que le même poids exerce une action d'autant plus forte qu'il est appliqué à l'extrémité d'un levier plus long voi voit donc qu'en promenant le poids 38 le long de la tige 36 et 37, suivant laquelle il est mobile, on peut augmenter ou diminuer l'effet de la correction |qu'il opère; et le caleul, comme l'expérience, prouve qu'on peut arriver au point de compenser fort exactement la perte de poids que la cloche éprouve à tous les dégrés de pression.

Le n'ai encore rien dit de la manière d'évaluer les quantités d'in ou de gaz fournies par la machine, et cet article est de tous le plus important. Pour déterminer avec une rigoureuse exactitude ce qui s'est dépensé dans le cours d'une expérience, et, réciproquement, pour savoir ce qui en à été fourni, nous avons établi sur l'arc de cercle qu termine le levier DE ( $B_E$ , 4), un limbe de cuivre Im divisé en degrés et demi-degrés; cet arc est fixé au levier DE, et il est emporté par un mouvement commun. On meuure les quantités dont il s'abaisse, au moyen d'un index fixe 2g, 3o, qui se termine en 3o par un nomisse uni donne les centièmes de deurés.

On voit, pl. VIII, les détails des différentes parties que nous venons de déerire.

«\* Fig. 2, la chaîne plate qui soutient le bassin de balance P, c'estelle de M. Vaucanson: mais, comme elle a l'inconvénient de s'allonger ou de se raccourcir suivant qu'elle est plus ou moins chargée, il y aurait eu de l'inconvénient à l'employer à la suspension de la cloche A.

2º Fig. 5, la claine i/m, qui, dans la figure 1, porte la cloche 4: elle est toute formée de plaques de fer limées, enchevêtrées les unes dans les autres, et maintenues par des chevilles de fer. Quelque fardeau qu'on fasse supporter à ce geure de chaîne, elle ne s'allonge passensiblement.

3º Fig. 6, l'étrier à trois branches, par le moyen duquel est sus-

pendue la cloche A avec des vis de rappel, pour la fixer dans une position bien verticale.

hº Fig. 3, la tige 26, 27, qui s'élève perpendiculairement au milieu du fléau, et qui porte la lentille 28.

5° Fig. 7 et 8, les rouleaux avec la bande z de cristal de roche, sur laquelle portent les contacts, pour diminuer encore le frottement.

6° Fig. 4, la pièce qui porte l'axe des rouleaux.

7° Fig. 9. le milieu du fléan, avec le tourillon sur lequel il est mobile.

8° Fig. 10, le thermomètre qui donne le degré de l'air contenu dans la cloche.

Quand on vent se servir du gazomètre qu'on vient de décrire, il faut commencer par remplir d'eau le vase extérieur LMNO (pl. VIII. fig. 1), jusqu'à une hauteur déterminée, qui doit toujours être la même dans toutes les expériences. Le niveau de l'eau doit être pris quand le fléau de la machine est horizontal. Ce niveau, quand la cloche est à fond, se trouve augmenté de toute la quantité d'eau qu'elle a déplacée; il diminue, au contraire, à mesure que la cloche approche de son plus haut point d'élévation. On cherche ensuite par tâtounements quelle est l'élévation à laquelle doit être fixée la lentille 28, pour que la pression soit égale dans toutes les positions du fléau. Je dis, à peu près, parce que la correction n'est pas rigoureuse, et que des différences d'un quart de ligne et même d'une demi-ligne ne sont d'aucune conséquence. Cette hauteur à laquelle il faut élever la lentille n'est pas la même pour tous les degrés de pression; elle varie suivant que cette pression est de 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, etc. Toutes ces déterminations doivent être écrites à mesure sur un registre avec beaucoup d'ordre.

Ces premières dispositions faites, ou prend une bouteille de huit à dix pintes, dont on détermine bien la capacité en pesant exactement la quantité d'eau qu'elle peut contenir. On renverse cette bouteille ainsi pleine dans la cuve GHIK, fig. 1. On eu pose le goulot sur la tablette, à la place de la cloche V, en engageant l'extrémité i 1 du tuyau 7, 8, 9, 10, 11 dans son goulot. On établit la machine à zéro de pression, et on observe bien exactement le degré marqué par l'indes sur le limbe; puis, ouvrant le robinet 8 et appuyant un peu sur la cloche A, on fait passer authnt d'air qu'il en fant pour remplir entièrement la bouteille. Alors on observe de nouveau le limbe, et on est en état de calculer le nombre de pouces cubes qui répondent à chaque degré.

Après cette première bouteille on en rempfit une seconde, une troisième, etc. on recommence même plusienrs fois cette opération, et même avec des bouteilles de différentes capaciés; et, avec du temps et une scrupuleuse attention, on parvient à jauger la cloche 1 dans toutes ses parties. Le mieux est de faire en sorte qu'elle soit bien tournée et bien critudrique, afin d'éviter les sévaluations et les calculs.

L'instrument que je viens de décrire, et que j'ai nommé gacomètre, a été construit par M. Méginé le jeune, ingénieur, constructeur d'instruments de physique, breveté du roi. Il y a apporté un soin, une exactitude et une intelligence rares. C'est un instrument précieux par le grand nombre des applications qu'on en peut faire, et parce qu'il est des expériences à peu près impossibles sans lui. Ce qui le renchérit, c'est qu'un seu le suffit pas; il le faut double dans un grand
nombre de cas, comme dans la formation de l'eau, dans celle de l'acide
uitreux, etc. C'est un effet inévitable de l'état de perfection dont la
chimie commence à s'approcher, que d'exiger des instruments et des
appareils dispendieux et compliqués : il faut s'attacher sans doute à les
simplifier, mais il ne faut pas que ce soit ans dépens de leur commodité et surtout de leur exactitude.

#### 8 H.L.

#### DE OFELQUES AUTRES MANIÈRES DE MESCRER LE VOLUME DES GAZ.

Le gazomètre dont je viens de donner la description dans le paragraphe précédent est un instrument trop compliqué et trop cher pour qu'on puisse l'employer habituellement à la mesure des gaz dans les laboratoires; il s'en faut même beaucoup qu'il soit applicable à totules les circonstances. Il faut, pour neu multitude d'expériences courantes, des moyens plus simples, et qui soient, si l'on peut se permettre cette expression, plus à la main. Je vais détailler ici ceru dont je me sis servi jusqu'au moment ob jai eu un gazomètre à ma disposition, et dont je me sers encore aujourd'hui de préférence dans le cours ordinaire de mes expériences.

J'ai décrit, dans le paragraphe premier de ce chapitre, les appareils pneumato-chiniques à l'eau et au mercure. Ils consistent, comme on l'a vu, en cuves plus ou moins grandes, sur la tablette desquelles se posent les cloches destinées à recevoir les gaz. Je suppose qu'à la suite dune expérience quelconque on ait, dans un appareil de cette espèce, un résidu de gaz qui n'est absorbable ni par l'alcali ni par l'eau, qui est contenu dans le haut d'une cloche AEF (pl. IV, fig. 3), et dont on vent connaître le volume. On commence par marquer avec une grande exactitude, par le moyen de bandes de papier, la hauteur EF de l'eau ou du mercure. Il ne faut pas se contenter d'appliquer une seule marque d'un des côtés de la cloche, parce qu'il pourrait rester de l'incertitude sur le niveau du liquide : il en faut au moins trois ou même quatre en opposition les unes aux autres.

On doit ensuite, si c'est sur du mercare qu'on opère, faire passer sous la cloche de l'eau pour déplacer le mercure. Cette opération se fait facilement avec une boutelle qu'on emplit d'eau à ras : on en bouche l'orifice avec le doigt, on la renverse et on engage son col sons le cloche; puis, retournant la boutelle, on en fait sortir l'esu, qui s'élève au-dessus de la colonne de mercure et qui la déplace. Lorsque tout le mercure est ainsi déplacé, on verse de l'eau sur la cuve ABCD, de manière que le mercure en soit couvert d'un pouce environ. On passe une assiette ou un vase quelconque très-plat sous la cloche, et on l'enlève pour la transporter sur une cuve à eau, pl. V, fig. 1 et 2 clors on transvase l'air dans une cloche qui a été graduée de la manière dont je vais l'expliquer, et on juge de la quantité du gaz par les graduations de la cloche.

A cette première manière de déterminer le volume du gaz, on peut en substituer une autre, qu'il est bon d'employer comme moyen de vérification. L'air ou le gas une fois transvasé, on retourne la cloche qui le contenait, et ou y verse de l'eau jusqu'aux marques EF; on pèse cette eau, et de son poids on conclut le volume, d'après cette donnée, qu'un pied cube ou 1738 pouces d'eau pèsent 70 livres. On touvera à la fin de cette troisième partie une table où ces réductions se trouvent toutes faites.

La manière de graduer les cloches est extrèmement facile, et je vais en donner le procédé, afin que chacun puisse s'en procurer. Il est bon d'en avoir de plusieurs grandeurs, et mème un certain nombre de chaque grandeur, pour y avoir recours en cas d'accident.

On preud une doche de cristal un peu forte, longue et étroite; on l'emplit d'eau dans la cuve représentée pl. V, fig. 1, et on la pose sur la tablette A RCD. Ou doit avoir une place déterminée qui serve constamment à ce genre d'opération, afin que le niveau de la tablette sur laquelle on pose la cloche soit toujours le même; ou évite par là presque la seule erreur dont ce genre d'opération soit susceptible.

D'un autre côté, on choisi une bouteille à gouloi téroit, qui, pleine à ras, contienne juste 6 onces 3 gros 6 ig rains d'eun, ce qui répond à nu volume de 10 pouces cubiques. Si on ne trouvait pas de bouteille qui eût précisément cette capacité, on en preudrait une un peu plus grande, et on y coulerait un peu de cire fondue avec de la résine, pour en diminuer la capacité. Cette bouteille sert d'étalon pour jauger la cloche, et soici comme on y procède : on fait passer l'air contenu dans cette bouteille dans la cloche qu'on se propose de graduer, puis on fait une marque à la hauteur jusqu'à laquelle est descendue l'eau; on continue ainsi jusqu'à ce que toute l'eau de la cloche ait été déplacée. Il est important, pendant le cours de cette opération, que la bouteille et la cloche soient maintenues constamment à la même température, et que cette température diffère peu de celle de l'eau de la cuve. On doit done véutre d'appliquer les mains sur la cloche, ou au moins de

les y teuir longtemps, pour ne la pas échauffer; si même ou craignait qu'élle ne l'eût été, il faudrait verser dessus de l'eau de la cuve pour la rafraichir. La hauteur du baromètre et du thermomètre est indifférente pour cette opération, pourvu qu'elle ne varie pas pendant qu'élle dure.

Lorsque les marques ont été ainsi placées de 10 pouces en 10 pouces sur la cloche, on y trace une graduation avec une pointe de diamant emmanchie dans une petite lige de fer. On trouve des diamants ains montés pour un prix modique au Louvre, chez le successeur de Passement. On peut graduer de la même manière des tubes de cristal pour le mercure: on les divise alors de pouce en pouce et même de divisiens de pouce en divisiens de pouce de robieille qui sert de jauge doit contenir juste 8 ouces 6 gross 55 grains de mercure; c'est le poids équivalent à un pouce cubique.

Cette manière de déterminer les volumes d'air, au moyen d'une cloche graduée comme on vieut de l'exposer, a l'avantage de n'exiger auenne correction pour la diliférence de hanteur qui existe entre le urveau de l'eau dans l'intérieur de la cloche, et celui de l'eau de la cuve, unais ne dispense pas des corrections relatives à la hauteur du haromètre et du thermomètre. Lorsqu'on détermine, au contraire, le volume de l'air par le poids de l'eau contenue jusqu'aux marques EF, on a une correction de plus à faire pour la différence des niveaux du fluide en dedaus et en dehors de la cloche, comme je l'expliquerai dans le S V de ce chanitre.

#### SIV

DE LA MANIÈRE DE SÉPARER LES UVES DES AUTRES LES DEPPÉRENTES ESPÈCES DE GAZ

On n'a présenté dans le paragraphe précédent qu'un cas des plus simples, celui où l'on se propose de déterminer le volume d'un gas pur non alsochable par l'eau; les expériences conduisent ordinairement à des résultats plus compliqués, et il n'est pas rare d'obtenir à la fois trois ou quatre espèces de gaz différentes. Le vais essayer de donner une idée de la manière dont on parvient à les séparer.

Je suppose que j'aie sous la cloche A (pl. IV, fig. 3), une quantité 1 EF de différents gaz, mèlés ensemble et contenus par du mercure ; on doit commencer par marquer exactement avec des bandes de papier, comme je l'ai prescrit dans le paragraphe précédent, la hauteur du mercure; on fait ensuite passer sous la cloche une très-petite quantité d'eau, d'un pouce cubique, par exemple ; si le mélange de gaz contient du gaz acide muriatique ou du gaz acide sulfureux, il y aura sur-le-champ une absorption très-considérable, parce que c'est une propriété de ces gaz d'être absorbés en grande quantité par l'ean, surtout le gaz acide muriatique. Si le pouce enbe d'eau qui a été introduit ne produit qu'une très-légère absorption et à peine égale à son volume, on en conclura que le mélange ne contient ni gaz acide muriatique, ni gaz acide sulfurenx, ni même de gaz ammoniaque; mais on commencera des lors à soupconner qu'il est mélangé de paz acide carbonique, parce qu'en effet l'eau n'absorbe de ce gaz qu'un volume à neu près égal au sien. Pour vérifier ce soupcon, on introduira sons la cloche de l'alcali caustique en liqueur ; s'il y a du gaz acide carbonique, on observera une absorption lente, et qui durera plusients heures; l'acide carbonique se combinera avec l'alcali caustique on potasse, et ce qui restera ensuite n'en contiendra pas sensiblement.

On n'oubliera pas, à la suite de chaque expérience, de coller des marques de papiers sur la clorbe. À l'endroit do ir épondra la surface din mercure, et de les vernir dès qu'elles seront sèches, afin qu'on puisse plonger la cloche dans l'eau sam risquer de les décoller. Il sera égalenent nécessaire de tenir note de la différence de niveau entre lencure de la cloche et celui de la cuve, ainsi que de la hauteur du laromètre et du degré du thermomètre.

Lorsqu'on aura ainsi absorbé par l'eau et par la potasse tous les gaz qui en sont susceptibles, on fera passer de l'eau sous la cloche pour en déplacer tout le mercure; on couvrira, comme je l'ai preserit dans le paragraphe précédent, le mercure de la cure d'environ deux pouces d'eau; puis, passant par-dessous la cloche une assiette plate, on la transportera sur la cure pneumato-chimique à l'eau; là, on déterminera la quantité d'air ou de gaz restant, en la faisant passer dans une cloche graduée. Cela fait, on en prendra différents essais dans de petites jarres, et, par des expériences préliminaires, on cherchera à reconnaître quels sont à peu près les gaz auxquels on a affaire. On introduira, par exemple, dans une des petites jarres remplies de ce gaz une bougie allumée, comme on le voit représenté pl. V, fig. 8. Si la bougie ne s'y éteint pas, on en conclura qu'il contient du gaz oxygène, et même, suivant que la flamme de la bougie sera plus ou moins éclatante, on pourra juger s'il en contient plus ou moins que l'air de l'atmosphère. Dans le cas, au contraire, où la bougie s'y éteindrait, on aurait une forte raison de présumer que ce résidn est, pour la plus grande partie, du gaz azote. Si, à l'approche de la bougie, le gaz s'enflamme et brûle paisiblement à la surface avec une flamme de couleur blanche, on en conclura que c'est du gaz hydrogène pur; si elle est bleue, on aura lieu d'en conclure que ce gaz est carboué : enfin, s'il brûle avec bruit et détonation, c'est un mélange de gaz oxygène et de gaz hydrogène.

On peut encore mêler une portion du même gaz avec du gaz oxygène; s'il y a vapeurs rouges et absorption, on conclura qu'il contient du gaz nitreux.

Ces connaissances préliminaires donnent bien une idée de la qualité ag act et de la nature du métange; mais elles ne suffisent pas pour déterminer les proportions et les quantités. Il faut alors avoir recours à toutes les ressources de l'analyse, et c'est beaucoup que de savoir à le pen près dans quel sens il faut dirigier ses efforts. Le suppose que l'on air reconnu que le résidu sur lequel on opère soit un métange de gazote et de gaz oxygèue ; pour en recomalitre la proportion, on en fait passer une quantité déterminée, 100 parties, par exemple, dans un tube gradué de 10 à 12 lignes de diamètre; on y introduit du sulfure de potasse dissous dans l'eau, et on laisse le gaz en contact avec cette liqueur; elle absorbe tout le gaz oxygène, et, au hout de quelques jours, il ne reste que du gaz azote.

Si, au contraire, on a reconnu qu'on avait affaire à du gaz hydro-

gène, on en fait passer une quantité déterminée dans un endiomètre de Volta; on y joint une première portion de gaz oxygène, qu'on fait détoner avec lui par l'étincelle d'ectrique; on ajoute une seconde portion du même gaz oxygène, et on fait détoner de nouveau, et ainsi, jusqu'à ce qu'on ait obtenu la plus grande diminution possible de volume. Il se forme, comme on sait, dans cette détonation, de l'eau qui est absorbée sur-le-champ; mais, si le gaz hydrogène contenait du carbone, il se forme en même temps de l'adde carbonique, qui ne s'absorbe pas aussi promptement, et dont on peut reconnaitre la quantité en facilitat son absorption par l'agitation de l'eau.

Enfin, si on a du gaz nitreux, on peut encore en déterminer la quantité, du moins à peu près, par une addition de gaz oxygène, et d'après la diminution de volume qui en résulte.

Je m'en tiendrai à ces exemples généraux, qui suffisent pour donner une idée de ce genre d'opérations. Un volume entier ne suffirais, si l'on voulait prévoir tous les cas. L'analyse des gaz est un art aver lequel il faut se familiariser : mais, comme ils ont la plupart de l'affinité eu uns avec les autres, il faut avouer qu'on n'est pas toujours sôr de les avoir complétement séparés. C'est alors qu'il faut changer de marche et de route, réalire dautres expériences sous une autre forme, introduire quelque nouvel agent dans la combinaison, en écarter d'autres, jussoir de qu'on out sôr d'avoir sissi la vérité.

# S V. DES CORRECTIONS À PAISE AU VOICINE DES GAZ OSTEVES DANS LES EXPÉRIENCES. BALLTYRMENT À LA PRESSION DE L'ATMOSPIÈRE.

C'est une vérité donnée par l'expérience, que les fluides élastiques en général sont compressibles en raison des poids dont ils sont chargés. Il est possible que cette loi soufire quelque altération aux approches du degré de compression qui serait suffiant pour les réduire à l'était figuide, et de même à un degré de dislatation ou de compression extrême; mais nous ne soumnes pas près de ces limites pour la plupart des gaz que nous soumetors à des expériences.

Quand je dis que les fluides élastiques sont compressibles en raison des poids dont ils sont chargés, voici comme il faut entendre cette proposition.

Tout le monde sait ce que c'est qu'un baromètre. C'est, à proprement parler, un siphon ABCO [pl. XII, fig. 16], plein de mercurdans la branche AB, plein d'air dans la branche BCD. Si l'on suppose mentalement cette branche BCD prolongée indéfiniment jusqu'un haut de notre atmosphère, ou verac discrimente que le baromètre n'est autrechose qu'une sorte de balance, un instrument dans lequel ou met une colonne de mercure en équilibre avec une colonne d'air. Mais il est facile de s'apercevoir que, pour que cet effet ait lieu, il est parfaitement inutile de prolonger la branche BCD à une aussi grande hauteur, et que, comme le baromètre est plongé dans l'air, la colonne ABde mercure sera également en équilibre avec une colonne de même diamètre d'air de l'atmosphère, quoique la branche du siphon BCDsoit coupée en C et qu'on en retranche la partie CD.

La hauteur moyenne d'une colonne de mercure capable de faire équilibre avec le poids d'une colonne d'air prise depuis le haut de l'atmosphère jusqu'à la surface de la terre est de 28 pouces de mercure, du moins à Paris et même dans les quartiers bas de la ville; ce qui signifie, en d'autres termes, que l'air, à la surface de la terre à Paris, est communément pressé par un poids égal à celui d'une colonne de mercure de 28 ponces de hauteur. C'est ce que j'ai voulu exprimer dans cet ouvrage, lorsque j'ai dit, en parlant des différents gaz, par exemple du gaz oxygène, qu'il pesait 1 once 4 gros le pied cube, sous une pression de 28 pouces. La bauteur de cette colonne de mercure diminue à mesure que l'on s'élève et que l'on s'éloigne de la surface de la terre, ou, pour parler plus rigoureusement, de la ligne de niveau formée par la surface de la mer; parce qu'il n'y a que la colonne d'air supérieure au baromètre qui fasse équilibre avec le mercure, et que la pression de toute la quantité d'air qui est au-dessous du niveau où il est placé est nulle par rapport à lui.

Mais suivant quelle loi le baromètre baissera-t-il à mesure que l'on

s'élève; ou, ce qui revient au même, quelle est la loi suivant laquelle les différentes couches de l'atmosphère décroissent de densité? Cest ce qui a beaucoup exercé la sagacité des physicieus du dernier siècle. L'expérience suivaute a d'abord jeté beaucoup de lumière sur cet objet.

Si l'on prend un siphon de verre ABCDE (pl. XII, fig. 17), fermé en E et ouvert en A, et qu'on y introduise quelques gouttes de mercure pour intercepter la communication entre la branche AB et la branche BE, il est clair que l'air contenu dans la branche BCDE sera pressé, comme tout l'air environnant, par une colonne égale au poids de 28 pouces de mercure. Mais, si on verse du mercure dans la branche AB, jusqu'à 28 pouces de hauteur, il est clair que l'air de la branche BCDE sera pressé par un poids égal à deux fois 28 pouces de mercure; or l'expérience a démontré qu'alors, au lieu d'occuper le volume total BE, il n'occupera plus que celui CE, qui en est précisément la moitié. Si, à cette première colonne de 28 pouces de mercure, on en ajoute deux autres également de 28 pouces dans la branche AC, l'air de la branche BCDE sera comprimé par quatre colonnes, chacune égale au poids de 28 pouces de mercure, et il n'occupera plus que l'espace DE, c'est-à-dire le quart du volume qu'il occupait au commencement de l'expérience. De ces résultats, qu'on peut varier d'une infinité de manières, on a déduit cette loi générale, qui paraît applicable à tous les fluides élastiques, que leur volume décroît proportionnellement aux poids dont ils sont chargés; ce qui peut aussi s'énoncer en ces termes, que le volume de tout fluide élastique est en raison inverse des poids dont il est comprimé. Les expériences faites pour la mesure des hautes montagnes ont pleinement confirmé l'exactitude de ces résultats, et, en supposant qu'ils s'écartent de la vérité, les différences sont si excessivement petites, qu'elles peuvent être regardées comme rigoureusement nulles dans les expériences chimiques.

Cette loi de la compression des fluides élastiques une fois bien entendue, il est aisé d'en faire l'application aux corrections qu'il est indispensable de faire au volume des airs ou gaz dans les expériences pneumato-chimiques. Ces corrections sont de deux genres; les unes relatives à la variation du baromètre, les autres relatives à la colonne d'eau ou de mercure contenus dans les cloches. Je vais faire en sorte de me rendre intelligible par des exemples : je commencerai par le cas le plus simple.

Le suppose qu'on ait obtenu 100 pouces de gaz oxygène à 10 degrés de température, le baromètre marquant 28 pouces 6 lignes. On peut demander deux choses: la première, quel est le volume que les 100 pouces occuperaient sous une pression de 28 pouces, au lieu de 28 pouces 6 lignes; la seconde, quel est le poids des 100 pouces de 220 denues?

Pour répondre à ces deux questions, on nommera x le nombre de ponces cubiques qu'occuperaient les 100 ponces de gaz oxygène, à la pression de 28 pouces; et, puisque les volumes sont en raison inverse des poids comprimants, on aura 100 poses : x :: 11 : 12 : 13 : d'où l'on déduit aisément x == 101 pour ,786. C'est-à-dire que le même air qui n'occupait qu'un espace de 100 pouces cubiques, sous une pression de 28 pouces 6 lignes de mercure, en occuperait un de 101 peces, 786, à la pression de 28. Il n'est pas plus difficile de conclure le poids des mêmes 100 pouces d'air, sous une pression de 28 pouces 6 lignes. Car, puisqu'ils répondent à 101 pour, 786, à la pression de 28 pouces, et qu'à cette pression et à 10 degrés du thermomètre le pouce cube de gaz oxygène pèse un demi-grain, il s'ensuit évidemment que les 100 pouces, sous une pression de 28 pouces 6 lignes, pèsent 50 pries, 893. On aurait pu arriver directement à cette conséquence par le raisonnement qui suit : Puisque les volumes de l'air, et en général d'un fluide élastique quelconque, sont en raison inverse des poids qui les compriment, il en résulte, par une conséquence nécessaire, que la pesanteur de ce même air doit croître proportionnellement au poids comprimant. Si donc, 100 pouces cubiques de gaz oxygène pèsent 50 grains, à la pression de 28 pouces, combien pèseront-ils à la pression de 28 poses, 5? On aura alors cette proportion: a8:50::a8,5:x, d'où l'on conclura également  $x=50^{\text{poiss}},893$ .

Je passe à un cas un peu plus compliqué. Je suppose que la cloche

A (pl. XII, fig. 18), contienne un gaz quelconque dans sa partie supérieure A CD, que le reste de cette même cloche soit rempli de mercure au-dessous de CD, et que le tout soit plongé dans un bassin GHIA contenant du mercure jusqu'en EF. Enfin, je suppose encore que la différence CE de la hauteur du mercure dans la cloche et dans le bassin soit de 6 pouces, et que la hauteur du baromètre soit de 27 pouces 6 lignes. Il est clair que, d'après ces données, l'air contenu dans la capacité ACD est pressé par le poids de l'atmosphère, diminué du poids de la colonne de mercure CE. La force qui le presse est done égale à 27 poors, 5 - 6 poors, = 21 poors, 5. Cet air est donc moins pressé que ne l'est l'air de l'atmosphère à la hauteur moyenne du baromètre : il occupe donc plus d'espace qu'il n'en devrait occuper, et la différence est précisément proportionnelle à la différence des poids qui le compriment. Si donc, après avoir mesuré l'espace ABC, on l'a trouvé, par exemple, de 120 pouces cubiques, il faudra, pour ramener le volume du gaz à celui qu'il occuperait, à une pression de a8 pouces, faire la proportion suivante : 120 pouces est au volume cherché, que j'appellerai x, comme 1/2 est à 1/8; d'où l'on déduira

$$x = \frac{180 \times 81,5}{2} = 92^{10000}, 143.$$

On a le choix, dans cess sortes de calculs, ou de réduire en lignes la hauteur du baromètre, ainsi que la différence du niveau du mercure en dedans et en dehors de la cloche, ou de l'exprimer en fractions dicimales de pouces. Je préfère ce deraier parti, qui rend le calcul plus curt et plus facile. On ne doit point négliger les méthodes d'abréviation pour les opérations qui se répétent souvent: j'ai joint, en conséquence, à la suite de cette troisième partie, sous le 1º l'V, une table qui exprime les fractions décimales de pouces correspondantes aux lignes et fractions de lignes. Rien ne sera plus aisé, d'après cette table, que de réduire en fractions décimales de pouces les hauteurs du mercure qu'on aura observées en lignes.

On a des corrections semblables à faire lorsqu'on opère dans l'ap-

pareil pneumato-chimique à l'eau. Il faut également, pour obtenir des résultats rigoureux, tenir compte de la différence de hauteur de l'eau en dehors et en dedans de la cloche. Mais, comme éest en pouces et lignes du barounètre, et, par conséquent, en pouces et lignes de mercure, que s'exprime la pression de l'atmosphère, et qu'on ne set obligé de additionner ensemble que des quantités homogènes, on est obligé d'eau, eu une hauteur équivalente de mercure. On part, pour cette conversion, de cette donnée, que le mercure est 13,5681 fois aussi pesant que l'eau. On trouve à la fin de cet ouvrage, sous le n° V, une table à l'aide de laquelle on peut faire promptement et facilement cette réduction.

#### S VL

## DES CORRECTIONS RELATIVES AUX DIFFÉRENTS DEURÉS DU THERMONÈTRE.

De même que, pour avoir le poids de l'air et des guz, il est nécessaire de les réduire à une pression constante, telle que celle et 28 pouces de mercure, de même aussi il est nécessaire de les réduire à une température déterminée: eur, puisque les Buides élastiques sont susceptibles de se diater par la chaleur et de se coudenser par le froid, il en résulte nécessairement qu'ils changent de densité, et que leur pesanteur n'est plus la même sons un volume donné. La température de 10 degrés étant moyenne entre les chaleurs de l'été et les froids de l'hiver, cette température étant celle des souterrains, et celle en même temps dont il est le plus facile de se rapprocher dans presque toutes les saisons de l'année, c'est celle que j'ai choisie pour y ramener les airs ou sez.

M. de Lue a trouvé que l'air de l'atmosphère augmentait de  $\frac{1}{12}$  de son volume par chaque degré du thermomètre à mereure divisé en 8 i degrés de la glace à l'eau bouillante; ce qui donne, pour un degré du thermomètre à mercure divisé en 80 parties,  $\frac{1}{12}$ . Les expériences de M. Monge sembleraient annoncer que le gar hydrogène est susceptible d'une diatation un peu plus forte; il la trouvé de  $\frac{1}{12}$ . A l'égard

de la distation des autres gaz, nous n'avons pas encore d'expériencetrèpe-tractes; celles, du moins, qui existent n'ont pas été publiées. Il paraît cependant, à en juger par les tentatives que l'on connaît, que leur distatabilité s'éloigne peu de celle de l'air commun. Le crois dont pouvoir supposer que l'air de l'atmosphère se dilate de ;; par chaque degré du thermomètre, et le gaz hydrogène de ;; mais, comme il reste quelque incertitude sur ces déterminations, il faut, autant qu'il est possible, n'opérer qu'à une température peu doignée de 10 degrés. Les erreurs qu'on peut alors commettre dans les corrections relatives au degré du thermomètre ne sont d'aucune conséquence.

Le calcul à faire pour ces corrections est extrémement facile; il consiste à diviser le volume de l'air obtenu par 210, et à multiplier le nombre trouvé par celui des degrés du thermomètre supérieur ou inférieur à dix degrés. Cette correction est négative au-dessus de dix degrés, et additive au-dessous. Le résultat qu'on obtient est le volume réel de l'air à la température de dix degrés, et

On abrége et on facilite beaucoup tous ces calculs en employant des tables de logarithmes.

#### s vii.

MODÈLE DE CALCUL POUR LES COBRECTIONS RELATIVES AU DECRÉ DE PRESSION ET DE TEMPÉRATURE.

Maintenant que jă i indiqué la manière de déterminer le volume des airs ou gas et de faire à ce volume les corrections relatives à la pression et à la température, il me reste à donner un exemple pris dans un cas compliqué, afin de mieux faire sentir l'usage des tables qui se trouvent à la fin de cet ouyrage.

#### EXEMPLE.

On a renfermé dans une cloche A (pl. IV, fig. 3), une quantité dir AEF, qui s'est trouvée occuper un volume de 353 pouces cubiques. Cet air était contenu par de l'eau, et la hauteur EL de la colonne d'eau, dans l'intérieur de la cloche, était de 4 ponces ; au-dessus

du niveau de celle de la cuve; enfin, le baromètre était à 27 pouces 9 lignes ;, et le thermomètre à 15 degrés.

On a brûké dans cet air une substance quelconque, telle que du phopoplore, dont le résultat est l'acide phosphorique, qui, Join d'être dans
l'état de gar, est au contraire dans l'état concret. L'air restant après la
combustion occupait un volume de 255 pouces; la hauteur de l'eau,
alms l'intérieur de la cloche, était de 7 pouces au-dessus de celle de
la cuve, le baromètre à 27 pouces 9 lignes ‡, et le thermomètre à
16 degrés.

Il est question, d'après ces données, de déterminer quel est le volume de l'air avant et après la combustion, et d'en conclure le volume de la partie qui a été absorbée.

#### CALCUL AVANT LA COMBUSTION.

L'air contenu dans la cloche occupait un volume de 353 pouces.

Mais il n'était pressé que par une colonne de 27 pouces 9 lignes ;
ou, en fractions décimales de pouces (voy. table, n°1V), de 27 pouces, 79 167.

Sur quoi il y a encore à déduire la différence de niveau de 4 pouces ; d'eau; ce qui répond, en mercure

Le volume des fluides élastiques diminuant, en général, en raison inverse des poids qui les compriment, il est clair, d'après ce que nous avons dit plus haut, que, pour avoir le volume des 353 pouces sous une pression de 28 pouces, il faudra dire:

$$353^{\text{pooles}}: x:: \frac{1}{27,46001}: \frac{1}{28}.$$

D'où l'on conclura :

$$x = \frac{353 \times 27, 46001}{88} = 346^{\text{powers}}, 192.$$

C'est le volnme qu'aurait occipé ce même air sous une pression de

as pouces. Le si o de ce volume égale : "". (560; ce qui donne, pour les 5 degrés supérieurs au divième degré du thermonètre, 88" ... 55; et, comme cette correction est soustractive, on en conclura que le volume de l'air, toute correction faite, était, avant la combustion, de 337, ""... 1942.

#### CALCEL APRÈS LA COMBUSTION.

En faisant le même calcul sur le volume de l'air après la combustion, on trouvera que la pression était alors de

Ainsi, pour avoir le volume de l'air à 28 pouces de pression, il faudra multiplier 295 pouces, volume trouvé après la combustion, par 27<sup>nem</sup>, 2649, et le diviser par 28; ce qui donnera, pour le volume corrigé, 287<sup>nem</sup>, 156.

Le 210° de ce volume est 1º000, 368, qui, multiplié par 6 degrés, donne pour correction négative de la température, 8º000, 208.

D'où il résulte que le volume de l'air, toutes corrections faites, était, après la combustion, de 278 room, 942.

#### pécultur.

| Le volume, toutes corrections faites, avant la co | mbustio | n, était |
|---------------------------------------------------|---------|----------|
| de                                                |         | ····,942 |
| Il était, après la combustion, de                 | 278     | ,942     |
| Donc, quantité d'air absorbé par la combustion du |         |          |
| phosphore                                         | 59      | ,000     |

#### s VIII.

## DE LA MANIÈRE DE DÉTERMINER LE POIDS ABSOLU DES DIFFÉRENTS GAZ.

Dans tout ce que je viens d'exposer sur la manière de mesurer le volume des gaz et d'y faire les corrections relatives au degré de pression et de température, j'ai supposé qu'on en connaissait la pesanteur spécifique, et qu'on pouvait en conclure leur poids absolu : il me reste à donner une idée des moyens par lesquels on peut parvenir à cette commissance.

On a un grand ballon A (pl. V, fig. 10), dont la capacité doit être d'un demi-pieu due, c'est-à-dire de 17 à 18 pintes au moiss; on y mastique aue virole de cuivre bcde, à laquelle s'adapte à vie en de, une platine à laquelle tient un robinet fg. Eufin, le tout se visse, au moyen d'un double écrou, représenté fig. 13, sur une cloche BCD, dont la capacité doit être de quelques pintes plus grande que celle du ballon Cette cheche ets ouverte par le haut, et sa tubulure est garaite d'une virole de cuivre hi et d'un robinet hm; un de ces robinets est représenté s'éparéement fig. 11.

La première opération à faire est de déterminer la capacité de ceballon; on y parvient en l'emplissant d'eau et en le pesant pour eu connaître la quantité. Ensuite on vide l'eau et on sèche le ballon en y introduisant un linge par l'ouverture de; les derniers vestiges d'humidité disparaissent d'ailleurs lorsqu'on a fait une ou deux fois le vide clause le ballon

Quand on veut déterminer la pesanteur d'un gaz, on visse le ballon a sur la platine de la machine pneumatique, au -dessous du robinet fg. On ouvre ce même robinet, et on fait le vide du mieux qu'il est possible, ayant grand soin d'observer la hauteur à laquelle descend le ballon avec une seruppleusse carctitude, après quoi on le revises sur la cloche BCD, qu'on suppose placée sur la tablette de la cuve ABCD, même planche, fig. 1. On fait passer dans cette cloche le gaz qu'on veut peser; puis, ouvrant le robinet fg et le robinet lm, le gaz contenu dans la cloche BCD. Il est nécessaire, si fon veut éviter une correction embarrassante, d'enfoncer la cloche dans la cuve jusqu'à ce que le niveau de Feau extérieure concoure avec celui de l'eau contenue dans l'utérieur de la cloche. Alors on ferme les robinets, on dévisse le balliutérieur de la cloche. Alors on ferme les robinets, on dévisse le ballon et on le repèse. Le poist, déduction fait de celui du ballon vide, donne la pesanteur du volume d'air ou de gaz qu'il contient. En multipliant ce poids par 1728 pouces, et divisant le produit par un nombre de pouces cubes égal à la capacité du ballon, on a le poids du pied cube du gaz mis en expérience.

Il est nécessaire de tenir compte, dans est déterminations, de la hauteur du baromètre et du degré du thermomètre; après quoi rien n'est plus aisé que de ramener le poids du pied cube qu'on a trouvé à celui qu'aurait eu le même gaz à 28 pouces de pression et à 10 degrés du thermomètre. J'ai donné dans le paragraphe précédent le détail des calculs qu'exige cette opération.

Il ne faut pas négliger non plus de tenir compte de la petite portion d'air reacté dans le ballon, quand on a fait le vide; portion qu'il est facile d'évaluer, d'après la hauteur à laquelle s'est soutenu le baronatre d'épreuve. Si cette hauteur était, par exemple, d'un centième de la hauteur totale du baronatre, il en faudrait condure qu'il est resté un centième d'air dans le ballon, et le volume du gaz qui y avait été introduit ne serait latue que les £ du volume total du ballon.

### CHAPITRE III.

DES APPAREILS BELATIPS À LA MESURE DU CALORIQUE.

#### DESCRIPTION DU CALORIMÈTRE.

L'appareil dont je vais essayer de donner une idée a été décrit dans nu mémoire que nous avous publié, M. de Laplace et moi, dans le reencid de l'Académie, année 1780, page 355. C'est de ce mémoire que sera extrait tout ce que contient cet artiele.

Si, après avoir refroidi un corps quelconque à zéro du thermomètre, on l'expose dans une almosphère dont la température soit de 25 degrés au-dessus du terme de la congletion, il s'échaullera insensiblement depuis sa surface jusqu'à son centre, et se rapprochera pen à peu de la température de 25 degrés, qui est celle du fluide environmant.

Il n'es sera pas de même d'une masse de glace qu'on aurait placée dans la même almosphère; elle ne se rapprochera nullement de la température de l'air ambiant, mais elle restera constamment à zéro de température, c'est-à-direà la glace fondante, et ce, jusqu'à ce que le dernier atome de glace soit fonda.

La raison de ce phinomène est facile à concevoir : il fant, pour fondre de la glace et pour la convertir en eau, qu'il s'y combine une certaine proportion de calorique. En conséquence, tout le eslorique des corps environnants àrarète à la surface de la glace, où il est employ à la fondre : cette première couche fondue. la nouvelle quantité de calorique qui survient en fond une seconde, et elle se combine également avec elle pour la convertir en eau, et ainsi successivement de surfaces en surfaces, jusqu'au derrier atome de glace, qui sera encere surfaces en surfaces, jusqu'au derrier atome de glace, qui sera encre

<sup>1</sup> Voyez tome II, page 191.

à zéro du thermomètre, parce que le calorique n'aura pas encore pu v pénétrer.

Que l'on imagine d'après cela une aphère de glace creuse, à la température de zéro degré din thermoniètre; que l'on place cette sphère de glace dans une atmosphère dont la température soit, par exemple, de 1 o degrés au-dessus de la congélation, et qu'on place dans son intrieur un corps échauffé d'un nombre de degrés quelconque; il suit de ce qu'on vient d'exposer deux conséquences : 1° que la chaleur extrieure ne pénétrera pas dans l'intérieur de la sphère, 3° que la chaleur d'un corps placé dans son intérieur ne se perdra pas non plus au dehors, mais qu'elle s'arrêtera à la surface intérieure de la cavité, où elle sera continuellement employé- à fondre de nouvelles couches de glace, jusqu'à se que la température du corps soit parvenue à zèro du thermonètre.

Si on recueille avec soin l'eau qui se sera formée dans l'intérieur de la sphère de glace, lorsque la température du corps placé dans son intérieur sera parvenue à zéro du thermomètre, son poids sera exactement proportionnel à la quantité de calorique que ce corps anna perdue, en passant de sa température primitive à celle de la glace foundante; car il est clair qu'une quantité double de calorique doit fondre une quantité double de glace; en sorte que la quantité de glare fondre une quantité de glare fondre su quantité de glare fondre est une mesure très-précise de la quantité de calorique emploré à produire cet effet.

On na considéré e qui se passait dans une sphère de glace que pour mieux faire entendre la méthode que nous avons employée dans ce genre d'expériences, dont la première idée appartient à M. de Laplace. Il serait difficile de se procurer de semblables sphères, et elles anraient beaucoup d'inconvénients dans la pratique; mais nous y avons suppléé au moyen de l'appareil suivant, auquel je donnerai le nom de calorimètre. Je conviens que c'est s'exposer à une eritique, jusqu'à un certain point fondée, que de réunir ainsi deux dénominations. l'une dérivée du latin, l'autre dérivée du gree; mais jai cru qu'en matière de science on pouvait se permettre mois de purcé dans le langage, pour obtenir plus de clarté dans les idées; et en effet je n'aurais pu employer un mot composé entièrement tiré du gree, sans trop me rapprocher du nom d'autres instruments connus, et qui ont un usage et un but tont différents.

La figure première de la planche VI représente le calorimètre vu en perspective. La figure a de la même planche représente sa coupe horizontale, el la figure 3, une coupe verticale, qui laisse voir tout son intérieur. Sa capacité est divisée en trois parties; pour mieux me faire entuedre, je les distingueral par les noms de expacité intérieure, capacité mogenae et capacité extérieure. La capacité intérieure [fff] (fig. 3, pl. VI), est formée d'un grillage de fil de fer, soutenu par quedques montants du même métal; c'est dans cette capacité que l'on place les corps soumis à l'expérience : sa partie supérieure f. M se ferme au moyen d'un couvercle d'M représenté séparément, fig. 4. Il set entièrement ouvert par-dessus, et le dessous est formé d'un grillage de fil de fer.

La capacité moyenne bbbbb (fig. 2 et 3), est destinée à contenir la glace qui doit environner la capacité intérieure, et que doit fondre le calorique du corps mis en expérience : cette glace est supportée et retenue par une grille mm, sous laquelle est un tamis nn: l'un et l'autre sont représentés séparément, fig. 5 et 6. A mesure que la glace est fondue par le calorique qui se dégage du corps placé dans la capacité intérieure, l'eau coule à travers la grille et le tamis; elle tombe ensuite le long du cône ccd (fig. 3), et du tuyau xy, et se rassemble dans le vase F (fig. 1), placé au-dessous de la machine; u est un robinet au moven duquel on peut arrêter à volonté l'écoulement de l'eau intérieure. Enfin, la capacité extérieure aaaaa (fig. 2 et 3), est destinée à recevoir la glace qui doit arrêter l'effet de la chalcur de l'air extéricur et des corps environnants : l'eau que produit la fonte de cette glace coule le long du tuyau s T, que l'on peut ouvrir ou fermer au moyen du robinet r. Toute la machine est recouverte par le couvercle FF (fig. 7), entièrement ouvert dans sa partie supérieure, et fermé dans sa partie inférieure; elle est composée de fer-blanc peint à l'huile pour le garantir de la rouille.

Pour mettre le calorimètre en expérience, on remplit de glace pilée la capacité moyenne bbbbb, et le couvercle GII de la capacité intérieure, la capacité extérieure aaaa, et le couvercle FF (fig. 7), de toute la machine. On la presse fortement pour qu'il ne reste point de parties vides, puis on laisse égoutter la glace intérieure; après quoi on ouvre la machine pour y placer le corps que l'on veut mettre en expérience, et on la referme sur-lc-champ. On attend que le corps soit entièrement refroidi, et que la glace qui a fondu soit suffisamment égouttée; ensuite on pèsc l'eau qui s'est rassemblée dans le vase F. fig. 1 : son poids est une mesure exacte de la quantité de calorique dégagée du corps, pendant qu'il s'est refroidi; car il est visible que ce corps est dans la même position qu'au centre de la sphère dont nous venons de parler, puisque tout le calorique qui s'en dégage est arrêté par la glace intérieure, et que cette glace est garantie de l'impression de toute autre chaleur par la glace renfermée dans le couvercle et dans la capacité extérieure.

Les expériences de ce genre durent quinze, dix-huit et vingt heures: quelquefois, pour les accélérer, on place de la glace bien égouttée dans la capacité intérieure, et on en couvre les corps que l'on veut refroidir.

La ligure 8 représente un seau de tôle destiné à recevoir les corps sur lesquels on veut opérer; il est garni d'un couvercle percé dans son milieu, et fermé avec un bouchon de liége, traversé par le tube d'un petit thermomètre.

La figure y de la même planche représente un matras de vervdont le bouchou est également traversé par le tube d'un petit thermomètre, dont la boule et une partie du tube plongent dans la fiqueur; il faut se servir de semblables matras toutes les fois que l'on opèrsur les acides, et, en général, sur les substances qui peuvent avoir quelque action sur les métaux.

RS (fig. 10), est un petit cylindre creux que l'on place au fond de la capacité intérieure pour soutenir les matras.

Il est essentiel que, dans cette machine, il n'y ait aucune communi-

cation entre la capacité moyenne et la capacité extérieure; ce que l'oréprouvera facilement en remplissant d'eau la capacité extérieure. S'il existait une communication entre ces capacités, la glace fondue par l'atmosphère, dont la chaleur agit sur l'enveloppe de la capacité extérieure, pourrait passer dans la capacité moyenne, et alors l'eau quié/écoulerait de cette dernière capacité ne serait plus la mesure du calorique perdu par le corps mis en expérience.

Lorsque la température de l'atmosphère n'est que de quelques degrés au-dessus de zéro, sa chaleur ne peut parvenir que très-dificilement jusque dans la capacité moyenne, pusqu'elle est arrétée par la glace du couverele et de la capacité extérieure; mais, si la température extérieure était au-dessous de zéro, l'atmosphère pourrait refroidir la glace intérieure; il est donc essentiel d'opérer dans une atmosphère dont la température ne soit pas au-dessous de zéro; ainsi, dans un temps de gelée, il faudra renfermer la machine dans un appartement dont on aura soin d'échauffer l'intérieur. Il est encor nécessaire que la glace dont on fait usage ne soit pas au-dessous de zéro; si elle était dans ce cas, il faudrait la piler, l'étendre par couches fort minese, et la tenir ainsi pendant quelque temps dans un licu dont la température fût au-dessus de zéro.

La 'glace intérieure retient toujours une petite quantité d'eau qui adhère à la surface, et l'on pourrait croire que cette eau doit entre dans le résultat des expériences; mais il faut observer qu'au commencement de chaque expérience la glace est déjà imbibée de toute la quantité d'eau qu'elle peut ains retenir; en sorte que, si une petite partic de la glace fondue par le corps reste adhérente à la glace intérieure, la même quantité, à très-peu près, d'eau, primitivoment adhérente à la surface de la glace, doit s'en détacher et couler dans le vase, car la surface de la glace, doit s'en détacher et couler dans le vase, car la surface de la glace intérieure change extrêmement peu dans l'expérieure.

Quelques précautions que nous ayons prises, il nous a été impossible d'empècher l'air extérieur de pénétrer dans la capacité intérieure, lorsque la température était à 9 ou 10 degrés au-dessus de la congélation. L'air renfermé dans cette capacité étant alors spécifiquement plus pesant que l'air extérieur, il écoule par le tayau xy (fg. 3), et il est remplacé par l'air extérieur qui entre dans le calorimètre, et qui dépose une partie de son calorique sar la glace intérieure; il à établit ainsi dans la machine un courant d'air d'autant plus rapide que la température extérieure est plus élevée, ce qui fond continuellement une portion de la glace intérieure; on peut arrêter en grande partie l'effet de ce courant en fernant le robinei; mais il vaut beaucoup mieux n'opérer que lorsque la température extérieure ne surpasse pas 3 ou à degrés; car nous avons observé qu'aiors la fonte de la glace intérieure, occasionnée par l'atmosphère, est insemible, en sorte que nous pouvons, à cette température; répondre de l'exactitude de no expériences sur les chaleurs spécifiques des corps, à un quarantième près.

Nous avons fait construire deux machines pareilles à celle que je viens de décrire; l'une d'elles est destinée aux expériences dans lesquelles il n'est pas nécessaire de renouveler l'air intérieur; l'autre machine sert aux expériences dans lesquelles le renouvellement de l'air est indispensable, telles que celle de la combustion et de la respiration : cette seconde machine ne diffère de la première qu'en ce que les deux couverdes sont percés de deux trous à travers lesquels passent deux petits tuyaux, qui servent de communication entre l'air intérieur et l'air extérieur; on peut, par leur moyen, souffler de l'air atmosphérique dans l'intérieur du calorimètre pour y entretenir des combustions.

llien n'est plus simple, avec cet instrument, que de déterminer les phénomènes qui ont lieu dans les opérations où il y a dégagement, ou même absorption de calorique. Veut-on, par exemple, connaître ce qui se dégage de calorique d'un corps solide, lorsqu'il se refroidit d'un certain nombre de degrés? Da dève sa température à 80 degrés, par exemple, puis on le place dans la capacité intérieure ffff du calorimètre (fig. 2 et 3, pl. VI), et on l'y laisse assez longtemps pour être assuré que sa température et revenue à zéro du thermomètre; on

recueille l'eau qui a cié produite par la fonte de la glace, pendant son refroidissement; cette quantité d'eau, divisée par le produit de la masse du corps et du nombre de degrés dont sa température primitive était an-dessus de zéro, sera proportionnelle à ce que les physiciens anglais out nomné châur spécifique.

Quant aux fluides, on les reuferme dans des vases de matère quelconque, dont on a préalablement déterminé la chaleur apécifique; on opère ensuite de la mème manière que pour les solides, en observant seulement de délaire, de la quantité totale d'eau qui a coulé, relle due au révoidssement du vase qui contensit le fluide.

Vent-on connaître la quantité de calorique qui se dégage de la combinaison de plusieurs substances? On les amènera toutes à la température zèru, en les tenant un temps suffisant dans de la glace pilée; ensuite on en fera le mélange dans l'intérieur du calorimètre, dans un vase épalement à zèro, et on aura soin de les y conserver jusqu'à ce qu'elles soient revenues à la température zèro; la quantité d'eau recueille sera la mesure du calorique qui se sera dégagé par l'effet de la combinaison.

La détermination des quantités de calorique qui se dégagent dans les combustiuns et dans la respiration des animata n'offre pas plus de difficulté: on brûle les corps combustibles dans la capacité intérieure du calorimètre; on y laisse respirer des animatus, tels que les coelmas fulne, qui résistent assez hien a froid, et on reculiel l'eau qui enule; unies; comme le renouvellement de l'air est indispensable dans ce genre d'opérations, il est nécessaire de faire arriver continuellement de nouvel air dans l'intérieur du calorimètre par un petit tuyau destiné à cet objet, et de le faire ressortir par un autre tuyau: mais, pour que l'introduction de ceta în ce ausse aucune erreur dans les résultats, on fair passer le tuyau qui doit l'amener à travers de la glace pilée, afin qu'il arrive dans le calorimètre à la température zéro. Le tuyan de sortie de l'air doit également traverser de la glace pilée, mais cette dernière portion de glace doit être comprise dans l'intérieur de la capacité ffyil du calorimètre, et l'eau qui en déconle doit tier partie de celle que l'on recueille, parce que le calorique que contenait l'air avant de sortir fait partie du produit de l'expérience.

La recherche de la quantité de calorique spécifique contenue dans les différents gaz est un peu plus difficile à cause de leur peu de densité: car, si on se contentait de les renfermer dans des vases comme les autres fluides, la quantité de glace fondue serait si peu considérable, que le résultat de l'expérience serait au moins très-incertain. Nous avons employé pour ce genre d'expériences deux espèces de serpentins ou tuyaux métalliques roulés en spirales. Le premier, contenu dans un vase rempli d'ean bouillante, servait à échauffer l'air avant qu'il parvint au calorimètre; le second était renfermé dans la capacité intérieure ffff de cet instrument. Un thermomètre adapté à une des extrémités de ce dernier serpentin indiquait la chaleur de l'air ou du gaz qui entrait dans la machine; un thermomètre adapté à l'autre extrémité du même serpentin indiquait la chaleur du gaz ou de l'air à sa sortie. Nous avons été ainsi à nortée de déterminer ce qu'une masse quelconque de différents airs ou gaz fondait de glace en se refroidissant d'un certain nombre de degrés, et d'en déterminer le calorique spécifique. Le même procédé, avec quelques précautions particulières, peut être employé pour connaître la quantité de calorique qui se dégage dans la condensation des vapeurs de différents liquides.

Les différentes expériences que l'on peut faire avec le calorimiète ne conduisent point à des résultats absolus; elles ne donnent que des quantités relatives : il était donc question de choisir une unité qui pât former le premier degré d'une échelle avec laquelle on pât exprimer tous les autres résultats. La quantité de calorique nécessaire pour fondre une livre de glace nous a fourni cette unité : or, pour foudre une livre de glace, il faut une livre d'eau élevée à 60 degrés du thermomètre à mercure divisé en 80 parties, de la glace à l'eau houillante; la quantité de calorique qu'exprime notre unité est donc celle nécessaire pour elever l'eau de sêro à 60 degrés.

Cette unité déterminée, il n'est plus question que d'exprimer en

valeurs analogues les quantités de calorique qui se dégagent des différents corps, en se refroidissant d'un certain nombre de degrés, et voici le calcul simple par le moyen duquel on y parvient : je l'applique à une de nos premières expériences.

Nous avons pris des morceaux de tôle coupés par handes et roulés, qui pessient ensemble 7 livres 1 1 onces a gros 36 grains, c'est-à-dire, en fractions décimales de livres, 7<sup>100</sup>-7-97-31 g. Nous avons érhauffe cette masse dans un bain d'eau bouillante, dans laquelle elle a pris environ 78 degrés de chaleur; et, l'ayant tirée de l'eau prestement, nous l'avons introduite dans la capacité intérieure du calorimètre. Au bout de onze heures, lorsque l'eau produite par la fonte de la caintérieure a été suffisamment égouttée, la quantité s'en est trouvée de 1 livre 1 once 5 gros 6 grains = 1<sup>100</sup>-1, 1037-35. Maintenant je puis dire: Si le calorique dégagé de la tôle par un réfroidissement de 50 degrés auroit-il produit l'e equi donne un réfroidissement de 60 degrés auroit-il produit l'e equi donne

$$78:1^{\text{firm}},109795::60:x \Longrightarrow 0^{\text{firm}},85369.$$

Enfin, divisant cette quantité par le nombre de livres de tôle en ployée, c'est-à-dire par 7<sup>th-17</sup>,7070319, on aura, pour la quantité de glace que pourra faire fondre : livre de tôle en se refroidissant de fo degrés à zéro, o<sup>b-17</sup>,110770. Le même calcul s'applique à tous les corps solides.

A l'égard des fluides, tels que l'acide sulfurique, l'acide nitrique, etc. on les renferme dans un matera représenté pl. VI, fig. 9. Il est bouché avec un bouchon de hiége traversé par un thermomètre dont la boule plonge dans la liqueur. On place ce vaisseau dans un bain d'eau bouillante; et, lorsque, d'après le thermomètre, on juge que la liqueur est élevée à un degré de chaleur convenable, on retire le marsa et on le place dans le calorimètre. On fait le calcul comme i-dessus, en ayant soin cependant de déduire de la quantité d'eau obtenue celle que le vase de verre aurait seul produite, et qu'il est, en conséquence, nécessaire d'avoir déterminé par une expérience préa-

lable. Je ne donne point ici le tableau des résultats que nous avons obtenus, parce qu'il n'est pas encore assez complet, et que differentes circonstances ont suspenul la suite de ce travail. Nous ne le perdons cependant pas de vue, et il n'y a point d'hiver que nous ne nous en soyons plus on moins occupés.

#### CHAPITRE IV.

DES OPÉRATIONS PUREMENT NÉGANIQUES QUI ONT POUR OBJET DE DIVISER LES CORPS.

8 L

DE LA TRITERATION. DE LA PORPRIABISATION ET DE LA PELAFRISATION

La triuration, la porphyrisation et la pulvérisation ne sont, à proprement parler, que des opérations mécaniques préliminaires, dout l'objet est de diviser, de séparer les molécules des corps, et de les réduire en particules très-fines. Mais, quelque loin qu'on puisse porter ces opérations, celles ne peuvent junais résoudre un corps en ses molécules primitives et élémentaires : elles ne rompent pas même. à proprement parler, son agrégation; en sorte que claque molécule, aprèsla trituration et la porphyrisation, forme encore un tout semblable à la masse originaire qu'on avait eu pour objet de diviser. À la différence des opérations variament chimiques, telles, par exemple, que la dissolution, qui détruit l'agrégation du rorps, et écarte les unes des autres les molécules constituives et intégrantes qui le composent.

Toutes les fois qu'il est question de diviser des corps fragiles et reassants, on se sert, pour eette opération, de mortiers et de pilons, pl. 1, fig. 1, 2, 3, 4 et 5. Ges mortiers sont ou de fonte de ruivre et de fer, comme celui représenté fig. 2; ou de bois de gaiar, comme celui représenté fig. 3; ou de bois de gaiar, comme celui représenté fig. 3; ou de verre, comme celui représenté fig. 5; enfin, on en fait aussi de porcelaine, comme celui représenté fig. 6. Les pilons dont on se sert pour triturer les corps sont aussi de différentes matières. Ils sont de fer ou de cuivre forgé, comme dans la figure première; de bois, comme dans les figures p et 3; enfin, de verre, de porcelaine ou d'agate, suivant les figures 2 et 3; enfin, de verre, de porcelaine ou d'agate, suivant

la nature des objets qu'ou veut triturer. Il est nécessire d'avoir dans un laboratoire un assortiment de ces instruments de différentes grandeurs. Les motiers de porredaine, et surfout ceux de verre, ne peuvent pas être employés à la trituration proprement dite, et ils seraient bientôl en pièces, si on frappait dedans sans précaution, à coups redoublés. C'est en tournant le pilon dans le mortier, en froissant avec adresse et destérité les molécules entre le pilon et les parois du mortier qu'on parvient à opére la division.

La forme des mortiers n'est point indifférente; le fond en doit être arrondi, el fincliasion des parois latérials doit être telle, que les matières en poudre retombent d'elles-mêmes quand on relève le pilon; un mortier trop plat serait donc défectueux; la matière ne retomberait et ne se retournerait pas. Des purois trop inclinies présenteraient un autre inconvénient : elles raméneraient une trop grande quantité de la matière à pulvériers sous le ploi; elle ne serait plus alors froissée et servée entre deux corps durs, et la trop grande épaisseur interposée unirait à la pulvérisation.

Par une suite du mêne principe, il ne faut pas mettre dans le mortier ne trop grande quantité dematière: il faut surdou, autant qu'on le peut, se débarrasser de temps en temps des molécules qui sont déjà pulvérisées, et c'est ce qu'on opère par le tamisage, autre opération dont il va être bientid question. Sans ecte précatuion, on emploierait une force inutile, et on perdrait du temps à diviser davantage ce qui l'était suffissamment, tandis qu'on n'achèverait pas de pulvériser ce qui n'el sat pas assez. En effet, la portion de matière divisée muit à la trituration de celle qui ne l'est pas : elle s'interpose entre le pilon et le mortier, et amortit l'étêt du coup.

La porphyrisation a regu sa dénomination du nom de la matière sur laquelle elle s'opère. Le plus communément on a une table plate de porphyre ou d'une autre pierre du même degré de dureté ABCD (pl. 1, fg. 7), sur laquelle on étend la matière à diviser ; on la froisseensuite et on la broie, en promenant sur le porphyre une molette M., d'une pierre du même degré de dureté. La partie de la molette qui porte sur le porphyre ne doit pas être parfaitement plane : sa surface doit être une portion de sphère d'un trè-grand rayon; a utrement, quand on promèmerait à molette sur le porphyre, la matière se rangerait tout autour du cercle qu'elle aurait décrit, sans qu'aucune porton engageda tent deux, et il n'y aurait pas de porphyrisation. On est, par la même raison, obligé de faire retailler de temps en temps les molettes, qui tendent à devenir planes à mesure qu'on éen sert. L'effet de la molette étant d'écarter continuellement la matière et de la porter vers les extrémités de la table de porphyre, on est obligé de la ramener souvent et de l'accumeler au centre; on se sert, à cet effet, d'un couteau de fer, de corne ou d'ivoire, dont la lame doit être trèsmine.

Dans les travaux en grand, on préfère, pour opérer le broiement, lusage de grandes meules de pierres dures qui tournent l'une sur l'autre, ou bien d'une meule verticale qui roule sur une meule horizontale. Dans tous ces cas, on est souvent obligé d'humecter légèrement la matière, dans la crainte qu'elle ne s'ébève en poussière.

Ges trois manières de réduire les corps en poudre ne conviennent pas à toute les maières : il en est qu'on ne peut parennir à divernir au pilon, ni au porphyre, ni à la meule; telles sont les matières très-libreuses, comme le bois; telles sont celles qui ont une sorte de ténacité et d'élasticité, comme la corne des animax, la gomme élastique, ct. tels sont, enfin, les métaux ductiles et malléables, qui s'aplatissent sous le plon, au lieu de s'y réduire en poudre.

On se sert, pour les bois, de grosses limes connues sous le nom de râpes à bois (pl. 1, fig. 8). On se sert, pour la corne, de limes un peu plus fines; enfin, on emploie, pour les métaux, des limes encore plus fines; telles sont celles représentées fig. 9 et 10.

Il est quelques substances métalliques qui ne sont ni assez cassantes pour être mises en poudre par trituration, ni assez dures pour pouvoir être limées commodément. Le zinc est dans ce cas sa demi-malléabilité empêche qu'on ne puisse le pulvériser au mortier; si on le lime, il empâte la lime, il en rempil les interstises, es bientôt lelle na presque plus d'action. Il y a une manière simple pour réduire le zinc en poudre, c'est de le piler chaud dans un mortier de fonte de fer également chaud; i s'y triture alors aisément. On peut encore le rendre cassant, en le fondant avec un peu de mercure. Les artificiers qui emploient le zinc pour faire des feux bleus ont recours à l'un de ces deux moyens. Quand on n'a pas pour objet de mettre les métaux dans un très-grand état de division, on peut les réduire en grenailles en les coulant dans de l'eau.

Enfin, il y a un dernier moyen de diviser, qu'on emploie pour les matières à la fois polpeuses et fibreases, telles que les fruits, les pommes de terre, les racines, etc. On les promène sur une ràpe (pl. 1, fig. 11), en donnant un certain degré de pression, et on parvient ainsi à les réduire en pulpe. Tout le monde connaît la râpe, et il serait superflu d'en donner une description plus étendue.

On conçoit que le choix des matières avec lesquelles on opère la tritutation n'est point indifferent: on doit bannir le cuivre de tout ce qui a rapport eux aliments, à la pharmacie, etc. Les mortiers de marbre ou ceau de matières métalliques ne peuvent être employés pour triturer les matières aides; c'est ce qui fait que les mortiers de bois très-dur, tel que le gaiac, et ceux de verre, de porcelaine et de granii, sont d'une grande commodité dans un haboratoire.

## 8 II.

## DU TAMISAGE ET DE LAVAGE.

De quelque moyen mécanique qu'on se serve pour diviser les corps, on ne peut parvenir à donner le mème degré de finesse à toute surs parties. La poudre qu'on obtient de la plus longue et de la plus esacte trituration est toujours un assemblage et un mélange de molécules de différentes grossieres et à n'avoir qu'une poudre beaucoup plus homogène, en employant des tamis (fig. 13, 13, 14 et 15, pl. 1), dont la grandeur de la maille soit proprotionnée à la grosseur des molécules qu'on se propose maille soit proprotionnée à la grosseur des molécules qu'on se propose d'obtenir : tuut ce qui est supérieur en grosseur aux dimensions de la maille reste sur le tamis, et on le repasse au pilon.

On voit deux de ces tamis représentés, fig. 1 a et 13. L'un (fig. 1 a) est de criu ou de soie; l'autre (fig. 13) est de peau dans laquelle on a fait des trous ronds avec un emporte-pièce : ce dernière est en usage dans l'art de fabriquer la poudre à canon et la poudre de chasse. Lorsqu'on est obligé de tamiser des matières très-légères, très-précieuses, et qui se dispersent aisément, on bien lorsque, répandues dans l'air elles peuvent être nuisibles à ceux qui les respirent, on se sert de tamis composés de trois pièces (fig. 1 d et 15). savoir, d'un tamis proprement dit 4BCD (fig. 15), d'un couvercle EF, et d'un fond GH: on voit ces trois parties assemblées. fig. 4.

Il est un antre moyen, plus exact que le tamisage, d'oblenir des poudres de grosser uniforare, c'est le lavage; mais il n'est praticable qu'à l'égard des matières qui ne sont point susceptibles d'être attaquées et allérées par l'ean. On délaye et on agite dans l'eau ou dans quelque autre liqueur les matières broyèes qu'on veut obtenir en poudre de grossenr homogène; on laises reposer au moment la liqueur, puis on la décante encore trouble; les parties les plus grossières restrout la décante encore trouble; les parties les plus grossières restrout la décante encore trouble; les parties les plus grossières restrout la décante encore trouble; les parties les plus grossières et ne la décante encore trouble de la commandation homoins grossière que le premier. On décante une troisième fois pour obtenir un troisième dépôt, qui est au second, pour la linesse, ce que le second est au premier. On continue cette manœuvre jusqu'à ce que l'ena soit échirie, et al poudre grossière et inégale qu'on avait originairement se trouve séparée en une suite de dépôts, qui, chacun en particulier, sont d'un degré de linesse à peu prés homogène.

Le même moyen, le lavage, ac s'emploie pas seulement pour séparer les unes des autres les molécules de maîtéres homogènes et qui ne différent que par leur degré plus ou moins grand de division; il fournit une ressource non moins utile pour séparer des matières du même degré de finesse, usis dont la pesanteur spécifique est différente : c'est principalement dans le travail des mines qu'on fait usage de ce moyen. On se sert pour le lavage, dans les laboratoires, de vaisseaux de différentes formes, de terriues de grès, de bocaux de verre, etc. Quediférentes formes, de terriues de grès, de bocaux de verre, etc. Quediférente la fliqueur sans troubler le dépôt qui s'est formé, ou emploie le siphon. Cet instrument consiste en un tube de verre A BEC (pl. II, fig. 11), reconrbé en B, et dont la branche BC doit être plus longue de quediques pouces que celle AB. Pour n'être point obligé de le tenir à la main, ce qui pourrait être fatigant dans quediques expériences, on le passe dans un trou pratiqué au milieu d'une petite planche DE. L'extrémité A du siphon doit être plongée dans la liqueur du bocaf FG, à la profondeur jusqu'à laquelle on se propose de vider le sase.

D'après les principes hydrostatiques sur lesquels est fondé f'ellet du siphon, la liqueur ne peut y conten qu'austant qu'on a chasse fair contenu dans son intérieur : c'est ce qui se pratique au moyen d'un petit tube de verre HI, soudé bermétiquement la la branche BC. Lors dome qu'on veut procurer, par le moyen du siphon, l'écoulement de la liqueur du vase FG dans celui LM, on commence par boucher avec le bout du doigt l'extrémité C de la branche BC du siphon : puis on suce avec la bouche, jusqu'à ce qu'on ait retiré tout l'air du tube et qu'il ait été remplacé par la liqueur : alors, on ôte le doigt, la liqueur coule et cottime à passer du vase FG dans celui LM.

## S III. BE LA FILTRATION.

On vient de voir que le tamisage était une opération par laquelle on séparait les unes des autres des molécules de différentes grosseurs; que les plus fines passaient à travers le tamis, tandis que les plus grossières restaient dessus.

Le filtre n'est autre chose qu'un tamis très-fin et très-serré, à travers lequel les parties soides, quelque divisées qu'elles soient, ne peuvent passer, mais qui est cependant perméable pour les fluides; le filtre est done, à proprement parler, l'espèce de tamis qu'on emploie pour séparer des molécules solides, qui sont très-fines, d'un fluide dont les molécules sont encore plus fines.

On se sert, à cet effet, principalement en pharmacie, d'étoffee paisses et d'un tissu très-servé: celles de laine à poils sont les plus propres à remplir cet objet. On leur donne ordinairement la forme d'un rône, pl. II, fig. 2: cette espèce de filtre porte le nom de chause, qui est relaif à sa figure. La forme conique a l'avantage de roit toute la liqueur qui coule en un seul point 4, et ou peut alors la recevoir dans un vase d'une ouverture très-petite; ce qui ne pourrait pas avoir lieu si la liqueur coulait de plusieurs points. Dans les grands laboratoires de pharmacie, on a un chàesis de bois représenté pl. II, fig. 1, dans le milieu duquel on attache la chause.

La filtration à la chausse ne peut être applicable qu'à quelques opérations de pharmacie; mais, comme, dans la plupart des opérations chimiques, un même filtre ne peut servir qu'à une même nature d'expériences; comme il faudrait avoir un nombre de chausses cousidérable et les laver avec un graud soin à chaque opération, on y a substitué une étoffe très-commune, à très-bon marché, qui est, à la vérité, très-mince, mais qui, attendu qu'elle est feutrée, compense par le serré de son tissu ce qui porreal lui manquer en épaisseur : cette étoffe est du papier non collé. Il n'est aucun corps solide, quelque divisé qu'il soit, qui passe à travers les porcs des filtres de papier; les fluides, au contraire, les traversal avec beaucop de facilité.

Le seul embarras que présente le papier, employé comme filtre, consiste dans la facilité avec laquelle il se perce et se déchire, surtout quand il est mouillé. On remédie à cet inconvénient, en le soutenant par le moyen de diverses espèces de doublures. Si on a des quantités considérables de matières à filtre, on se sert du nchâsis de bois h B CD (pl. 11, fig. 3), anquel sont adaptées des pointes de fer ou crochets: on pose ce châsis sur deux petits tréteaux, comme on le voit fig. â. On place sur le carré une toile grossière, qu'on tend médiocrement et qu'on accroche aux pointes ou crochets en fer. On étend ensuite une ou deux (entiles de papier sur la soile, et ou verse dessus le mé-

lauge de matière liquide et de matière solide dont on veut opérer la séparation. Le fluide coule dans la terrine ou autre vase queteouque E, qu'on a mis sous le filtre. Les toiles qui on terri à cet usage se lavent, ou bien on les renouvelle, si on a lieu de eraindre que les molécules dont elles peuvent rester imprégnées ne soient nuisibles dans des onérations subséquentes.

Dans toutes les opérations ordinaires, et lorsqu'on n'a qu'une médioere quantité de liqueur à filtrer, on se sert d'entonnoirs de verre (pl. H, fig. 5), pour contenir et soutenir le papier; on le plie alors de manière à former un cône de même figure que l'entonnoir. Mais alors on tombe dans un autre inconvénient; le papier, lorsqu'il est mouillé, s'applique tellement sur les parois du verre, que la liqueur ne pent couler, et qu'il ne s'opère de filtration que par la pointe du eône : alors l'opération devient très-longue; les matières hétérogènes, d'ailleurs, que eontient la liqueur étant communément plus lourdes que l'eau, elles se rassemblent à la pointe du cône de panier, elles l'obstruent, et la filtration, ou s'arrête, ou devient excessivement lente. On a imaginé différents procédés pour remédier à ces inconvénients, qui sont plus graves qu'on ne le croirait d'abord, parce qu'ils se répètent tous les jours dans le cours des opérations chimiques. Un premier moyen a été de multiplier les plis du papier, comme on le voit fig. 6, afin que la liqueur, en suivant les sillons que forment les plis, pût arriver à la pointe du cône; d'autres out joint à ce premier moyen l'usage de fragments de paille, qu'on place et qu'on arrange dans l'entonnoir avant d'y placer le papier. Enfin, le dernier moyen employé, et qui me paraît réunir le plus d'avantages, consiste à prendre de petites bandes de verre, telles qu'on en trouve chez tous les vitriers, et qui sont eonnues sous le nom de rognures de verre. On les eourbe par le bout à la lampe, de manière à former un croehet qui s'ajuste dans le bord supérieur de l'entonnoir; on en dispose six à huit de cette manière, avant de placer le papier. Ces bandes de verre le maintiennent à une distance suffisante des parois de l'entonnoir pour que la filtration s'opère. La liqueur coule le long des bandes de verre, et se rassemble à la pointe du cône. On voit quelques-unes de ces bandes représentées fig. 8; on voit aussi, fig. 7, un entonnoir de verre garni de bandes de verre et d'un papier à filtrer.

Lorsqu'on a un grand nombre de filtrations à faire marcher à la fois, il est très-commode d'avoir une planche AB (pl. II, fig. 9), soutenue par des montants de bois AC, BD, et percée de trous pour y placer les entonnoirs.

Il y a des matières très-épaisses et très-visqueuses qui ne peuvent passer à travers le papier, et qui ne peuvent être filtrées qu'après avoir subi quelques préparations. La plus ordinaire consiste à hattre un blanc d'œuf, à le diviser dans ces fiqueurs, et à les faire chauffer jusqu'à l'ébulifon. Le blanc d'œuf se coagule, à les réduit en écume, qui vient montre à la surface et qui entraîne avec elle la plus grande partie des matières visqueuses qui s'oppossient à la filtration. On est obligié de preudre ce parti pour obtenir du petit-lait clair, autrement il serait très-difficile de le faire passer par le filtre. On rempil te même pôjet. à l'épard des liqueurs spiritueuses, avec un peu de colle de poisson délayée dans de l'eau : cette colle se coagule par l'action de l'alcol. sans qu'on soit obligé de faire chauffer.

On conçoi qu'une des conditions indispensables de la filtration est que le filtre ne puisse pas être attaqué et corrodé par la liqueur qui doit y passer; aussi ne peut-on pas filtrer les acides concentrés à travers le papier. Il est vrai qu'on est rarement obligé d'avoir recours à cer moyen, parce que la plupart des acides s'obtiennent par la voie de distillation, et que les produits de la distillation sont presque toujours clairs. Si cependant, dans quelques cas très-race, on est forcé de filtrer des acides concentrés, on se sert alors de verre pilé, ou, ce qui est mieux encore, de morceaux de quartz ou de cristal de roche grossièrement concassés et en partie réduits en poudre. On place quelques-uns des plus gros morceaux dans le fond de l'entonnoir, pour le poudre, un partie; on met par-dessus des morceaux moins gros, qui sont manitenus par les premiers; enfin les portions les plus divisées doivent occuper le dessus con rempflit ensuit le l'entonnoir avec de l'acide.

Dans les usages de la société, on filtre l'eau des rivières pour l'obtenir limpide et séparée des substances hétérogènes qui la salissent : on se sert à cet effet de sable de rivière. Le sable réunit plusieurs avantages qui le rendent propre à cet usage : premièrement, il est en fragments arrondis, ou au moins dont les angles sont usés; et les intervalles que présentent des molécules de cette figure favorisent le passage de l'eau. Secondement, ces molécules sont de différentes grosseurs, et les plus fines se rangent naturellement entre les plus grosses; elles empêchent donc qu'il ne se rencontre des vides trop grands qui laisseraient passer des matières hétérogènes. Troisièmement enfin, le sable avant été roulé et lavé par l'eau des rivières pendant une longue révolution de temps, on est sûr qu'il est dépouillé de toute substance soluble dans l'eau, et que, par conséquent, il ne peut absolument rien communiquer à l'eau qui filtre au travers. Dans tous les cas, comme dans celui-ci, où le même filtre doit servir longtemps, il s'engorgerait et la liqueur cesserait d'y passer, si on ne le nettoyait pas. Cette opération est simple à l'égard des filtres de sable, il ne s'agit que de le laver dans plusieurs eaux successives et jusqu'à ce qu'elle sorte claire.

## S IV.

La décantation est une opération qui pent suppléer à la filtration, et qui, comme elle, a pour objet de séparer d'avec un liquide les molécules concrètes qu'il contient. On laisse à cet effet reposer la liqueur dans des vases ordinairement coniques et qui ont la forme de verres à boire, comme relui représenté ABCDE (pl. II, fig. 10). On fait dans les verreries des vases de cette figure, qui sont de différentes grandeurs; lorsqu'ils excèdent deux ou trois pintes de capacité, on supprime le pied CDE, et on yapplée par un pied de hois dans lequel on les mastique. La matière étrangère se dépose au fond de ces vases par un repos plus ou noins long, et on obtient la fiqueur claire en la versant doucement par inclusion. On voit que cette opération suppose que le corps suspendu dans le liquide est spécifiquement plus lourd que lui, et susceptible de se rassembler au fond; mais quelquefois la pesanteur spécifique du dépôt approche tellement de celle de la liqueur, et l'on est si près de l'équilibre, que le moindre mouvement sufit pour le reméler; alors, au lieu de transvaser la liqueur et de la séparer par décantation, on se sert du siphon représenté fig. 11, et dont j'ai dijà donné la description.

Dans toutes les expériences où l'on veut déterminer avec une prérision rigoureuse le poids de la matière précipitée, la décantation est préférable à la filtration, pourvu qu'on ait soin de laver à grande eau et à plusieurs reprises le précipité. On peut bien, il est vrai, déterminer le poids du précipité qu'on a séparé par filtration, en pessite filtre avant et après l'opération; l'augmentation de poids que le filtre a acquise donne le poids du précipité qui est resté attaché; mais, quand les quantités sont peu considérables, la dessiceation plus ou moins grande du filtre, les différentes proportions d'humidité qu'il peut retenir, sont use source d'erreurs qu'il est important d'éviter.

#### CHAPITRE V.

DES MOYENS QUE LA CHIMIE EMPLOIE POLR ÉCARTER LES UNES DES AUTRES LES MOLÉCULES
DES CORPS SANS LES DÉCOMPOSER, ET RÉCIPROPLEMENT POUR LES RÉLNIR.

l'ai déjà fait observer qu'il existait deux manières de diviser les corps : la première, qu'on nomme division mécanique, consiste à séparer une masse solide en un grand nombre d'autres masses beaucoup plus petites. On emploie, pour remplir cet objet, la force des hommes, celle des animaux, la pesanteur de l'eau appliquée aux machines hydrauliques, la force expansive de l'eau réduite en vapeurs, comme dans les machines à feu, l'impulsion du vent, etc. Mais toutes ces forces employées à diviser les corps sont beaucoup plus bornées qu'on ne le croit communément. Avec un pilon d'un certain poids, qui tombe d'une certaine hauteur, on ne peut jamais réduire en poudre une matière donnée au delà d'un certain degré de finesse, et la même molécule, qui paraît si fine relativement à nos organes, est encore une montagne, si on peut se servir de cette expression, lorsqu'on la compare avec les molécules constitutives et élémentaires du corps que l'on divise. C'est en cela que diffèrent les agents mécaniques des agents chimiques : ces derniers divisent un corps dans ses molécules primitives. Si, par exemple, c'est un sel neutre, ils portent la division de ses parties aussi loin qu'elle le peut être sans que la molécule cesse d'être une molécule de sel. Je vais donner, dans ce chapitre, des exemples de cette espèce de division. Ly joindrai quelques détails sur des opérations qui y sont relatives.

\$ 1.

DE LA SOLUTION DES SELS.

On a longtemps confondu en chimie la solution et la dissolution, et

l'on désignait par le même nom la division des parties d'un sel daus un fluide tel que l'eau, et la division d'un métal dans un acide. Quelques réflexions sur les effets de ces deux opérations feront sentir qu'il n'est pas possible de les confondre.

Dans la solution des sels, les molécules salines sont simplement écartées les unes des aurres, mais ni le sel, ni l'eau n'éprouvent aucune décomposition, et on peut les retrouver l'un et l'autre en même quantité qu'avant l'opération. On peut dire la même chose de la dissolution des résines dans l'alcool et dans les dissolvants spiritueux. Dans la dissolution des métaux, au contraire, il y a toujours une décomposition de l'acide, ou décomposition de l'eux le métal s'oxpiène. Il passe à l'état d'oxyde; une substance gazueus se dégagge; en sorte qu'à proprement parler aucune des substances, après la dissolution, n'est dans le même état où elle était auparavant. Cest miquement de la solution qu'il sera question dans cet article.

Pour bieu saisir ce qui se passe dans la solution des sels, il fant savoir qu'il se complique deux effets dans la plupart de ces opérations : solution par l'eau, et solution par le calorique; et, comme cette distinction donne l'explication de la plupart des phénomènes relatis à la solution, i evis insister nour la bien faire entendre.

Le nitrate de potasse, vulgairement appelé sulpière, contient trèspeut d'eau de cristallisation; une foule d'expériences le prouveut; peuètre même n'en contient-il pas : cependant il se liquéfie à un degré de chaleur qui surpasse à peime celui de l'eau bouillante. Ce n'est donc point à l'aide de son eau de cristallisation qu'il se liquéfie, mais parce qu'il est très-fusible de sa nature, et qu'il passe de l'état soilde à l'état liquide, un peu au-dessus de la chaleur de l'eau bouillante. Tous les seis sont de même susceptibles d'être liquéfiés par le calorique, mais à une température plus ou moirs haute. Les uns, comme les acétite de potasse et de soude, se fondent et se liquéfient à une chaleur trèsmédiorre; les antres, au contraire, comme le sulfate de chaux, le sulfate de potasse, etc. exigent une des plus fortes chaleurs que nous pussions producire. Cette liquéfacion des sels par le calorique présente caatement les mêmes phénomènes que la liquidaction de la glace. Premièrement, elle s'opère de même à un degré de cheleur déterminé pour chaque sel, et ce degré est constant pendant tout le temps que dure la liquidaction du sel. Secondement, il y a emploi de calorique au moment ob le sel se fond, dégegement torsqu'il se fige, tous phénomènes généraux, et qui ont lieu lors du passage d'un corps queleonque de l'état sonret à l'êtant fluide, et réciproquement.

Ces phénomènes de la solution par le calorique se compliquement tonjours plus ou moins avec exus de la solution par l'eau. On earse convaincu, si l'on considère qu'on ne peut verser de l'eau sur un sel pour le dissoudre, sans employer réellement un dissolvant mixte, l'eau et le calorique : or on peut distinguer plusieurs cas différents, suivant la nature et la manière d'être de chaque sel. Si, par exemple, un sel est très-peu soluble par l'eau, et qu'il le soit beaucoup par le calorique; il est clair que ce sel sera très-peu soluble à l'eau froide, et qu'il le sera beaucoup, au contraire, à l'eau chaude; tel est le nitrate de potasse, et surtout le muriate oxygéné de potasse. Si un autre sel, au contraire, est à la fois peu soluble dans l'eau éroide comme dans l'eau calorique, il sera peu soluble dans l'eau froide comme dans l'eau chande, et la différence ne sera pas très-considérable; c'est ce qui arrive au sulfate de chaux.

On voit donc qu'il y a une relation nécessaire entre ces trois choes, solubilité d'un el dans l'eau froide, solubilité du même sed dans l'eau bouillante, degré auquel ce même sel se liquéfie par le calorique seul et sans le secours de l'eau; que la solubilité d'un sel à chaud et à froid est d'autant plus grande qu'il est plus soluble par le calorique, ou, ce qui revient au même, qu'il est susceptible de se liquéfier à un degré plus inférieur de l'échelle du thermomètre.

Telle est, en général, la théorie de la solution des sels. Mais je n'ai pu me former encore que des aperçus généraux, parce que les faits particuliers manquent, et qu'il n'existe point assez d'expériences exactes. La marche à suivre pour compléter cette partie de la chimie est simple; elle consiste à rechercher, pour chaque sel, ce qui s'en est simple; elle consiste à rechercher, pour chaque sel, ce qui s'en dissout dans une quantité doanée d'eau à différents degrés du thermomètre : or, comme on sait aujourd'hui avec beaucoup de précision. d'après les expériences que nous avons publiées M. de Laplace et moi, ce qu'une livre d'eau contient de calorique à chaque degré du thermonètre, il sera toujours facile de déterminer par des expériences simples la proportion de calorique et d'eau qu'exige chaque sel pour être tenu en dissolution, ce qui s'en absorbe au moment où le sel se liquidée, ce qui s'en dégage au moment où il cristallise.

On ne doit plus être étonné, d'après cela, de voir que les sels mêmes qui sont dissolubles à froits se dissolvent heaucoup plus rapidement dans l'eau chande que dans l'eau froide. Il y a toujours emploi de calorique dans la dissolution des sels; et, quand il faut que le calorique soit fourni de proche en proche par les corps environanats, il en résulte un déplacement qui ne s'opère que leatement. L'opération, au contraire, se trouve tout d'un coup facilitée et accélérée, quand le calorique nécessaire à la solution se trouve déjà tont combiné avec l'eau.

Les sels en général, en se dissolvant dans l'eau, en augmentent la pesanteur spécifique, mais celle règle n'est pas absolument sans exception.

Un jour à venir ou comaîtra la quantité de radical, d'oxygène et de base, qui consistiuent chaque sel neutre; on comnaîtra la quantité d'eau et de calorique nécessaire pour le dissoudre, l'augmentation de pesanteur spécifique qu'il communique à l'eau, la figure des molécules élémentaires de ses cristaus, on expliquera les circonstances et les accidents de sa cristallisation, et c'est alors seulement que cette partie de la chimie sera complète. M. Séguin a formé le prospectus d'un grand travail en ce genre, qu'il est bien capable d'exécuter.

La solution des sels dans l'eau n'exige aucun appareil particulère. On se sert avec avantage, dans les opérations en petit, de folos à médecine de différentes grandeurs (pl. II, fig. 16 et 17); de terriues de grès (même planche, A, fig. 1 et 2); de matres à col allongé (fig. 14); de casseroles on bassines de cuivre et d'argent (fig. 14 et 15).

## \$ 11.

La lixiviation est une opération des arts et de la chimie, dont l'objet est de séparer des substances solubles dans l'eau d'avec d'autres substauces qui sont insolubles. On a coutume de se servir, pour cette opération, dans les arts et dans les usages de la vie, d'un grand cuvier ABCD (pl. 11, fig. 12), percé en D près de son fond d'un trou rond, dans lequel on introduit une champlure de bois DE ou un robinet de métal. On met d'abord au fond du cuvier une petite eouche de paille, et ensuite, par-dessus, la matière qu'on se propose de lessiver; on la recouvre d'une toile, et on verse de l'eau froide ou chaude, suivant que la substance est d'une solubilité plus ou moins grande. L'eau s'imbibe dans la matière, et, pour qu'elle la pénètre mieux, on tient pendant quelque temps fermé le robinet DE. Lorsqu'on juge qu'elle a eu le temps de dissoudre toutes les parties salines, on la laisse couler par le robinet DE; mais, comme il reste toujours à la matière insoluble une portion d'eau adhérente qui ne coule pas, comme cette eau est nécessairement aussi chargée de sel que celle qui a coulé, on perdrait une quantité considérable de parties salines, si on ne repassait, à plusieurs reprises, de nouvelle eau à la suite de la première. Cette eau sert à étendre celle qui est restée; la substance saline se partage et se fractionne, et, au troisième ou quatrième relavage, l'eau passe presque pure; on s'en assure par le moyen du pèse-liqueur dont il a été parlé, page 254.

Le petit lit de paille qu'on met au fond du vase sert à procurer des interstiers pour l'écoulement de l'eux; on peut l'assimiler aux pailles ou aux tiges de verre dont on se sert pour filtrer dans l'entonnoir, et qui empédent l'application trop immédiate du papier contre le verre. À l'égard du linge qu'on met par-dessus la matière qu'on se proposde lessiver, il n'est pas non plus inutile; il a pour objet d'empéder que l'eau un fasse un ereux daus la matière à l'endroit où on la verse, et qu'elle ne s'ouvre des issues particulières, qui empêcheraient que toute la masse ne fût lessivée.

On imite plus ou moins cette opération des arts dans les expérieures chimiques; mais, attendu qu'on se propose plus d'exactitude, et que lorsqu'il est question, par exemple, d'une analyse, il faut d'tre sôr de ne laiser dans le résidu aucune partie saline ou soluble, on est obligée pernder quelques précatulos particulières. La première est d'employer plus d'eau que dans les lessives ordinaires, et d'y délayer les matières avant de tirer la liqueur à clair, autrement toute la nasseu serait pas également lessivée, et il pourrait mêne arriver que quelques portions ne le fussent aucunement. Il faut avoir soin de repasser de très-grandes quantités d'eau, et on ne doit, en général, regarder Topération comme terminée, que quand l'eau passe absolment de pouillée de sel, et que l'arrômètre indique qu'elle n'augennet plus de pesanteur spécifique en traversant la matière contenue dans le cuvier.

Dans les expériences très en petit, on se contente communément de mettre dans des boeaux ou des matras de verre la matière qu'on se propose de lessiver; on verse dessus de l'eau bouillante, et on filtre au papier dans un entosnoir de verre. (Voy. pl. II, fig. 7, 1) On relate ensuite avec de l'eau bouillante, Quand on opère sur des quantières me peu plus grandes, on délaye les matières dans un chaudron d'eau bouillante, et on filtre avec le carré de bois représenté pl. II, fig. 3 et 4, qu'on garnit de toile et d'un papier à filtrer. Enfin, dans les opérations très en grand, on emploie le baquet ou cuvier que j'ai décrit au commencement de cet article, et qui est représenté fig. 1 a.

## s III.

#### DE L'ÉVAPORATION.

L'évaporation a pour objet de séparer l'une de l'autre deux matières, dont l'une au moins est liquide, et qui ont un degré de volatilité très-différent. Cest ce qui arrive lorsqu'on vent obleuir dans l'état concret un sel qui a été dissous dans l'eau : on échauffe l'eau et on la combine avec le calorique qui la volatilise; les molécules de sel se rapprochent en même temps, et, obéissent aux lois de l'attraction, elles se réunissent pour reparaftre sons leur forme solide.

On a pensé que l'action de l'air influait beaucoup sur la quantité de fluide qui s'évapore, et on est tombé, à cet égard, dans des erreurs qu'il est bon de faire connaître. Il est sans doute une évaporation lente, qui se fait continuellement d'elle-même à l'air libre et à la surface des fluides exposés à la simple action de l'atmosphère. Quoique cette première espèce d'évaporation puisse être, jusqu'à un certain point, considérée comme une dissolution par l'air, il n'en est pas moins vrai que le calorique y concourt, puisqu'elle est toujours accompagnée de refroidissement : on doit donc la regarder comme une dissolution mixte, faite en partie par l'air, et en partie par le calorique. Mais il est un autre genre d'évaporation, c'est celle qui a lieu à l'égard d'un fluide entretenu toujours bouillant; l'évaporation qui se fait alors par l'action de l'air n'est plus que d'un objet très-médiocre en comparaison de celle qui est occasionnée par l'action du calorique : ce n'est plus, à propreprement parler, l'évaporation qui a lieu, mais la vaporisation; or cette dernière opération ne s'accélère pas en raison des surfaces évaporantes, mais en raison des quantités de calorique qui se combinent avec le liquide. Un trop grand courant d'air froid nuit quelquefois, dans ces occasions, à la rapidité de l'évaporation, par la raison qu'il enlève du calorique à l'eau, et qu'il ralentit par conséquent sa conversion en vapeurs. Il n'y a donc nul inconvénient à couvrir, jusqu'à un certain point, le vase où l'on fait évaporer un liquide entretenu toujours bouillant, pourvu que le corps qui couvre soit de nature à dérober peu de calorique, qu'il soit, pour me servir d'une expression du docteur Francklin, mauvais couducteur de la chaleur; les vapeurs s'échappent alors par l'ouverture qui leur est laissée, et il s'en évapore au moins autant et souvent plus que quand on laisse un accès libre à l'air extérieur.

Comme, dans l'évaporation, le liquide que le calorique enlève est

absolument perdu, comme on le sacrifie pour conserver la substance fixe avec laquelle il était combiné, on n'évapore jamais que des matières peu précieuses, telles, par exemple, que l'eau. Lorsqu'elles ont plus de valeur, on a recours à la distillation, autre opération dans laquelle on conserve à la fois et le corps fixe et le corps volatil.

Les vaisseaux dont on se sert pour les évaporations sont des bassines de cuivre ou d'argent, quelquefois de plomb, telles que cellereprésentée (pl. II, fig. 13); des casseroles également de cuivre ou d'argent (fig. 15);

Des capsules de verre (pl. III, fig. 3 et 4);

Des jattes de porcelaine;

Des terrines de grès A (pl. 11, fig. 1 et 2).

Mais les meilleures de toutes les capsules à évaporer sont des fonds de cornue et des portions de matras de verre. Leur mineur, qui est égale partout, les rend plus propres que tout autre vaisseau à se prèter, sans se casser, à une chaleur brusque et à des alternatives subites de chaul et de froid. On peut les faire soi-même dans les laboratoires, et elles reviennent beaucoup moins cher que les capsules que l'on achète chez les faienciers. Get art de couper le verre ne se trouve décrit nulle part, et je vais en donner une idée.

On se sert d'auneaux de fer AC (pl. III, fig. 5), que l'on soude à me tige de fer AB, granie d'un snanche de bois AD n fin trought-aineau de fer dans un fourneau, puis on pose dessus le matras G (fig. 6), qu'on se propose de couper : lorsqu'on juge que le verre a été saifesamment échauffé par l'anneau de fer rouge, on jette quelques gouttes d'eau dessus, et le matras se casse ordinairement juste dans la ligne circulaire qui était en context avec l'anneau de fer.

D'autres vaisseaux évaporatoires, d'un excellent usage, sont de petites fioles de verre, qu'on désigne dans le commerce sous le nom de fioles à médecine. Ces bouteilles, qui sont de verre mince et commun, supportent le feu avec une merveilleuse facilité, et sont à très-bou marché. Il ne faut pas craindre que leur figure nuise à l'évaporation de la liqueur. J'ai déjà fait voir que, toutes les fois qu'on évaporait le liquide au degré de l'ébullition, la figure du vaisseau contribuait ou missist peu à la célérité de l'opération, surtout quand les parsis auprieures du vaisseau étaient mauvais conducteurs de chaleur, comme le verre. On place une ou plusieurs de ces fioles sur une seconde grille de fer FG (pl. III, fig. a.), qu'on pose sur la partie supérieure d'un fourneau, et sous laquelle on entretient un feu doux. On peut suivre de cette manière un grand nombre d'expérieure à la fois.

Un autre appareil évaporatoire 'assez commode et assez expéditir consiste dans une cornue de verre qu'on met au bain de sable, comme on le voit pl. III, fig. 1, et qu'on recouvre avec un dôme de terre cuite : mâis fopération est toujours beaucoup plus lente quand on se sert du bain de sable; elle n'ést pas, d'ailleurs, exempte de dangers, parce que le sable s'échauffant inégalement, tandis que le verre ne peut pas se prêter à des degrés de dilatation locale, le vaisseau est souvent exposé à casser. Il arrive même quelquefois que le sable chaud fait exactement l'office des anneaux de fer représentés pl. III, fig. 5 et 6, surtout lorsque le vasse contient un fluide qui distille. Une goute de fluide qui s'éclabousse, et qui vient tomber sur les parois du vaisseau, à l'endroit du contact de l'anneau de sable, le fait casser circulairement en deux parties bien tranchées.

Dans le cas où l'évaporation exige une grande intensité de feu, on se sert de creusets de terre; mais, en général, on entend le plus communément par le mot \*éropration une opération qui se fait au degré de l'eau bouillante, ou très-peu au-dessus.

# S IV.

La cristallisation est une opération dans laquelle les parties intégrantes d'un corps, séparées les unes des autres par l'interposition d'un fluide, sont déterminées, par la force d'attraction qu'elles exercent les unes sur les autres, à se rejoindre pour former des masses solides.

Lorsque les molécules d'un corps sont simplement écartées par le

calorique, et qu'en vertu de cet écartement ce corps est porté à l'état de liquide, il ne faut, pour le ramener à l'état de solide, c'est-à-dire pour opérer sa cristallisation, que superimer une partie du calorique logé entre ses molécules, autrement dit le refroidir. Si le refroidissement est lent et si en même temps il y a repos, les molécules prennent un arrangement régulier, et alors il y a cristallisation proprement dite; si, au contraire, le refroidissement est rapide, ou si, en supposant un refroidissement lent, on agite le liquide au moment où il va passer à l'état correct, il va cristallisation confuse.

Les mêmes phénomènes ont lieu dans les solutions par l'eau; ou, pour mieux dire, les solutions par l'eau sont toujours mixtes, comme je l'ai déjà fait voir dans le paragraphe premier de ce chapitre : elles s'opèrent en partie par l'action de l'eau, en partie par celle du calorique. Tant qu'il y a suffissament d'eau et de calorique pour écarter les molécules du sel, au point qu'elles soient hors de leur sphère d'attraction, le sel demeure dans l'état fluide. L'eau et le calorique viennent-lès à manquer, et l'attraction des modécules salines les unes par rapport aux autres devient-elle xictoriense, le sel reprend la forme couerète, et la figure des cristaux est d'autant plus régulière que l'évaporation a été plus lente et faite dans un lieu plus tranquille.

Tous les phénomènes qui ont lieu dans la solution des sels se retouvent également dans leur cristallisation, mais dans un sens inverce.
Il y a dégagement de calorique au moment où le sel se réunit et paraît sous sa forme concrète et solide, et il en résulte une nouvelle preuve que les sels sont teuns à la fois en dissolution par l'eau et par le calorique. C'est par cette raison qu'îl ne sufit pas, pour faire cristalliser les sels qui se liquiéient aisément par le calorique, de leur enlever les qui se liquiéient aisément par le calorique, de leur enlever le calorique, et le sel ne se cristallise qu'autant que ces deux conditions sont emplies. Le salpêtre, le muriate oxygéné de podasse, l'aliui, le suffate de soule, etc. en fournissent des exemples. Il n'en est pas de même des sels qui exigent peu de calorique pour être tenus en dissolution, et qui.

et dans l'eau froide; il suffit de leur enlever l'eau qui les tenait en dissolution pour les faire cristalliser, et ils reparaissent sous forme concrète dans l'eau bouillante même, comme ou l'observe relativement au sulfate de chaux, aux muriates de soude et de potasse, et à beaucoup d'autres.

C'est sur ces propriétés des sels, et sur leur différence de solabilité a chaud et à froit, qu'est fondé le rallinge du salpêtre. Ce sel, tel qu'il est livré par les salpêtriers, est composé de sels déliquescents qui ne sont pas susceptibles de cristalliser, tels que le nitrate et le muriate de chaux; de sels qui sont presque également solablés à chaud et à froid, tels que les muriates de potasse et de soude; enfin de salpêtre, qui est beaucoup plus solablé à chaud qu'à froit.

On commence par verser sur tous ces sels confondus ensemble une quantité d'eau suffisante pour tenir en dissolution les moins solubles de tous, et ce sont les muriates de soude et de potasse. Cette quantité d'eau tient facilement en dissolution tout le salpètre, lant qu'elle est chaude; mais il n'en est plus de même lorsqu'elle se refroidit; la majeure partie du salpètre cristallise; il n'en reste qu'environ un sivième tenu en dissolution, et qui se trouve confondu avec le nitrate calcairre et avec les nurriales.

Le salpètre qu'on obtient ainsi est un peu imprégné de sels étrangers, parce qu'il a cristallisé dans une eau qui elle-nième en était chargée; mais on l'eu dépoulle complétement par une nouvelle dissolution à chaud avec très-peu d'eau et par une nouvelle cristallisation.

A l'égard des eaux surnageantes à la cristallisation du salpètre et qui contiennent un mélange de salpètre et de différents sels, on les fait évaporer pour en tirer du salpètre brun, qu'on purifie ensuite également par deux nouvelles dissolutions et cristallisations.

Les sels à base terreuse qui sont inscristallisables sont rejetés, s'ils ne contiennent point de nitrates; si, au contraire, ils en contiennent, on les étend avec de l'eau, on précipite la terre par le moyen de la potasse, on laisse déposer, on décante, on fait évaporer et on met à cristalliser. Ce qui s'observe dans le raffinage du salpêtre peut servir de règle toutes les fois qu'il est question de séparer par voie de cristallisation plusieurs sels mêlés ensemble. Il faut alors étudier la nature de chacun, la proportion qui s'en dissout dans des quantités données d'eu, leur différence de solubilité à chaud et froid. Si à expopriétés principales on joint celle qu'ont quelques sels de se dissoudre dans l'alcool ou dans un mélange d'alcool et d'eau, on verra qu'on a des ressources très-multipliées pour opérer la séparation des sels par voie de cristallisation. Mais il faut couvenir en même temps qu'il est difficile de rendre cette séparation compléte et absolue.

Les vaisseaux qu'on emploie pour la cristallisation des sels sont des terrines de grès A (pl. 11, fig. 1 et 2,), et de grandes capsules aplaties (pl. 111, fig. 7).

Lorsqu'on abandonne une solution saline à une évaporation leute, à l'air libre et à la chaleur de l'atmosphère, ou doit employer des vases un peu élevés, tels que celui représenté pl. III, fig. 3, afin qu'il y ait une épaisseur un peu considérable de liqueur; on obtient par ce moyen des cristaux beacoup plus grose caussé réguliers qu'on puisse l'espérer.

Non-seulement tous les sels cristallisent sous différentes formes, muis source la cristallisation de chaque sel varie suivant les circonstances de la cristallisation. Il ne faut pas en conclure que la figure des mulécules salines ait rien d'indéterminé dans chaque espèce; rien n'est plus constant au contrairer que la figure des molécules praintes des corps, sartout à l'égard des sels. Mais les cristaux qui se formet sous nos yeux sont des agrégations de molécules, et ces molécules, quoique toutes parfaitement égales en figure et en grosseur, peuvent prendre des arrangements différents, qui donnent lieu à une grande variété de figures, et qui paraissent quéquelois n'avoir aucu rapport, ni entre elles, ni avec la figure du cristal originaire. Cet objet a été savamment traité par M. Tabé Haüv, dans plusieurs mémor présentés à l'Académie, et dans un ouvrage sur la structure des cristaux. Il ne reste plus même qu'à étendre à la classe des sels ce qu'il a fait plus particulèrement pour quelques pierres cristallisées.

# S V. DE LA DISTILLATION SIMPLE.

La distillation a deux objets hien déterminés : je distinguerai eu conséquence deux espèces de distillation, la distillation simple et la distillation composée. C'est uniquement de la première que je m'occunerai dans cet article.

Lorsqu'on sonmet à la distillation deux corps dont l'un est plus volatil, c'est-à-dire a plus d'affinité que l'autre avec le calorique, le but qu'on se propose est de les séparer : le plus volatil prend la forme de gaz, et on le condense ensuite par le refroidissement dans des appareils propres à remplir est objet. La distillation n'est alors, comes l'évaporation, qu'une opération, en quelque façon mécanique, qui sépare l'une de l'autre deux substances, sans les décomposer et sans en altérer la nature. Dans l'évaporation, c'était le produit fixe qu'on cherchait à conserver, sans s'embarrasser de conserver le produit volatil; à dans la distillation, au contraire, on s'attache le plus comunufent recueillir le produit volatil, à moins qu'on ne se propose de les conserver tous deux. Ainsi la distillation simple bien analysée ne doit être considérée que comme une évaporation en vaiseaux dos.

Le plus simple de tous les appareils distillatoires est une bouteille  $\{n\}$  (II, III,  $\{g_i, g_i\}$ , dont on courbe, dans la vererein embre, le col BC en BD. Cette bouteille ou fiole porte alors le nom de cormue; on la place dans un fourneau de réverbère, comme on le voit pl. XIII,  $\{g_i, g_i\}$ , ou sous une couverture de terre cuite, comme on le voit pl. XIII,  $\{g_i, g_i\}$ ,  $\{p_i\}$  requestifie et pour condenser les produits, on adapte à la cornue un récipient  $E\{p_i\}$  (III,  $\{g_i, g_i\}$ ,  $\{q_i\}$ ) qu'on lute avec elle; quelquefois, surtout dans les opérations de pharmacie, on se sert d'une ceutribite de verre ou de grès  $A\{p_i\}$ . III,  $\{g_i, g_i\}$ , ou bien d'un alambite de verre auquel tient un chapiteau  $B_i$  ou bien d'un alambite de verre auquel tient un chapiteau d'une seule pièce  $\{g_i, g_i\}$ . On ménage à ce derrier une tubulure, c'est-à-dire no averture T, qu'on ange à ce derrier une tubulure, c'est-à-dire no averture T, qu'on

bouche avec un bouchon de cristal usé à l'émeri. On voit que le chapiteau B de l'alambic a une rigole rr, destinée à recevoir la liqueur qui se condense, et à la conduire au bec rS par lequel elle s'écoule.

Mais, comme, dans presque toutes les distillations, il y a une expanion de vapeurs qui pourrait faire éclater les vaisseaux, on est obligé de ménager au ballon ou récipient E (fig. 9) un petit trou T, par lequel on donne issue aux vapeurs. D'où l'on voit qu'on perd, dans cette manière de distiller, tous les produits qui sont dans un état contamment aériforme, et ecus même qui, ne perdant pas facilement et état, n'ont pas le tempe d'être condensés dans l'intérieur du bloid. Cet appareil ne peut donc être employé que dans les opérations courantes des laboratoires et dans la pharmacie, mais il est insuffisant pour toutes les opérations de recherches. Le détaillersi, à l'article de la distillation composée, les moyens qu'on a imaginés pour recueillir sans nerte la totalité des produits.

Les vaisseaux de verre étant très-fragiles et ne résistant pas toujours aux alternatives brusques du chaud et du froid, on a inaginé de faire des appareils distillatoires en métal. Ces instruments sont nécessaires pour distiller de l'eau, des liqueurs spiritueuses, pour obtenir les luites essentielles des végétaux, et on ne peut es dispenser, dans un laboratoire bien monté, d'avoir un ou deux alambies de cette espèce et de différente grandeur.

Cet appareil distillatoire cansiste dans une cucurbite de cuivre rouge étané 4 (pl. III. ig. 15 et 16), dans laquelle s'ajuste, lorsqu'on le juge à propos, un bain-marie d'étain D (fig. 17), et sur lequel on place le chapiteau F. Ce chapiteau peut également s'ajuster sur la cucurbite de cuivre, sans bain-marie ou avec bain-marie, suivant la nature des opérations. Tout l'intérieur du chapiteau doit être en étain.

Il est nécessaire, surtout pour la distillation des liqueurs spiritueuses, que le chapiteau F de l'alambie soit garni d'un réfrigérant SS, (fg. 16), dans lequel on entretient toujours de l'eau fraiche; on la laisse écouler par le moyen du robinet R, quand on s'aperçoit qu'elle devient trop chaude, et on la renouvelle avec de la fraîche. Il est aisé de concevoir quel est l'usage de cette eau ; l'objet de la distillation est de convertir en gaz la matière qu'on veut distiller et qui est contenue dans la cucurbite, et cette conversion se fait à l'aide du calorique fourni par le feu du fourneau; mais il n'y aurait pas de distillation, si ce même gaz ne se condensait pas dans le chapiteau, s'il n'y perdait pas la forme de gaz et ne redevenait pas liquide. Il est donc nécessaire que la substance que l'on distille dépose dans le chapiteau tout le calorique qui s'y était combiné dans la cucurbite, et, par conséquent, que les parois du chapiteau soient toujours entretenues à une température plus basse que celle qui peut maintenir la substance à distiller dans l'état de gaz. L'eau du réfrigérant est destinée à remplir cet office. On sait que l'eau se convertit en gaz à 80 degrés du thermomètre français, l'esprit-de-vin ou alcool à 67, l'éther à 32; on conçoit donc que ces substances ne se distilleraient pas, ou plutôt qu'elles s'échapperaient en vapeurs aériformes, si la chaleur du réfrigérant n'était pas entretenue au-dessous de ces degrés respectifs.

Dans la distillation des liqueurs spiritueuses et en général des liqueurs très-repaineixe, le réfrigérant ne suilt pas pour condenterotates les vapeurs qui «'élèvent de la cuenrhite; alors, au lieu de recevoir directement la liqueur du bec TU de l'alambic dans un récipient, on interpose entre deux un serpentin. On donne ce nom à un instrument représenté fig, 18. Il consiste en un tuyau tourné cu spirale, et qui fait un grand nombre de révolutions dans un seau de cuivré élamé BCDE. On entretient toujours de l'eau dans ce seau, et on la renouvelle quand elle s'échauffe. Cet instrument est en usage dans les ateliers de fabrication d'eau-de-vie : on n'y emploie pas même de chapiteau proprement dit ni de réfrigérant, et toute la condensation sopher dans le serpentin. Cettu représenté dans la figure 18 au ut uyau double, dont l'un est spécialement destiné à la distillation des matières olderantes.

Quelquefois, même dans la distillation simple, on est obligé d'ajouter une allonge entre la cornue et le récipient, comme on le voit fig. 11. Cette disposition peut avoir deux objets : ou de séparer l'un de l'autre des produits de différents degrés de volatilité, ou d'éloigner le récipient du fourneau, afin que la matière qui doit y être contenue éprouve moins de chaleur. Mais ces appareils, et plusieurs autres plus compliqués, qui out été imagnére par les anciens, sont bien éloignés de répondre aux vues de la chimie moderne : on en jugera par les détails dans leuquels j'entrerai à l'articlé de la distillation composée.

# S VI.

On donne le nom de sublimation à la distillation des matières qui se condensent dans un état conert : aims ou dit la sublimation du soufre, la sublimation du sel ammoniae ou muriate ammoniaeal, etc. Ces opérations n'exigent pas d'appareils particuliens: expendant on a coutume d'employer, pour la sublimation du soufre, ce qu'on nomme des aladels. Ce sont des vaisseaux de terre ou de faience qui s'ajustent le sum avec les autres, et qui se placent rau une cucurible qui contient le soufre.

Un des meilleurs appareils sublimatoires, pour les matières qui ne sont point très-volaties, est une fiole à médecine qu'on enfonce aux deux tiers dans un bain de sable; mais alors on perd une partie du produit. Toutes les fois qu'on veut les conserver tous, il faut se rapprocher des appareils pneumato-chimiques dout je vais donner la description dans le chapitre suivante.

### CHAPITRE VI.

DES DISTILLATIONS PNEUMATO-CHINIQUES, DES DISSOLUTIONS MÉTALLIQUES, ET DE QUELQUES
AUTRES OPÉRATIONS QUI EXIGENT DES APPAREILS TRÈS-COMPLIQUÉS.

\$ I.

DES DISTILLATIONS COMPOSÉES ET DES DISTILLATIONS PREUNATO-CHIMIQUES

Je n'ai présenté, dans le paragraphe 5 du chapitre précédent, la distillation, que comme une opération simple, dont l'objet est de séparer l'une de l'autre deux substances de volatilité différente; mais le plus souvent la distillation fait plus; elle opère une véritable décomposition du corps qui y est soumis : elle sort alors de la classe des opérations simples, et elle rentre dans l'ordre de celles qu'on peut regarder comme des plus compliquées de la chimie. Il est sans doute de l'essence de toute distillation que la substance que l'on distille soit réduite à l'état de gaz dans la cucurbite par sa combinaison avec le calorique; mais, dans la distillation simple, ce même calorique se dépose dans le réfrigérant ou dans le serpentin, et la même substance reprend son état de liquidité. Il n'en est pas ainsi dans la distillation composée; il y a dans cette opération décomposition absolue de la substance soumise à la distillation : une portion telle que le charbon demeure fixe dans la cornue, tout le reste se réduit en gaz d'un grand nombre d'espèces. Les uns sont susceptibles de se condenser par le refroidissement, et de reparaître sous forme concrète et liquide; les autres demeurent constamment dans l'état aériforme; ceux-ci sont absorbables par l'eau, ceux-là le sont par les alcalis; enfin, quelquesuns ne sont absorbables par aucune substance. Un appareil distillatoire ordinaire, et tel que ceux que j'ai décrits dans le chapitre précédent, ne suffirait pas pour retenir et pour séparer des produits aussi variés; on est donc obligé d'avoir recours à des moyens beaucoup plus compliqués.

Je pourrais placer ici un historique des tentatives qui ont été successivement faites pour retenir les produits aériformes qui se dégagent des distillations; ce serait une occasion de citer Itales, Rouelle, Woulfe et plusieurs autres chimistes célèbres; mais, conme je me suis fait une décrire tout d'un coup l'appareil le plus parfait, plutôt que de fatiguer le lecteur par le détail de tentatives infructueuses, faites dans un temps où l'on n'avait encore que des idées très-imparfaites sur la nature des gaz en général. L'appareil dont je vais donner la description est destiné à la plus compliquée de toutes les distillations : on pourra le simulfier ensuite suivant la nature des opérations.

4 (pl. IV, fig. 1) représente une cornue de verre tubulée en H, dont le col B s'ajuste avec un ballon G C à deux pointes. A la tubulure supérieure D de ce ballon s'ajuste un tube de verre DEfg qui vient plonger par son extrémité g dans la liqueur contenue dans la bouteille L. A la suite de la bouteille L, qui est tubulée en xxx, sont trois antres bonteilles L', L', L", qui ont de même trois tubulures ou gouleaux x'x'x', x'x''x'', x''x''x''. Chaque bouteille est liée par un tube de verre x y z', x' y' z', x' y' z"; enfin, à la dernière tubulure de la bouteille L" est adapté un tube x" RM qui aboutit sous une cloche de verre, laquelle est placée sur la tablette de l'appareil pneumato-chimique. Communément on met dans la première bouteille un poids bien connu d'eau distillée, et dans les trois autres de la potasse caustique étendue d'eau : la tare de ces bouteilles et le poids de la liqueur alcaline qu'elles contiennent doivent être déterminés avec un trèsgrand soin. Tout étant ainsi disposé, on lute toutes les jointures, savoir celle B de la cornue au ballon, et celle D de la tubulure supérieure du ballon, avec du lut gras recouvert de toile imbibée de chaux et de blanc d'œuf, et toutes les autres avec un lut de térébenthine cuite et de cire fondues ensemble.

### PARTIE III. DISTILLATIONS PNEUMATO-CHIMIQUES. 323

On voit, d'après ces dispositions, que, lorsqu'on a mis le feu sous la cornue A, et que la substance qu'elle contient a commencé à se décomposer, les produits les moins volatils doivent se condenser et se sublimer dans le col même de la cornue, et que c'est principalement là que doivent se rassembler les substances concrètes; que les matières plus volatiles, telles que les huiles légères, l'ammoniaque et beaucoup d'autres substances, doivent se condenser dans le matras GC; que les gaz, au contraire, qui ne peuvent être condensés par le froid, doivent bouillonner à travers les liqueurs contenues dans les bouteilles L L' L' L''; que tout ce qui est absorbable par l'eau doit rester dans la bouteille L; que tout ce qui est susceptible d'être absorbé par l'alcali doit rester dans les bouteilles L' L" L"; enfin, que les gaz qui ne sont absorbables ni par l'eau, ni par les alcalis, doivent s'échapper par le tube RM, à la sortie duquel ils peuvent être reçus dans des cloches de verre. Enfin, ce qu'on appelait autrefois le caput mortuum, le charbon et la terre, comme absolument fixes, doivent rester dans la cornue.

On a toujours, dans cette manière d'opérer, une preuve matérielle de l'exactitude du résultair, car le poids des matières en total doit être le même avant et après l'opération : si donc on a opéré par exemple sur 8 onces de goumes arabique ou d'amidou, le poids du résidu charsobomeux qui restera dans la corume A après l'opération, plus celui des produits rassemblés dans son col et dans le matras GC, plus celui daga rassemblé dans la cheche M, plus enfili raugmentation de poids acquise par les bouteilles L, L', L', L', tous ces poids, dis-je, réunis, doivent former un total de 8 ouces. S'il y a plus ou moins, il y a cerrent, et il faut recommencer l'expérience jusqu'à ce qu'on ait un résultat dont on soit satisfait, et qui diffère à peine de 6 ou 8 grains par livre de matière mise cu expérience.

l'ai rencontré lougtemps dans ce geure d'expériences des difficultés presque insurmontables, et qui m'auraient obligé d'y renoncer, si je ne fusse parvenu eufin à les lever par un moyen très-simple, et dont M. Hasseufratz m'a fourni l'idée. Le moindre ralentissement dans le degré de feu du fourment, et beaucoup d'autres circonstances inséparables de ce genre d'expériences occasionent souvent de réabsorptions de gaz i l'eau de la cuer centre rapidement dans la bouteille  $L^r$  par le tube  $z^r$  B, M; in même chose arrive d'une bouteille  $L^r$  autre et souvent la liqueur remonte jusque dans le ballon C. On prévient ces accidents en employant des bouteilles  $\lambda$  trois tubularres, et en datpatunt à l'une d'elles un tube capillaire St,  $\delta t$ ,  $\delta t$ ,  $\delta t$ ,  $\delta t$ , of  $\ell$ , dont le bout doit plouger dans la liqueur des bouteilles. Sil y a absorption soit dans la cornue, soit dans quedques-unes des bouteilles, il rentre par ces tubes de fair extérieur qui remplace le vide qui éset, formé, et ou cu est quitte pour avoir un petit méhange d'air commun dans les produits; mais an moins l'expérience n'est pas entièrement manquée. Ces tubes peuvent bien admettre de l'air extérieur, mais ils ne peuvent en laisser échapper, parce qu'ils sont tonjours bouchés dans leur partie inférieure  $\ell$   $\ell$   $\ell'$  pra le fuile des bouteilles.

On concoit que, pendant le cours de l'expérience, la liquenr des bouteilles doit remonter dans chacun de ces tubes à une hauteur relative à la pression qu'éprouve l'air ou le gaz contenu dans la bouteille; or cette pression est déterminée par la hauteur et par le poids de la colonne de liquide contenu dans toutes les bouteilles subséquentes. En supposant donc qu'il y ait trois pouces de liqueur dans chaque bouteille, que la hauteur de l'eau de la cuve soit également de 3 pouces au-dessus de l'orifice du tuyau RM, enfin, que la pesanteur spécifique des liqueurs contenues dans les bouteilles ne diffère pas sensiblement de celle de l'eau, l'air de la bouteille L sera comprimé par un poids égal à celui d'une colonne d'eau de 12 pouces. L'eau s'élèvera donc de 12 pouces dans le tube St, d'où il résulte qu'il faut donner à ce tube plus de 12 pouces de longueur au-dessus du niveau du liquide ab. Le tube s' l' doit, par la même raison, avoir plus de q pouces, le tube s' l' plus de six, et le tube s" l" plus de trois. On doit au surplus donner à ces tubes plus que moins de longueur, à cause des oscillations qui ont souvent lieu. On est obligé, dans quelques cas, d'introduire un semblable tube entre la cornue et le ballon; mais, comme ce tube ne plonge

PARTIE III, DISTILLATIONS PNEUMATO-CHIMIQUES. 325

point dans l'eau, comme il u'est point bouché par un liquide, au moins jusqu'à ce qu'il en ait passé par le progrès de la distillation, il fant en boucher l'ouverture supérieure avec un peu de lut, et ne l'ouvrir qu'au besoin, ou lorsqu'il y a assez de liquide dans le matras C pour fermer l'estrémité du tube

L'appareil dont je viens de douner la description ne peut pas être employé dans des expériences exactes, toutes les fois que les matières qu'on se propose de traiter ont une action trop rapide l'une sur l'autre, on lorsque l'aute des deux ne doit être introduite que successivement et par petites parties, comme il arrive dans les mélanges qui font une violente effervescence. On se sert alors d'une cornue tubulée 4 (pl. VII, fg. 1). On y introduit l'une des deux substances, et de préférence celle qui est concrète; puis on adapte et on lute à la tubulure ut tabre recourbé BCDA terminé dans sa partie supérieure B en entonnoir, et par son extrémité A en un tabe capillaire : c'est par l'entonnoir B de ce tube qu'on verse la liqueur, Il fint que la hauteur BC soit asser grande pour que la liqueur qu'on doit introduire puisse fairc équilibre avec la résistance occasionnée par celle contenue dans les bouteilles LU'L' L' (pl. V, fg. r.).

Geux qui n'ont pas l'habitude de se servir de l'appareil distillatoire que je viens de décrire ne manqueront pas de s'elfraye di grande quantité d'ouvertures qu'on est obligé de luter, et du temps qu'exigent les préliminaires de semblables expériences; et en elfet, si on fait entrer en ligne de compte les pesées qu'il est nécessaire de faire avant l'expérience et de répéter après, les préparatifs sont beaucoup plus longs que l'expérience elle-même. Mais aussi on est bien dédommagé de ses peines quand l'expérience réussit, et on acquiert en une seule fois plus de connaissances sur la nature de la substance animale ou végétale qu'on a soumise à la distillation que par plusieurs semaines du travail le plus assidu.

A défaut de bouteilles triplement tubulées, on se sert de bouteilles à deux goulots; il est même possible de mettre les trois tubes dans la même ouverture, et de se servir de bouteilles ordinaires à goulots renversés, pourvu que l'ouverture soit suffisamment grande. Il fant avoir soin d'ajuster sur les bouteilles des bouchons qu'on use avec une lime très-douce, et qu'on fait bouillir dans un mélange d'huile, de cire et de térébenthine. On perce à travers ces bouchons, avec une lime nommée queue de rat (voy. pl. 1, f.g., 16), autant de trous qu'il est nécessaire pour le passage des tubes; on voit un de ces bouchons représenté pl. IV, fig. 8.

## S II.

l'ai déjà fait sentir, forsque j'ai parlé de la solution des sels dans l'eau, combien il existait de différence entre cette opération et la dissolution métallique. On a vu que la solution des sels n'exigeait aucun appareil particulier, et que tout vase y était propre. Il n'en est pas cette omème de la dissolution des métants i pour ne rien perdre dans selte dernière, et pour obtenir des résultats vraiment concluants, il faut employer des appareils tris-compliqués, et dont l'invention appartient absolument aux chimistes de notre âge.

Les métaux en général se dissolvent avec effervescence dans les acides; or l'effet auquel on a donné le nom d'effervescence n'est autre chose qu'un mouvement excité dans la liqueur dissolvante par le dégagement d'nn grand nombre de bulles d'air ou de fluide aériforme qui partent de la surface du métal, et qui crèvent en sortant de la liqueur dissolvante.

M. Cavendish et M. Priestley sont les premiers qui aient imaginé des appareils simples pour recueillir ces fluides élastiques. Celui de M. Priestley consiste en une bouteille A (pl. VII, fig. 2), bouchée en B avec un bouchon de liége troué dans son milieu, et qui laisse passer un tabe de verre recourtée en Bc, qui «ingage sous des cloches remplies d'eau, et renversées dans un bassin plein d'eau: on commence par introduire le métal dans la bouteille A, on verse l'acide par-dessus, puis on bouche avec le bouchon garni de son tube B. Mais cet appareil n'est pas sans inconvénient, du moins pour de sepériences très-exactes. Premièrement, lorsque l'acide est très-concentré, et que métal est très-divisé, l'effervescence commence souvent avant qu'on ait eu le temps de boucher la bouteille; il y a perte de gaz, et on ne peut plus déterminer les quantités avec exactitude. Secondement, dans toutes les opérations où l'on est obligé de faire chauffer, il y a une partie de l'acide qui se distille et qui se mête avec l'eau de la cuve : en sorte qu'on se trompe dans le calcul des quantités d'acide décomposées. Troisièmement, enfin, l'eau de la cuve absorbe tous les gaz suceptibles de se combiner avec l'eau, et il est impossible de les recueillir sans perte.

Pour remédier à ces inconvénients, j'avais d'abord imaginé d'adapter à une bouteille à deux goulots A (pl. VII, fig. 3), un entonnoir de verre BC, qu'on y lute de manière à ne laisser aucune issue à l'air. Dans cet entonnoir entre une tige de cristal DE usée en D à l'émeri avec l'entonnoir, de manière à le fermer comme le bouchon d'un flacou.

Lorsqu'on veut opérer, on commence par introduire dans la bouteille. A la matière à dissoudre : on lute l'entonnoir, on le bouche avec la tige DE, puis on y verse de l'acide qu'on fait passer dans la bouteille en aussi petite quantité que l'on veut, en soulevant doucement la tige : on répète successivement cette opération jusqu'à ce qu'on soit arrivé au point de saturation.

On a employé depuis un autre moyen qui remplit le même objet, et qui, dans cettaine sas, est préférable : j'en ai déjà donné une idéc dans le paragraphe précédent. Il consiste à adapter à l'une des tubulures de la bouteille A (pl. VII, fig. á) un tube recourbé DEFG, terminé en D par une ouverture capillaire, et en G par un etions soudé au tube; on le lute soigneusement et solidement dans la tubulure C. Lorsqu'on verse une petite goutte de liqueur dans le tube par l'entonnoir G, elle tombe dans la partie F; si on en ajoute davantage, elle parvient à dépasser la courbure E et à s'introduire dans la loueur lelle A; l'écondement dure tant qu'on fournit de nouvelle liqueur

par l'entonnoir G. On conçoit qu'elle ne peut jannais être chassée en dehors du tube EFG, et qu'il ne peut jannais sortir d'air ou de gaz de la bouteille, parce que le poids de la liqueur l'en empêche et fait l'effet d'un véritable bouchon.

Pour remédier au second inconvénient, à celui de la distillation de l'acide, qui s'opère surtout dans les dissolutions qui sont accompagnées de chaleur, on adapte à la cornue A (pl. VII, fig. 1), un petit matras tubulé M, qui reçoit la liqueur qui se condense.

Enfin, pour séparer les gaz absorbables par l'eau, tel que le gaz acide carbonique, on ajoute une bouteille L à deux goulots, dans laquelle on net de l'alcali pur étendu d'eau : l'alcali absorbe tout le gaz acide carbonique, et il ne passe plus, communément, sous la cloche par le tube NO, qu'une ou deux espèces de gaz tout au plus : on a vu dans le premier chapitre de cette troisième partie comment ou parvenait à les séparer. Si une bouteille d'alcali ne suffit pas, on en ajoute insurà trois et quatre.

#### \$ 11i.

#### DES APPAREILS RELATIFS ACT FURNISTRATIONS VINEESE ET PETRIDE.

La fermentation vineuse et la fermentation putride exigent des appareils particuliers, et destinés uniquement à ce genre d'expériences. Je vais décrire celui que j'ai cru devoir définitivement adopter, après y avoir fait successivement un grand nombre de corrections.

On prend un graud matras 4 (pl. X), d'environ 12 pintes de capacité; on y adapte une virole de cuivre a le solidement mastiquet de et dans laquelle se visse un tuyau coudé c de garni d'un robinet e. A ce tuyau a'adapte une espèce de récipient de verre à trois pointes B, audessous duquel est placée une bouteille C avec laquelle il communique. A la suite du récipient B est un tube de verre g bi, mastique on g et en i avec des viroles de cuivre : il est destiné à recevoir un sel concret très-déliquescent, tel que du nitrate ou du muriate de chaux, de l'acétité et poisses, etc. Enfin, ce tube est suivi de deux bouteilles D, E, remplies jusqu'en x y d'alcali dissous dans l'eau, et bien dépouillé d'acide carbonique.

Toutes les parties de cet appareil sont réunies les unes avec les autres par le moyen de vis et d'écrous qui se serrent; les points de contact sont garnis de cuir gras qui empéche tout passage de l'air; enfin, chaque pièce est garnie de deux robinets, de manière qu'on peut la fermer par ses deux extrémités, et peser ainsi chacune séparément, à toutes les époques de l'expérience qu'on le juge à propos.

C'est dans le ballon. A qu'on met la matière fermenteseible, du sure par exemple, et de la levure de bière étendue d'une suffisante quantité d'eau, et dont le poids est bien déterminé. Quelquefois, lorsque la fermentation est trop rapide, il se forme une quantité considérable d'eume, qui non-seulement remplit le col du ballon, mais qui passe dans le récipient B et coule dans la bouteille C. C'est pour recoulifre tet mousse et empécher qu'elle ne passe dans le tube défiques-cent, qu'on a donné une capacité considérable au récipient B et à la bouteille C.

Il ne se dégage dans la fermentation du sucre, c'est-à-dire dans la fermentation vinuese, que de l'acide carbonique qui emporte avec lui un peu d'eau qu'il tient en dissolution. Il en dépose une grande partie en passant par le tube g hi qui contient un sel délique-scent en poudre grossière, et on en connaît la quantité par l'augmentation de poids acquise par le sel. Ce même acide carbonique bouillonne ensuite à travers la liqueur alcaline de la bouteille D, dans laquelle il est conduit par le tube k l m. La petite portion qui n'a point été absorbée par l'alcali contenu dans cette première bouteille n échappe point à la se-conde E, et ordinairement il ne passe absolument rien sous la cloche F, si ce n'est l'air commun qui était contenu, au commencement de l'expérience, dans le vide des vaisseaux.

Le même appareil peut servir pour les fermentations putrides; mais alors il passe une quantité considérable de gaz hydrogène par le tube qrstu, lequel est reçu dans la cloche F; et, comme le dégagement est rapide, surtout en été, il faut la changer fréquenment. Ces fermentations exigent en conséquence une surveillance coutinuelle, tandis que la fermentation vineuse n'en exige aucune.

On voit qu'au moyen de cet appareil on peut connaître avec une grande précision le poids des matériaux mis à fermenter, et celui de tous les produits liquides ou aériformes qui s'en sont dégagés. On peut voir les détails dans lesquels je suis entré sur le résultat de la fermentation unense, dans le elapitre xui de la première partie de cet ouvrage, page 100.

EPPAREIL PARTICULIER POUR LA DÉCOMPOSITION DE L'EAU.

### \$ 1V.

Jai drijà esposé, dans la première partie de cet ouvrage, chapitre vu, page 68, les expériences relatives à la décomposition de l'ean; jéviterai done des répétitions inuitles, et je me bornerai à des observations très-sommaires. Les matières qui ont la propriété de diecomposer l'eux sont principalement le fer et le charbon; mais il au pour cela qu'ils soient portés à une chaleur rouge : sans cette condition l'eau se réduit simplement en vapeurs, et elle se condense ensuite par le réforiésement, sans sorié réporusé la monidre altération : à une chaleur rouge, au contraire, le fer et le charbon enlèvent l'oxygène à l'hydrogène; dans le premier cas il se forme de l'oxyde noir de fer, et l'hydrogène se déage libre et pur sons la forme de gaz; dans

On se sert avec avantage, pour décomposer l'eau par le fer, d'un canon de fauil dont où de la culsase. On trouve siément de ces sortes de canons chez les marchands de ferraille. On doit choisir les plus longs et les plus forts : lorsqu'ils sont trop courts et qu'on rezint que les lats ne s'échauffent trop, on y fait soudere no soudure forte un bout de tuyau de cuivre. On place ce tuyau de fer dans un fourneau allongé COBF (pl. Nl. Hi, gr. 1), en lui donnant une inclinaison de

le second il se forme du gaz acide carbonique qui se dégage mèlé avec le gaz hydrogène, et ce dernier est communément carbonisé. quelques degrés de E en F, cette incinaison doit être un pen plus grande qu'elle n'est présentée dans la figure 1 1. On adapte à la partie supérieure E de ce tuyau une cornue de verre qui contient de l'eau et qui est placée sur un fourneau  $VVX\Lambda$ . On le lute par son extrémité inférieure Favec un septentin SS, qui s'adapte la in-mêuc eu un flacon tubulé H, où se rassemble l'eau qui a échappé à la décomposition. Enfin, le gaz qui se dégage est porté à la cuve, où il est recu sous des cloches, par le tube K dapté à la tubuler K du flacon H. An lieu de la cornue A, on peut employer un entonnoir fermé d'un trobinet par le bas, et par lequel on laises couler l'eau goutte à goutte. Sitôt que cette ceut est parvenue à la partie où le tube est échauffé, elle se vaporise, et l'expérience a lieu de la même manière que si elle était fournie en vapours par le moyen de la cornue A.

Dans l'expérience que nous avons faite, M. Meusnier et moi, en présence des commissaires de l'Académie, nous n'avions rien négligé pour obtenir la plus grande précision possible dans les résultats; nous avions umen porté le serupule jusqu'à faire le vide dans les vaisseaux avant de commencer l'expérience, afin que le gaz hydrogène que nous obtiendrions fût exempt de mélange de gaz auote. Nous rendrons compte à l'Académie, dans un très-grand détail, des résultats que nous avons obtients.

Dans un grand nombre de recherches on est obligé de substituer an canon de funil des tubes de verre, de porcelaine ou de cuirve. Mais les premiers ont l'inconvénient d'être faciles à fondre : pour peu que l'expérience ne soit pas bien ménagée, le tube s'aplatit et se déforme. Les tubes de porcelaine sont la plupart percés d'une infinité de petits trous imperceptibles par lesquels le gaz s'échappe, surtout s'il est comprimé par une colonne d'eau. C'est ce qui m'a déterminité à me procurer un tube de cuivre rouge, que M. de la Briche a bien voulu faire couler plein et faire forer sons ses yeux à Strasbourg. Ce tube est très-commode pour opérer la décomposition de falcool : on sait en effet qu'exposé à une chaleur rouge il se résout en carbone, en en gaz acide carbonique et en gaz hydrogène. Ce même tube peut égale-

ment servir à la décomposition de l'eau par le carbone, et à un grand nombre d'expériences.

#### 5 V.

DE LA PRÉPARATION ET DE L'EMPLOI DES LUTS.

Si, dans un tempa où l'on perdait une grande partie des produits de la distillation, où l'on ne tenstai acuno compte de tout ce qui se séparait sous forme de gaz, en un mot, où l'on ne faisait aucune expérience caacée et rigoureuse, on sentait déjà la nécessité de bien luter les jointures des appareids distillatiories, combien cette opération manuelle et mécanique n'est-elle pas devenue plus importante depuis qu'on ne se permet plus de rien perdre dans les sitillations et dans les dissolutions; depuis qu'on ne perdre dans les sitillations et dans les dissolutions; depuis qu'on exige qu'un grand nombre de vaisseaux réunis ensemble se comportent comme s'ils n'étaient que d'un esule pioc et comme s'ils étaient hemétiquement fermés; cain, depuis qu'on et plus satisfait des expériences qu'ututant que la somme du poids des produits obteuns set d'egale à celtui des matérinas mis en expérience?

La première condition qu'on exige de tout lut destiné à fermer les jointures des vaisseaux est d'être aussi imperméable que le verre lui-même, de manière qu'aucune matière, si subile qu'elle soit, à l'exception du calorique, ne puisse le péntérer. Une livre de cire fondue avec une once et demie ou deux nonces de trébenthine remplissent très-bien ce premier objet; il en résulte un lut facile à manier, qui s'attache fortement au verre et qui ne se laisse pas facilement pénéter on peut lui donner plus de consistance et le rendre plus ou moins dur, plus ou moins see, plus ou moins souple, en y ajoutant différentes résines. Cette classe de luts a l'avantage de pouvoir se ramollir par la chaleur, ce qui les rend commodes pour fermer promptement les jointures des vaisseaux; mais, quelque parfaits qu'ils soient pour contenir les gaz et les vapeurs, il s'en faut hien qu'ils puissent être d'un usage général. Dans presque toutes les opérations chimiques, les luts sont exposés à un chaleur considérable et souvent supérieure

au degré de l'eau bouillante; or, à ce degré, les résines se ramollissent, elles deviennent presque liquides, et les vapeurs expansives contenues dans les vaisseaux se font bientôt jour et bouillonnent à travers.

On a donc été obligé d'avoir recours à des matières plus propres à résister à la chaleur, et voici le lut auquel les chimistes se sont arrètés après beaucoup de tentatives; non pas qu'il n'ait quelques inconvenients, comme je le dirai bientôt, mais parce qu'à tout prendre c'est encore celui qui réunit le plus d'avantages. Je vais donner quelques étaisis sur as préparation et surtout sur son emploi : une longue expérience en ce genre m'à mis en état d'aplanir aux autres un grand nombre de difficultés.

L'espèce de lut dont je parle dans ce moment est connue des chimistes sous le nom de lut gras. Pour le préparer on prend de l'argile non cuite, pure et très-sèche; on la réduit en poudre fine, et on la passe au tamis de soie. On la met ensuite dans un mortier de fonte, et on la bat pendant plusieurs heures à coups redoublés avec un lourd pilon de fer, en l'arrosant peu à peu avec de l'huile de lin cuite, c'est-à-dire avec de l'huile de lin qu'on a oxygénée et rendue siccative par l'addition d'un peu de litharge. Ce lut est encore meilleur et plus tenace, il s'attache mieux au verre quand, au lieu d'huile grasse ordinaire, on emploie du vernis gras au succin. Ce vernis n'est autre chose qu'une dissolution de succin ou ambre jaune dans de l'huile de lin ; mais cette dissolution n'a lieu qu'autant que le succin a été préalablement fondu seul : il perd dans cette opération préalable un peu d'acide succinique et un peu d'huile. Le lut fait avec le vernis gras est, comme je l'ai dit, un peu préférable à celui fait avec de l'huile de liu seule ; mais il est beaucoup plus cher, et l'excédant de qualité qu'on acquiert n'est pas en proportion de l'excédant du prix : aussi est-il rarement employé.

Le lut gras résiste très-bien à uu degré de chaleur même assez violent; il est imperméable aux acides et aux liqueurs spiritueuse; il prend bien sur les métaux, sur le grès, sur la porcelaine et sur le verre, mais pourvu qu'ils aient été préalablement bien séchés. Si, par malheur, dans le cours d'une opération, la liqueur en distillation s'est fait jour et qu'il ait pénétré quelque peu d'humidié, soit entre le verre et le lut, soit entre différentes couches du même lut, il est d'une extrème difficulté de reboucher les ouvertures qui se sont formées; et c'est un des principaux inconvénients, peut-être le seul, que présente l'usage du lut gras.

La cladeur ramollit ce lut, et même au point de le faire couler; il a besoin en conséquence dêtre contenu. Le meilleur moyen est de le recouvrir avec des bandes de vessie, qu'on mouille et qu'on tortille tout autour. On fait enssite une ligature avec de gros fil au-dessis din, puis on passe, par-dessus le un tême et par conséquent par-dessus la vessie qui le recouvre, un grand nombre de tours de fil : un lut arrangé avec es précautions est à l'abri de tout necident.

Très-souvent la figure des jointures des vaisseaux ne permet pas d'y faire une ligature, et c'est eq qui arrive au col des bouteilles à trois goulots; il faut d'ailleurs beaucoup d'adresse pour serrer suffisamment le fil sans ébranler l'appareil, et, dans les expériences où les lust sout très-multijés, on en dérangerait souvent plusieurs pour en arranger un seul. Alors on substitue à la vessie et à la ligature des bandes de toiles inabbése de blant c'eur d'ans lequel on a délayé de la claux. On applique sur le lut gras les bandes de toile encore humides; en peu de temps elles se séchent et acquièrent une assez grande dureté, on peut appliquer ces mêmes bandes sur les luts de cire et dersine. De la colle forte délayée dans de l'eau peut suppléer au blanc d'ans

La première attention qu'on doit avoir avant d'appliquer un lut quelconque sur les jointures des vaisseaux est de les asseoir et de les assujettir solidement, de manière qu'ils ne puissent se prêter à aucun mouvennent. Si c'est le col d'une cornne qu'on veut luter à celui d'un récipient, il faut qu'il y entre à peu près juste; s'il y a un peu de jeu, il faut assujettir les deux vaisseaux en introduisant entre leurs cols de petits morceaux fort courts d'allumettes ou de bouchons. Si la disproportion des deux cols est trop grande, on choisit un bouchon qui entre juste dans le col du matres ou récipient; on fait au milien de ce bouchon un trou rond de la grosseur nécessaire pour recevoir le col de la cornue.

La même précaution est nécessaire à l'égard des tubes recourbés, qui doivent être lutés à des goulots de bouteille, comme dans la pl. IV, fig. 1. On commence par choisir un bouchon qui entre juste dans le goulot; puis on le perce d'un trou avec une lime d'une espèce nonmée queue de rat. (Voyex une de ces limes représentée pl. 1, fig. 16.) (Juand un même goulot est destiné à recevoir deux tubes, ce qui arrive très-souvent, surtout à défaut de bouteilles à deux et à trois goulots, on perce le bouchon de deux ou de trois trous, pour qu'il puisse recevoir deux ou trois tubes. On voit un de ces bouchons représenté pl. IV, fig. 8.

Ce n'est que lorsque l'appareil est ainsi solidement assujetti et de manière à ce qu'aucune partie n'en puisse jouer, qu'on doit commencer à luter. On ramollit d'abord à cet effet le lut, en le pétrissant ; quelquefois même, surtout en hiver, on est obligé de le faire légèrement chausser : on le roule ensuite entre les doigts, pour le réduire en petits cylindres qu'on applique sur les vases qu'on veut luter, en avant soin de les appuyer et de les aplatir sur le verre, afin qu'ils y contractent de l'adhérence. A un premier petit cylindre on en ajoute un second qu'on aplatit également, mais de manière que son bord empiète sur le précédent, et ainsi de suite. Quelque simple que soit cette opération, il n'est pas donné à tout le monde de la bien faire, et il n'est pas rare de voir les personnes peu au fait recommencer un grand nombre de fois des luts sans succès, tandis que d'autres y réussissent avec certitude et dès la première fois. Le lut fait, on le recouvre. comme je l'ai dit, avec de la vessie bien ficelée et bien serrée, ou avec des bandes de toiles imbibées de blanc d'œuf et de chaux. Je répéterai encore qu'il faut prendre garde, en faisant un lut, surtout en le ficelant, d'ébrauler tous les autres ; autrement, on détruirait son propre ouvrage, et on ne parviendrait jamais à clore les vaisseaux.

On ne doit jamais commencer une expérience sans avoir essayé préalablement les luts. Il suffit, pour cela, ou de chauffer très-légèrement la cornue 4 (pl. IV, fig. 1), ou de souffler de l'air par quelques-uns des tubes x s' s' s'; le changement de pression qui en résulte doit changer le niveau de la liqueur dans tous les tubes; mais, si l'appareil perd air de quelque part, la liqueur se remet bientôt à son niveau; elle reste au contraire constamment, soit au-dessus, soit au-dessous, si l'appareil est bien fermé.

On ne doit pas oublier que c'est de la manière de luter, de la patience, de l'exactitude qu'on y apporte, que dépendent tous les succès de la chimie moderne : il n'est donc point d'opération qui demande plus de soins et d'attention.

Ce serait un grauf service à rendre aux chimistes et surtout aux chimistes pneumatiques, que de les mettre en état de se passer de luts, ou du moins d'en dininuer considérablement le nombre. Javais d'abord pensé à faire construire des appareils dont toutes les parties fussen bouchées à frottenent, comme les flacons bouchés en cristal; mais l'exécution m'a présenté d'assez grandes difficultés. Il n'a paru préférable de suppléer aux luts par le moyen de colonnes de mercure, de quelques fignes de hauteur. Le viens de faire exécuter dans cette vue un appareil dont je vais donner la description, et dont l'usage me paralt pouvoir être utile et commode dans un grand nombre de circousstance.

Il consiste dans une bouteille A (pl. XII, fig. 19) à double gouloi; fun, intérieur, be, commouigne avec le dedans de la bouteille: l'autre, extérieur, de, qui laisse un intervalle entre lui et le précédent, et qui forme tout autour une profonde ripole db, ce, destinée à recevoir du nereure. C'est dans cette ripole qu'entre et s'ajust le couvercle de verre B. Il a par le bas des échancrures pour le passage des tubes de verre destinés au dégagement des gaz. Ces tubes, au lieu plonger directement dans la bouteille A, comme dans les appareils ordinaires, se confournent auparavant, comme on le voit figure 13, pour s'enfoncer dans la ripole, et pour passer par-dessus les échancrures du couverle B; ils remontent ensuite pour entrer dans la bouteille, en passant par-dessus les bords du gouloi intérieur.

Il est aisé de voir que, lorsque les tubes ont été mis en place, que le couvercle B a été solidement assujetti, et que la rigole db. ce, a été remplie de mercure, la bouteille se trouve fermée et ne communique plus à l'extérieur que par les tubes.

Un appareil de cette espèce sera très-commode dans un grand nombre d'expériences; mais on ne pourra le mettre en usage que dans la distillation des matières qui n'ont point d'action sur le mereure.

M. Séguin, dont les secours actifs et intelligents m'ont été si souvent utiles, a même déjà commandé dans les verreries des cormes-jointes herméliquement à des récipients; en sorte qu'il serait possible de parvenir à n'avoir plus aucun lut. On voit (pl. XII, fig. 16) nn appareil monté d'après les principes que je viens d'exposer.

### CHAPITRE VII.

DES OPÉRATIONS RELATIVES À LA COMBESTION PROPREMENT DITE ET À LA DÉTONATION.

La combustion n'est autre chose, d'après ce qui a été exposé dans la première partie de cet ouvrage, que la décomposition du gaz oxygène opérée par un corps combustible. L'oxygène qui forme la base de ce gaz est absorbé, le calorique et la lumière deviennent libres et se dégagent. Toute combustion entraîne donc avec elle l'idée d'oxygénation, tandis qu'an contraire l'oxygénation n'entraîne pas essentiellement l'idée de combustion, puisque la combustion proprement dite ne pent avoir lieu sans un dégagement de lumière et de calorique. Il faut, pour que la combustion s'opère, que la base du gaz oxygène ait ulus d'affinité avec le corps combustible qu'elle n'en a avec le calorique : or cette attraction élective, pour me servir de l'expression de Bergman, n'a lieu qu'à un certain degré de température, qui même est différent pour chaque substance combustible; de la la nécessité de donner le prenier mouvement à la combustion par l'approche d'un corps chaud. Cette nécessité d'échanffer le corps qu'on se propose de brûler tient à des considérations qui n'ont encore fixé l'attention d'aucun physicien, et auxquelles je demande la permission de m'arrêter quelques instants; on verra qu'elles ne s'éloignent pas de mon sujet.

L'étal actuel où nous voyons la nature est un étal d'equilibre auquel elle n'a pu arriver qu'après que toutes les combustions spontanées possibles, au degré de chaleur dans lequel nous vivons, toutes les oxygénations possibles, ont en lieu. Il ne peut donc y avoir de nouvelles combustions ou oxygénations qu'autant qu'on sort de cet étal d'équitibre et qu'on transporte les substances combustibles dans une température plus élevée. Édaircissons par un exemple ce que cet énoncé peut présenter d'abstrait. Supposons que la température habituelle de la terre changeât d'une très-petite quantité, et qu'elle devint seulement égale à celle de l'eau bouillante : il est évident que, le phosphore étant combustible beaucoup au-dessous de ce degré, cette aubstance nisterait plus dans la nature dans son état de pureté et de simplicité; elle se présenterait loujours dans l'état d'acide, c'est-à-dire oxygénée, et son radical serait au nombre des substances inconnues. Il en serait successivement de même de tous les corps combustibles, si la température de la terre devenait de plus en plus élevée; et on arrivature de la terre devenait de plus en plus élevée; et on arrivatie enfin à un point oft toutes les combustions possibles seraient épuisées, où il ne pourrait plus exister de corps combustibles, où tous seraient oxygénés et, per conséquent, incombustibles.

Revenors donc à dire qu'il ne peut y avoir pour nous de corps combustibles que ceux qui sont incombustibles au degré de température dans lequel nous vivous; ou, ce qui veut dire la même chose en d'autres termes, qu'il est de l'essence de tout corps combustible de au pouvoir jouir de la propriété combustible qu'autant qu'on l'échauffe et qu'on le transporte au degré de chaleur où s'opère sa combustion. Ce degré une fois atteint, la combustion coumence, et le calorique qui se dégage par l'effet de la décomposition du gaz oxygène entretient le degré de température nécessaire pour la continuer. Lorsqu'il en est autrement, c'est-à-dire, lorsque le calorique fourni par la décomposition du gaz oxygène n'est pas suffisant pour que le degré de chaleur nécessaire à la combustion se continue, elle cesse : c'est er qu'on exprime lorsqu'on dit que le corps brâle mal, qu'il est difficilement combustible.

Quorque la combustion ait quelque chose de commun avec la disililation, surtout avec la distillation composée, elle en diffère cependant en un point essentiel. Il y a bien, dans la distillation, séparation d'une partie des principes du corps que l'on y soumet, et combinaison de ces mêmes principes dans un autre ordre, déterminée par les affinités qui ont lieu à la température à laquelle s'est opérée la distillation; mais il y a plus dans la combustion : il y a addition d'un nouveau principe, l'oxygène, et dissipation d'un autre principe, le calorique.

Cest cette nécessité d'employer l'oxygène dans l'état de gas, et d'en déterminer rigourensement les quantités, qui rend si embarrassantes les expériences relatives à la combustion. Une autre difficulté inséparable de ces opérations tient à ce que les produits qu'elles fournissent se dégagent presque toujours dans l'état de gaz : si donc il est difficile de retenir et de rassembler les produits de la distillation, il l'est bien davantage de recueillir ceux de la combustion; aussi aucun des auciens chimistes n'en a-t-il eu la prétention, et ce genre d'expérience appartient il abolument à la chimie moderne.

Après avoir rappelé d'une manière générale le but qu'on doit se proposer dans les différentes expériences relatives à la combustion, je passe à la description des différents appareils que j'ai imaginés dans cette vue. Je n'adopterai, dans les articles qui composeront ce chapitre, aucune division relative à la nature des combustibles; je les classerai relativement à la nature des appareils qui conviennent à leur combustion.

### s t.

### DE LA COMPUSTION DU PROSPROBE ET DE CHARRON.

J'ai dèjà décrit, page 50 de ce volume, les appareils que j'ai employés pour la combustion du clarbon et du pliosphore. Cependant, comme j'aviss alors plutôt en vue de donner une idée du résultat de ces combustions que d'enseigner le détail des procédés nécessaires pour les obtenir, je ne me suis peut-être pas assez étendu sur la manipulation relative à ce genre d'expériences.

On commence, pour opérer la combustion du phosphore ou du charbon, par rempir de gaz oxygène, dans l'appareil pneumato-chimique à l'eau (pl. V, fig. 1), une cloche de 6 pintes au moins de capacité. Lorsqu'elle est pleine à ras et que le gaz commence à dégorger par-dessous, on transporte cette cloche A sur l'appareil au mercure (pl. IV, fig. 3), à l'aide d'un vaisseau de verre ou de faience très-plat, qu'on passe par-dessous. Cette opération faite, on sèche bien avec du papier gris la surface du mercure, tant dans l'intérieur qu'à l'extérieur de la cloche. Cette opération demande quelques présautions : si on n'avait pas fattention de plonger le papier gris pendant queue temps entièrement sous le mercure avant de l'introduire sous la cloche, on y ferait passer de l'air commun, qui s'attache avec beaucoup de ténacité au napier.

On a, d'un autre côté, une petite capsule D, de fer ou de procelaimplate et érasée, su ralquelle on placele corpa qu'on veut brûler, appès en
avoir très-exactement déterminé le poids à la balance d'essai; on recouvre
ensuite cette capsule d'une autre un peu plus graude P, qui fait, à son
égrad, l'office de la clonde du plongeur, et ou fait passer le tout à travers le mercure; après quoi on retire à travers le mercurela capsule P,
qui ne servait en quelque facon que de couverde. On peut d'oriel l'embarras et la difficulté de faire passer les matières à travers le mecure, en soule-sant un des côtés de la choche pendant un instant presque
indivisible, et en introduisant ainsi, par le passage qu'on s'est ménagé, la capsule avec le corps combusible. Il se mèle, dans cette mamaée d'opèrer, un peu d'air comman avec le gaz ovygène; mais ce
mélange, qui est peu considérable, ne nuit ni au succès, ni à l'exactitude de l'expérience.

Lorsque la capaule D (pl. IV, fig. 3) est introduite sous la cloche, on suce une partie du gaz oxyghen qu'elle contient pour élever le mercure jusqu'en EE. Sans cette précaution, dès que le corps combustible serait allumé, la chaleur dilaterait l'air; elle en ferait passer une portion par-de-essous la clorhe, et on ne pourrait plus faire aucun calcul cact sur les quantités. On se sert, pour sucer fair, d'un sphon EH, qu'on passe par-dessous la cloche; et, pour qu'il ne s'emplisse pas de mercure, on tortille à son extrémité I un petit morceau de papier.

Il y a un art pour élever ainsi en suçant une colonne de mercure

à une hauteur de plusieurs pouces au-dessus de son niveau ; si on se contentait d'aspirer l'oir avec le poumon, on n'atteindrait qu'à une trèsmédiocre dévation, par exemple, d'un pouce ou d'un pouce et demi tont au plus; encore n'y parviendrait-on qu'àvec de grands efforts; tandis que, parfaction des museles de la bouche, on peut élever sans se fatiguer, ou au moins sans risquer de s'incommoder, le mercure jusqu'à six et sept pouces. Un moyen plus commode encore est de se servir d'une petite pompe que l'on adapte au siphon GHI: on étève alors le mercure à telle hauteur qu'on le juge à propos, pourvu qu'elle n'excède pas 36 pouces.

Si le corps combustible est fort inflammable, comme le phosphore, on fallame avec un fer recombé M  $V_0$  M.  $V_0$  ig, 6.), qu'on fait rougir au feu, et qu'on passe brusquement sous la cloche; dès qu'il est en contact avec le phosphore, ce dernier s'allame. Pour les corps moins combustibles, tels que le fer, quelques autres métaux, le charbon, etc. on se sert d'un petit fragment d'amadou sur lequel on place un atome de phosphore; on allame également ce dernier avec un fer rouge recombé: l'inflammation se communique à l'amadou, puis au corps combustible.

Dans le premier instant de la combontion, l'air se didate et le mercure descendi, mais, lorsqu'il n'a point de fluide élastique formé, comme dans la combostion du fer et du phosphore, l'absorption devient bientôt sensible, et le mercure remonte très-hout dans la choill faut, en conséquence, avoir attention de ne point brêder une trop grande quantité du corps combustible dans une quantité donnée d'air, autrement la capatel, vers la fin de la combustion, s'approcherait trop du dòme de la cloche, et la grande chaleur pourrait en occasionner la facture.

Fai indiqué, chapitre u, \$8 v et v, les opérations relatives à la mesure du volume des gaz, les corrections qu'il faut faire à ce volume, relativement à la hauteur du baromètre et au degré du thermonètre: je n'ajouterai rien de plus à cet égard, l'exemple surtout que j'ai cité, page 5 v, étant précisiement tiré de la combustion du phosphore.

Le procédé que je viens de décrire peut être employé avec succès pour la combustion de toutes les substances concrètes, et même pour celle des huiles fixes. On brûle ces dernières dans des lampes, et on les allume avec assez de facilité sous la cloche, par le moyen du phosphore, de l'amadou et d'un fer chaud; mais ce moyen n'est pas sans dangers pour les substances qui sont susceptibles de se vaporiser à un degré de chaleur médiocre, telles que l'éther, l'esprit-de-vin, les huiles essentielles. Ces substances volatiles se dissolvent en assez grande quantité dans le gaz oxygène ; quand on allume, il se fait une détonation subite, qui enlève la cloche à une grande hauteur et qui la brise en éclats. J'ai éprouvé deux de ces détonations, dont les membres de l'Académie ont pensé, ainsi que moi, être les victimes. Cette manière d'opérer a, d'ailleurs, un grand inconvénient : elle suffit bien pour déterminer avec quelque exactitude la quantité de gaz oxygène absorbé et celle d'acide carbonique qui s'est formé; mais ces produits ne sont pas les seuls qui résultent de la combustion : il se forme de l'enu toutes les fois qu'on opère sur des matières végétales ou animales, parce qu'elles contiennent toutes de l'hydrogène en excès; or l'appareil que je viens de décrire ne permet ni de la rassembler, ni d'en déterminer la quantité, Enfin, même pour l'acide phosphorique, l'expérience est incomplète, puisqu'il n'est pas possible de démontrer, dans cette manière d'opérer, que le poids de l'acide est égal à la somme du poids du phosphore et de celui du gaz oxygène absorbé. Je me suis donc trouvé obligé de varier, suivant les cas, les appareils relatifs à la combustion, et d'en employer plusieurs de différentes espèces, dont je vais donner successivement une idée : je commence par celui destiné à la combustion du phosphore.

On prend un grand ballon de verre blanc ou de cristal A (pl. IV. lig. 5), dont l'ouverture EF doit avoir s pouces  $\frac{1}{2}$  à 3 pouces de dismètre. Cette ouverture se recurver avec une plaque de cuivre jaune ou lation usée à l'émeri, et qui est percée de deux trous pour le passage des tuyaux xxx, yyy.

Avant de fermer le ballon avec sa plaque, on introduit dans son

intérieur un support BC surmonté d'une capsule D de porcelaine, sur laquelle on place le phosphore. On lute ensuite la plaque de cuivre au ballon en EF avec du lut gras qu'on recouvre avec des bandes de linge imbibées de blanc d'œuf et saupoudrées de chaux. On laisse sécher pendant plusieurs jours, puis on pèse le tout avec une bonne balance. Ces préparatifs achevés, on adapte une pompe pneumatique an tuyau xxx, et on fait le vide dans le ballon; après quoi ou introduit du gaz oxygène par le tuvau y y y, au moven du gazomètre représenté pl. VIII, fig. 1, et dont j'ai donné la description, chapitre 11, S u. On allume ensuite le phosphore avec un verre ardent, et on le laisse brûler jusqu'à ce que le nuage d'acide phosphorique concret qui se forme arrête la combustion. Alors on délute et on pèse le ballon. Le poids, déduction faite de la tare, donne celui de l'acide phosphorique qu'il contient. Il est bon, pour plus d'exactitude, d'examiner l'air ou le gaz contenu dans le ballon après la combustion, parce qu'il peut être plus ou moins pesant que l'air ordinaire, et qu'il faut teuir compte, dans les calculs relatifs à l'expérience, de cette différence de pesanteur.

Les mêmes motifs qui n'ont engagé à construire un apparell particultier pour la combassion du pluophore m'ont déterminé de prendre le néme parti à l'égard du charbon. Cet appareil consiste en un petit fourneau conique fait en cuivre battu, représenté en perspective pl. XII, lig. 9, et vu intérieurement fig. 11. On y d'singue le fourneau proprement dit A B C, où doit se faire la combustion du charbon, is grille de, et le cendrier F. Au milieu de fourneau est un tuyau G H, par lequel on introduit le charbon, et qui sert en même temps de cheminée pour évaceur l'air qui a servi à la combustion.

C'est par le tuyau  $\ell$ ma, qui communique avec le gazomètre, qu'est amené l'air qui est destiné à entretenir la combustion; cet air se répand dans la capacité du cendrier F, et la pression qui lui est communiquée par le gazomètre l'oblige à passer par la grille de, et à soulller les charbos qui sont posés immédiatement dessus.

Le gaz oxygène, qui entre pour les in dans la composition de l'air

de l'atmosphère, se convertit, comme l'on sait, en gaz acide carbonique dans la combustion du charbon. Le gaz arote, au contraire, ne change point d'état; il doit rester, après la combustion, un mélange de gaz azote et de gaz acide carbonique. Pour donner issue à ce mélange, on a adapté à la cheminée GH un tuyau op qui s'y visse en G, de manière à ne laisser échapper aueune portion d'air. Le niclauge des deux gaz est conduit par ce tuyau à des bouteilles rempires de potasse ne liqueur et loin déponillée d'acide carbonique, à travers laquelle il houillonne. Le gaz acide carbonique est absorbé par la potasse, et il ne reste que du gaz azote, qu'on reçoit dans un second gazomètre pour en déterminer la quantilé.

Une des difficultés que présente l'usage de cet appareil est d'allumer le charbon et de commencer la combustion : voici le moyen d'y parvenir. Avant d'emplir de charbon le fourneau ABC, on en détermine le poids avec une bonne balance et de manière à être sûr de ne point commettre une erreur de plus d'un ou deux grains; on introduit ensuite dans la cheminée GH le tuvau RS (figure 10), dont le poids doit également avoir été bien déterminé. Ce tuyau est creux et ouvert par les deux bouts : son extrémité S doit descendre jusqu'au fond du fourneau; elle doit porter sur la grille de et l'occuper tout entière. Ce n'est qu'après que le tuyau RS a été ainsi placé, qu'on introduit le charbon dans le fourneau. On le pèse alors de nouveau, pour connaître la quantité de charbon qui y a été introduite. Ces opérations préliminaires achevées, on met en place le fourneau, ou visse, le tuyau lmn (figure q) avec celui qui communique avec le gazomètre; on visse le tuyau op avec celui qui conduit aux bouteilles remplies de potasse; enfin, au moment où l'on veut commeucer la combustion, on ouvre le robinet du gazomètre, et on jette un petit charbon allumé par l'extrémité R du tuyau RS; ce charbon tombe sur la grille, où le courant d'air le maintient allumé. Alors on retire promptement le tuyau RS; on visse à la cheminée le tuyau op destiné à évacuer l'air, et l'on continue la combustion. Pour être assuré qu'elle est vraiment commencée et que l'opération a réussi, on a ménagé un tuyau qrs

garni, à son extrémité a, d'un verre mastiqué, à travers lequel on peut voir si le charbon est allumé. Foubliais de faire observer que ce fourneau et ses dépendances sont plongés dans one espèce de baquet allongé TV L' (figure 1), qui est rempli d'ens et même de glace, afin de dinimer, antant que l'on vent, la chaleur de la combustion. Cette chaleur, an surplus, n'est jamais très-tive, parce qu'il ne peut y avoir de combustion qu'en proportion de l'air qui est fourni par le gazonètre, et qu'il n'y a, d'ailleurs, de charbon qui brille que celui qui porte immédiatement sur la grille. A mesure qu'une molécule de charbon est consonmée, il en retombe me autre, en vertu de l'inclinaison des parois du fourneau; elle se présente au courant d'air qui traverse la grille de, et elle brûle comme la première.

Quant à l'air qui a servi à la combustion, il traverse la masse de charbon qui na pas encore brûlé, et la pression exercée par le gazomètre l'oblige de s'échapper par le tuyau op, et de traverser les bouteilles remplies d'alcali.

Ou voit que, daus cette expérieure, on a toutes les données nécessaires pour obtenir une analyse complète de l'air atunosphérique et du charbon. Eu effet, ou connaît le poids du charbou; on a, par le mayen du gazonètre, la mesure de la quantité d'air employée à la combustion; on peut déterminer la qualité et la quantité de celui quitaire par la combustion; on a le poids de la cendre qui s'est rassemblée dans le cendrier; enfin, l'augmentation de poids des bouteilles qui contiennent la polasse en liqueur donne la quantité d'acide carbonique qui s'est formé. On peut également connaître avec beaucoup de précision, par cette opération, la proportion de carbone et d'oxygène dont cel acide est composé.

Le rendrai compte, dans les Mémoires de l'Académie, de la suite d'expériences que j'ai entreprises avec cet appareil sur tous les charhous végétaux et animaux. Il n'est pas difficile de voir qu'avec très-peu de changements on peut en faire une machine propre à observer les principaux phémoinèes de la respiration.

#### s 11.

#### DE LA COMBLISTIGN DES HEILES.

Le charbon, au moins quand il est pur, étant une substance simple. l'appareil destiné à le brûler ne pouvait pas être très-compliqué. Tout se réduisait à lui fournir le gas oxygène nécessaire à sa combustion, et à séparer ensuite d'avec le gaz azote le gaz acide carbonique qui sétait formé. Les builes sont plus composées que le charbon, puiscitait formé. Les builes sont plus composées que le charbon, puiscitait formé. Les builes sont plus composées que le charbon, puisprilées résultent de la combinaison au moins de deux principes, le carbone et l'hydrogènes: il reste, en conséquence, après qu'on les a brûlées dans l'air commun, de l'eau, du gaz acide carbonique et du gaz azote. L'appareil qu'on emploie pour ce genre d'expériences doit avoir pour objet de séparer et de recueillir ces trois espèces de produits.

Je me sers, pour brûler les huites, d'un grand local A représentle, planche All, figure û, et de son couverde, figure 5. Ce bocal est garni d'une virole de fer BCDE, qui s'applique exactement sur le bocal en DE, et qui y est solidement mastiquée. Cette virole prend un plus grand diamètre en BC, et laises entre elle et les parois du bocal un intervalle ou rigole xxxx, qu'on remplit de mercure. Le couverde représenté figure 5 a, de son côté, en fg une virole de fer qui s'ajuste dans la rigole exxx du bocal, et qui plonge dans le unercure. Le bocal A peut, par ce moyen, se fermer en un instant bermètiquement et sans lut; et, comme la rigole peut contenir une hauteur de mercure de 2 pouces, on voit qu'on peut faire éprouver à l'air contenu dans le bocal une pression de plus de 2 pieds d'eau, sans risquer qu'elle surmonte la résistance du mercure.

Le couvercle figure 5 est percé de quatre trous destinés au passage d'un égal nombre de tuyaux. L'ouverture T est d'abord garnie d'une bolte à cuir, à travers laquelle doit passer la tige représentée figure 3. Cette tige est destinée à remonter ou à descendre la mèche de la lampe, comme le l'expliquerai r-après; les trois antres trous k. i. k. sont destinés, savoir : le premier, au passage du tuyau qui doit auncner l'huile; le second, au passage du tuyau qui doit aunener l'air à la lampe pour entretenir la combustion; le troisième, au passage du tuyau qui doit donner issue à ce même air lorsqu'il a servi à la combustion.

La lampe destinée à h'aller l'huile dans le bocal est représentée siéparément, figure 2 de la mème planche; on y voit le réservoir à huiavec une espèce d'entomoir par l'equel on le remplit; le siphon bed «fgh., qui fournit l'huile à la lampe; le tuyan 7, 8, 9, 10, qui amène l'air du gazomètre à la même lampe.

Le tuyau be est taraudé ettérieurement dans sa partie inférieure b, et se visse dans un écrou contenu dans le couverde du réservoir a; par ce moyen, en tournant le réservoir, on peut le faire montter ou descendre et amener l'huile à la humpe, au niveau où on le juge à propos.

Quand on vent remplir le siphon et établir la communication entre Fluile du réservoir e et celle de la lampe 11, on ferme d'abord le robinet c, on ouvre celui e, et ou verse l'huile par l'ouverture f, qui est an haut du siphon. Dès qu'on voit paraître l'huile dans la lampe 11 à un niveau convenable c'est-à-frie à trois ou quarte lignes des bords, on ferme le robinet f; on continue à verser de l'huile par l'ouverture e pour remplir la branche à e d. Quand elle est remplie, on ferme le robinet f, et alors les deux branches du siphon étant pleines d'huile sans interruption, la communication du réservoir à la lampe est établie.

La figure 1, même planche XII, représente la coupe de la laupe grossie pour rendre les détails plus frappants et plus sensibles. On y voit le tuyau ik, qui apporte l'huile; aaaa, la capacité qu'occupe la méche; g et 10, le tuyau qui apporte l'air à la lampe: cet air s etpand dans la capacité déddéd, puis il se distribue par le canal cece et par celui 5656, en dedans et en debors de la mèche, à la manière des lampes d'Argand, Quinquet et Lange.

Pour faire mieux connaître l'ensemble de cet appareil, et pour que

sa description même rende plus facile l'intelligence de tous les autres de même genre, je l'ai représenté tout entier en perspective planche XI. On y voit le gazomètre P, qui fournit l'air; l'ajulage i et a, par lequel il sort, et qui est garni d'un robinet 1; a et 3, un tuyan qui communique de ce premier gazomètre à un second, que l'on empit pendant que le premier se vide, afin que l'émission de l'air se fasse sans interraption pendant tout le tempe que doit durer l'opération; ét et 2, un tube de verre garni d'un sel déliquescent en morceaux médiocrement gros, afin que l'air, en se distribuant dans les interstices, y dépose une grande partie de l'enu qu'il tenait en dissolution. Comme on commit le poids du tube et celui du sel déliquescent qu'il contient, il est toujours facile de connaître la quantité d'eau qu'il a haborbée.

Du tube 6 et 5, que je nommerai tube déliquescent, l'air est comit de la lampe 11 par le tube 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lâi l'a edivise; une partie vient alimenter la flamme par dehors, l'autre par dedans, à la manière des lampes d'Argard, Quinquet et Lange. Cet air, dont une partie a ainsi servi à la combustion de l'huule, forme avec elle, en l'oxygénant, du gaz acide carbonique et de l'ean. Une partie de cette au se condense sur les parois du bocal 4; une autre partie est tenue en dissolution dans l'air par la chaleur de la combustion; mais et en cui qui est pousé par la pression qu'il reçoit du gazonière, es thoisifé de passer par le tuyau 12, 13, 15 et 15, d'où il est conduit dans la bouteille 16 et dans le serpentin 17 et 18, où l'eau achève de se condense à mesure que l'air se récroitit. Enfin, si quelque peu d'eau restait encore en dissolution dans l'air, elle serait absorbée par le sel déliquescent cotneun dans le tube 19 et 20.

Toutes les précautions qu'on vient d'indiquer n'ont d'autre objet que de recueillir l'eau qui s'est formée, et d'en déterminer la quantité : il reste ensuite à évaluer l'acide carbonique et le gaz mote. On y parvient au moyen des bouteilles 2 et 25, qui soni à moité rempires de potasse en liqueur et dépouillées d'acide arbonique par la chaux. L'air qui a servi à la combustion y est conduit par les tayaux 20, 21, 23 et 44, et il y déponse le gaz acide carbonique qu'il contien. On n'a représenté dans cette figure, pour la simplifier, que deux bouteilles remplies de potasse en fiqueur; mais il en faut beaucoup davantage, et je ne erois pas qu'on puisse en employer moins de neuf. Il est bon de mettre dans la dernière de l'eau de chaux, qui est le réactil le plus sûr et le plus sensible pour reconnaître l'acide carbonique; si elle ne se trouble pas, on peut être assuré qu'il ne reste pas de gaz acide carbonique dans l'air, du moins en quantité sensible.

Il ne faut pas eroire que l'air qui a sersi à la combustion, lorsqu'il a et encore nuélé d'une assez grande quantité de gaz oxygène qui a échappé à la combustion. On fait passer ce mélange à travers un sel déliquescent contenu dans le tube de verre 28 et 29, afin de le décliquescent contenu dans le tube de verre 28 et 29, afin de le décliquescent contenu dans le tube de verre 28 et 29, afin de le décliquescent contenu dans le tube de verre 28 et 29, afin de le décliquescent contenu d'au qu'il aurait pu dissoudre en traversant les bouteilles de potasse d'eau de chaux. Enfin, on conduit le résidu d'air à un gazomètre par le tuyau 29 et 30; on en détermine la quantité; on en prend des échantillous, qu'on essaye par le sulfure de potasse, afin de savoir la proportion de gaz oxygène et de gaz azote qu'il contient.

On sait que, dans la combustion des huiles, la même mièche se charbonne au boat d'un ectain temps, et qu'elle s'obstrue. Il y a d'ailleurs une longueur déterminée de mèche qu'il faut atteindre, mais qu'il ne faut pas outre-passer, ans quoi il monte par les tuyaux capillaires de la mèche plus d'huile que le courant d'air n'en peut ensonmer, et la lampe fume. Il était done nécessaire qu'on pât allouger ou recourir la mèche de debres et sans ouvrir l'appareit : écs à quoi on est parvenu, as moyen de la tige 31, 32, 33 et 35, qui passe à travers une holte à cuir et qui répond au porte-mèche. On a donné a cette tige un mouvement très-doux, au moyen d'un pignon qui engrène dans une crémaillère. On voit cette tige et ses accessoires représentés s'appendent. pl. XII, fig. 3.

Il m'a semblé encore qu'en enveloppant la flamme de la lampe avec un petit bocal de verre ouvert par les deux bouts la combustion en allait mieux. Ce bocal est en place dans la planche XI. Le n'enterni pas dans de plus grands détails sur la construction de cet appareil, qui est susceptible d'être changé et modifié de différentes manières. Je me contenterai d'ajonter que, lorsqu'on veut opérer, on commence par peser la lampe avec son réservoir et l'huite qu'elle conditient, qu'on la met en place, qu'on l'allunce, qarpèrès avoir donce l'air, en ouvrant le robinet du gazomètre, on place le bocal 4; qu'on l'assujettit au moyen d'une petite planche BG, sur laquelle il repose. Il y a, de cette manière, un pen d'unié brâlée pendant qu'on ajuste le bocal au couvercle, et l'on en pert le produit; il y a également une petite portion d'air qui s'échappe du gazomètre et qu'on ne peut re-cueillir; mais ces quantités sont peu considérables dans des expériences en grant; elles sont d'aillers us suceptibles d'être évaluées.

Le rendrai compte, dans les Mémoires de l'Académie, des difficultés particultères attachées à ce gener d'expérience, et des moyens de les lever. Ces difficultés sont telles, qu'il ne m'a pas eucore été possible d'obtenir des résultats rigoureusement casets pour les quantifies. J'ai bien la preuve que les huiles fixes se résolvent untérement en cau et en gaz acide carbonique, qu'elles sont composées d'hydrogène et de carbone; mais je n'ai rien d'absolument certains un'els proportions.

### s Itt.

### DE LA COMBENTION DE L'ESPRIT-DE-VIN OU ALCOOL.

La combustion de l'accol peut. à la rigueur, se faire dans l'appareil qui a été décrit ci-dessus pour la combustion du charbon et pour celle du phosphore. On place sous une cloche 4 (pl. IV, fig. 3) une lampe remuplic d'alcoul; on attache à la mèche un atome de phosphore, et on allume avec un fer recourbé qu'on passe par-dessous la cloche; mais cette manière d'opérer est susceptible de beaucoup d'inconvénients. Il serait d'abort imprudent d'employer du gas oxygène, par la crainte de la détonation : on n'est pas même entièrement exempt de ce risque lossyul on emplois de l'air attoupphérique, et [re ai fair, en présence

de quelques membres de l'Académie, une preuve qui a pensé leur devenir funeste ainsi qu'à moi. An lieu de préparer l'expérience, comme j'étais dans l'habitude de le faire, au moment même où je devais opérer, je l'avais disposée dès la veille. L'air atmosphérique contenu dans la cloche avait eu en conséquence le temps de dissoudre de l'alcool; la vaporisation de l'alcool avait même été favorisée par la hanteur de la colonne de mercure, que j'avais élevée en EF (pl. IV, fig. 3). En conséquence, au moment où je voulus allumer le petit morceau de phosphore et la lampe avec le fer rouge, il se fit une détonation violente, qui enleva la cloche et qui la brisa en mille pièces contre le plancher du laboratoire. Il résulte de l'impossibilité où l'on est d'opérer dans du gaz oxygène, qu'on ne peut brûler par ce moyen que de très-petites quantités d'alcool, de 10 à 12 grains par exemple, et les erreurs qu'on peut commettre sur d'aussi petites quantités ne permettent de prendre aucune confiance dans les résultats. J'ai essayé, dans les expériences dont j'ai rendu compte à l'Académie (voy. Vém. de l'Acad, anuée 1784, page 593), de prolonger la durée de la combustion, en allumant la lampe d'alcool dans l'air ordinaire, et en refournissant ensuite du gaz oxygène sons la cloche, à mesure qu'il s'en était consominé; mais le gaz acide carbonique qui se forme met obstacle à la combustion, d'autant plus que l'alcool est pen combustible et qu'il brûle difficilement dans de l'air moins bon que l'air commun; on ne peut donc encore brûler de cette manière que de très-petites quantités d'alcool.

Peut-être cette combustion réussirait-elle dans l'appareil représenté planche AI; mais ju n'ai pas osé l'y tenter. Le booal A, où se fait la combustion, a curiron 1,400 pouces cubiques de capacité; et, s'il se faisait une détonation dans un aussi grand vaisseau, elle aurait des suites terribles, dont il serait difficile de se garantir. Je ne renonce pas cependant à la tenter.

C'est par une suite de ces difficultés que je me suis borné, jusqu'ici, à des expériences très en petit sur l'alcool, ou bien à des combustions faites dans des vaisseanx ouverts, comme dans l'appareil représenté

planche IX, figure 5, dont je donnerai la description dans le S v de ce chapitre.

Je reprendrai dans d'autres temps la suite de ce travail, si, du moins, je puis parvenir à lever les obstacles qu'il m'a présentés jusqu'ici.

## s 1V.

DE LA COMBUSTION DE L'ÉTRES.

La combustion de l'éther en vaisseaux clos ne comporte pas précisément les mêmes difficultés que celles de l'alcool, mais elle en présente d'un autre genre, qui ne sont pas moins difficiles à vaincre, et qui m'arrêtent encore dans ce moment.

l'avais eru pouvoir profiter, pour opérer cette combustion, de la propriété qué l'éther de se dissoudre dans l'air de l'atmosphère et de le rendre inflammable sans détonation. J'ai fait construire, d'aprècette idée, un réservoir à éther abrd (pl. XII, fig. 8), auquel l'air du gazomètre est amené par un tuyau 1, 2, 3, 4. Get air se répand d'abord dans un double fond pratiqué à la partie supérieure ac du réservoir. L'ai les distribue par sept tuyau d'escendants ef, gh., il, etc. et la pression qu'il reçoit de la part du gazomètre l'oblige de bouil-lonne à travent l'êther contenu dans le vase abre l'âther contenu dans l'âther dans l'

On peut, à mesure que l'éther est ainsi dissous et emporté par l'air, en rendre au réservoir abéd, a un open d'un réservoir abéd, en tendre au refervoir supplémentaire E, porté par un tuyau de cuivre  $o_P$ , de 15 à 18 pouces de haut, et qui se ferme au moyen d'un robinet. 1 ai été obligé de donner une assez grande hauteur à ce tuyau, afin que l'éther qui est contenu dans le flacon E puisse vaincre la résistance occasionnée par la pression excreée par le gazomètre.

L'air, ainsi chargé de vapeurs d'éther, est repris par le tuyau 5, 6, 7, 8, 9, et conduit dans le bocal A, où il échappe par un ajutoir très-fin, à l'extrémité duquel on l'allume. Ce même air, après avoir servi à la combustion, passe par la bouteille 16, planche XI, par le reprentin 7, et 18, et par le tube déliquescent, où il dépose l'eau dont

il s'était chargé; le gaz acide carbonique est ensuite absorbé par l'alcali contenu dans les bouteilles 22 et 25.

Je supposais, lorsque j'ai fait construire cet appareil, que la combinaison d'air atmosphérique et d'éther qui s'opère dans le réservoir abed (pl. XII, fig. 8) était dans la juste proportion qui convient à la combustion, et c'est en quoi j'étais dans l'erreur : il y a un excès d'éther très-considérable, et il faut, en conséqueure, une nouvelle combinaison d'air atmosphérique pour opérer la combustion totale. Il en résulte qu'une lampe construite de cette manière brûle dans l'air ordinaire, qui fournit la quantité d'oxygène manquante pour la combustion, mais qu'elle ne peut brûler dans des vaisseaux où l'air ne se renouvelle pas. Aussi la lampe s'éteignait-elle peu de temps après qu'elle était enfermée dans le bocal 4 (pl. XII, fig. 8). Pour remédier à cet inconvénient, j'ai essayé d'amener à cette lampe de l'air atmosphérique par un tuyan latéral 10, 11, 12, 13, 14 et 15; et je l'ai distribué circulairement autour de la mèche; mais, quelque léger que fût le courant d'air, la flamme était si mobile, elle tenait si peu à la mèche, qu'il suffisait pour la souffler; en sorte que je n'ai point encore pu réussir à la combustion de l'éther. Je ne désespère cependant pas d'y parvenir, au moyen de quelques changements que je fais faire à cet appareil.

## á V

#### DE LA COMPESTION DE GAZ HYDROGÈNE ET DE LA PORMATION DE L'EAU.

La formation de l'eau a cela de particulier, que les deux substances qui y roncourent, l'oxygène et l'hydrogène, sont l'une et l'autre dans l'étal aériforme avant la combustion, et que l'une et l'autre se transforment, par le résultat de cette opération, en une substance liquide, qui est l'eau.

Cette combustion serait donc fort simple et n'exigerait pas des appareils fort compliqués, s'il était possible de se procurer des gaz oxygène et hydrogène parfaitement purs et qui fussent combustibles sans reste. On pourrait alors opérer dans de très-petits vaisseaux; et, en y refournissant continuellement les deux gas dans la proportion convenable, on continuerait indéfiniment la combustion. Mais, jusqu'ici, les chimistes n'ont encore employé que du gaz oxygène mélangé de gaz acote. Il en est résulté qu'ils n'ont pu entretenir que pendant un temps limité et très-court la combustion du gaz hydrogène dans des vaisseaux clos : et en effet, le résidu de gaz acote augmentant continuellement, flamme s'affaiblit et elle finit par s'éteindre. Cet inconvénient est d'autant plus grand, que le gaz oxygène qu'on emploie est moins pur : il faut alors, ou cesser la combustion et se résoudre à n'opérer que sur de petites quantités, ou refaire le vide pour se débarrasser du gaz acote: mais, dans ce dereire cas, ou vapories une portion de l'eau qui vest formée, et il en résulte une erreur d'autant plus dangereuse, qu'on n'a pas de noven s'à de l'apprécier.

Ges réflexions me font désirer de pouvoir répéter un jour les principales expériences de la chimie pneumatique avec du gaz oxygène absolument exempt de mélange de gaz azote, et le sel muriatique oxygéné de potasse en fournit les moyens. Le gaz oxygène qu'on en retire ne paraît contenir de l'azote qu'accidentellement; en ostre qu'avec des précautions on pourra l'obtenir parfaitement pur. En atteadant que j'aire pur reprendre cette suite d'expériences, voic l'appareil que nous avous employé. Muesuiner et moi, pour la combustion du gaz liydrogène. Il n'y aura riea à y changer lorsqu'on aura pu se procurer des gaz purs, si ce n'est qu'on pourra diminuer la capacité du vase où se fait la combustion.

L'ai pris un matras ou ballon à large ouverture A (pl. IV, fig. 5), et j'y ai adapté une platine BC, à laquelle était soudée une douille creuse de cuivre gFD, fermée par le haut, et à laquelle venaient aboulir trois tuyans. Le premier dDd se terminait en d par une ouverture très-petite et à peine capable de laiser passer une aiguille fine; il communiquait avec le gazomètre représenté pl. VIII, fig. 1, lequel était rempli de gaz hydrogène. Le tuyau opposé gg communiquait avec un ature gazomètre tout semblable, qui était rempli de gaz

osygène; un troisème tuyau H à sadaptait à une machine pneumatique, pour qu'on pât faire le vide dans le ballon t; enfin la platine BC était, en outre, percée d'un trou garni d'un tube de verre à travers lequel passait un fil de métal gL, à l'extrémité duquel était adaptée une petite boule L de cuivre, afin qu'on pôt tirre une étincelle électrique de L en d et allumer ainsi le gaz hydrogène amené par le tuyau dDA.

Pour que les deux gaz arrivassent aussi sees qu'il était possible, on avait rempli deux tubes MM, NN, de 1 pouce  $\dot{c}$  de diamètre envirou, et de 1 pied de longueur, avec de la potasse concrète bien dépouillée d'acide carbonique et concassée en morceaux assez gros pour que les gaz pussent passer librement entre les intertitées. J'ai éprouvé, depuis, que du nitrate ou du muriate de chaux hien secs et en poudre grossière étaient préférables à la potasse, et qu'ils enlevaient plus d'eau à une quantité donnée d'acu

Pour opérer avec ret appareil, on commence par faire le vide dans le ballon I, au moyen de la pompe pencumatique adaptée au tuyau  $FH k_1$  après quoi on y introduit du gas oxygène, en tournant le robinet r du tube gg. Le degré du limbe du gazonétre observé avant et après l'introduction du gaz indique la quantifé qui en est entrée dans le ballon. On ouvre ensuite le robinet s du tube dD d fain deire arriver le gaz hydrogène; et aussité, soit avec un machine électrique, soit avec une bouteille de Levde, on fait passer une étine celle de la boule L à l'extrémilé d du tube par lequel se fait l'écoulement du gaz hydrogène, et il s'allume aussitôt. Il faut, pour que la combustion ne soit ni trop leute ni trop rapide, que le gaz hydrogène extra exte une pression de 1 pouce  $\xi$  à 2 pouces d'eau, et que le gaz oxygène n'arrive, au contraire, qu'avec trois lignes au plus de pression.

La combustion ainsi commencée, elle se continue, mais en s'affaiblissant à mesure que la quantité de gaz azote qui reste de la combustion des deux gaz augmente. Il arrive enfin un moment où la portion de gaz azote devient telle, que la combustion ne peut plus avoir lieu, et alors la flamme étéeint. Il faut faire en sorte de prévenir cette extinction spontanée, parce qu'au moyen de ce qu'il y a pression plus forte dans le réservoir de gaz hydroghen que dans celui de gaz oxygène, il so ferait un mélange des deux dans le ballon, et que ce mélange passerait ensuite dans le réservoir de gaz oxygène. Il faut donc arrèter la combustion en fermant le robinet du tuyau 4DJ, dès qu'ou s'aperçoit que la flamme s'affaiblit à un certain point, et avoir une graude attention nour ne point te alisser surreendre.

A une première combustion ainsi faite on peut en faire succéder une seconde, une troisième, etc. On refait alors le vide comune la première fois; on rempii le ballon de gaz oxygène, on ouvre le robinet du tuyau par l'equel s'introduit le gaz lydrogène, et on allume par l'étinoelle électrique.

Pendant toutes ces opérations, l'eau qui se forme se condense sur les parois du ballon et ruisselle de toutes parts; elle se rassemble au fond, et il est aisé d'en déterminer le poids quand on connaît celui du ballon. Nous rendrous compte un jour, M. Meussine et moi, des détails de l'expérience que nous avons faite avec cet appareit, dans les mais de janvier et de février 1785, en présence d'une grande partie des membres de l'Académie. Nous avons tellement multiplié les précautions, que nous avons leid els roirre exacte. D'après le résultat que nous avons obteus, 100 parties d'eau en poids sont composées de 85 d'oxygène et de 15 d'hivdrogène.

Il est encore un autre appareil pour la combustion, avec lequel on ne peut pas faire des expériences aussi exactes qu'avec les précédents, mais qui présente un résultat très-frappant et très-propre à être présenté dans un cours de physique et de chimie. Il consiste dans un serentin EF (pl. IX, §g. 5), refermé dans un seau de métal 4 BCD. A la partie supérieure E du tayau de ce serpentin, on adapte une cheminée GH composée d'un double tuyau; savoir, de la continuation du serpentin et d'un tuyau de fer-blanc qu'i l'environne. Ces deux tuyaux laissent entre eux un intervalle de 1 pouce environ, qu'on rempit avec du sable.

A l'extrémité inférieure du tuyau intérieur K s'adapte un tube de verre, et au-dessous une lampe à esprit-de-vin LM, à la Quinquet.

Les choses ainsi préparées, et la quantité d'alcool contenue dans la lampe ayant été bien déterminée, on allume. L'eau qui se forme pendant la combustion de l'alcool s'élève par le tube  $K\bar{E}$ ; elle se condense dans le serpentin contenu dans le seau ABGD, et va ressortir en état d'aun par l'extrémité F du tube, où elle est reçue dans une bouteille P.

La double enveloppe 6 H est destinée à empècher que le tube ne se refroidisse dans sa partie monțante, et que l'eau ne s'y condense. Elle redescendrait le long du tube, sans qu'on pât en déterminer la quantité: il pourrait, d'ailleurs, en retomber sur la mèche des gouttes qui me manqueraient pas de l'étindre. Uoigé de cet appareil est donc d'entretenir tonjeurs chaude toute la partie GH, que j'appelle la cheminée, et toujours froide, au contraire, la partie qui forme le serpentin proprement dit: en sorte que l'eau soit toujours dans l'état de vapeurs dans la partie montante, et qu'elle se condense siblt qu'elle est enggée dans la partie descendaire. Cet appareil a été imagné par M. Meusnier: j'en ai donné la description dans les Mémoires de l'Asadémie, année 1784, pages 593 et 594. On peut, en opérant avec précaution, c'est-à-dire en cutretenant l'eau qui environne le serpentin toujours froide, retirer près de 17 onces d'eau de la combustion de 16 onces d'espri-l-d-vin ou alcol.

# S V I. DE L'OXYBATION DES MÉTAUX.

On désigne principalement par le nom de calcination ou oxydation une opération dans laquelle les métaux, exposés à un certain degré de chaleur, se convertissent en oxydes, en absorbant l'oxygène de l'air. Cette combinaison se fait en raison de ce que l'oxygène a plus d'alinté, du moins à un certain depré de température, avec les métaux, qu'il n'en a avec le calorique. En conséquence, le calorique devient libre et se dégage; mais, comme l'opération, lorsqu'elle se fait dans l'air commun, est successive et lente, le dégagement du calorique est peu sensible. Il n'en est pas de même lorsque la calcination s'opèrdans le gaz oxygène; elle se fait alors d'une manière beaucoup plus rapide, elle est souvent accompagnée de chaleur et de lumière; en sorte qu'on ne peut douter que les substances métalliques ne soient de véritables corps combustibles.

Les métaux n'ont pas tous le même degré d'affinité pour l'oxygène. L'or et l'argent, par exemple, et mème le platine, ne peuvent l'enlever au calorique, à quelque degré de chaleur que ce soit. Quant aux autres métaux, ils s'en chargent d'une quantité plus ou moins grande, et, en général, ils en absorbent jusqu'à ce que ce principsoit en équilibre entre la force du calorique qui le retient, et celle du métal qui l'attire. Cet équilibre est une loi générale de la nature daus toutes les combinaisons.

Dans les opérations de docimissé et dans toutes celles relatives aux arts, on accéler Coxydation du métal en donant un fibre accès à l'air extérieur. Quelquesos même on y joint l'action d'un soufflet dont le courant est dirigé sur la surface du métal. L'opération est encore plus rapide, si on souffle du gaz oxygène; ce qui est très-facile à l'aide du gazomètre dont j'ai donné la description. (Voyez page 257). Alors le métal brile avec flamme, et Toxydation est terminé en quelques intants; mais on ne peut employer ce dernier moyen que pour des expériences très en petit, à cause de la chetré du gaz oxygène.

Dans l'essai des mines, et, eu général, dans toutes les opérations courantes des laboratoires, on est dans l'usage de calciner ou oxyder les métaux sur un plat ou soucoupe de terre cuite (pl. IV, fig. 6), qu'on place sur un bon fourneau; on nomme ces plats ou soucoupes téts à rôtir. De temps en temps on remue la matière qu'on veut calciner, afin de renouveler les surfaces.

Toutes les fois qu'on opère sur une substance métallique qui n'est pas volatile, et qu'il ne se dissipe rien pendant l'opération, il y a augmentation de poids du métal. Mais des expériences faites ainsi en plein air n'auraient jamais conduit à reconnaître la cause de l'augmentation du poids des métaux pendant leur oxydation. Ce n'est que du moment où l'on a commencé à opérer dans des vaisseaux fermés et dans des quantités déterminées d'air, qu'on a été véritablement sur la voie de la déconverte des causes de ce phénomène. Un premier moyen, qu'on doit à M. Priestley, consiste à exposer le métal qu'on se propose de calciner sur une capsule N de porcelaine (pl. IV, fig. 11). placée sur un support un peu élevé IK; à le recouvrir avec une cloche de cristal A, plongée dans un bassin plein d'eau BCDE, et à élever l'eau jusqu'en GH, en sucant l'air de la cloche avec un siphon qu'on passe par-dessous; on fait ensuite tomber sur le métal le foyer d'un verre ardent. En quelques minutes l'oxydation s'opère : une partie de l'oxygène contenu dans l'air se combine avec le métal; il y a une diminution proportionnée dans le volume de l'air, et ce qui reste n'est plus que du gaz azote, encore mèlé cependant d'une petite quantité de gaz oxygène. l'ai exposé le détail des expériences que j'ai faites avec cet appareil dans mes opuscules physiques et chimiques, imprimés en 1773, pages 283, 284, 285 et 286. On peut substituer le mercure à l'eau, et l'expérience n'en est que plus concluante.

Un autre procédé dont J'ai exposé le résultat dans les Mémoires de l'Académio, année 177h, page 361, et dont la première idée appartient à Boyle, consiste à introduire le métal sur lequel on veut opérer dans une cornue A (pl. III, fig. 20), dont on tire à la lanupe l'estrémié du col, et qu'on ferme hermétiquement eu C. On oxyde ensuite le métal, en tenant la cornue sur un feu de charbon, et en chauffant avec précaution. Le poids du vaisseau et des matières qu'il contient ne change pas, tant qu'on n'a pas rompu l'extrémité C du bec de la cornue; mais, siôt qu'on procure à l'air extérieur une issue pour rentrer, il le fait aves sillément.

Cette opération ne serait pas sans quelque danger, si on scellait hermétiquement la cornue sans avoir fait sortir auparavant une portion de l'air qu'elle contenait; la dilatation occasionnée par la chaleur pourrait faire éclater le vaisseau, avec risque pour ceux qui le tiendraient ou qui searient dans le voisinage. Pour prévenir ce danger, on doit faire chauffer la corrue avant de la seeller à la lampe, et en faire sortir une portion d'air qu'on reçoit sous une cloche dans l'appareil pneumato-chimique, a find epouvoir en déterminer la quantité.

Je n'ai point multiplé, autant que je l'aurais désiré, ce oxydations, et je n'ai obtenu de résultats satisfaisants qu'avec l'étain : le plomb ne m'a pas bien réussi. Il serait à souhaiter que quelqu'un voulét bien reprendre ce travail et tenter l'oxydation dans différents gaz : il serait, je erois, bien dédommagé des peines attachées à ce genre d'expériences.

Tous les oxydes de mercure étant susceptibles de se revivifier sans addition, et de restituer dans son état de pureté l'oxygène qu'ils ont absorbé, aueun métal n'était plus propre à devenir le sujet d'expériences très-concluantes sur la calcination et l'oxydation des métaux. l'avais d'abord tenté, pour opérer l'oxydation du mercure dans les vaisseaux fermés, de remplir une cornue de gaz oxygène, d'y introduire unc petite portion de mereure et d'adapter à son col une vessie à moitié remplie de gaz oxygène, comme on le voit représenté pl. IV, fig. 12. Je faisais ensuite chauffer le mereure de la cornue, et, en continuant très-longtemps l'opération, j'étais parvenu à en oxyder une petite portion, et à former de l'oxyde ronge qui nageait à la surface; mais la quantité de mercure que je suis parvenu à oxyder de cette manière était si petite, que la moindre erreur commise dans la détermination des quantités de gaz oxygène avant et après l'oxydation aurait jeté la plus grande incertitude sur mes résultats. J'étais toujours inquiet d'ailleurs, et non sans de justes raisons, qu'il ne se fût échappé de l'air à travers les pores de la vessie, d'autant plus qu'elle se racornit, pendant l'opération, par la chaleur du fourneau dans lequel on opère, à moins qu'on ne la recouvre de linges entretenus toujours humides.

On opère d'une manière plus sûre avec l'appareil représenté pl. IV, fig. 2. (Voyez Mémoires de l'Académic, année 1775, p. 580.) Il consiste en une cornue A, au bec de laquelle on soude, à la lampe d'émailleur,

un tuyau de verre recourbé BCDE, de 10 à 13 lignes de diamètre, qui sengage sous une cloche PG contenue et retournée dans un bassin plein deau ou de mercure. Cette coraue est soutenue sur les harres d'un fonrneau MMNY: on peut aussi se servir d'un bain de sable. On parvient, avec cet appareil, à oxyder en plusieurs jours un peu demercure dans l'air ordinaire, et à obtenir un peu d'oxyde rouge qui nage à la surface; on peut même le rassembler, le revivifier et comparer les quantités de gaz obtenn avec l'absorption qui a l'eu pendant la calcination (voyez, page 36, les détails que j'ai donnés sur cette expérience); mais ce geure d'opération ne pouvant se faire que très en petit, il reste toujours de l'incertitude sur les quantités.

La combustion du fer dans le gaz oxygène étant une véritable oxydation, je dois en faire mention ici. L'appareil qu'emploie M. Ingenhousz pour cette opération est représenté pl. IV, fig. 17. l'en ai déjà donné la description, page 3a, et je ne puis qu'y renvoyer.

On peut aussi brâler et oxyder du fer sous des cloches de verre remplies de gas oxygène, de la même manière qu'on brâle du phosphore ou du charbon. Ou se sert également, pour cette opération, de l'appareil représenté pl. IV, fig. 3, et dont Jai donné la description, page de. Il faut, dans cette expérience, consue dans la combustion, attacher, à l'une des extrémités du fil de fer ou des copeans de fre qu'on se propose de brâler, un petit morceau d'amadou et un atome de phosphore : le fer chaud qu'on passe sous la cloche allume le phosphore; celui-ci allume l'amadou, et l'inflammation se communique au fer. M. Ingenhouss nous a appris qu'on pouvait brâler ou oxyder de la même manière tous les métaux, à l'exception de l'or, de l'argent et du mercare. Il ne s'agit que de se procurer ces métaux en list très-fins ou en feuilles minces coupées par handes; on les tortille avec du fil de fer; et ce dernier métal communique aux autres la proprété de s'enflammer et de s'oxyder.

Nous venons de voir comment on parvenait à oxyder de très-petites quantités de mercure dans les vaisseaux fermés et dans des volumes d'air limités : ce n'est de même qu'avec beaucoup de peine qu'on parvient à oxyder ce métal, même à l'air libre. On se sert ordinairement dans les laboratoires, pour cette opération, d'un matras A (pl. IV, fig. 10) à cul très-plat, qui a un oul B C très-ploting et terminé par une très-petite ouverture : ce vaisseau porte le nom d'enfer de Boyle. On y introduit assez de mercure pour couvrir son fond, et on leges ur un bain de sable qu'on entretient à un degré de chaleur fort approchant du mercure bouillant. En continuant ainsi, pendant plusieurs mois, avec cimq on six de ces matras, et en renouvelant de temps en temps le mercure, on parvient à obtenir quelques onces de cet oxyde.

Cet appareil a un grand inconvénient, c'est que l'air ne s'y reuouvelle pas sasez; mais, d'un autre côté, si on donnait à l'air extérieur une circulation trop libre, il emporterait avec lui du mercure en dissolution, et, au bout de quelques jours, on n'en retrouverait plus dans le vaisseau. Comme, de toutes les expériences que l'on peut lière sur l'oxydation des métaux, celles sur le mercure sont les plus concluantes, il serait à solutier qu'on plut imaginer un appareit simple, au moyen duquel on plut démontrer cette oxydation et les résultats qu'on en obtient dans les cours publics. On y pariendrait, ce me semble, par des moyens annoques à ceux que j'ai décrits pour la combustion des huiles ou du charbon; mais je n'ai pur reprendre encore ce geure d'extériences.

L'oyde de mercure se revivifie, comne je l'ai dit, saus additiou; il suffit de le faire chauffer à un degré de chaleur légèrement rouge. L'oxygène, à ce degré, a plus d'affinité avec le calorique qu'avec le mercure, et il se forme du gaz oxygène; mais ce gaz est toujours mélé d'un peu de gaz azote, ce qui indique que le mercure en absorbe une petite portion pendant son oxydation. Il contient aussi presque toujours un peu de gaz acide carbonique; ce qu'on doit sans doute attribuer aux ordures qui s'y mélent, qui se charbonnent et qui convertissent ensuite une portion de gaz oxygène en gaz acide carbonique.

Si les chimistes étaient réduits à tirer de l'oxyde de mercure fait

46.

par voie de calcination tout le gaz oxygène qu'ils emploient dans leurs expériences, le prix excessif de cette préparation rendrait absolument impraticables les expériences un peu en grand. Mais on peut également oxygéner le mercure par l'acide nitrique, et on obtient un oxyde rouge plus pur que celui même qui a été fait par voie de calcination. On le trouve tout préparé dans le commerce et à un prix modéré : il faut choisir de préférence celui qui est en morceaux solides et formé de lames douces au toucher et qui tiennent ensemble. Celui qui est en poudre est quelquefois mélangé d'oxyde rouge de plomb : il ne paraît pas que celui en morceanx solides soit susceptible de la même altération. J'ai quelquefois essayé de préparer moi-même cet oxyde par l'acide nitrique : la dissolution du métal faite, j'évaporais jusqu'à siccité, et je calcinais le sel, ou dans des cornues, ou dans des capsules faites avec des fragments de matras coupés par la méthode que j'ai indiquée; mais iamais je n'ai pu parvenir à l'avoir aussi beau que celui du commerce. On le tire, je crois, de Hollande.

Pour obtenir le gaz oxygène de l'oxyde de mercure, j'ai coutume de me servir d'une cornue de porcelainc à laquelle j'adapte un long tube de verre, qui s'engage sous des cloches dans l'appareil pneumato-chimique à l'eau. Je place au bout du tube un vase plongé dans l'eau, dans lequel se rassemble le mercure à mesure qu'il se revivifie. Le gaz oxygène ne commence à passer que quand la cornue devient rouge. C'est un principe général que M. Berthollet a bien établi, qu'une chaleur obscure ne suffit pas pour former du gaz oxygène; il faut de la lumière : ce qui semble prouver que la lumière est un de ses principes contituants. On doit, dans la revivification de l'oxyde rouge de mercure, rejeter les premières portions de gaz qu'on obtient, parce qu'elles sont mêlées d'air commun en raison de celui contenu dans le vide des vaisseaux : mais, avec cette précaution même, on ne parvient pas à obtenir du gaz oxygène parfaitement pur; il contient communément un dixième de gaz azote, et presque toujours une très-petite portion de gaz acide carbonique. On se débarrasse de ce dernier au moyen d'une liqueur alcaline caustique, à travers laquelle on fait

passer le gaz qu'on a obtenu. A l'égard du gaz azote, on ne connaît aucun moyen de l'en séparer; mais on peut en connaître la quantité en laissant le gaz oxygène pendant une quinxaine de jours en contact avec du sulfure de soude ou de petasse. Le gaz oxygène est absorbé; il forme de l'acide sulfurique avec le soufre, et il ne reste que le gaz azote seul.

Il y a beaucoup d'autres moyens de se procurer du gas oxygène son peut le tirer de l'oxyde noir de manganès ou du nitrate de potase par une chaleur rouge, et l'appareil qu'on emploie est à peu près le même que celui que j'ai décrit pour l'oxyde rouge de mereure. Il faut seulement un degré de chaleur plus fort et au moins égal à celui qui est susceptible de ramollir le verre : on ne peut, en conséquence, employer que des cornues de grès ou de porcelaine. Mais le meilleur de tous, c'est-à-dire le plus pur, est celui qu'on dégage du muriate oxygéné de potases par la simple chaleur. Cette opération peut se faire dans une cornue de verre, et le gas qu'on obtient est absolument pur, pourvu toutefois que l'on rejette les premières portions, qui sont mèlées d'air des vaissessit que l'on rejette les premières portions, qui sont mèlées d'air des vaissessit en la contrait de la contrait de

# S VII.

l'ai fait voir, partiel, claspitre x. p. 81 et suivantes, que l'oxygène, en se combinant dans les differents corps, ne se dépouillait pas toujours de tout le calorique qui le constituait dans l'état de gaz; qu'il entrait, par exemple, avec presque tout son calorique, dans la combinaison qui forme l'acide nitrique et dans celle qui forme l'acide muriatique oxygéné; en sorte que l'oxygène, dans le nitre, et surtout dans le muriate oxygéné, était, isqual'au ne cratian point, dans l'état de gaz oxygène condensé et réduit au plus petit volume qu'il puisse occuper.

Le calorique, dans ces combinaisons, exerce un effort continuel sur l'oxygène, pour le ramener à l'état de gaz : l'oxygène, en conséquence, y tient peu; la moindre force suffit pour lui rendre la liberté, et il

reparalt souvent, dans un instant presque indivisible, dans l'état de gaz. C'est ce passage brusque de l'état concret à l'état aériforme qu'on a nommé détonation, parce qu'en effet il es ordinairement accompagné de bruit et de fracas. Le plus communément ces détonations s'opèrent par la combinaison du charbon, soit avec le mitre, soit avec le mitrate oxygéné, Qu'edquefois, pour faciliter encere l'inflammation, on y ajoute du soufre, et c'est ce mélange, foit dans de justes proportions et avec des manipulations convenables, qui constitue la poudre à canon.

L'oxgène, par la déconation avec le charbon, change de nature, et il coverent en caide carbonique. Ce n'est donc pas du gaz oxgène qui se dégage, mais du gaz acide carbonique, du moins quand le mélange a été fait dans de justes proportions. Il se dégage, en outre, du gaz azote dans la détonation du nitre, parce que l'azote est un des principes constituants de l'acide intrique.

Mais l'expansion subite et instantanée de ces gaz ne suffit pas pour expliquer tous les phénomènes relatifs à la détonation. Si cette cause y influait senle, la poudre serait d'autant plus forte que la quantité de gaz dégagé dans un temps donné serait plus considérable, ce qui ne s'accorde pas toujours avec l'expérience. J'ai eu occasion d'éprouver des espèces de poudre à tirer qui produisaient un effet presque double de la poudre ordinaire, quoiqu'elles donnassent un sixième de gaz de moins par la détonation. Il y a apparence que la quantité de calorique qui se dégage au moment de la détonation contribue beaucoup à augmenter l'effet, et on peut en concevoir plusieurs raisons. Premièrement, quoique le calorique pénètre assez librement à travers les pores de tous les corps, il ne peut cependant y passer que successivement et en un temps donné : lors donc que la quantité qui se dégage à la fois est trop considérable, et qu'elle est beaucoup plus grande que celle qui peut se débiter, s'il est permis de se servir de cette expression, par les pores des corps, il doit agir à la manière des fluides élastiques ordinaires et renverser tout ce qui s'oppose à son passage. Une partie de cet effet doit avoir lieu lorsqu'on allume de la poudre

dans un canon: quoique le métal qui le compose soit pernéable pour le calorique, la quantité qui s'en dégage à la fois est tellement grande, qu'elle ne trouve pas une issue assez prompte à travers les pores du métal; elle fait donc un effort en tous sens, et c'est cet effort qui est employ à chasser le boulet.

Secondement, le calorique produit nécessairement un second effet, qui dépend également de la force répulsive que ses molécules paraissent exercer les unes sur les autres : il dilate les gaz qui se dégagent au moment de l'inflammation de la poudre, et cette dilatation est d'autant plus grande que la température est plus étevée.

Troisèmement, il est possible qu'il y ait décomposition de l'eau charbon pour former de l'acide carbonique. Si les choses se passent ainsi, il doit se dégager rapidement, au moment de la détonation de la poudre, une grande quantité de gaz hydrogène qui se débande et qui contribue à augmenter la force de l'explosion. On sentira combien cette circonstance doit contribue à augmenter la force de l'explosion. On sentira combien cette circonstance doit contribue à augmenter, la force de l'explosion. On sentira combien l'on considère que le gaz hydrogène ne pèse qu'un grain deux tiers par pinte; qu'il n'en faut, par conséquent, qu'une très-petite quantité en poids pour occuper un très-grand espace, et qu'il doit exercer une force expansive prodigieuse, quand il passe de l'état liquide à l'état aériforme.

Quatrièmement, enfin, une portion d'eau non décomposée doit se réduire en vapeurs dans l'inflammation de la poudre, et l'on sait que. dans l'état de gaz, elle occupe un volume dix-sept à dix-huit cents fois plus grand que lorsqu'elle est dans l'état liquide.

Jui déjà fait une assez grande suite d'expériences sur la nature des fluides élastiques qui se dégagent de la détoation du nitre avec le charbon et avec le soufre; j'en ai fait aussi quelques-unes avec le muriate oxygéné de potasse. C'est un moyen qui conduit à des connaissances assez précises aur les parties constituantes de ces sels, et j'ai déjà donné, tonne XI du recueil des Mémoires présentés à l'Académie par des savants étrangers, page 65 5, quelquer résultats principaux de mes expériences et des conséquences auxquelles elles n'ont conduit relativement à l'analyse de l'acide nitrique. Maintenant que je me suis proeuré des appareils plus commodes, je me prépare à répéter les mêmes expériences un peu plus en grand, et j'obliendrai plus de précision dans les résultats; en attendant, je vais rendre compte des procédés que j'ai adoptés et employés jusqu'à présent. Je recommande avec bien de l'instance à ceux qui voudront répéter quelques-unes de ces expériences d'y apporter une extrême prudence, de se méfier de tont mélange où il entre du salpètre, du charbon et du soufre, et plus encore de ceux dans lesquels il entre du sel muriatique oxygéné de podasse combiné et mélangé avec ces deux matéries.

Je me suis prémuni de canons de pistolet de six pouces de longueur environ et de cinq à six lignes de diamètre. J'en ai bouché la lumière avec une pointe de clou frappée à force, cassée dans le trou même, et sur laquelle j'ai fait couler un peu de soudure blanche de ferblantier, afin qu'il ne restât aucune issue à l'air par cette ouverture. On charge ces canous avec une pâte médiocrement humertée, faite avec des quantités bien connues de salpêtre et de charbon, réduits en poudre impalpable, ou de tout autre mélange susceptible de détouer. A chaque portion de matière qu'on introduit dans le canon, on doit bourrer avec un bâton qui soit du même calibre, à peu près comme on charge les fusées. La matière ne doit pas emplir le pistolet tout à fait jusqu'à sa bouche; il est bon qu'il reste quatre ou cinq lignes de vide à l'extrémité: alors on ajoute un bout de 2 pouces de long environ de mèche, nommée étoupille. La seule difficulté de ce genre d'expériences, surtout si l'on ajoute du soufre au mélange, est de saisir le point d'humectation convenable : si la matière est trop humide, elle n'est point susceptible de s'allumer; si elle est trop sèche, la détonation est trop vive et peut devenir dangereuse.

Quand on n'a pas pour objet de faire une expérience rigoureusement exacte, on allume la mèche, et, quand elle est près de communiquer l'inflammation à la matière, on plonge le pistolet sous une grande cloche d'eau dans l'appareil pneumato-chimique. La détonation commencée, elle se continue sous l'eau, et le gaz se dégage avec plus ou moins de rapidité, suivant que la maière est plus ou moins séche. Il faut, tant que la détonation dure, tenir le bout du pistolet incliné, afin que l'eau ne rentre pas dans l'intérieur. J'ai quelquefois recueilli ainsi le gaz produit par la détonation d'une once et demie ou de deux onces de nitre.

Il n'est pas possible, dans cette manière d'opérer, de connaître la quantité de gas acide carbonique qui se dépage, parce qu'une parie est absorbée par l'eau à mesure qu'il la traverse; mais, Tacide carbonique une fois absorbé, il reste le gas azote, et, si on a la précaution de l'agiter pendant quelques minutes dans de la potasse caustique en liqueur, on l'obtient pur, et il est aisé d'en déterminer le volume et le poids. Il est même possible d'arriver par cette méthode à une connaissance assez précise de la quantité de gas acide carbonique, en répetant l'expérience un grand nombre de fois, et en faisant varier les doses du charbon jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la juste proportion qui fait détoner la totalité du nitre. Alors, d'après le poids du charbon employé, on détermine celui d'oxygène qui a été nécessire pour le saturer, et on en couclut la quantité d'oxygène contenu dans une quantité donnée de nitre.

Il est, au surplus, un autre moyen que j'ai pratiqué, et qui conduit à des résultats plus sûrs; c'est de recevoir daus des cloches remplies de mercure le gaz qui se dégage. Le bain de mercure que j'ai maintenant est assez grand pour qu'on puisse y placer des cloches de douze du que propose de capaciét. De pareilles cloches, comme l'on sent, ne sont pas très-maniables quand elles sont remplies de mercure; aussi faut-il employer, pour les reuplir, des moyens particuliers que je vais indiquer. On place la cloche sur le bain de mercure; ou passe pardessous un siphon de verre dont on a adapté l'extrémité extérieure à une petite pouspe pneumatique son fait jouer le piston, et on fâte le mercure jusqu'au haut de la cloche. Lorsqu'elle est ainsi remplie, on y fait passer le gaz de la détonation de la même manière que dains une cloche qui serait remplie d'eau. Mais ; le i répète, ce genre

d'expérience etige les plus grandes précautions. Jai vu quelquéfois, quand le dégagement du guz était trop rapide, des cloches pleines de mercure, pesant plus de 150 livres, s'enlever par la force de l'explosion: le mercure jaillissait au loin, et la cloche était brisée en grand nombre d'éclat.

Lorsque l'expérience a réussi et que le gaz est rassemblé sous la cloche, on en détermine le volume, comme je l'ai indiqué, p. 267 à 270. On y introduit ensuite un peu d'eau, puis de la potasse dissoute dans l'eau et dépouillée d'acide carbonique, et on parvient à en faire une analyse rigoureuse, romme je l'ai enseigné p. 270 et suivantes

Il me tarde d'avoir mis la dernière main aux expériences que j'ai commencées sur les détonations, parce qu'elles ont un rapport immédiat avec les objets dont je suis chargé, et qu'elles jetteront, à ce que j'espère, quelques lumières sur les opérations relatives à la fabrication de la poudre.

### CHAPITRE VIII.

DES INSTRUMENTS NÉCESSAIRES POUB OPÉRER SUR LES CORFS À DE TRÈS-HAUTES TEMPÉRATURES.

s I.

DE LA FUSION.

Lorsqu'on écarte les unes des autres, par le moyen de l'eau, les molécules d'un sel, cette opération, comme nous l'avons vu plus haut, se nomme solation. Ni el dissolvant, ni le corps tenu en dissolution ne sont décomposés dans cette opération; aussi, dès l'instant que la cause qui tenait les molécules écartées cesse, elles se réunissent, et la substance saline reparait telle qu'elle était avant la solution.

On opère aussi de véritables solutions par le feu, c'est-à-dire en introdnisant et en accumulant entre les molécules d'un corps une grande quantité de calorique. Cette solution des corps par le feu se nounte fusion.

Les fusions en général se font dans des vases que l'on nonme craste, et l'une des premières couditions est qu'ils soient moins fusibles que la substance qu'ils doivent contenir. Les chimistes de tous les âges ont en conséquence attaché une grande importance à se procurer des creuests de malières très-réfractaires, c'est-à-dire qui eussent la propriété de résister à un très-grand degré de feu. Les meilleurs sont ceux qui sont faits avec de l'argile très-pure ou de la terre à porcelaine. On oil éviter d'employer pour cet usage les argiles mélangées de silice ou de terre calcaire, parce qu'elles sont trop fusibles. Toutes celles qu'on fire aux cuiviens de Paris sont dans ce cas; aussi les creueste qu'on fibrique dans cette ville foodnet-ils à une chaleur assez médiocre, et ne peuvent-ils servir que dans un très-petit nombre d'opérations chimiques. Ceux qui viennent de Hesses sont assez bons, mais on doit préférer ceux de terre de Limoges, qui paraissent être absolument infusibles. Il existe en France un grand nombre d'argiles propres à faire des creusets; telle est celle, par exemple, dont on se sert pour les creusets de la glacerie de Saint-Gobain.

On donne aux creusets différentes formes, suivant les opérations auxquelles on se propose de les employer. On a représenté celles qui ont les plus usitées dans les figures 7, 8, 9 et 10 de la planche VII. Ceux représentés figure 9, qui sont presque fermés par en haut, se nomment tutes.

Quoique la fusion puisse souvent avoir lieu sans que le corps qui yest soumis change de nature et se décompose, cette opération est ecependant aussi un des moyens de décomposition et de recomposition que la chimie emploie. Cest par la fusion qu'on extrait tous les métaux de leurs mines, qu'on les revities, qu'on les moules, qu'on les liels uns aux autres; c'est par elle que l'on combine l'alcali et le sable pour former du verre, que se fabriquent les pierres colorées, les émunx, etc.

Les anciens chimistes employaient beaucoup plus fréquemment l'action d'un feu violent que nous ne le faisons aujourd'hui. Depuis qu'on a introduit plus de rigueur dans la manière de faire des expériences, on préfère la voic humide à la voie séche, et on n'a recours à la fusion que lorsqu'on a épuisé tous les autres movens d'analyse.

Pour appliquer aux corps l'action du feu, on se sert de fourneaux, et il me reste à décrire ceux qu'ou emploie pour les différentes opérations de la chimie.

# S II.

estamounts dont on t

Les fourneaux sont les instruments dont on fait le plus d'usage en chimie : c'est de leur bonne ou de leur mauvaise construction que dépend le sort d'un grand nombre d'opérations; en sorte qu'il est d'une extrême importance de bien monter un laboratoire en ce genre. Un fourneau est une supèce de tour cylindrique creuse A BCD, quelquefois un peu évasée par le haut (pl. XIII, fig. 1). Elle doit avoir au moins deux ouvertures latérales: une supérieure F, qui est la porte du foyer; une inéfrièure G, qui est la porte du cendrier.

Dans l'intervalle de ces deux portes, le fourneau est partagé en deux par une grille placée horinotalement, qui forme une espèce de diaphrague et qui est destinée à soutenir le charbon. On a indiqué la place de cette grille par la ligne HI. La capacité qui est au-dessus de la ligne HI, se nomme foyer, parce qu'en effet c'est dans cette partie que l'on entretient le feu; la capacité qui est au-dessus porte le nom de condrier, par la raion que c'est dans cette partie que l'on entretient le feu; la capacité qui est au-dessous porte le nom de condrier, par la raion que c'est dans cette partie que se rassemblent les condres à mesure qu'elles se forment.

Le fourneau représenté planche XIII, figure 1, est le moins compliqué de tous ceux dont on se sert en chimie, et il peut être employé cependant à un grand nombre d'usages. On peut y placer des creusets, y fondre du plomb, de l'étain, du bismuth, et en général toutes les matières qui n'exigent pas, pour être fondues, un degré de feu trèsconsidérable. On peut y faire des calcinations métalliques, placer dessus des bassines, des vaisseaux évaporatoires, des capsules de fer, pour former des bains de sable, comme on le voit représenté pl. III, fig. 1 et 2. C'est pour le rendre applicable à ces différentes opérations, qu'on a ménagé dans le haut des échancrures mmm; autrement, la bassine qu'on aurait posée sur le fourneau aurait intercepté tout passage à l'air, et le charbon se serait éteint. Si ce fourneau ne produit qu'un degré de chaleur médiocre, c'est que la quantité de charbon qu'il peut consommer est limitée par la quantité d'air qui peut passer par l'ouverture G du cendrier. On augmenterait beaucoup son effet en agrandissant cette ouverture; mais le grand courant d'air qui conviendrait dans quelques expériences aurait de l'inconvénient dans beaucoup d'autres, et c'est ce qui oblige de garnir un laboratoire de fourneaux de différentes formes et construits sous différents points de vue. Il en faut surtout plusieurs semblables à celui que je viens de décrire, et de différentes grandeurs.

Une autre espèce de fourneau, peut-être encore plus nécessaire, est le fourneau de réverbère représenté planche XIII, figure 2. Il est composé, comme le fourneau simple, d'un cendrier HIKL, dans sa partie inférieure, d'un foyer KLMN, d'un laboratoire MNOP, d'un doine RSRS; entin, le dôme est surmonté d'un tuyau TTV, anquel ou peut en ajouter plusieurs autres suivant le genre des expériences.

C'est dans la partie MAOP, nonmée le laborassiere, que se place la cornue A, qu'on a indiquée par une ligne ponctuée; elle y est soutenue sur deux barres de fer qui traversent le fourneau. Son col sort par une échancrure latérale, faite, partie dans la pièce qui forme le laboratoire, partie dans celle qui forme le dôme. A cette cornue s'adapte un récipient B.

Dans la plapart des fourneaux de réverbère, qui se trouvent tout faits chez les poieres de terre à Paris, les ouvertures, tant inférieurs que supérieures, sont béaucoup trop petites; elles ne donnent point passage à un volume d'air assez considérable; et, comme la quantité de calorique dégagée est à peu près proportionnelle à la quantité d'air qui passe par le fourneaux, il en résulte que ces fourneaux ne produisent pas tout l'effet qu'on pourrait désirer dans un grand nombre d'opérations. Pour admettre d'abord par le bas un volume d'air suffisant, il faut, au lieu d'une ouverture G au cendrier, en avoir deux GG : on en condamne une lorsqu'on le juge à propos, et alors on robient plus qu'un degré de fen modéré; on les ouvre, au contraire, l'une et l'autre, quand on veut donner le plus grand coup de feu que le fourneau pouise produire.

L'ouverture supérieure SS du dôme, ainsi que celle des tuyaux VVXX, doit être aussi beaucoup plus grande qu'on n'a coutame de la faire.

Il est important de ne point employer des cornues trop grosses relativement à la grandeur du fourneau. Il faut qu'il y ait toujours un espace suffisant pour le passage de l'air entre les parois du fourneau et celles du vaisseau qui y est contenu. La cornue A, dans la figure 2, est un peu trop petite pour ce fourneau, et je trouve plus facile d'en avertir que de faire rectifier la figure.

Le dôme a pour objet d'obliger la flamme et la chaleur à environner de toutes parts la cornue et de la réverbérer; cest de la qu'est venu le nom de fourneau de réverbère. Sans cette réverbération de la chaleur, la cornue ne serait échauffée que par son fond; les vapeurs qui s'en élèveraient se condenseraient dans la partie supérieure, ellese recoloberaient continuellement sans passer dans le récipient; mais, au moyen du dôme, la cornue se trouve échauffée de toutes parts; les vapeurs ne peuvent donc se condenser que dans le col et dans le récipient, et elles sont forcées de sortir de la cornue.

Quelquefois, pour empêcher que le fond de la cornue ne soit échauffé ou réfroid trop brusquement, et pour éviter que ces alternatives de claud et de froid n'en occasionment la fracture, on place sur les barres une petite capsule de terre cuite dans laquelle on met un peu de sable, et on pose sur ce sable le fond de la cornue.

Dans besucoup d'opérations, on enduit les cornues de différents luts. Quelques-uns de ces luts n'ont pour objet que de les défendre des alternatives de chaud et de froid; quelquefois ils ont pour objet de contenir le verre, on plutôt de former une double cornue qui supplée à celle de verre dans les opérations où le degré de feu est assez fort pour le ramodifir.

Le premier de ces luts se fait avec de la terre à four à laquelle on join un peu de bourre ou poil de vache: on fait une pâte de ces maitères, et on l'étend sur les cornues de verre ou de grès. Si, au lieu de terre à four qui est mélangée, on n'avait que de l'argile ou de la glaise pure, il faudrait y ajouter du sable. A l'égard de la bourre, elle est utile pour mieux lier ensemble la terre : elle brâle à la première impression du ſeu, mais les interstices qu'elle laisse empèchent que l'eau qui est contenue dans la terre, en se vaporisant, ne rompe la conti-muité du lut, et qu'il ne tombe en poussière.

Le second lut est composé d'argile et de fragments de poteries de grès grossièrement pilés. On en fait une pâte assez ferme, qu'on étend sur les cornues. Ce lut se dessèche et se durcit par le feu, et forme lui-même une véritable cornue supplémentaire, qui contient les matières quand la cornue de verre vient à se ramollir. Mais ce lut n'est d'aucune utilité dans les expériences où on a pour objet de recueillir les gaz, parce qu'il est toujours poreux et que les fluides aériformes passent au travers.

Dans un grand nombre d'opérations, et, en général, toutes les fois qu'on n'a pas besoin de donner au corps qu'on traite un degré de chaleur très-violent, le fourneau de réverbère peut servir de fourneau de fusion. On supprime alors le laboratoire MNOP, et on établit à la place le dôme RSRS, comme on le voit représenté planche XIII, figure 3.

Un fourneau de fusion très-commode est celui représenté figure A. Il est composé d'un foyer AB CD, d'un cendrier sans porte et d'un dôme AB GH. Il est troué en E pour recevoir le hout d'un soufflet qu'on y lute solidement. Il doit être proportionnellement moins haut qu'in est représenté dans la figure. Ce fourneau ne procure pas un degré de fou très-violent; mais il suffit pour toutes les opérations courantes. Il a, de plus, l'avantage d'être trasporté commodément, et de pouvoir être placé dans tel lieu du laboratoire qu'on le juge à propos. Mais ces fourneaux particuliers ne dispensent pas d'avoir dans un laboratoire une forge garnie d'un bon soufflet, et, ce qui est encere plus important, un bon fourneau de fusion. Je vais donner la description de celui dont je me sers, et détailler les principes d'après lesquels je l'aic construit.

L'air ne circule dans un fourneau que parce qu'il s'échauffe en passant à travers les charbons : alors il se dilate; devenu plus lèger que fair environant, il est forcé de monter par la pression des colonnes latérales, et il est remplacé par de nouvel air, qui arrive de toutes parts, principalement par-dessous. Cette circulation de l'air a lieu lorsque l'on brâle du charbon même dans un simple réchaud : mis il est aisé de concevoir que la masse d'air qui passe par un fournean ainsi ouvert de toutes parts ne peut pas être, toutes choses d'ailleurs égales, aussi grande que celle qui est contrainte de passer par un fournean formé en tour creuse, comme le sont en général les fourneaux chimiques, et que, par conséquent, la combustion ne peut pas y être aussi rapide.

Soit supposé, par exemple, un fourneau ABCDFF (pl. XIII, fig. 5), ouvert par le haut et rempli de charbons ardents; la force avec laquelle l'air sera obligé de passer à travers les charbons sera unesurée par la différence de pesanteur spécifique de deux colonnes AC, l'une d'air froid pris en debors du fourneau, l'autre d'air chaud pris en declaus. Ce n'est pas qu'il n'y ait encore de l'air échaufife au-dessus de l'ouverture AB du fourneau, et il est certain que son excès de légèreté doit eutrer aussi pour quelque chose dans le calcul; mais, comme cet air chaud est continuellement réfroid et emporté par l'air extérieur, cette portion ue peut pas faire heanoup d'effet.

Mais si à ce même fourneau on ajonte un grand tuyau creux de même diamètre que celui GHAB, qui défende l'air qui a été échauffé par les charbons ardents d'être refroidi, dispersé et emporté par l'air environnant, la différence de pesanteur spécifique en vertu de laquelle s'opérera la circulation de l'air ne sera plus celle de deux colonnes AC. l'une extérieure, l'autre intérieure; ce sera celle de deux colonnes égales à G C. Or, à chaleur égale, si la colonne G C == 3 A C, la circulation de l'air se fera en raison d'une force triple. Il est vrai que je suppose ici que l'air contenu dans la capacité GHCD est autant échauffé que l'était l'air contenu dans la capacité ABCD, ce qui n'est pas rigourensement vrai; car la chaleur doit décroître de AB à GH: mais, comme il est évident que l'air de la capacité GH 1B est beaucomp plus chand que l'air extérieur, il en résulte toujours que l'addition de la tour creuse GH 1B augmente la rapidité du courant d'air, qu'il en passe plus à travers les charbons, et que, par conséquent, il y anra plus de combustion.

Conclurons-nous de ces principes qu'il faille augmenter indéfini-

ment la longueur du tuyau  $GH 1B^2$  Non, sans doute; car, puisque la chaleur de l'air diminue de AB en GH, ne filt-ce que par le refroissement causé à cet air par le contact des parois du tuyau, il en résulte que la pesanteur spécifique de l'air qui le traverse diminue graduellement, et que, si le tuyau était prolongé à un certain point, on arriverait à un terme où la pesanteur spécifique de l'air serait égale en dedans et en delors du toyau; et il est évident qu'alors cet air froid, qui ne tendrait plus à monter, serait une masse à déplacer, qui apporterait une résistance à l'ascension de l'air inférieur. Bien plus, comme cet air est nécessirement mélé de gas acide carbonique, et que ce gas est plus lourd que l'air atunosphérique, il arriverait, si ce tuyau étail assez loug pour que l'air, avant de parvenir à son extrémité, pât se rapprocher de la température extérieure, qu'il tendrait à redescendre; d'où il faut conclure que la longueur des tuyaux qu'on sjoute sur les fourneaux est limitée par la nature des choses.

Les conséquences auxquelles nous conduisent ces réflexions sont :

1º Que le premier pied de tuyau qu'ou ajoute sur le dôme d'un fourneau fait plus d'effet que le sixième, par exemple; que le sixième en fait plus que le dixième : mais aucune expérience ne nous a encore fait connaître à quel terme ou doit s'arrêter;

Ǽ Que ce terme est d'autant plus éloigné que le tuyau est moins bon conducteur de chaleur, puisque l'air è y réroid it d'autant moins; en sorte que la terre cuite est beaucoup préférable à la tôle pour faire des tuyaux de fourneaux, et que, si même on les formait d'une double euveloppe, si ou remplissait l'intervalle de charbon pilé, qui est une des sulstances les moins propres à transmettre la chaleur, on retareait le réroidissement de l'air, et on augmenterait, par conséquent, la rapidité du courant et la possibilité d'employer un tuyau plus lour.

3º Que le foyer du fourneau étant l'endroit le plus chaud et celui, par conséquent, où l'air qui le traverse est le plus dilaté, cette partie du fourneau doit être aussi la plus volumineuse, et qu'il est nécessaire d'y ménager un renflement considérable. Il est d'une nécessité d'autant plus indispensable de douner beaucoup de capacité à cette partie du fourneau, qu'elle n'est pas seulement destinée au passage de l'air, qui doit favoriser, ou, pour mienx dire, opérer la combustion; elle doit encore contenir le charbon et le creuset; en sorte qu'on ne peut compter, pour le passage de l'air, que l'intervalle que laissent entre env les charbons.

C'est d'après ces principes que j'ai construit mon fourneau de fusion, et je ne crois pas qu'il en existe aucun qui produise un effet plus violent. Cependant je n'ose pas encore me flatter d'être arrivé à la plus grande intensité de chaleur qu'on puisse produire dans les fourneaux chimiques. On n'a point encore déterminé par des expériences exactes l'augmentation de volume que prend l'air en traversant un fourneau de fusion, en sorte qu'on ne connaît point le rapport qu'on doit observer entre les ouvertures inférieures et suprémerse d'un fourneau : on connaît encore moins la grandeur absolue qu'il convient de donner à ces ouvertures. Les données manquent donc, et on ne pent encore arriver au but que par titlonnement.

Ce fournau est représenté pl. XIII. 8g. 6. Je lui ai donné, d'après les principes que je viens d'exposer, la forme d'un sphéroide d'illiptique. ABCD, dont les deux bouts sont coupés par un plan qui passerait par chacun des foyers perpendiculairement au grand axc. Au moyen du renflement qui résulte de cette figure, le fourneau peut l'enir une masse de charbon considérable, et il reste encore dans l'intervalle assez d'espace pour le passage du courant d'air.

Pour que rien ne s'oppose au libre accès de l'air extérieur, je l'à laissé entièrement ouvert par-clessons, à l'example de M. Macquer, qui avait déjà pris cette même précaution pour son fourneau de finsion, et je l'ai posé sur un trépied. La grille dont je me sers est à claire-voie et en fer méplat; et, pour que les barreaux opposent moins d'obstacle au passage de l'air, je les ai fait poer, non sur leur côté plat, mais sur le côté le plus étroit, comme on le voit figure 7. Enfiu, j'ai sjouté à la partie supérieure AB un tuyau de 18 pieds de long et terre cuite, et dont le diamètre intérieur est pressue de moitié

de celui du fourneau. Quoique j'obtienne déjà avec ce fourneau un fen supérieur à celui qu'auem chimiste se soit encore procuré jusqu'ici, je le crois susceptible d'être sensiblement augmenté par les moyens simples que j'ai indiqués, et dont le principal consiste à rendre le tuyau FGAB le moins bon conducteur de chaleur qu'il soit nossible.

Il me reste à dire un mot du fourneau de coupelle ou fourneau d'essai. Lorsqu'on vent connaître si du plomb contient de l'or ou de l'argent, on le chauffe à grand feu dans de petites capsules faites avec des os calcinés, et qui, en termes d'essai, se nomment coupelles. Le plomb s'oxyde, il devient susceptible de se vitrifier, il s'imbibe et s'incorpore avec la conpelle. On concoit que le plomb ne peut s'oxyder qu'avec le contact de l'air; ce ne peut donc être, ni dans un creuset, où le libre accès de l'air extérieur est interdit, ni même au milieu d'un fourneau, à travers les charbons ardents, puisque l'air de l'intérieur d'un fonrneau, altéré par la combustion et réduit, pour la plus grande partie, à l'état de gaz azote et de gaz acide carbonique, n'est plus propre à la calcination et à l'oxydation des métaux. Il a donc fallu imaginer un appareil particulier où le métal fût en même temps exposé à la grande violence du feu, et garanti du contact de l'air devenu incombustible par son passage à travers les charbons. Le fourneau destiné à remplir ce double objet a été nommé, dans les arts, fourneau de coupelle. Il est communément de forme carrée, ainsi qu'il est représenté planche XIII, figure 8. Voyez aussi sa coupe figure 10. Comme tous les fourneaux bien construits, il doit avoir un cendrier AABB, un foyer BBCC, un laboratoire CCDD, un dome DDEE.

Cest dans le laboratoire qu'on place ce qu'on nomme le moufficest une espèce de petit four GH (fig. 9 et 1  $\alpha$ ), fait de terre cuite et fermé par le fond. On le pose sur des harres qui fraversent le four-neau; il s'ajuste avec l'ouverture G de la porte, et on l'y lute avec de Fargife délayée avec de l'eau. Cest dans cette espèce de four que se placent les coupelles. On met du charbon dessus et dessous le mouffle par les portes da dôme et du foyer; l'air qui est entré par les ouver-

turcs du cendrier, après avoir servi à la combustion, s'échappe par l'ouverture supérienre EE. A l'égard du mouflle, l'air extérieur y pénètre par la porte GG, et il y entretient la calcination métallique.

En rélichissant sur cette construction, on s'aperçoù aixinent combien elle est vieinses. Elle a deux inconvémients principaux ; quand la porte 6G est fermée, l'oxydation se fait lentenent et difficilement, à défaut d'air pour l'entretenir; lorsqu'elle est ouverte, le courant d'air roid qui s'introdu fait figer le métal et suspend l'opération. Il ne serait pas difficile de remédier à ces inconvénients, en construisant le moulle et le fourneau de manière qu'il y est un courant d'air extérieur toujours renouvelé, qui rastit la surface du métal. On ferait passer cet air à travers un tuyau de terre qui serait entretenu rouge par le feu même du fourneau, afin que l'intérieur du moulle ne fit jamais refroid; et on ferait en quelques minutes ce qui demande souvent un temps considérable.

M. Sage a été coudoit par d'autres principes à de semblables conéquences. Il place la coupelle qui contient le plomba difié de fin dans un fourneau ordinaire à travers les charbons; il la recouvre avec un petit mouffle de porcelaine, et, quand le tout est suffissimment chaud, il dirige sur le metal le conrant d'air d'un soulflet ordinaire à main: la coupellation, de cette manière, se fait avec une grande facilité, et, à ce qu'il paraît, avec beaucoup d'exactitude.

#### < 111

DES MOYERS D'AUGMENTER CONSIDÉRABLEMENT L'ACTION DU FRU, EN SUBSTITUANT LE GAN GARGÍNE À DANS DE L'ATMOSPIÈRE.

On a obtenu avec les grands verres ardents qui ont été construis jusqu'à ce jour, tels que ceux de Tschirnhausen et celui de M. de Trudaire, une intensité de chaleur un peu plus grande que celle qui a lieu dans les fourneaux chimiques, et même dans les fours où l'on cui la porcelaine dure. Mais ces instruments sont extrêmement chers, et ils ne vont pas même jusqu'à fondre le platine hrut; en sorte que leur avantage, relativement à l'effet qu'îls produisent, n'est presque d'aucune considération, et qu'il est plus que compensé par la difficulté de se les procurer et même d'en faire usage.

Les miroirs concaves à diamètre égal font un peu plus d'effet que les verres ardents; on en a la preuve par les expériences faites par MM. Macquer et Baumé, avec le miroir de M. Fabbé Bouriot; mais, comme la direction des rayons réfléchis est de bas en haut, il faut opérer en l'air et sans support, ce qui rend absolument impossible le oblus erand nombre des capériences chiniques.

Ces considérations m'avaient déterminé d'abord à esayer de renplir de grandes vessies de gaz oxygène, à y adapter un tube susceptible d'être fermé par un robinet, et à m'en servir pour animer avec ce gaz le feu des charbons allnmés. L'intensité de chaleur fut telle, même dans mes premières tentatives, que je parvins à fondre une petite quantité de natine brut avec assez de facilité.

Cest à ce premier sucrés que je dois l'idée du gazonière dout j'ai donné la description, pag. são et suivantes. Le l'ais substitute ausies; et., comme on peut donner au gaz oxygène le degré de pression qu'on juge à propos, on peut non-seulement s'en procurer un écoulement continu, mais lai donner même un grand degré de vitesse.

Le seul appareil dont on ait besoin pour ce geure d'expériences consiste en une petitie table ABCD (pl. XII, fig. 15), percée d'un trou en P, à travers lequel on fait passer un tube de envire ou d'argent FG, terminé en G par une très-petite ouverfure, qu'on pent ouvrir ou fermer par le moyen du robinet H. Ce tube se continue par-dessous la table en Imno, et va s'adapter au gazomètre, avec l'intérieur duquel il communique. Lorsqu'on veut opérer, on commence à faire avec le tournevis KI un creat de quelques lignes de prolondeur dans une son charbon noir. On place dans ce creux le corps que l'on veut fondre : on allume ensuite le charbon avec un chalunteau de verre, à la flamme d'une chandelle ou d'une bougie; après quoi on l'expose au courant du gaz oxygène qui sort avec rapidité par le bec ou extrémité G du tube FG.

Cette manière d'opérer ne peut être employée que pour les corps

qui peuvent être mis saus inconvénient eu contact avec les charbontels que les métaux, les terres simples, etc. A l'égard des corps dont les principes ont de l'affinité avec le charbon, et que cette substance décompose, comme les sulfates, les phosphates, et en général presque tous les sels neutres, les verres métalliques, les émans, etc. on ser de la lampe d'émailleur, à travers laquelle on fait passer un conrant de gaz oxygène. Alors, au lieu de l'ajutage recourle FG, onsert de celui coudé ST, qu'on visse à la place, et qui dirige le courant de gaz oxygène à travers la flamme de la lampe. L'intensité de chaleur que donne ce second moyen n'est pas auss's forte que celle qu'on obtient par le premier, et ce n'est qu'avec heaucoup de peine qu'on perient à fondre le platine.

Les supports dont on se sert dans cette seconde manière d'opèrer sont on des coupelles d'os calcinés, ou de petites capsules de porcelaine, on même des capsules ou cuillers métalliques. Pourvu que ces dernières ne soient pas trop petites, elles me fondent pas, attende que les métaus sont bons conducteurs de châleur, que le calorique se répartit en conséquence promptement et facilement dans toute la masse, et uir el-chauffe que médiorerment chacune des parties.

On peut voir dans les volumes de l'Académie, année 1782, p. 476, et 1783, p. 573, la suite d'expériences que j'ai faites avec cet appareil. Il en résulte :

1° Que le cristal de roche, c'est-à-dire la terre siliceuse pure, est infusible; mais qu'elle devient susceptible de ramollissement et de fusion, dès qu'elle est mélangée;

2º Que la chaux, la magnésie et la baryte ne sont fusibles ni seules, ni combinées eusemble; mais qu'elles facilitent, surtout la chaux, la fusion de toutes les autres substances;

3º Que l'alumine est complétement fusible seule, et qu'il résulte de sa fusion une substance vitreuse opaque, très-dure, qui raye le verre comme les pierres précieuses;

4º Que toutes les terres et pierres composées se fondent avec beaucoup de facilité, et forment un verre brun;

- 5° Que toutes les substances salines, même l'alcali fixe, se volatilisent en peu d'instants;
- 6° Que l'or, l'argent, etc. et probablement le platine, se volatilisent lentement à ce degré de fen, et se dissipent saus aucune circonstance particulière;
- 7° Que toutes les autres substances métalliques, à l'exception du mercure, s'oxydent, quoique placées sur un charbon; qu'elles y brûlent avec une flamme plus ou moins grande et diversement colorée, et finissent par se dissiner entièrement;
- 8º Que les oxydes métalliques brâlent également tous avec flamme; ee qui semble établir un caractère distinctif de ces substances, et ce qui me porte à croire, comme Bergman l'avait soupçonné, que la baryte est un oxyde métallique, quoiquo nn esoit pas encore parvenn à en obtenir le métal dans son état de purvêt;
- 9° Que, parui les pierres précieuses, les unes, conme le rubis, sont susceptibles de se ramollir et de se sonder, saus que leur couleur et nêue que leur poids soient altérés; que d'autres, comme l'hyacinthe, dont la fixité est presque égale à celle du rubis, perdent facilienent leur couleur; que la topaze de Save, la topaze et le rubis du Brésil non-seulement se décolorent promptement à ce degré de feu, mais qu'ils perdent même un cinquième de leur poids, et qu'il reste, lorsqu'ils out sois évet la dication, une terre blanche semblable en apparence à du quartz blanc on à du biscuit de porcelaine; enfin, que l'émeraude, la chrysolite et le grenat fondent presque sur-lechamp en un verre opaque et coloré;
- 10° Qu'à l'égard du diamant, il présente une propriété qui lui est tonte particulière, celle de se brûler à la manière des corps combustibles et de se dissiper entièrement.
- Il est un autre moyen dont je n'ai point encore fait usage, pour augnenter encore davantage l'activité du fen par le moyen du gaz oxygène; c'est de l'employer à soulller un feu de forge. M. Achard en a eu la première idée; usais les procédés qu'il a employés, et au moyen desquels il crowit déphilogistiquer l'air de l'atmosphère, ne l'ont con-

duit à rien de satisfaisant. L'appareil que je me propose de faire construire sera très-simple : il consistera dans un fourneau ou espèce de forge d'une terre extrèmement réfractaire; sa figure sera à peu près semblable à celle du fourneau représenté planche XIII, figure 4; il sera seulement moins élevé, et, en général, construit sur de plus petites dimensions. Il aura deux ouvertures, l'une en E, à laquelle s'adaptera le bout d'un soufflet, et une seconde, toute semblable, à laquelle s'ajustera un tuyau qui communiquera avec le gazomètre. Je pousserai d'abord le feu aussi loin qu'il sera possible par le vent du soufflet; et, quand je serai parvenu à ce point, je remplirai entièrement le fourneau de charbons embrasés; puis, interceptant tout à coup le vent du soufflet, je donnerai, par l'ouverture d'un robinet, accès au gaz oxygène du gazomètre, et je le ferai arriver avec quatre ou cinq pouces de pression. Je puis réunir ainsi le gaz oxygène de plusieurs gazomètres de manière à en faire passer jusqu'à huit à neuf pieds cubes à travers le fourneau, et je produirai une intensité de chaleur certainement très-supérieure à ce que nous connaissons. l'aurai soin de tenir l'ouverture supérieure du fourneau très-grande, afin que le calorique ait une libre issue, et qu'une expansion trop rapide de ce fluide si éminemment élastique ne produise point une explosion.

# TABLES A L'USAGE DES CHIMISTES.

## TABLES A L'USAGE DES CHIMISTES.

TABLE POUR CONVERTIR LES ONCES,
 GROS ET GRAINS, EN FRACTIONS DÉCIMALES DE LIVRE, POIDS DE MARC.

| GAINS. PROCTIONS DICEMALES. CAMES. PRACTIONS DE LES CAMES. PRACTIONS DE LA CAMES. PRACTIONS DE                                                                                        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| im.   lim.   l                                                                                          | ECINALES  |
| 1 0.00010500 99 0.00011 3 0.00017051 30 0.00513 3 0.00017051 31 0.00535 5 0.00051651 31 30 0.0055 6 0.00051651 31 30 0.0055 6 0.00051651 31 0.0056 7 0.0007551 31 0.0056 9 0.0007551 32 0.0057 11 0.0015577 39 0.0051 11 0.0015577 39 0.0051 11 0.0015577 39 0.0051 11 0.0015577 30 0.0051 11 0.0015570 31 0.0051 11 0.0015577 30 0.0051 11 0.0015570 31 0.0051 11 0.0015570 31 0.0051 11 0.0015570 31 0.0051 11 0.0015705 31 0.0051 11 0.0015705 31 0.0051 11 0.0015705 31 0.0051 11 0.0015705 31 0.0051 11 0.0015705 31 0.0051 11 0.0015705 31 0.0051 11 0.0015705 31 0.0051 11 0.0015705 31 0.0051 11 0.0015705 31 0.0051 11 0.0015705 31 0.0051 11 0.0015705 31 0.0051 11 0.0015705 31 0.0051 11 0.0015705 31 0.0051 11 0.0015705 31 0.0051 11 0.0015705 31 0.0051 11 0.0015705 31 0.0051 11 0.0015705 31 0.0051 11 0.0015705 31 0.0051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M1049797. |
| 2 0.000217011 30 0.00153 3 0.00015531 31 0.00153 3 0.00015531 31 0.00153 5 0.00015531 31 0.00153 5 0.00015531 31 0.00153 7 0.00015531 33 0.00153 7 0.00015531 33 0.00153 9 0.00015531 33 0.00153 10 0.0015531 37 0.00153 11 0.0015531 37 0.00153 11 0.0015531 37 0.00153 11 0.0015531 41 0.00153 11 0.0015531 41 0.00153 11 0.0015531 41 0.00153 11 0.0015531 41 0.00153 11 0.0015531 41 0.00153 11 0.0015531 41 0.00153 11 0.0015531 41 0.00153 11 0.0015531 41 0.00153 11 0.0015531 41 0.00153 11 0.0015531 41 0.00153 11 0.0015531 41 0.00153 11 0.0015531 41 0.00153 11 0.0015531 41 0.00153 11 0.0015531 41 0.00153 11 0.0015531 41 0.00153 11 0.0015531 41 0.00153 11 0.0015531 41 0.00153 11 0.0015531 41 0.00153 11 0.0015531 45 0.00153 11 0.0015531 45 0.00153 11 0.0015531 45 0.00153 11 0.0015531 45 0.00153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6703      |
| \$ 0.000434018 32 0.00149 \$ 0.000451215 33 0.00156 \$ 0.000451215 33 0.00156 \$ 0.000451215 31 0.00156 \$ 0.000451215 31 0.00156 \$ 0.000451215 32 0.00156 \$ 0.000451215 32 0.00156 \$ 0.000451215 32 0.00156 \$ 0.001121577 32 0.00157 \$ 0.001121577 32 0.00157 \$ 0.001121577 32 0.00157 \$ 0.001121577 32 0.00157 \$ 0.00112157 34 0.00157 \$ 0.00112157 34 0.00157 \$ 0.00151205 34 0.00157 \$ 0.00151205 34 0.00157 \$ 0.00151205 34 0.00157 \$ 0.00151205 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 0.00157 \$ 0.0015756 34 |           |
| 5 0.00054535 33 0.00256 6 0.00054535 35 0.00256 7 0.00054545 35 0.00256 9 0.00095635 36 0.00256 10 0.00055635 37 0.0051 10 0.00055635 36 0.00256 11 0.00055635 37 0.0051 12 0.00156391 41 0.00151 13 0.00145591 41 0.00151 14 0.00145591 41 0.00151 15 0.0014591 44 0.00151 16 0.0015631 44 0.00151 17 0.0015631 45 0.00151 18 0.0015631 45 0.00151 19 0.0015631 45 0.00151 19 0.0015641 45 0.00151 19 0.0015641 45 0.00151 19 0.0015641 45 0.00151 19 0.0015641 45 0.00151 19 0.0015641 45 0.00151 19 0.0015641 45 0.00151 19 0.0015641 45 0.00151 19 0.0015641 45 0.00151 19 0.0015641 45 0.00151 19 0.0015641 45 0.00151 19 0.0015641 45 0.00151 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.001564 19 0.0015641 45 0.                                                                                        | 3717      |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2294      |
| 7 0.000756519 35 0.00279 8 0.000760253 36 0.0029 9 0.000976563 37 0.006101 10 0.000760253 37 0.006101 11 0.000760253 40 0.006101 11 0.000760254 40 0.00613 13 0.000110254 40 0.00131 14 0.000110254 41 0.00616 15 0.0001510254 41 0.00616 16 0.0001510254 41 0.00616 17 0.00076163 41 0.00616 18 0.00076163 45 0.00616 19 0.000061633 47 0.00626 19 0.000061633 47 0.00626 10 0.00017616 48 0.00616 11 0.00017616 48 0.00616 11 0.00017616 48 0.00616 11 0.00017616 48 0.00616 11 0.00017616 48 0.00616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9238      |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7745      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1759      |
| 12 0.001 Spooks 40 0.00131, 33 0.001140, 51 11 13 0.0011 to 52 11 13 0.0011 to 52 11 15 0                                                                                        |           |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 14 0.001519098 4s 0.001551<br>15 0.001578015 43 0.00156<br>16 0.001736111 44 0.00177<br>18 0.001936115 46 0.00177<br>18 0.001936115 46 0.0017<br>19 0.00156133 47 0.00156<br>10 0.00170167 48 0.0015<br>11 0.00171677 49 0.00151<br>11 0.00171677 49 0.00151<br>12 0.00171677 5 0.00151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 15 0.000 f87965 43 0.000 f66 0.0017861 14 4 0.000 f67 16 0.0017861 15 16 0.000 f67 17 0.000 f68 16 0.000 f67 18 0.000 f67                                                                                         |           |
| 16 0.001736113 A4 0.00177 17 0.001844619 A5 0.00187 18 0.00185318 A6 0.00189 19 0.00185318 A6 0.00189 19 0.00170140 A8 0.00510 11 0.00170140 A8 0.00510 11 0.001870140 A9 0.00533 12 0.00187066 5 0.00546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 18 0.00153115 46 0.00499 19 0.00161633 47 0.0059 20 0.00170180 48 0.0052 21 0.00170180 49 0.0053 22 0.00187154 50 0.0053 23 0.00187156 51 0.00553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4308      |
| 19 0.000061633 57 0.00509 20 0.002170160 48 0.00520 21 0.002170160 69 0.00531 22 0.002387155 50 0.00533 23 0.00245661 51 0.00553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 20 0.002170140 48 0.00520<br>21 0.002278647 49 0.00531<br>22 0.00387154 50 0.00542<br>23 0.002495661 51 0.00553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 21 0,002378657 59 0,00531<br>22 0,002387154 50 0,00552<br>23 0,002495661 51 0,00553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9849      |
| 22 0.002387154 50 0.00542<br>23 0.002495661 51 0.00553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 23 0,002/195661 51 0,00553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 25 0.002712675 53 0.00575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 26 0,002821182 54 0,00585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 27 0,002929689 55 0,00596<br>28 0,003038196 56 0,00607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

| GRAINS.    | FRACTIONS DÉCIMALES    | GRAINS,     | PRACTIONS DÉCINALES       |
|------------|------------------------|-------------|---------------------------|
| NON H BAC. | DE LITTE COMMENSATION. | PRIM M NUC. | PE ECTOS COLOSOPONDASTES. |
|            | liver.                 |             | liver.                    |
| 57<br>58   | 0,006185899            | 79          | 0.008572053               |
| 58         | 0.006293106            | 80          | 0.008680560               |
| 59         | 0.006101913            | 81          | 0.008789067               |
| 60         | 0.006510510            | 89          | 0.00 KNg7574              |
| 61         | 0.006618917            | 83          | 0,009006081               |
| 6-         | 0,006727434            | 84          | 0.009114588               |
| 63         | 0,006835941            | 85          | 0.009223095               |
| 64         | 0,006911118            | 86          | 0.009331601               |
| 65         | 0.007052955            | 87          | 0,009550109               |
| 66         | 0.007161469            | 88          | 0.009548616               |
| 67         | 0.007269969            | 89          | 0.009657123               |
| 68         | 0.007378456            | 90          | 0.009765630               |
| 69         | 0.007486983            | 91          | 0.009875137               |
| 70         | 0.007595190            | 92          | 0.009982665               |
| 71         | 0.007703997            | 93          | 0,010001151               |
| 79         | 0.007812505            | 93          | 0,010199658               |
| 73         | 0.007901011            | q5          | 0,010308165               |
| 75         | 0.008029518            | 96          | 0.010516679               |
| 75         | 0,008138025            | 97          | 0.010525179               |
| 76         | 0.008+4653+            | 98          | 0.010633686               |

| -              | TA        | BLES            |           |  |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|--|
| POUR LES CROS. |           | POER LES ONCES. |           |  |
| gras.          | lings.    | perrs.          | liner.    |  |
| 1              | 0.0078125 | 1 1             | 0,0625000 |  |
| 9              | 0,0156250 |                 | 0,1950000 |  |
| 3              | 0.0134375 | 3               | 0,1875000 |  |
| 6              | 0,0312500 | 1 6             | 0,9500000 |  |
| 5              | 0.0390625 | 5               | 0.3125000 |  |
| 6              | 0,0568750 | 6               | 0.3750000 |  |
| 7              | 0.0546875 | 7               | 0,4375000 |  |
| 8              | 0,0625000 | 8               | 0,5000000 |  |
| 9              | 0,0703125 | 1 9             | 0,5625000 |  |
| 10             | 0,0781250 | 10              | 0.6250000 |  |
| 11             | 0.0859375 | 1 11            | 0.6875000 |  |
| 12             | 0,0937500 | 19              | 0.7500000 |  |
| 13             | 0,10156+5 | 13              | 0.8125000 |  |
| 15             | 0.1093750 | 15              | 0.8750000 |  |
| 15             | 9,1171875 | 15              | 0.9375000 |  |
| .6             | 0.4450000 | 1 .6            | 4 0000000 |  |

 TABLE POUR CONVERTIR LES FRACTIONS DÉCIMALES DE LIVRE EN FRACTIONS VULGAIRES.

| PRACTIONS<br>ofcmuses | PRACTIONS VULGABLES DE LITE CONSERVABITES. | FRACTIONS<br>MCMALES<br>DE LITTE | PRACTIONS VELGAIRES   |  |
|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| POUR LES              | DIXIŽNES DE LIVES.                         | POUR LES CES                     | T MILLIÈNES DE LIVRE. |  |
| liser.                | races, gree, grains,                       | free.                            | grains.               |  |
| 0,1                   | 1 4 57.60                                  | 0,00001                          | 0.09                  |  |
| 0,2                   | 3 1 63,20                                  | 0,00002                          | 0,18                  |  |
| 0,3                   | 6 6 28,80                                  | 0.00003                          | 0.28                  |  |
| 0.4                   | 6 3 14,40                                  | 0,00004                          | 0,37                  |  |
| 0,5                   | 88 .                                       | 0,00005                          | 0,46                  |  |
| 0,6                   | 9 4 57.60                                  | 0,00006                          | 0.55                  |  |
| 0.7                   | 11 1 43,90                                 | 0,00007                          | 0.66                  |  |
| 0,8                   | 12 6 28,80                                 | 80000,0                          | 0.74                  |  |
| 0.9                   | 14 3 16,40                                 | 0,00009                          | 0.83                  |  |
| 1,0                   | 16 , ,                                     | 0,00010                          | 0,92                  |  |
| POER LES              | ESTIÈMES DE LIVRE.                         | POUR LES DIT MILLIÈMES DE LIVEE. |                       |  |
| liere.                | seres, grac, grains.                       | livre.                           | grains.               |  |
| 0.01                  | r 1 20.16                                  | 0,0001                           | 0.92                  |  |
| 0,02                  | e a 40,3a                                  | 0.0009                           | 1.84                  |  |
| 0.03                  | e 3 6o.48                                  | 0.0003                           | 2.76                  |  |
| 0,04                  | · 5 8,64                                   | 0,0004                           | 3.69                  |  |
| 0,05                  | e 6 18,8o                                  | 6,000,0                          | 6.61                  |  |
| 0,06                  | * 7 48.96                                  | 0,0006                           | 5,53                  |  |
| 0.07                  | 1 0 69,12                                  | 0,0007                           | 6.45                  |  |
| 0.08                  | 1 2 17,28                                  | 0,0008                           | 7.37                  |  |
| 0.09                  | : 3 37.44                                  | 0,0009                           | 8.29                  |  |
| 0.10                  | 1 4 57.60                                  | 0,0010                           | 9.22                  |  |
| POUR LES I            | SILLIÈNES DE LIVEE.                        | POER LES WI                      | LLIOVIÈRES DE LIVRE.  |  |
| liege,                | non pro. pain.                             | livre.                           | grain.                |  |
| 0,001                 | * * 9.32                                   | 0,000001                         | 0,01                  |  |
| 0.002                 | 18,43                                      | 0,000003                         | 0,02                  |  |
| 0,003                 | 27 65                                      | 800000,0                         | 0.03                  |  |
| 0,004                 | * * 36,86                                  | 0,000004                         | 0,04                  |  |
| 0,005                 | * * 46,08                                  | 200000,0                         | 0,05                  |  |
| 0.006                 | e e \$5,3o                                 | 0,000006                         | 0,06                  |  |
| 0.007                 | * * 64,51                                  | 0.000007                         | 0.07                  |  |
| 0,008                 | * 1 1.73                                   | 800000,0                         | 0.08                  |  |
| 0,009                 | * 1 10,95                                  | 0,000009                         | 0,09                  |  |
| 0.010                 | # 1 20.16                                  | 0.000010                         | 0.10                  |  |

III. — TABLE DU NOMBRE DE POUCES CUBES CORRESPONDANTS A UN POIDS DÉTERMINÉ D'EAU.

| GRAINS D'EAU , | NOMBRE DE POECES CUBES  ORGENHANTERS. | GRAINS D'EAU.        | NOMBRE DE POUCES CUBE |  |  |
|----------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|--|--|
|                |                                       |                      | -                     |  |  |
|                | POCS LES                              | GRAISS.              |                       |  |  |
|                | pour, rail.                           |                      | peec. eab.            |  |  |
| 1              | 0,003                                 | 3 <sub>7</sub><br>38 | 0,100                 |  |  |
| 9              | 0,005                                 |                      | 0,103                 |  |  |
| 3              | 800,0                                 | 39                   | 0,105                 |  |  |
| 4              | 9,011                                 | 40                   | 0,108                 |  |  |
| 5              | 0,013                                 | ña .                 | 0.111                 |  |  |
| 6              | 0.016                                 | 42                   | 0,113                 |  |  |
| 7 8            | 0,019                                 | 43                   | 0,116                 |  |  |
| 8              | 0.022                                 | 44                   | 0,119                 |  |  |
| 9              | 0.016                                 | 45                   | 0,191                 |  |  |
| 10             | 0,017                                 | 46                   | 0.194                 |  |  |
| 11             | 0.030                                 | 47                   | 0,197                 |  |  |
| 19             | 0,032                                 | 48                   | 0,130                 |  |  |
| 13             | 0.035                                 | 49                   | 0,139                 |  |  |
| 16             | 0.038                                 | 50                   | 0.135                 |  |  |
| 15             | 0.040                                 | 51                   | 0,138                 |  |  |
| 16             | 0.043                                 | 59                   | 0.160                 |  |  |
| 17<br>18       | 0,046                                 | 53                   | 0.143                 |  |  |
| 18             | -0.019                                | 54                   | 0,156                 |  |  |
| 19             | 0,051                                 | 55                   | 0,148                 |  |  |
| 10             | 0,054                                 | 56                   | 0,151                 |  |  |
| 9.5            | 0,057                                 | 57                   | 0.154                 |  |  |
| 22             | 0.059                                 | 58                   | 0.157                 |  |  |
| 23             | 0,063                                 | 59                   | 0.159                 |  |  |
| 24             | 0,065                                 | 60                   | 0,169                 |  |  |
| 25             | 0,067                                 | 61                   | 0,165                 |  |  |
| 26             | 0,070                                 | 69                   | 0.167                 |  |  |
| 37<br>38       | 0,073                                 | 63                   | 0.170                 |  |  |
|                | 0,076                                 | 64                   | 0,178                 |  |  |
| 29             | 0,078                                 | 65                   | 0,175                 |  |  |
| 30             | 180,0                                 | 66                   | 0,178                 |  |  |
| 31             | 0,084                                 | 67                   | 0,181                 |  |  |
| 32             | 0,086                                 | 68                   | 0.184                 |  |  |
| 33             | 0,089                                 | 69                   | 0,186                 |  |  |
| 34             | 0,093                                 | 70                   | 0,189                 |  |  |
| 35             | 0.095                                 | 71                   | 0,199                 |  |  |
| 36             | 0.097                                 | 79                   | 0,194                 |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ROS D'EAU.                            | NOVERE DE POUCES CLEES<br>CORRESPONDANTS.                                 | ONCES D'EAU ,                          | NOMBRE DE POUCES CUBES<br>CURREPORQUEES.                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | erne .                                | nor, reb.                                                                 | OM COL                                 | mar cab                                                             |
| 0 0.386 2 2.086 3 0.757 3 4 6.919 4 0.776 4 6.775 6 1.158 6 9.388 7 1.351 7 10.281 8 1.533 9 9 15.848 10 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                           |                                        | 1.543                                                               |
| ### ### ##############################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9                                     | 0.386                                                                     | 9                                      |                                                                     |
| ### #### #############################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                     | 0,579                                                                     | 3                                      | 4,699                                                               |
| 6 1.595 6 9:585 7 1.553 9 1.553 8 1.553 9 1.553 9 1.553 9 1.553 10 10 15.545 10 10 15.545 11 10 15.545 12 10 15.545 13 10 15.545 14 15.555 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                     | 9,772                                                                     | 4                                      | 6,179                                                               |
| 1,351   6   9-288     7   1,351   7   10,361     8   1,353   9   13,873     9   1,353   9   13,873     10   15,470   10     10   15,470   10     10   15,470   10     10   15,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,470   10     10   10,4                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                     | 0.965                                                                     | 5                                      | 7,715                                                               |
| \$ 1.543 \$ 1 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1.344 \$ 1. |                                       | 1,158                                                                     |                                        | 9.158                                                               |
| 1.3,847   1.0   1.5,150   1.0   1.5,150   1.0   1.5,150   1.0   1.5,150   1.0   1.5,150   1.0   1.5,150   1.0   1.5,150   1.0   1.5,150   1.0   1.5,150   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                     |                                                                           | 7                                      |                                                                     |
| 10   15.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                                     | 1,543                                                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                                                                     |
| 10   15.3.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                           | 9                                      | 13,887                                                              |
| 12   1.5.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                           |                                        |                                                                     |
| 12   1.5.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                           | 11                                     | 16.973                                                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                           |                                        | 18,516                                                              |
| 15   23.165   16   16.677   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687   16.687                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                                           |                                        | 20,059                                                              |
| 1845 PTAT,   NOMBRE DE POCCES CERS   LINKES PTAU,   SOMBRE DE POCCES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                                           |                                        |                                                                     |
| NAMES FORD.   NOMBRE DE POCCES CERTS   LINES FYELU   NOMBRE DE POCCES CERTS   LINES FYELU   NOMBRE DE POCCES CERTS   LINES FYELU   NOMBRE DE POCCES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                           |                                        |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                           | 16                                     | 94,687                                                              |
| brea.   proc. red.                                                                                                                                                                                                                                                                 | IVRES D'EAU.                          | NOMBRE DE POUCES CUBES                                                    | LIVERS D'EAU.                          | NOMBRE DE POUCES CUBES                                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | POEDS DE MARC.                        | CORRESPONDATES.                                                           | POUR DE X100.                          | continuosaves,                                                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | littes.                               | mar rub.                                                                  | Serve.                                 | none, cub.                                                          |
| ** \$4,000 \$1 \$ \$1,50,70 \$1 \$ \$1,50,70 \$1 \$ \$1,50,70 \$1 \$ \$1,50,70 \$1 \$ \$1,50,70 \$1 \$ \$1,50,70 \$1 \$ \$1,50,70 \$1 \$ \$1,50,70 \$1 \$1,50,70 \$1,50,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,70,70 \$1,7                 | 1                                     | 94,087                                                                    | 90                                     | 498,740                                                             |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9                                     | 49.074                                                                    | 91                                     | 518,497                                                             |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                     | 74,061                                                                    |                                        | 540,114                                                             |
| 6 148,149 5 61,737 7 172,809 66 61,859 8 197,406 97 666,539 9 223,180 18 69,1336 10 266,770 19 71,567,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,3 10 27,157,                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                     | 98.748                                                                    |                                        | 567,801                                                             |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                     |                                                                           |                                        | 599,648                                                             |
| \$\frac{8}{3}\$ 197,49\tilde{6}\$ 27 666,549 9 223.180 28 69.13\tilde{6}\$ 10 256,870 29 715,963 11 271,557 30 756,157 257 257 257 257 257 257 257 257 257 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                           |                                        | 617.175                                                             |
| 9 324.180 28 69.1.318 10 346.870 9 9 715.923 11 971.557 30 740.50 12 996.484 60 887,480 13 320,331 50 1234,200 14 345.618 60 1481.220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | 172,809                                                                   | 96                                     | 641,862                                                             |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                     |                                                                           |                                        |                                                                     |
| 11 971.557 30 740,610<br>12 296,244 40 987,880<br>13 320,931 50 1234,200<br>14 345,618 60 1481,220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | 222,180                                                                   |                                        | 691.236                                                             |
| 19 296,546 40 987,480<br>13 390,931 50 134,200<br>14 345,618 60 1481,220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9                                     |                                                                           | 20                                     | 715.923                                                             |
| 13 390,931 50 1934,200<br>14 345,618 60 1481,220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                                     |                                                                           |                                        | 740,610                                                             |
| 14 345,618 60 1481,990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9                                     | 971,557                                                                   | 30                                     |                                                                     |
| 14 345,618 60 1481,990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9<br>10<br>11                         | 271.557<br>296,266                                                        | 3o<br>4o                               | 987,480                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9<br>10<br>11<br>19                   | 271.557<br>296,246<br>320,031                                             | 30<br>40<br>50                         | 987,480                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9<br>10<br>11<br>12<br>13             | 271.557<br>296,244<br>320.931<br>345,618                                  | 30<br>40<br>50<br>60                   | 987,480<br>1=34,200<br>1481,220                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14       | 971.557<br>996,944<br>390,931<br>345,618<br>370,305                       | 36<br>40<br>50<br>60<br>70             | 987,480<br>1:34,200<br>1481,220<br>1728,000                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15 | 271.557<br>296,244<br>320,931<br>345,618<br>370,305<br>394,992            | 36<br>40<br>50<br>60<br>70<br>80       | 987,480<br>1234,200<br>1481,220<br>1728,000<br>1974,960             |
| 18 441,360 100 2328,700<br>19 469,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15 | 271.557<br>296.264<br>320.931<br>345.618<br>370.305<br>394.992<br>419.676 | 36<br>40<br>56<br>60<br>70<br>80<br>90 | 987,480<br>1934,200<br>1481,220<br>1728,000<br>1974,960<br>2221,800 |

IV. — TABLE POUR CONVERTIR LES LIGNES ET FRACTIONS DE LIGNE EN FRACTIONS DÉCIMALES DE POUCE.

| DOCZIÉNES<br>DO LICHO. | FRACTIONS DÉCIMALES<br>DE PROCE COMMUNICATION. | LIGNES. | PRACTIONS DÉCIMALES<br>DE POICE COMMISSIONNAMES. |
|------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| POUR LES               | PRACTIONS DE LIGNE,                            | PO      | OR LES LIGNES.                                   |
|                        | 0,00695                                        |         | o.o8333                                          |
| ,                      | 0.01380                                        |         | 0.16667                                          |
| 3                      | 0,02083                                        | 3       | 0.15000                                          |
| Δ                      | 0.02778                                        | ă.      | 0.33333                                          |
| 5                      | 9.03572                                        | 5 .     | 0.41667                                          |
| 6                      | 0.04167                                        | 6       | 0,50000                                          |
| 7                      | 0,04861                                        | 7       | 0.58333                                          |
| Ä                      | 0.05556                                        | Ä       | 0,66667                                          |
| 9                      | 0.06250                                        | 9       | 0.75000                                          |
| 10                     | 0,06945                                        | 10      | 0.83333                                          |
| 11                     | 0.07639                                        | 11      | 0,91667                                          |
| 12                     | 0.68333                                        | 1.1     | 1,00000                                          |

#### A. TABLE POUR CONVERTIR LES HAUTEURS D'EAU OBSERVÉES DANS LES CLOCHES OU JARRES

EN HAUTEURS CORRESPONDANTES DE MERCURE EXPRIMÉES EN FRACTIONS DÉCIMALES DE POUCE.

| HALTEUR<br>PR 1244<br>EXPERSE EN LICHEL | HALTELE CORRESPONDANTE<br>EL MISCORI,<br>STRUMBULES PERCENOS DECIRALES<br>DO PRECE. | HAUTEUR<br>DE L'EST<br>FERRISSE ET CHARL | HAUTEUR CORRESPONDANTS<br>21 NOBEL ER .<br>EXPERNIX EN PROCESSON NECESTRES<br>24 PROCES. |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ligars.                                 | poerro.                                                                             | pose. Ngs.                               | peaces.                                                                                  |
| 1                                       | 0.00614                                                                             | 1 30                                     | 0.11184                                                                                  |
| 9                                       | 8,01228                                                                             | # 21                                     | 0,12898                                                                                  |
| 3                                       | 0,01843                                                                             | F 22                                     | 0.13519                                                                                  |
| 4<br>5                                  | 0,09457                                                                             | a 43                                     | 0.14196                                                                                  |
| 5                                       | 0,03071                                                                             | 2 0                                      | 0,14741                                                                                  |
| 6                                       | 0,03685                                                                             | 3 .                                      | 0,22111                                                                                  |
| 7                                       | 0,05299                                                                             | 6                                        | 0,29481                                                                                  |
| ä                                       | 0,01915                                                                             | 5 .                                      | 0.36852                                                                                  |
| 9                                       | 0,05518                                                                             | 6 0                                      | 0.46222                                                                                  |
| 10                                      | 0,061/12                                                                            | 7 .                                      | 0,51593                                                                                  |
| 1.1                                     | 0,06756                                                                             | 8 .                                      | 0,58963                                                                                  |
| 19                                      | 0,07370                                                                             | 9 /                                      | 0,66333                                                                                  |
| 13                                      | 0,07985                                                                             | 10 #                                     | 0,73706                                                                                  |
| + 4                                     | 0,08599                                                                             | 11 /                                     | 0.81074                                                                                  |
| 1.5                                     | 0,00216                                                                             | 12 0                                     | 0.88414                                                                                  |
| 16                                      | 0.09827                                                                             | 13 a                                     | 0,95815                                                                                  |
| 17                                      | 0,10551                                                                             | 16 0                                     | 1,03185                                                                                  |
| 18                                      | 0.11055                                                                             | 15 + -                                   | 1,10556                                                                                  |
| 19                                      | 0.11670                                                                             | 16 2                                     | 1,17996                                                                                  |

VI. — TABLE DES QUANTITÉS DE POUCES CUBIQUES FRANÇAIS CORRESPONDANTS
A UNE ONCE-MESURE, DE M. PRIESTLEY.

| ONCES-MESURES | POÉCES CERIQUES FRANÇAIS | ONCES MESURES | POUCES CERIQUES FRANÇAIS |
|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
|               | peac, cab.               |               | pour. cub.               |
| 1             | 1,567                    | 10            | 31,340                   |
| 2             | 3,134                    | 30            | 47.010                   |
| 3 4 5         | 4.701                    | 40            | 64,680                   |
| - 4           | 6,268                    | 50            | 78,350                   |
| 5             | 7.835                    | 60            | 94,020                   |
| 6             | 9,102                    | 7°            | 109,690                  |
| 7 8           | 10,969                   |               | 125,360                  |
| 8             | 12,536                   | 90            | 141,030                  |
| 9             | 14,103                   | 100           | 156.700                  |
| 10            | 15,670                   | 200           | 313,400                  |
| 11            | 17.237                   | 300           | 470,100                  |
| 12            | 18,804                   | 400           | 626,800                  |
| 13            | 20,371                   | 500           | 783,500                  |
| 16            | 21,938                   | 600           | 910,200                  |
| 15            | 93,505                   | 700           | 1096,900                 |
| 16            | 25,072                   | 800           | 1253,600                 |
| 17            | 26,639                   | 900           | 1410,300                 |
| 17            | 28,206                   | 1000          | 1567,000                 |
| 19            | 29,773                   |               | ,,                       |

VII. — TABLE DES PESANTEURS DES DIFFÉRENTS GAZ, A 28 POUCES DE PRESSION ET A 10 DEGRÉS DU THERMOMÈTRE.

| NOMS                                                                                                                    | POIDS<br>DE MECA CAMA.                                                                          | POIDS<br>no rues cons.                                                                             | OBSERVATIONS.                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Air atmosphérique Gaz asote Gaz oxygène Gaz hydrogène Gaz scide carbonique Gaz nitreus Gaz ammonique Gaz acide sultreus | grains.<br>0,46005<br>0,44444<br>0,50694<br>0,03539<br>0,68985<br>0,54690<br>0,97888<br>1,03820 | 1 3 3,00<br>1 2 48,00<br>1 4 12,00<br>2 4 61,15<br>2 2 40,00<br>1 5 9,04<br>2 6 43,00<br>3 2 66,00 | D'après mes expériences<br>Idem.<br>Idem.<br>Idem.<br>D'après M. Kirwan.<br>Idem. |

VIII. — TABLE DES PESANTEURS SPÉCIFIQUES DES SUBSTANCES MINÉRALES, EXTRAITE DE L'OUVRAGE DE M. BRISSON.

| NOMS<br>per transpose<br>détablique | VARIÉTES                                                                              | PESANTEUR<br>BEGINGS. |       | POIDS POIDS<br>SC NEGGGIS. SC MER CO. |     |        |       |     |        |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|---------------------------------------|-----|--------|-------|-----|--------|
|                                     | SUBSTANCES B                                                                          | IÉTAL LIQUES          |       |                                       |     |        |       |     |        |
|                                     | Or à 24 karats, fondu et                                                              | 1                     | haces | gree                                  | gr. | liver. | cores | gro | ı. gr. |
|                                     | non forgé                                                                             | 102581                | 12    | 3                                     | 6-2 | 1348   | - 1   |     | 41     |
|                                     | Le même, fondu et forgé                                                               | 193617                | 12    | 4                                     | 28  | 1355   | 5     |     | 60     |
|                                     | Or au titre de Paris ou à                                                             | .,,                   |       |                                       |     |        |       |     |        |
|                                     | forgé                                                                                 | 175863                | 11    |                                       | 48  |        |       | 5   | 18     |
|                                     | Le même, fondu et forgé                                                               | 175894                | 11    | 3                                     | 15  | 1231   | - 4   | 1   | 2      |
| 0r                                  | Or au titre de la momaie<br>de France on à 21 15 ka-                                  | ' '                   |       |                                       |     |        |       |     |        |
|                                     | rats, fondu et non forge.                                                             | 175022                | 11    | 2                                     | 17  | 1218   | 9     | 3   | 51     |
|                                     | Le même, monnayé                                                                      | 176575                | 11    | 3                                     | 36  | 1235   | 5     |     | 51     |
|                                     | Or an titre des bijoux ou à<br>o karats, fondu et non                                 |                       |       |                                       |     |        |       |     |        |
|                                     | forgé                                                                                 | 157090                | 10    |                                       |     | 1099   | 10    |     | 46     |
|                                     | Le même, fondu et forge                                                               | 157746                | 10    | 2                                     | 57  | 1105   | 3     | 4   | 30     |
|                                     | Argent à 19 deniers, fondu                                                            |                       | ١.    |                                       |     |        |       |     |        |
|                                     | et non forge                                                                          | 104743                | 6     |                                       | 32  | 735    | 3     |     | 52     |
|                                     | Le même, fondu et forgé<br>Argent au titre de Paris ou<br>à 11 deniers 10 graius,     | 105107                | 6     | ь                                     | 36  | 735    | - 11  | 7   | 43     |
|                                     | fondu et non forgé                                                                    | 101759                | 6     | A                                     | 55  | 712    | 4     | 1   | 57     |
| Argent                              | Le même, fondu et forgé                                                               | 103765                | 6     |                                       | 58  | 726    | 5     | 5   | 39     |
|                                     | Argent au titre de la mon-<br>naie de France ou à 10 de-<br>niers 91 grains, fondu et | 100,00                |       |                                       |     | ,      | ·     | Ĭ   |        |
|                                     | non forge                                                                             | 100476                | 6     | 4                                     | 7   | 703    | 5     | 2   | 36     |
|                                     | Le même, monnayé                                                                      | 104077                | 6     | 5                                     | 70  | 728    | 8     | 4   | 71     |
|                                     | Platine brut, en grenailles<br>Le même, décapé par l'acide                            | 156017                | 10    | *                                     | 65  | 1092   | 1     | 7   | 17     |
|                                     | mnriatique                                                                            | 167521                | 10    | 6                                     | 62  | 1179   | 10    | 2   | 59     |
|                                     | Platine purifié fondu                                                                 | 195000                | 19    | 5                                     | 8   | 1365   |       |     |        |
| Platine                             | Platine purifié forgé<br>Platine purifié, passé par la                                | 203366                | :3    | 1                                     | 39  | 1493   | 8     | 7   | 67     |
|                                     | filière<br>Platine purifié, passé au la-                                              | 210417                | 13    | 5                                     | 8   | 1472   | 14    | 5   | 46     |
|                                     | minoir                                                                                | 220690                | 14    | 2                                     | 31  | 1544   | 13    | 9   | 17     |

| Caiver couge, foods et non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | can<br>II. | VARIÉTÉS.                 | PESANTELR<br>seigner. |            | орв<br>настань |       | POIDS  |      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------|------------|----------------|-------|--------|------|----|
| Caiver congs. fiscola et som   Free   Free | 1          | SUSSTANCES MÉTI           | Trides (st            | !<br>!TE). |                | i     |        |      |    |
| Topic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1          |                           | 1                     | letters.   | gros. gr.      | bons. | onces. | grus | g  |
| La mbrue, found at panel &   10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000   10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000   10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000   10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000   10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000   1 |            |                           | 00                    | ١.         |                |       |        | ٠,   | 3  |
| Caiver   C |            |                           | 77000                 | 1 °        | 2 20           | 949   | 9      | 4    | 0. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | la filière                | 88785                 | 5          | 6 3            | 621   | 7      | 7    | 21 |
| In Bilière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 1        | forge                     | 83958                 | 5          | 3 38           | 587   | 11     | 4    | 2  |
| For forger en harrs, écrouin   1,78%   5   a N   55.5   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1          | la filière                | 85551                 | 5          | 6 22           | 598   | 1      | 3    | 1  |
| ou non érecui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                           |                       | 4          | 5 27           | 5e4   | 7      | 6    | 5  |
| Fer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                           | 77889                 | 5          | e 28           | 545   | 2      | - 6  | 3  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ac         | ier ni trempé, ni écroui. | 78331                 | 5          | + 44           | 548   | 5      | *    | 4  |
| Irruph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | {          | trempé                    | 78606                 | 5          | . 47           | 548   | 13     | 1    | 7  |
| Entire   Proceedings   Proce | - 1        | trempé                    | 78180                 | 5          | , 39           | 547   | á      | 1    | 2  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                           |                       | 5          | • 38           | 547   | 2      | 9    |    |
| Étain.         Le nibrae, fonde et écreui.         789,94         4         5         5         5         5         5         5         5         5         6         5         5         6         5         5         5         6         5         6         5         6         5         6         5         6         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6         7         6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                           |                       | ١.         |                |       |        |      |    |
| Elaim.   Elaim de Villes, Esolue et tone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                           |                       |            |                |       |        |      | 6  |
| Le mbux, fondu et éremi. 7546 6 5 € 5 € 5 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                           |                       | 1          |                | "     | 15     | 2    | 5  |
| Plenub.   Plenub ficedu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -          | écroui                    |                       |            |                |       | 11     | 9    | 6  |
| Zinc         Zinc foulst.         7 190.8         4         5 1         5 3         3 8         3 8         3 8         3 8         3 8         3 8         3 8         3 8         3 8         3 8         3 8         3 8         3 8         3 8         3 8         3 8         3 8         3 8         3 8         3 8         3 8         3 8         3 8         3 8         3 8         3 8         3 8         3 8         3 8         3 8         3 8         3 8         3 8         3 8         4 8         3 8         3 8         4 8         3 8         4 8         3 8         4 8         3 8         4 8         3 8         4 8         3 8         4 8         3 8         4 8         3 8         4 8         3 8         4 8         3 8         4 8         3 8         4 8         3 8         4 8         3 8         4 8         3 8         4 8         3 8         4 8         3 8         4 8         3 8         4 8         3 8         4 8         3 8         4 8         3 8         4 8         3 8         4 8         3 8         4 8         3 8         4 8         3 8         4 8         3 8         4 8         3 8         4 8         3 8         4 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Le         | même, fondu et écroui.    | 73065                 | 6          | 5 64           | 511   | 7      | 2    | 1  |
| Binenth   Binenth Soda   98+17   6 = 67   687   7   62dal   Colub Koola   78+19   5 = 36   546   13   14   14   14   14   14   14   14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pk         | omb fondu                 | 113593                | 7          | 9 69           | 794   | 10     | ā    | á  |
| Cobalt         Cobalt feeds         78 : 19         5         > 26         546         13           Assimation feeds         6 pers         4         5 5 66         13           Assimation feeds         6 pers         4         5 5 66         14           A consistence         4 pers         4 pers         3 2 6 5         3 2 6 6         3 2 6 6           A consist         A consistence         5 p63         3 3 5 64         4 3 6         3 5 66         4 3 6         3 6 6         5 6 6         7 8 6         5 6 6         7 8 6         5 6 6         7 8 6         5 6 6         7 8 6         5 6 6         7 8 6         6 6 7 8 6         6 6 7 8 6         6 6 7 8 6         6 7 8 6         6 6 7 8 6         6 7 8 6         6 7 8 6         6 7 8 6         6 7 8 6         6 7 8 6         6 7 8 6         6 7 8 6         6 7 8 6         6 7 8 6         6 7 8 6         7 8 6 7 8 6         6 7 8 6         6 7 8 6         6 7 8 6         7 8 6 7 8 6         6 7 8 6         6 7 8 6         6 7 8 6         7 8 6 7 8 6         6 7 8 6         6 7 8 6         7 8 6 7 8 6         7 8 6 7 8 6         6 7 8 6         7 8 6 7 8 6         6 7 8 6         7 8 6 7 8 6         7 8 6 7 8 6         7 8 6 7 8 6         7 8 6 7 8 6         7 8 6 7 8 6         7 8 6 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zi         | ne fondu                  | 71908                 | - 4        | 5 21           | 5e3   | 5      | 5    | á  |
| Autimoine         Autimoine         67:01         4 = 51         66g         9           Autimoine         4:0451         3 = 5         3 = 6         3         4         7         346         3           Arenic         Arenic         5:0452         3 = 5         5:05         3         5:0         4         3         5:0         4         3         5:0         1         3         5:0         1         3         5:0         6         1         3         6         1         3         5:0         6         1         3         6         1         3         5:0         6         7         8         9         8         3         5:0         6         9         8         9         8         3         1         3         3         1         3         1         3         3         1         3         1         3         1         3         1         3         1         3         1         3         1         3         1         3         1         3         4         3         3         1         3         4         3         4         3         3         4         3         4         <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bis        | smuth foodu               | 98117                 | 6          | 2 67           | 687   | 9      | 3    | 2  |
| Antimoine cru.         6.643         5         5.85         8.85           Verre d'antimoine         69.164         3         1.47         346         3         47         346         3         47         346         3         47         346         3         8.7         3         56         463         36         8         3         56         463         36         8         3         56         403         36         8         3         51         21         3         56         7         38         3         56         33         11         11         34         12         34         12         34         12         34         31         11         34         34         31         11         34         34         33         11         34         34         34         34         31         12         34         34         34         34         34         34         34         34         31         11         34         34         34         34         34         34         34         34         34         34         34         34         34         34         34         34         34         34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Co         | obalt fondu               | 78119                 | 5          | * 36           | 546   | 13     | 9    | 6  |
| Verre d'autimoire         49 166         3         1 47         346         3           Arsenie         Arsenie foodu         57633         3         5 64         4 63           Nickel         Nickel foodu         78070         5         23         5 16         7           Modybeline         47285         3         41         331         11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                           |                       |            |                |       |        | 2    | 5  |
| Arsenic         Arsenic foodu         57633         3 5 64         403 6           Nickel         Nickel foodu         78070         5 * 35         546 7           Molybdine         47385         3 * 61         33 1         11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ne An      | atimoine cru              |                       |            |                |       |        |      |    |
| Nickel Nickel fondu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | f Ve       | erre d'antimoine          | 49161                 | 3          | 1 47           | 346   | 3      | 7    | 6  |
| Molybdène                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ar         | rsenie fondu              | 57633                 | 3          | 5 64           | 403   | 6      | 7    | 1  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ni         | ckel fondu                | 78070                 | 5          | * 35           | 556   | 7      | 6    | 5  |
| Tourston   4-665 2 - 22 6-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ъе         |                           | 47385                 | 3          | . 41           | 331   | 11     | 1    | 6  |
| Tungsone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ne         |                           | 60665                 | 3          | 7 33           | 626   | 10     | 3    | 6  |
| Mercure 135681 8 6 95 949 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                           | 135681                | 8          | 6 25           | 949   | 19     | 9    |    |

| Diamant      | Diamant oriental blanc                                                                                                                                                  | 35919<br>35310<br>49833<br>37600<br>36458<br>35311<br>40106<br>40615 | 9 9 9 9 | 9 6 3 9 | 22<br>15<br>36<br>65       | 246<br>246<br>247<br>299<br>263<br>255<br>247 |              | 5 9 1 | 55 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------|----|
| Rubis        | Diamant oriental couleur de rose.  Rubis oriental Rubis Spinelle Rubis Spinelle Rubis Balai Rubis du Brésil Topaze orientale Topaze pistache orientale Topaze du Brésil | 35310<br>41833<br>37600<br>36458<br>35311<br>40106<br>40615          | 9 9 9 9 | 9 6 3 9 | 19<br>22<br>15<br>36<br>65 | 247<br>299<br>263<br>255                      | 13 3 3       | 5 9 1 | 55 |
| Rubis        | Diamant oriental couleur de rose.  Rubis oriental Rubis Spinelle Rubis Spinelle Rubis Balai Rubis du Brésil Topaze orientale Topaze pistache orientale Topaze du Brésil | 35310<br>41833<br>37600<br>36458<br>35311<br>40106<br>40615          | 9 9 9 9 | 6 3 9   | 99<br>15<br>36<br>65       | 267<br>299<br>263<br>255                      | 13 3 3       | 5 9 1 | 55 |
| Rubis        | Rubis oriental. Rubis Spinelle. Rubis Spinelle. Rubis Bahii. Rubis dalii. Rubis dalii. Topaze orientale. Topaze pistache orientale. Topaze Mercil.                      | 4+833<br>37600<br>36458<br>35311<br>40106<br>40615                   | 9 9 9   | 6 3 2 2 | 15<br>36<br>65             | 999<br>963<br>955                             | 13<br>3<br>3 | 9 1 9 | 43 |
|              | Rubis oriental. Rubis Spinelle. Rubis Balai. Rubis du Brésil Topaze orientale. Topaze pistache orientale. Topaze Brésil                                                 | 4+833<br>37600<br>36458<br>35311<br>40106<br>40615                   | 9 9 9   | 6 3 2 2 | 15<br>36<br>65             | 999<br>963<br>955                             | 13<br>3<br>3 | 9 1 9 | 96 |
|              | Rubis Spinelle                                                                                                                                                          | 37600<br>36458<br>35311<br>40106<br>40615                            | 9 9     | 3 2     | 36<br>65                   | 263                                           | 3            | 1 9   | 42 |
|              | Rubis Balai                                                                                                                                                             | 36458<br>35311<br>40106<br>40615                                     | 2 2     | 9       | 65                         | 263                                           | 3            | 9     |    |
|              | Rubis du Brésil                                                                                                                                                         | 35311<br>40106<br>40615                                              | 2       | 2       |                            |                                               |              |       | 96 |
| Topaze       | Rubis du Brésil                                                                                                                                                         | 40106<br>40615                                                       | 9       |         | 22                         | 267                                           | -            |       |    |
| Topaze       | Topaze pistache orientale<br>Topaze du Brésil                                                                                                                           | 40615                                                                |         | 6       |                            |                                               | 2            | О     | 47 |
| Topaze       | Topaze pistache orientale<br>Topaze du Brésil                                                                                                                           | 40615                                                                |         |         | 5-                         | 280                                           | 11           | 6     | 70 |
| Topaze       | Topaze du Brésil                                                                                                                                                        |                                                                      |         | 5       | 37                         | 985                                           | 11           |       |    |
| Topaze       |                                                                                                                                                                         |                                                                      | 2       |         | 25                         | 202                                           | 8            | 7     |    |
| - 1          |                                                                                                                                                                         | 35640                                                                | 1       |         | 35                         | 249                                           |              | 7     | 3: |
|              | Topaze blanche de Saxe                                                                                                                                                  | 35535                                                                |         |         | 31                         | 248                                           | 7            |       | 25 |
| i            | Topate trancue de Soxe                                                                                                                                                  | 33333                                                                | ,       | 3       | 91                         | 240                                           | 11           | 7     | 20 |
| - 1          | Sophir oriental                                                                                                                                                         | 39951                                                                | 2       |         | 51                         | 279                                           | 9            | 3     | 10 |
| Sophir       | Saphir oriental blane                                                                                                                                                   | 39911                                                                | 2       | h       | 50                         | 279                                           | Ĝ            |       | 1  |
| Sepair       | Saphir du Puv                                                                                                                                                           | 60769                                                                | 9       | 5       | 10                         | 285                                           | 2            | 1     | 1  |
|              | Saphir du Bresil                                                                                                                                                        | 31307                                                                | 9       | ,       | 17                         | 219                                           | 9            | 3     | :  |
| Girasol      |                                                                                                                                                                         | 10000                                                                | 2       | á       | 53                         | 280                                           |              |       |    |
| Jargon       | Jargon de Geylan                                                                                                                                                        | 44161                                                                | ,       | 6       | 65                         | 309                                           | 9            |       | 18 |
| Hyacinthe    | Hyacinthe commune                                                                                                                                                       | 36873                                                                | ,       | 3       | 9                          | 258                                           | 1            | 5     | 91 |
| Vermeil      |                                                                                                                                                                         | 62299                                                                | ,       | 5       | 67                         | 296                                           | 1            | 3     | 63 |
| 1            | Grenat de Bobême                                                                                                                                                        | 61888                                                                | ,       | 5       | 52                         | 293                                           | 3            | 3     | 4: |
| 1            | Grenat en cristal dodécaèdre.                                                                                                                                           | 40697                                                                | 1       |         | 5                          | 285                                           | 6            |       | 5  |
| Grenat       | Grenat en cristal à 24 faces,                                                                                                                                           |                                                                      | 1       | -       | -                          |                                               |              |       |    |
| 1            | volcanisé                                                                                                                                                               | 94684                                                                | 1       |         | 58                         | 179                                           | 19           | 4     | 6  |
|              | Grenat styrien                                                                                                                                                          | 60000                                                                | 2       | ā       | 53                         | 980                                           |              | •     | -  |
| Émeraude     | Émeraude du Pérou                                                                                                                                                       | 27755                                                                | 1       | 6       | 98                         | 194                                           | å            | 4     | 33 |
|              | Chrysolithe des joailliers                                                                                                                                              | 27821                                                                | ,       | 6       | 31                         | 194                                           | 11           | 7     | 40 |
| Chrysolithe. | Chrysolithe du Brésil                                                                                                                                                   | 26923                                                                | 1       |         | 69                         | 188                                           | 7            | 3     | ,  |
|              | Airue-marine orientale ou                                                                                                                                               |                                                                      |         |         |                            |                                               |              |       |    |
| Aigue-marine | béril                                                                                                                                                                   | 3548e                                                                |         |         | 20                         | 248                                           | 6            | 6     |    |
| . ague-marme | Aigue-marine occidentale                                                                                                                                                | 27227                                                                | 1       | 6       | 8                          | 190                                           | 9            | 3     |    |

| 30%5              |                               | PESANTEER  | ١.      | orns   |      |        | POID   |      |     |
|-------------------|-------------------------------|------------|---------|--------|------|--------|--------|------|-----|
| 989               | VARIÉTÉS.                     |            | 1 .     |        |      |        |        |      |     |
| PERSON ASSOCIATE. |                               | ericarqua. | 90 M    | K CE C | cae. | "      | PHID C | 100. |     |
|                   |                               |            | _       |        | _    | _      | _      | _    | -   |
|                   | PIEBRES SI                    | LICEUSES.  |         |        |      |        |        |      |     |
|                   | Cristal de roche limpide de   |            | leares. | Ecor   | gr.  | Sieres | egers. | gree | g2. |
|                   | Madagasear                    | 96530      | ١,      | 5      | 56   | 185    | 11     |      | 65  |
| Cristal de ro-    | Cristal de roche du Beésil .  | 26546      | 1       | 5      | 54   | 185    | 10     | 7    | 21  |
| che               | Cristal de roche gélatineux   |            | 1       |        |      |        |        | •    |     |
|                   | ou d'Europe                   | 26548      | 1       | 5      | 55   | 185    | 13     | 3    |     |
| Quartz            | Quartz cristallisé            | 16556      | ١.      | 5      | 55   | 185    | 13     | 1    | :6  |
| Quarts            | Quartz en masse               | 26471      | 1       | 5      | 52   | 185    | 6      | 6    | 1   |
| 1                 | Grès des paveurs              | 25158      | ١.      | 6      | 38   | 169    |        | 5    | 61  |
|                   | Grès des rémouleurs           | 21529      | 1 ;     | 3      | 8    | 150    |        |      | 28  |
|                   | Grès des couteliers           | 21113      | l i     | 2      | 68   | 147    | 12     | 5    | 18  |
| Grès              | Grès luisant de Fontainebleau | 25616      | 1       | 5      | 20   | 179    | 6      | 7    | 67  |
| 1                 | Pierre à faux, à grain moyen, |            | 1       |        |      | ''     |        |      |     |
|                   | d'Auvergne                    | 25638      | 1 :     |        | 21   | 179    | 7      | 3    | 47  |
| 1                 | Pierre à faux de Lorraine     | 25298      | 1       | 5      | 8    | 177    | 1      | 3    | 1   |
| 1-t- i            | Agate orientale               | 25901      | ١,      | 5      | 31   | 181    | 6      | 7    | 21  |
| Agate             | Agate onyx                    | 26375      | 1       | 5      | 60   | 184    | 10     | :    |     |
| Calcédoine        | Calcédoine limpide            | 26650      | ١,      | 5      | 50   | 186    |        | 5    | 3:  |
| Corneline         | Cancesome nusproe             | 26137      | 1:      | 5      | 60   | 189    | 15     | 2    | 5   |
| Sardoine          | Sardoine pure                 | 26025      | 1:      |        | 36   | 181    | 2      | 6    | 30  |
| Prase             | caranac parenting             | 25805      | 1 ;     | 5      | 27   | 180    | 10     | 1    | 90  |
|                   | Pierre à fusil, blande        | z5q51      | Ι.      | 5      | 32   | 181    | _      | 3    | 16  |
| Pierre à fusil.   | Pierre à fissi, noirêtre      | 25817      | 1:      |        | 28   | 180    | 9      | 6    |     |
| 1                 |                               |            | 1 .     |        |      | ì      |        |      |     |
| Caillou           | Caillou onyx                  | 26644      | 1       |        | 59   | 186    | 8      | 1    | 1   |
|                   | Caillon de Rennes             | 26538      | 1       | 5      | 55   | 185    | 19     | 9    | :   |
| Pierre meu-       |                               | 24835      | 1       | 6      | 63   | 173    | 13     | Ą    | 1:  |
| ,                 | Jade blanc                    | 29502      | ١,      | 7      | 21   | 206    | .8     | 1    | 5   |
| Jade              | Jade vert                     | 29660      | 1       | ź      | 27   | 207    | 9      | 7    | 2   |
|                   |                               | 26612      | ١.      | 5      | 58   | 186    | - 6    | 6    | 2   |
|                   | Jaspe brun.                   | 26911      | 1:      | 5      |      | 188    | 6      | ,    | 1/  |
|                   | Jaspe jaune                   | 27101      | 1:      | 6      | 4    | 180    | 11     | 9    | 36  |
| Jaspe             | Jaspe violet,                 | 27111      | 1:      | 6      | 6    | 180    | 12     | 3    | 31  |
|                   | Jaspe gris                    | 27650      | 1:      | 6      | 26   | 193    | 7      |      | 3:  |
| 1                 | Jaspe onyx on rubané          | 28160      | 1 6     | 6      | 43   | 197    | 1      | 7    |     |
| 1                 | Schorl noir, prismatique      |            |         |        |      | 1 "    |        |      |     |
| 1                 | hexaèdre                      | 33636      | ١.      | ,      | 3,   | 235    | 2      |      | 6:  |
| Schorl            | Schorl noir apathique         | 3385e      | 13      | 1      | 60   | 236    | 15     | 3    | 28  |
|                   | Schorl noir en masse, dit     |            | l í     |        | -    | 1      |        |      | -   |
|                   | baselts noir antique          | 20125      | ١,      | 7      | 11   | 205    | 9      | 1    | 4   |

| NOWS<br>page<br>Property special NOS<br>on the Westerner. | VARIÉTÉS.                                               | PESANTECE<br>encapera. | 00 H  | oth<br>en |     | 94     | POIDS<br>PRE- CI |     |    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------|-----------|-----|--------|------------------|-----|----|
|                                                           | PIERRES ARGILEUSE                                       | S OF ALTHU             | EEESE | s.        | ľ   |        |                  |     |    |
| Serpentine                                                | Serpentine opaque verte<br>d'Italie, dite Gabro des     |                        | esce. | Eres      | gr. | lices. | esces.           | gro | gt |
|                                                           | Florenting                                              | 25295                  | 1 1   | á         | 47  | 170    | 1                |     | 2  |
|                                                           | Craje de Briançon, grossière.                           | 97975                  | ١,    | 6         | 10  | 190    | 16               | 5   | 5  |
| Stéatite                                                  | Cruie d'Espagne<br>Pierre ollaire feuilletée du         | 27902                  | 1     | 6         | 34  | 195    | 5                |     | 1  |
|                                                           | Pierre ollaire feuilletée de                            | 27687                  | ,     |           | 26  | 193    | 19               |     | 4  |
| 1                                                         | Suède                                                   | 28531                  |       | 6         | 57  | 199    | 11               | 3   | 5  |
| Telc                                                      | Talc de Moscovie                                        | 27917                  | 1     |           | 34  | 195    | 6                |     | 4  |
| 1 atc                                                     | Mica noir                                               | 39003                  | 1     | 7         | 3   | 203    |                  |     | á  |
|                                                           | Schiste commun                                          | 26718                  | 1     |           | 61  | 187    |                  | 3   | 2  |
|                                                           | Ardoise neuve                                           | 28535                  | 1     |           | 57  | 199    | 11               | 7   | 2  |
| Schiste                                                   | Pierre à rasoir, blanche<br>Pierre à rasoir, noire et   | 28763                  | 1     | 6         | 66  | 201    | 5                |     | h  |
|                                                           | blanche                                                 | 31311                  | 1     |           | 17  | 219    | 2                | 6   | á  |
|                                                           | Spath calcuire rhomboidal,                              |                        | 1     |           |     |        |                  |     |    |
| Spath calcaire                                            | Spath calcaire pyramidal,<br>dit dent de cockon         | 27151                  | 1     | 6         | 6   | 190    |                  | 7   | 2  |
| Albatre                                                   | Albâtre oriental, blanc an-                             | 27161                  | ١.    | 6         | 5   | 189    | 15               |     | 3  |
| Adoute                                                    | tique                                                   | 27302                  | 1     |           | 11  | 191    | 2                |     | 4  |
|                                                           | Marbre campan vert                                      | 27417                  | 1     |           | 16  | 191    | 16               |     | 4  |
| Marbres                                                   | Marbre campan rouge                                     | 27262                  | 1 2   | 6         | 9   | 190    | 11               |     | 6  |
|                                                           | Marbre blanc de Carrare                                 | 27168                  | 1     | 6         | _6  | 190    | 2                |     | 3  |
|                                                           | Marbre blanc de Paros<br>Pierre de Saint-Leu, de la     | 28376                  | 1     | 6         | 51  | 198    | 10               | •   | 6  |
|                                                           | carrière de Saint-Leu<br>Pierre de Saint-Leu. de la     | 16593                  | ,     | ,         | 43  | 116    | 2                | 3   | 2  |
| Pierres calcai-                                           | carrière de Notre-Dame .<br>Pierre de Vergelet, du plus |                        | 1     |           | 28  | 126    | 10               |     | 1  |
| res à bâtir                                               | gros grain                                              | 16542                  | 1     |           | 42  | 115    | 12               |     | á  |
|                                                           | Pierre d'Areneil                                        | 20605                  | 1     | 3         | 49  | 166    | 3                | 6   |    |
|                                                           | Pierre de liais, du fond de<br>Bagneux, de la carrière  |                        |       |           | - 1 |        |                  |     |    |

| NOSES<br>DOS PERESES.   | VARIÉTÉS.                                       | PENANTEUR<br>SHICKOMS |       | POID |      |         | POID<br>Free c |     |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------|------|------|---------|----------------|-----|--------|
|                         | PIRRRES CALCA                                   | ibes (suite           | ).    |      |      |         |                |     |        |
|                         | Pierre de liais, du fond de                     |                       | saces | grus | gr.  | livres. | otices         | Fre | ı, gr. |
|                         | Bogneux, de la carrière                         |                       |       |      |      |         |                |     |        |
| Pierres calcai-         | de M. Orry                                      | 23902                 | ١.    | 6    | 28   | 167     | 5              |     | 14     |
| res à bâtir             | Pierre des carrières de Bouré.                  | 13864                 |       | 7    |      | 97      | ï              |     | 10     |
|                         | Pierre de Passy, près Ton-                      |                       |       | ,    | -    | 31      |                |     |        |
|                         | nerre                                           | 2334o                 | ١.    | 5    | 7    | 163     | 6              |     | 46     |
|                         | SPAT                                            | us.                   | -     |      | -    |         |                | -   | -      |
| Spath pesant,           |                                                 |                       |       |      |      |         |                |     |        |
| ou sulfate de<br>baryte | Spath pesant blane                              | 44300                 | 2     | 6    | 70   | 310     | 1              | 4   | 58     |
|                         | Spath fluor blanc                               | 3:555                 | 2     |      | 26   | 220     | + 5            | 1   | 20     |
| Spath fluor,            | Spath fluor rouge                               | 31911                 | 2     |      | 39   | 993     | 6              | ;   | 18     |
| on fluate de            | Spath fluor vert.                               | 31817                 | 2     |      | 36   | 222     | 11             |     | 17     |
| chaux                   | Spath fluor blen                                | 31688                 | 2     |      | 31   | 221     | 13             | ÷   | 32     |
|                         | Spath fluor violet                              | 31757                 | 9     |      | 34   | 222     | 4              |     | 20     |
|                         | záoun                                           | HE.                   |       |      | _    |         |                | _   | -      |
| 1                       | Zéolithe étincelante, rouge                     |                       |       |      |      |         |                |     |        |
| Zéolithe                | d'OEdelfors                                     | 25868                 | ,     | Α.   | 64   | 175     |                |     | 50     |
| Zeonine                 | Zéolithe étincelante, blanche,                  | 20370                 | i     |      |      | 155     |                |     | 10     |
| !                       | Zéolithe cristallisée                           | 90833                 | i     |      | 58   | 145     | 12             |     | 26     |
|                         | PECHSTERS OF PE                                 | ERER DE PO            | ıx.   |      |      |         |                | 7   | -      |
| 1                       | Pierre de poix noire                            | 20499                 |       |      | 45 1 | 153     |                |     |        |
|                         | Pierre de poix jaune                            | 20860                 | i     |      | 59   | 156     | 7              | 7   | 50     |
| Pierres de poix         | Pierre de poix rouge                            | 26695                 | ÷     |      | 61   | 186     | 13             |     | 50     |
| (                       | Pierre de poix noirâtre                         | 23191                 | i     | 4    | 9    | 162     | 5              |     | 10     |
|                         | PIERRES MÉ                                      | LANGÉES.              |       |      | _    |         |                |     |        |
| Porphyre                | Porphyre rouge                                  | 27651                 | 1     | 6    | 25   | 193     | 8              | 7   | 21     |
|                         | phiné                                           | 27933                 | 1     | 6    | 35   | 195     | 8              | 3   | 70     |
| \                       | Serpentin vert<br>Serpentin noir, dit Fariolite | 28960                 | 1     | 7    | 1    | 303     | 11             | 6   | 12     |
| Serpentia               | du Daupkiné<br>Serpentin vert, du Dau-          | 29339                 | 1     | 7    | 15   | 205     | 5              | 7   | 54     |
| (                       | phiaé                                           | 29883                 |       | 7    | 36   | 209     |                | 7   | 12     |

| MOMS<br>SECRETARIS | VABIÉTÉS.                                                | PENANTEL III   | 10 10 | HOID! |          |       | POIDS<br>PLEE CO. |     |     |
|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----------|-------|-------------------|-----|-----|
| ,                  | PIERRES MÉLAN                                            | gées (stati    | :).   |       |          |       |                   |     |     |
| 1                  |                                                          |                | -2074 |       | 30       | leuro | ouces.            |     | 66  |
| Ophite             |                                                          | 30626          |       | 7     |          | 908   | 6                 |     | 65  |
| Granitelle         | C. Samera Albanda                                        | 26541          | 1     | 7     | 63<br>55 | 185   | 19                | å   | 53  |
|                    | Granit rouge d'Egypte                                    |                |       | 6     |          |       | 12                | 4   | 48  |
| Grand              | Granit d'un beau rouge<br>Granit de la vallée de Gérard- | 27609          |       | ю     | 45       | 193   | a                 | 1   | 30  |
| 1                  |                                                          |                |       |       |          |       |                   |     |     |
|                    | mer, dans les Vosges                                     | 97163          | 1     | 6     | 6        | 190   | 2                 | 2   | 3   |
|                    | PIERRES DE                                               | FOLCANS.       |       |       |          |       |                   |     |     |
|                    | Pierre ponce                                             | 0145           |       | 4     | 53       | 6.5   |                   | 1   | 66  |
|                    | Lave pleine de volcans, dite                             |                | 1     |       |          |       |                   | •   |     |
| 1                  | pierre obsidienne                                        | 23480          | ١.    | 4     | 13       | 164   | 5                 | 6   | 6   |
|                    | Pierre de Volvie                                         | 23205          | 1     | 6     | 9        | 164   | 6                 | 7   | 49  |
| Pierresdevol-      | Basalte de la chaussée des                               |                |       |       |          |       |                   | ,   | . 9 |
| CB115              | Gents                                                    | 98659          | ١.    | 6     | 61       | 100   | 7                 | 7   | 17  |
|                    | Basalte prismatique d'An-                                |                | ١.    |       |          |       | ,                 | ,   | ٠,  |
| - 1                | vergue                                                   | 95915          | ١.    | h     | 40       | 160   | 8                 |     | 46  |
|                    | Basalte, dit pierre de touche                            | 24153          | 1     |       | 38       |       | 1                 | 1   | 6   |
|                    | Latier des forges                                        | 98558<br>97395 | EN.   |       | 58       | 199   | 13                | 3   | 1 5 |
|                    | Verre vert ou commun des                                 | 9/040          | ١.    |       |          | 191   |                   | .,  |     |
| 1                  | vitres                                                   | 96593          | ١,    | 5     | δo       | 184   | 15                | 3   | ,   |
|                    | Verre blanc ou cristal de                                | 30450          | ١.    |       | 90       | 11111 |                   | 43  | ,   |
| Verres             | France                                                   | 28922          | ١,    |       | ,        | 202   |                   |     | 8   |
| *191995            | Cristal des glaces de Saint-                             | aoftaa         | ١,    | 7     |          | 303   | 7                 | *   | 0   |
|                    | Colorio                                                  | e488e          | Ι.    | L     | 65       |       |                   | 6   |     |
|                    | Gristal d'Augleterre dit                                 | 44603          | l '   | 4     | 93       | 176   | 9                 | 0   | 90  |
|                    | fint-glass                                               | 35+33          | Ι.    |       |          | 433   |                   | 6   | 38  |
|                    | hundala.                                                 | 25070          | 1 1   | 5     | 19<br>37 | 189   |                   | 6   | 54  |
|                    | Verre de boras                                           | 10070          | l '   | a     | ٥7       | 109   | 7                 | ь   | 134 |
|                    |                                                          | 21457          | Ι.    |       |          | 150   | 3                 |     | 34  |
| Porcelaines.       | de Sevres                                                | 23410          | 1     | 5     | 9        | 163   | 13                | 1   |     |
|                    | Porcelaine de Limoges<br>Porcelaine de la Chine          | 93817          | 1     | 6     | 10       | 166   | 1.6               | 7   | 66  |
|                    | Porcelaine de la Chine                                   | 9.0017         | 1     | - 4   | 80       | 100   | 14                | - 0 | O.E |
|                    | MATIÈRES IN                                              | LAMMARLES      |       |       |          |       |                   |     |     |
| Soufre             | Soufre natif                                             | 20332          | 1 1   | 2     | 39       | 160   | 5                 | 1   | 34  |
| Souther            | Soufre fondu                                             | 19907          |       | 9     | 23       | 139   | 5                 | 3   | 56  |
|                    | Charbon de terre compacte.                               | 13202          | 1 6   | 6     |          | 93    |                   | 5   |     |
| Bitumes            | Ambre gris                                               | 9963           |       | 4     | 58       | 64    | 13                | 3   | 47  |
| manies             | Ambre jaune on succin                                    | , , , , ,      | 1     |       |          |       |                   |     |     |
|                    | transparent                                              | 10780          |       | 5     | 60       | 75    | 7                 |     | 62  |

TABLE DES PESAVTEURS SPÉCIFIQUES DES FLUIDES.

| ESPÉCES.                    | VARIÉTÉS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PENANTELB<br>uni-unica.                                                                              | POIDS<br>IN PRICE COM.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OEDS<br>be con   |                                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                             | EAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X.                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                      |
| Eoux                        | Eau distilke. Eau de pluie. Eau de la Seine, filtrée Eau d'Arcueil. Eau de Ville-d'Avray. Eau de mer. Eau de neer. Eau de neer. Eau de la commente de la mer Morte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10000<br>10000<br>10001,5<br>10004,6<br>10004,3<br>10163                                             | * 5 13 1                                                                                                                                                                                                     | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 3              | 95                                                                   |
|                             | LIQUEERS SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BITT EUSES,                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                      |
|                             | Vin de Bourgogne.<br>Vin de Bordeaux.<br>Vin de Malvoisie, de Ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9937                                                                                                 | 2 5 10<br>2 5 11                                                                                                                                                                                             | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 60                                                                   |
| Vins,                       | dère. Bière rouge. Bière blanche. Cidre. Alcool du commerce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10382<br>10338<br>10231<br>10181<br>8371                                                             | 2 5 28<br>2 5 26<br>2 5 29<br>2 5 20<br>2 6 25                                                                                                                                                               | 7º 10<br>7º 3<br>7¹ 9<br>7¹ 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 6 2            | 61<br>70<br>13                                                       |
| Esprit-de-vin.<br>ou alcool | Alsoed tris-rectifié.  155 1 16 2 1 13 3 3 12 4 1 13 3 3 10 6 8 8 10 6 7 7 8 9 7 10 6 8 8 10 10 6 10 10 6 10 10 6 10 10 6 10 10 6 10 10 6 10 10 6 10 10 6 10 10 6 10 10 6 10 10 6 10 10 6 10 10 6 10 10 6 10 10 6 10 10 6 10 10 6 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 85-7<br>8674<br>8815<br>8947<br>9075<br>9199<br>8317<br>9519<br>9598<br>9674<br>9733<br>9791<br>9852 | 4 39<br>4 36<br>4 46<br>4 51<br>5 4 66<br>4 57<br>7 4 70<br>8 5 6<br>8 5 6<br>8 5 6<br>8 6 6<br>8 6 7<br>8 6 8<br>8 8 8 8<br>8 8 8 8 | 58 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 11 60 60 60 11 60 60 60 11 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 | 3 2 4 6 : 73 2 4 | 38<br>14<br>37<br>37<br>14<br>37<br>43<br>58<br>66<br>55<br>53<br>88 |
| Éther                       | £ther suffurique.<br>Éther nitrique.<br>Éther muriotique.<br>Éther acétique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9919<br>7396<br>9088<br>7296<br>8665                                                                 | 5 10<br>3 60<br>4 51<br>3 56                                                                                                                                                                                 | 69 6<br>51 19<br>63 9<br>51 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                | 31<br>59<br>61<br>16<br>68                                           |

| ESPECES.       | VARIÉTÉS                                               | PESANTEER<br>sometheen. |      | POL | DS<br>cone. |      | , POI |   |    |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----|-------------|------|-------|---|----|
| '              | LIQUEURS                                               | ACIDES.                 |      |     |             |      |       |   |    |
|                | Acide sulfurique,                                      | 18400                   | ver. | 17  | 30          | 1 28 | 13    | 6 | 33 |
| Acides mine-1  | Acide nitrique                                         | 19715                   |      | 6   | 43          | 80   |       | , | 56 |
| ranx           | Acide muriatique                                       | 11950                   | -    | 6   | 14          | 83   | 9     | 9 | 17 |
| 1              | Acide acéteux rouge                                    | 10951                   | ,    | 5   | 23          | 71   | 12    |   | 65 |
| Acides végé-   | Acide aceteux blanc                                    | 10135                   |      | 5   | 18          | 70   | 15    |   | 60 |
| taux           | Acide acéteur distillé                                 | 10095                   |      | 5   | 17          | 70   | 10    | 5 | 9  |
| 1              | Acide acétique                                         | 10626                   | 1    | 5   | 37          | 74   | 6     | • | 65 |
| Acides ani -   | Acide formique                                         | 9942                    |      | 5   | 11          | 60   | 9     | 6 | 2  |
|                | ALCALI VOLATIL                                         | OU AMMONIA              | QI E | ۲.  |             | -    |       |   |    |
| Anunoniaque.   | Ammoniaque en liqueur                                  | 8970                    |      | 6   | 47          | 62   | 19    | 5 | 9  |
|                | Huile essentielle de térében-                          | 1                       | 1    |     | 9-          |      | . 4   |   | 2- |
| Huiles volati- | thine.                                                 | 8697                    |      | 5   | 37          | 60   | 14    |   | 37 |
| les, on es-    | Térébeuthine liquide<br>Buile essentielle de layande . | 9910                    |      | 5   | 46          | 69   |       | 7 | 39 |
| sentielles     | Huile essentielle de girofte .                         | 8938<br>19363           | :    | 5   |             |      | 9     | , | 18 |
|                | Huile essentielle de cannelle.                         | 10439                   |      | 5   | 27<br>30    | 73   | 1     | 1 | 95 |
|                | Huile d'olives                                         | 9153                    |      | 6   | 5.5         | 66   |       | , | 6  |
|                | Huile d'amandes douces,                                | 9170                    |      | á   | 5.6         | 65   | 3     | ; | +3 |
| Huiles fixes.  | Huile de liu                                           | 9403                    |      | 4   | 63          | 65   | 13    | i | 6  |
| ou grasses .   | Buile de pavot                                         | 9288                    |      | 4   | 57          | 65   | 10    | 5 | 18 |
|                | Huile de faine                                         | 9176                    | ,    | 4   | 55          | 65   | 3     | 5 | 50 |
| į              | Huile de baleine                                       | 9233                    |      | 4   | 57          | 64   | 10    | * | 55 |
|                | LIQUEURS                                               | ANIHALES.               | _    | _   |             | -    |       | - |    |
| i              | Lait de femme                                          | 10203                   |      | 5   | 21          | 71   | 6     | 5 | 64 |
|                | Lait de jument                                         | 10346                   |      | 5   | 26          | 72   | 6     | 6 | 1  |
| 1.             | Lait d'anesse                                          | 10355                   |      | 5   | 27          | 72   | 6     | 6 | 6  |
| Liqueurs ani-  | Lait de chèvre                                         | 10351                   |      | 5   | 26          | 7°   |       | 1 | 30 |
| males          | Lait de brebis                                         | 10409                   |      | 5   | 29          | 79   | 13    | 6 | 13 |
| - 1            | Lait de vache                                          | 10324                   |      | 5   | 95          | 79   | 4     | 9 | 99 |
| (              | Petit-lait de vache, claritié.                         | 10193                   |      | 5   | 20          | 71   | 5     | 6 | 67 |
| 1              | Urine humaine                                          | 10106                   |      | 5   | 17          | 70   | - 1   | 6 | 70 |

TABLE DES PESANTEURS SPÉCIFIQUES DE QUELQUES SUBSTANCES VÉGÉTALES ET ANDIALES.

| ESPÉCES    | VARIETÉS.                   | PESANTEUR<br>onicipages. | 96   | Priti | een.    |        | POI  |       |     |
|------------|-----------------------------|--------------------------|------|-------|---------|--------|------|-------|-----|
|            | Résine jaune ou blanche du  |                          | eer. | gr.   | grains. | lires. | 600% | gree. | 17  |
| - 1        | pin                         | 10727                    |      | 5     | 50      | 75     | 1    | 3     | 28  |
|            | Areançon.                   | 10857                    | e    | 5     | 45      | 75     | 15   | 7     | 63  |
|            | Galipot                     | 10819                    |      | 5     | 54      | 75     | 11   | 5     | 50  |
|            | Baras                       | 10551                    |      | 5     | 30      | 73     | 1    | 3     | 1   |
| 1          | Sandaraque                  | 10020                    |      | 5     | 48      | 76     | 7    |       | 2   |
| - 1        | Mostic                      | 19742                    |      | 5     | 41      | 75     | á    | ,     | 6   |
|            | Storax                      | 11098                    | ,    | 5     | 5.5     | 77     | 10   | 7     | 58  |
| 1          | Résine ou gomme copal       |                          |      |       |         | "      |      | ,     |     |
|            | opaque                      | 11308                    | ١,   | 5     | 28      | 72     | 19   | - 5   | 55  |
|            | Gomme copal transparente.   | 10552                    |      | 5     | 30      | 73     |      | - 5   | 7   |
|            | Gomme copal de Madagas-     |                          | 1    |       |         | ,-     |      |       |     |
|            | car                         | 10600                    |      | 5     | 36      | 75     | 3    |       | 5   |
|            | Gonume copal de la Chine    | 10628                    | ı.   | 5     | 37      | 74     | 6    | :     | 5   |
|            | Bésine ou gonime élémi      | 10182                    |      | 5     | 20      | 71     | - 6  | 3     | -   |
| Résines    | Résine ou gomme animé       | 10101                    | ľ    |       | 30      | ٧,     |      | -,    |     |
| is also    | d'Orient                    | 10485                    | ١.   | 5     | 25      | 71     | 15   | 6     | 3   |
|            | Résine ou gomme animé       | 10204                    | 1    |       | 24      | 7,     | 1.0  |       | 454 |
|            | d'Occident                  | 10516                    | ١,   | 5     | 29      | ١      | 15   | 5     | 5   |
| - 1        |                             | 11860                    | ı.   | 6     |         | 7º     |      | 4     | 2   |
|            | Labdanum in tortis          | 25933                    | ı,   | 4     | 67      |        |      | 3     |     |
|            | Bésine on gomme de gaiac.   |                          | 1    | 6     |         | 175    | 8    | 3     | 6   |
| - 1        |                             | 12289                    | ı.   | 6     | 27      | 86     | :    | 2     | 5   |
|            | Résine de jalap             | 19185                    |      | 6     |         |        | - 4  | 9     |     |
|            | Sang-dragon                 | 12045                    | *    | 6     | 65      | 84     | 5    | •     | 3   |
| - 1        | Resine ou gomme laque       | 11390                    |      | - 5   |         | 79     | 11   | 5     |     |
|            | Résine tacamaque            | 10563                    |      | 5     | 3:      | 73     | 3    | 6     | 6   |
| - 1        | Benjoin.                    | 10925                    |      | 5     | 48      | 76     | 7    | 3     | 6   |
|            | Résine ou gomme alourlis.   | 10604                    |      | 5     | 36      | 75     |      | 5     | 1   |
|            | Résine ou gomme caragne.    | 11955                    |      | 5     | 60      | 78     | 11   | 2     | 4   |
|            | Résine ou gomuse élastique. | 9335                     |      | 6     | 61      | 65     | . 2  | - 6   | 1   |
|            | Comphre                     | 9887                     |      | 5     | 9       | 69     | 3    | 9     | 5   |
|            | Gomme ammoniaque            |                          |      | 6     | 19      | 85     | 7    | 7     | Ą   |
| i          | Gonnie séraphique           | 12008                    |      | 6     | 16      | 84     |      | 7     |     |
|            | Gomme de lierre, ou bédé-   |                          | 1    |       |         |        |      |       |     |
|            | rée                         | 12948                    |      | 6     | 51      | 90     | 10   | 1     | 2   |
| Gommes-ré- | Gomme-gutte                 | 12216                    |      | 6     | 22      | 85     | 8    | 1     | 3   |
| sines      | Euphorbe                    | 11255                    |      | 5     | 60      | 78     | 11   | 9     | å.  |
|            | Oliban on encess            | 11732                    |      | 6     | 6       | 89     | 1    | 7     | 6   |
|            | Myrrhe                      | 13600                    |      | 7     | 5       | 95     | 3    | 1     | 4:  |
|            | Bdellium.                   | 13717                    |      | 5     | 65      | 79     | 10   |       | 5   |
|            | Scommonée d'Alep            | 12355                    | ١.   | 6     | 20      | 86     | 7    | - 5   | 1   |

| ESPÉCES.        | VARIÉTÉS.                | PESANTEUB<br>seicempre. | 81   | POH |        |        | POE<br>es Pies | -    |      |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|------|-----|--------|--------|----------------|------|------|
|                 |                          |                         | cor. | gr. | grains | lieps. | ences.         | grea | gre  |
|                 | Scanimonée de Smyrne     | 197/13                  | ١,   | 6   | 44     | 80     | 3              | 1    | 5    |
| \               | Galbanum                 | 12120                   | ,    | 6   | 20     | 85     | 13             | 3    | 3    |
| Gommes - ré - ; | Assa fortida             | 13275                   | ١,   | 6   | 64     | 92     | 14             | 6    | 90   |
| sines           | Sarcocolle               | 12685                   |      | 6   | 49     | 88     | 12             | 4    | 6    |
|                 | Opopanax                 | 16216                   | 1    |     | 30     | 113    | 9              | 9    | 36   |
|                 | Gomme commune, on de     |                         |      |     |        |        |                |      |      |
|                 | pays                     | 14817                   |      | 7   | 49     | 103    | 11             | 4    |      |
| 1               | Gomme arabique           | 14593                   | ١,   | 7   | 38     | 101    | 10             | 4    | 4    |
| Gommes          | Gomme adragante.         | 13161                   | ,    | 6   | 50     | 99     |                |      | 11   |
|                 | Gomme de Bassora         | 14346                   |      | 7   | 39     | 190    | 6              | 6    |      |
| - 1             | Gonupe d'acajon          | 14456                   |      | ź   | 36     | 191    | 3              |      | 4    |
| 1               | Gomme moubain.           | 14906                   |      | 7   | 26     | 99     | 7              |      | 4    |
| 1               | Suc de réglisse,         | 17998                   | ١.   | ,   | 67     | 190    | q              | 6    | ,    |
|                 | Suc d'acacia             | 15153                   |      | 7   | 62     | 106    | í              | 1    | -    |
| 1               | Suc d'arec.              | 14573                   | ١.   | 7   | 40     | 100    |                | 1    | - 01 |
|                 | Cachon                   | 13980                   |      | 7   | 18     | 97     | 13             | 6    |      |
| Sues épaissis,  | Aloés hépotique          | 13586                   | 1.   | 7   | 3      | 95     | 1              | 5    |      |
|                 | Aloès socotrin           | 13795                   | !;   | 7   | 11     | 96     | 9              | ,    |      |
| - 1             | Hypociste                | 15-63                   | I.   | ź   | 66     |        | 13             | 3    |      |
| !               | Optum                    | 13365                   | 7    | 6   | 67     | 93     | 8              | 7    | 4    |
|                 | Indigo                   | 7600                    | ١.   | 3   | 71     | 53     | 13             | 9    | ,    |
| Fécules         | Roucou.                  | 5956                    | i    | 3   | 6      | 41     | 11             |      | 6    |
| 1               | Cire isone.              | 9648                    | ,    | 5   | ,      | 67     | 8              | 4    | 4    |
| i               | Cire blanche             | 9686                    |      | 5   | 2      | 67     | 19             | 6    | 4    |
| 1               | Cire d'ouarouchi         | 8970                    |      | ă.  | 47     | 69     | 19             | 5    | -    |
|                 | Beurre de cacao          | 8916                    | ١,   | ā   | 45     | 62     | 6              | 4    | 5    |
|                 | Blanc de baleine         | 9433                    | 1.   | h   | 65     | 66     |                | 3    | 7    |
| Circs et grais- | Graisse de bastf         | 9939                    | ١.   | 6   | 57     | 64     | 9              | 7    | 6    |
| 868             | Graisse de venu          | 9351                    | ١.   | Ā   | 61     | 65     | 6              | 1    | 3    |
| 000,111111      | Graisse de mouton        | 9235                    |      | Ä   | 57     | 65     | 10             | 2    | 4    |
| - 1             | Soif                     | 9419                    |      | 4   | 65     | 65     | 1 6            | 7    | 3    |
| - 1             | Graisse de cochon        | 9368                    |      | 4   | 69     | 65     | 9              | 1    | 5    |
|                 | Lard                     | 9578                    | 1:   | 5   | 66     | 66     | 5              | á    | 9    |
|                 | Beurre                   | 9423                    |      | 4   | 64     | 65     | 15             | 3    | -    |
| 1               | Chêne de 60 ans, le cœur | 11700                   |      | 6   | 5      | 8,     | 14             | 3    | 1.0  |
|                 | Liége                    | 2400                    | į,   | 1   | 18     | 16     | 12             | 6    | 2    |
| Bois.           | Orme, le tronc           | 6710                    |      | 3   | 35     | 46     | 15             | 6    | 1    |
|                 |                          |                         |      | 4   |        | 50     |                | 3    | i    |
| Dots            |                          |                         |      |     |        |        |                |      |      |
| Dots            | Frêne, le tronc          | 8550<br>8520            |      | 6   | 30     | 50     | 10             | 3    | 6    |

| ESPÈCES. | VARIÉTES.                | PESANTEL R | PORDN<br>IN POUCE CERE. |     |          | POIDS<br>BE PRO-EX BL |        |     |    |  |
|----------|--------------------------|------------|-------------------------|-----|----------|-----------------------|--------|-----|----|--|
|          |                          |            | -87                     | gr  | grum.    | Sixpes.               | mores, | gra | g. |  |
|          | Érable                   | 7550       |                         | 3   | 66       | 52                    | 13     | 6   | 5  |  |
|          | Nover de France          | 6710       |                         | - 3 | 35       | 46                    | 15     | 6   | -  |  |
|          | Saule                    | 5850       | ,                       | 3   | - 9      | 40                    | 15     | ,   | 6  |  |
|          | Tilleul                  | 6040       |                         | 3   | 0        | 42                    | - 4    | 3   | 6  |  |
| i i      | Sapin måle               | 5500       | ,                       |     | 61       | 38                    | - 8    |     |    |  |
| 1        | Sapin femelle            | 4980       |                         | 4   | 40       | 34                    | 13     | 6   | 1  |  |
|          | Peuplier                 | 3830       |                         | ,   | 71       | 26                    | 12     | 7   | 4  |  |
|          | Peuplier blanc d'Espagne | 5295       |                         | -2  | 71<br>55 | 37                    |        | ź   | 3  |  |
|          | Pommier                  | 7930       |                         | 4   | - 8      | 55                    | 8      | í   | 9  |  |
|          | Poirier                  | filito     | ١,                      | 3   | 31       | 46                    | 4      |     | 6  |  |
|          | Cognessier               | 7050       |                         | 3   | 47       | 40                    | - 5    | 4   | 5  |  |
|          | Neflier                  | 9550       |                         | 4   | 65       | 66                    | 1      | -   | 1  |  |
| Bois /   | Prunier                  | 7850       |                         | 4   | 5        | 56                    | 15     | 1   | 6  |  |
| HORS     | Olivier                  | 9:1711     | Ι,                      | 4   | 58       | 64                    | 1.5    |     | 6  |  |
|          | Cerisier                 | 7100       | ı,                      | 3   | 5.       | 5n                    |        | 6   | 2  |  |
|          | Condrier on noisetier    | 6000       | ı.                      | 3   | 8        | A.                    | - 1    |     |    |  |
|          | Buis de France           | 0110       |                         | Ä   | 50       | 63                    | 13     | 3   | 3  |  |
|          | Buis de Hollande         | 13480      | ш                       | - 6 | 65       | 93                    | 15     |     | 6  |  |
|          | If de Hollande,          | 7880       | ı,                      | Ä   | 6        | 55                    | - 4    | 4   | 3  |  |
|          | If d'Espagne             | 8070       | 10                      | Ä   | 13       | 56                    | -      | 6   | 5  |  |
| - 1      | Cyprès d'Espagne         | 6140       | ij.                     | 3   | 20       | 45                    | - 1    | - 2 |    |  |
| 1        | Thuya                    | 5608       |                         |     | 65       | 3n                    | i      |     | 5  |  |
|          | Grenadier                | 13540      |                         | -   | 1        | 94                    | 19     | 3   | 6  |  |
|          | Mürier d'Espagne         | 8970       | į,                      | 4   | 47       | 60                    | 19     | 5   | 4  |  |
|          | Gaiac                    | 13330      | Ú.                      | 6   | 66       | 03                    | 6      |     | 4  |  |
|          | Oranger                  | 7050       | ı.                      | 3   | 47       | 40                    | 5      | 7   | 5  |  |

#### EXTRAIT DES REGISTRES

n

### L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

#### Du 4 février 1789.

L'Académie nons a chargés, M. d'Arcet et moi, de lui rendre compte d'un traité élémentaire de chimie, que lui a présenté M. Lavoisier.

Ce traité est divisé en trois parties : la première a principalement pour objet la formation des fluides aériformes et leur décomposition, la combustion des corps simples et la formation des acides.

Les molécules des corps peuvent être considérées comme obéssant à deux forces, l'une répubsive, l'autre attractive. Pendant que la dernière de ces forces l'emporte, le corps demoure dans l'état solide; si, au contraire, l'attraction est plus faible, les parties du corps perdent l'adhérence qu'elles avaient entre elles, et il cesse d'être un solide.

Le force répulsive est due au finide très-subili qui s'insinue à travers les mécies de tous les creps, et qui les écarie, cette substance, quelle qu'elle ost, indicant le cause de la chaleur, ou, en d'autres termes, la senation que nous appelons cheleur dans l'effet de l'accumisation de cette substance, onne peut pas, dans un langue ripourenx, la désigner par le nom de chaleur, parce que la même détu-mination ne peut pas exprimer la cause et l'effet; c'ent ce qui a déterminé du voisier, avec les autres auteurs de la nomenclature chimique, à la désigner sous le nom de calorique.

Nous nous contenterons, dans ce rapport, d'employer la nomenclature adoptée par M. Lavoisier; mais, dans le cours de son ouvrage, après avoir établi, par les expérienres les plus exactes, les faits qui doivent servir de hase aux connaissances chimiques, il a toujours soin de justifier la nomenelature dont il fait usage, et de suivre les rapports qui doivent se trouver entre les idées et les mots qui les représentent.

S'il n'existai que le force attractive des molécules de la matière, et le force républiés de clorière, les corps passeraint branquement de l'état de solide à celui de fluide dérifiemes; mais une troisième force, la pression de l'âtmosphère, met chatacle à cet écratement, et c'es à le colastede qu'est due l'estisace de fluides. N. Lavaisier étabilit, par plusieure expériences, quel est lo degré do pression qui est nécessaire pour contenir différentes substances dans l'état liquides, etq quel est le degré de chaleur nécessaire pour vaincer cette résistance. Muis il y a un certain nombre de substance qui, à la pression de notre studepèrée et un degré de foid comm. a'handonnent junais l'état de fluide aériforme; ce sont celles-là qu'on désigne sous le non de gae;

Paisque les molécules de tous les corps de la nature sont dans un état d'équitiles entre l'attaction, qui tend à les resprocher et à les réunir, et les efficient, qui tend à les écrete, non-seulement to-calorique environne de toute parts les corps, miss encrer il resulpit les intervalles que les médécules laissent catre elles, et, contané rés un fluide estrèmenter compressible, al 24 y accumelé cui l'ay resserve et à y combine en partie. De res considérations, M. Lavoise modelle l'ay preserve de colorique, combine, la caparité de colorique comliné, la caparité de colorique, le résulteur abolue, le chaleur lateur, le chaleur sessible. On pourrait lui reprocher d'avoir insisé trop peu sur la propofété disatique et compressible du ralarique, et de li révalle us ou différence entre sont injuse et compressible du ralarique, et de la révalle us ou différence entre sont injuse et tous de M. Blick sur la opacité de raladeur; mais, en Geratant cette considération, les étides de M. Lavisco ou tecnui l'avantage d'avoir plus dus clarife.

Après ces principes généraux. M. Lavoisier décrit le moyen qui sinaginé M. de Laplace pour détermient par la passitié de glace fondis celle du solorique qui vest dégagé, au milieu de cette glace, d'un corps qui était élevé à une certaine température, ou d'une combinaison qui s'y est formée. Il passe essuite à des vues générales sur la formation et la conditation de l'atmosphère de la terre, non-esture en la considérant dans l'état où elle se trouve, mais encore dans différents états hymothétiques.

Notre atmosphère est fornire de toutes les substances autreptibles de demayer dans l'état dérinème au degré habited de température et de pression que nous éprouvons. Il était bien impartant de déterminer quel est le nombre et quelle est la nature des fluides élatiques qui composent cette couche inférieure que nous insistents. De auti que les connaissances que nous avous acquiess sur cet objet font la gloire de la chimie moderno; que non-seulement on a nankyée est fluides, mais qu'un a accorca spori à consaitlere note ule de combissions qu'ils formiente avec

les substances terrestres, et que per la le ride immense que les ascirca chimites cherchient à déquier per quelques suppositions a 46 coublé pour la plus grende partie. Il est bien intéressant de voir celui qui a le plus contribut à nous procurer ces conssissances nouvelles en tracer lui-même le tableou, rapprender les résultats des expériences qui on fait l'objet du grend nombre de ses mémoires, perfectionner ces expériences et loss les appareils qu'il a fallu inaginer; mais in r'est pas possible de suiver dans un certait les descriptions que M. Lavoisier présente, avec besseoup de concision, sur l'analyse de l'air de l'atanosphère, la décomposition de garden par les conferences des arides en général, la décomposition du gaz oxygène par le sonfer, le phosphere et le charbon, sur la formation des oxydes melalliques, le principe radical de l'eue, sa décomposition par le charbon et par le fer, la quantité de calorique qui se dégage des différentes supèces de combustion, et la formation de l'acide nitrique qui se dégage des différentes supèces de combustion, et la formation de l'acide nitrique de l'acide nitrique des des des différentes supèces de combustion, et la formation de l'acide nitrique de l'acide nitrique des différentes supèces de combustion, et la formation de l'acide nitrique de l'acide nitrique des différentes supèces de combustion, et la formation de l'acide nitrique de l'

Après tous ces objets, M. Lavoisier examine la combinaison des substances combustibles les unes avec les autres.

Le soufre, le phosphore, le charbon, ont la propriété de s'unir avec les métaux, et de là naissent les combinaisons que M. Lavoisier désigne sous le nom de sulfurre, phosphores et carbures.

L'hydrogène peut aussi se combiner avec un grand nombre de substances combustibles; dans l'état de gaz, il dissout le carbone ou charbon pur, le soufre, le phosphore, et de là viennent les différentes espèces de gaz inflammable.

Lorsque l'hydrogène et le carbone s'unissent ensemble, sans que l'hydrogène et ié dé porté à l'état de gaz par le calorique, il en résulte, seton M. Lavoisier, cette combination particulière qui est conune sous le nom d'huir, et cette buile est fixe ou volatile, seton les proportions de l'hydrogène et du carbone. Il a exposé dans les Wenoires de 17,58 les expériences qu'i font conduit à cette opinion.

Cependant il nous paraît que cette opinion n'est pas à l'abri des objections; onus nous contentierm d'en propose me. Tottes les hindles donnent un peu d'eau et un peu d'acide lorsqu'on les distille, et, en risférant les distillations, on peut te réduire suitierment en eu, en acide, en charbon, agua carbonique et en gaz hydrogène carboné. Cet acide et cette euu, qu'on retire dans chaque opération, s'annoncres-libs peu qu'il entrait de l'expène dans le composition de l'huile; car il est facile de preuvre que l'air qui et contenu dans les vaisseux qui sevrent à la distillation à la pau contribier d'une meairer examilés à leur production.

Il dilati d'abord examiner les phénombres que présente l'oxygénation des quatre substances combustibles aimples, le phosphore, le soufre, le carbone et l'hydrogène: mais ces substances, en se combinant les unes avec les autres, out « formé des corps combustibles composés, tels que les builes, dont l'oxygénation doit présente d'autres résultas. Solto M. Lavoisier, il existe de saciétés et des ovqu'e a base double et triple : il donne en geferfu le nom d'azyà à bantes les ausbances qui ne son pas oxygénée pour penende le carachère seide. Tons les acides du règne régété lo nt pour base l'hydrogène, le carbone, equelquéosi l'hydrogène, le carbone et le phosphore. Les acides et oxysées du règne sainai sont encore plus composés; il entre dans la composition de la plupart quetre bases acidifiables, l'hydrogène, le carbone, le phosphore et l'assée. M. Lavoisier tiche de rendre mison, par ces paringes treès-simples, de la sutter os de la différence des arides régétaux et des autres substances d'une nature végétale et d'une nature anninet; il ne servit pas juste, dans ce moment, de igner are séréritée ces aprexus ingénieux, parce que l'auteur se propose de les développer dans les Mémoires particuliers.

L'hydrophe, l'oxygène et le carbone sont des principes communs à tous les régitaux, et, pour cette raison, M. vanoiser les appelle principié. Ces principes, en raison de la quantité de calorique avec lequel ils se trouvent combinés dans les vigénaux, sont tous à peu prèse en équilibre à la température dans laquelle nous viroux; aimi les végéaux ne contiennont ni huile, ni esu, ni acide carbonique, et seuloment les éléments de toutes ces substances; mais un changement légre dans la distinction de l'autorité d'autorité d'autorité de l'autorité d'autorité d'autorité d'autorité d'autorité de l'autorité d'autorité d'a

Il y a un grand rapport entre ces dernières idées de M. Lavoisier et celles que M. liggius a expocées dans un traité sur l'acide acéteux, la distillation, la fermentation, etc. qu'il a publié en 1986, et dans lequel il admet la formation de l'euu et des builes par l'action de la chaleur; mais, a syant pas distingué le galvignées, qu'il setuit à la indifférent), de charlon et de leur combination, il n'a pu déterminer les effets de la chalour et de la fermentation avec autuat d'asartistée de M. Lavoisier.

Les subtances acidifiables, en 'unisont arec l'oxygène et en se convertisant on acides, equipitent une grande tendance à la combinaion : elles devienment propres à 'unir avec des subtances terreuses et métalliques. Mais une circotance remarqualed deitingue es deur espèce de combination; étet que les métaurs ne perwent contracter d'union avec les acides que par l'intermide de l'oxygène, de manière qu'il l'aut qu'ils soient réduites en oxydes, on qu'ils décomposeur l'eu, dont ils dégagent alors le gaz hydrogèno, ou qu'ils trouvent de l'oxygène dans l'acide, ot c'est ainsi qu'ils formont du gaz nitrenx avec l'acide nitrique.

La considération des pbénomènes qui accompagnent les dissolutions conduit M. Lavoisier à celle des bases alcalines, des terres et des métanx, et à déterminer le nombre des sels qui peuvent résulter de la combinaison de ces différentes bases avec tons les acides connus.

Dans la secondo partio de son ourrage, M. Lavoisier présente successiement le tableau des substances simples, on pubti de celles que jétat a tende de nos consistances nous oblige à considérer comme telles; celni des radicaux on bases oxydables et aciditàbles, composées de la relation de plusieurs substances simples, cere at es combinaisons de l'azole, de l'hydrogène, du acrobne, du ourfer et du phosphore, avec des substances simples, et enfia ceux des combinaisons de tous des consistences de chifferentes bases. Chaque tableau est accompagné d'un exploracion sur la nature et les préparations de la substance qui en est l'objet, et ser se pricipates combinaisons.

N. Lavoisier a réuni, dans la troisième partie de sou ouvrage, la description sommaire de tous les appareils et de toutes les opérations manuelles qui ont rapport à la chimie élémentaire. Les détails indispensables dans lesqueé il faut entrer auraient interrompu la marche des idées rapides qu'il a présentées dans les deux premières partie, et on auraient rendu la fecture faiteante.

Cette description est d'autant plus préciouse, que non-ecedement elle est faire recheances que émblonde et de clarife, mais encorre qu'éle a particulièrement pour objet les appareils relatifs à la chimie moderne, dont planieurs sont dus à N. Larosivier lui-nétane, et qui, on général, sont eucrer peu connus, même de cessu qui font une étude particulière de la chimie; mais il est impossible de tracer une orquisse do ces descriptions, et nous sommes obligés de nous borner à l'énumération des chapitre dans leuqués élés esont classées.

Le chapitre premier traite des instruments propres à déterminer le poids absolu et la pesanteur spécifique des corps solides et liquides.

Le second est destiné à la gazométrie, ou à la mesure du poids et du volume des substances aériformes.

Le chapitre troisième contient la description des opérations puremont mécaniques qui ont pour objet de diviser les corps, telles que la trituration, la porphyrisation, le tamisage, le filtrage, etc.

M. Lavoisier décrit, dans le chapitre cinquième, les moyens que la chimie emploie pour écarter les unes des autres les molécules des corps sans les décomposer, el, réciproquement, pour les réunir, ce qui comprend la solution des sels, leur lixivitation, leur évaporation, leur cristallisation, et les appareits distillatoires.

Les distillations pneumato-chimiques, les dissolutions métalliques, et quelques

autres opérations, qui exigent des appareils très-compliqués, sont l'objet du sixième chapitre.

Le chapitre septième contient la description des opérations relatives à la combustion et à la détonation. Les appareila qui sont décrits dans ce chapitre sont entièrement nouveaux.

Enfin, le chapitre huitième est destiné aux instruments nécessaires pour opérer sur les corps à de très-hautes températures.

Toute- ce decriptions sont rendures resulting par un grand nombre de planchesqui présentent tous les détails qu'on peut dériere, et qu'es sont grarées avez de coup de soin, Nous ne devan pas faisore ignover à la reconnaissance des chimitents qu'elles ne sont point Tourage d'un bont Tourage d'un bont ne recenuire, mais qu'elles sont deux en an ziète et aux salents variée d'un traducteur de l'ouvrage de M. Kirwan sur le phlosistiane.

Ces nouveaux déments sont terminés par quatre tables : la première donne le nombre des pouese subjues correspondant à un poids déterminé d'eau; la seconde est destinée à convertir les fractions vulgaires en fractions décinales, et réciproquement; la troisième présente le poids des différents gaz, et la quatrième, la pesanteur spécifique des différentes substances.

Ainis, M. L'avoisier, en partant des notions les plus simples et des objets les plus défunctaires, conduit successivement aux combinations plus compositions raisonnements sous presque toujours fondés sur des expériences ripoureures, ou plus l'ille de la compartie de l'avois de l'avois de l'avois de l'avois de l'avois de l'avois partiel l'avois de l'avois de

L'ouvrage est précédé d'un discours dans lequel M. Lavoisier rend compte des motifs qui l'ont engagé à l'entreprendre, et de la marche qu'il a suivie dans son exécution.

S'étant imposé la bid en erien conclure un delà de ce que les exprisances présentent et de ne junsis suppléer au silence des faits; il n'a point compris dans ses éléments la partie de la chinnie la plus susceptible peut-dêre de devenir un jour une science exacte; c'est celle qui traite des affinités ou attractions chimiques mais les données principales manquent, ou du moins celles que nous avons ne sont encrer ni assez précises ni assez certaines pour devenir la base sur laquelle doit portre une partie aussi important de la chimie.

M. Lavoisier a la modestie d'avouer qu'une considération servite a peut-fret donné du poids aux raisons qu'il pouvait avoir de se taires une les affinités; r'est que M. de Morreau est au moment de publier l'article Affinité de l'Encyclopédie méthodique, et qu'il a redouté de traiter en concurrence avec lui un objet qui exige des discussions très-délicates. Quoique les savants s'empressent de toutes parts de rendre justire aux connaissances profondes de M. de Morveau, il doit néanmoins être flatté d'un aveu qui honore également celui qui l'a fait.

Si M. Laveisier ne parle point, dans ce traité, des parties constituantes et élémentaires des corps, c'est qu'il regarde comme hypothétique tout ce qu'on a dit sur les quatre défaemts: il est probable que nous ne connaisons pas les molécules simples et indivisibles qui composent les corps; mais il est un terme auque nous condinisent nos analyses, et ce sont les dernier résultats que nous en obtenons qui sont pour nous des substances simples, ou, si l'en veut, deéféments.

Mais l'objet principal de ce disconrs est de faire sentir la liaison qui se trouve entre l'abus des mots et les idées fausses, entre la précision du langage et les progrès des sciences.

Nous pensons que ces nouveaux éléments sont très-dignes d'être imprimés sous le privilége de l'Académie.

Fait à l'Académie, le 4 février 1789.

Signé D'ARCET et BERTHOLLET.

Je certilie le présent extrait conforme à l'original et au jugement de l'Académie. A Paris, ce 7 février 1789.

Signé lo Marquis DE CONDORCET

.

# EXTRAIT DES REGISTRES

### LA SOCIÉTÉ BOYALE DE MÉDECINE.

#### Du 6 février 1789.

Les physicieus et tous les hommes qui s'adonnent à l'étude de la philosophie uaturelle savent que c'est aux expériences de M. Lavoisier qu'est due la révolution que la chimie a éprouvée depuis quelques années; à peine M. Black eut-il fait conuaître, il y a hientôt vingt ans, l'être fugace qui adoucit la chaux et les alcalis, et qui avait jusque-là échappé aux recherches des chimistes; à peine M. Priestlev eut-il donué ses premières expérieuces sur l'air fixe et ce qu'il appelait les différeutes espèces d'air, que M. Lavoisier, qui ne s'était encore appliqué qu'à mettre dans les opérations de chimie de l'exactitude et de la précision, couçut le vaste projet de répéter et de varier toutes les expériences des deux célèbres physicieus anglaia, et de poursuivre avec une ardeur iufatigable une carrière nouvelle, dont il préroyait dès lors l'étendue. Il seutit surtout que l'art de faire des expérieuces vraiment ntiles et de contribuer aux progrès de la science de l'analyse cousistait à ue rien laisser échapper, à tout recueillir, à tout peser. Cette idée ingéuieuse, à laquelle sout dues toutes les découvertes modernes, l'engagea à imagiuer, pour les effervescences, pour les combustions, pour la calcination des métaux, etc. des appareils capables de porter la lumière la plus vive sur la cause et les résultats de ces opérations. On connaît trop généralement aujourd'hui la

plupart des faits et des découvertes que cette ronte expérimentale nouvelle a fait naître, pour que nous ayons besoin d'en suivre ici les détails; nons nous contenterons de rappeler que c'est à l'aide de ces procédés, à l'aide de ce nouveau sens, ajouté, pour ainsi dire, à ceux que le physicien possédait déjà, que M. Lavoisier est parvenu à établir des vérités et une doctrine nonvelles sur la combustion, sur la calcination des métaux, sur la nature de l'ean, sur la formation des seides, sur la dissolution des métaux, sur la fermentation et sur les principaux phénomènes de la nature. Ces instruments si ingénieux, cette méthode expérimentale si exacte et si différente des procédés employés autrefois par les chimistes, n'ont cessé, denuis 1272, de devenir, entre les mains de M. Lavoisier et des physiciens qui ont suivi la mêuse route, une source féconde de découvertes. Les Mémoires de l'Académie des Sciences offrent, depuis 1773 jusqu'en 1786, nne suite non interrompue de travaux, d'expériences, d'analyses faites par ce physicien sur le même plan. Ce qu'il y a de plus frappant pour ceux qui aiment à suivre les progrès de l'esprit humain dans ce genre de recherches, dont on n'avait aucune idée il y a vingt ans, c'est que toutes les découvertes qui se sont succédé depuis cette époque n'ont fait que confirmer les premiers résultats trouvés par M. Lavoisier. et donner plus de force et plus de solidité à la doctrine qu'il a proposée. Une antre considération, qui nous paraît également importante, c'est que les expériences de Bergman, de Scheele, de MM. Cavendish, Priestley, et d'un grand nombre d'antres chimistes dans différentes parties de l'Europe, quoique faites sous des points de vue et avec des moyens différents en apparence, se sont tellement accordées avec les résultats généraux dont nous parlions plus haut, que cet accord, bien propre à convaincre les physiciens qui cherchent la vérité sons prévention et aver le rourage nécessaire pour résister aux préjugés, n'a fait que rendre plus solides et plus inébrantables les fondements sur lesquels repose la nouvelle doctrine chimique. C'est dans cet état de la science, c'est à l'époque où les faits nouveaux, généralement reconnus, n'excitent encore des discussions entre les physiciens que relativement à leur explication, que M. Lavoisier, auteur de la plus grande partie de ces découvertes et de la théorie simple et lumineuse qu'elles ont créée, s'est proposé d'enchaîner dans un nouvel ordre les vérités nonvelles, et d'offrir aux savants; ainsi qu'à ceux qui veulent le devenir, l'ensemble de ses travaux. Ceux qui ont suivi avec soin les progrès successifs de la chimie ne tronveront dans l'ouvrage dont nous nous occupons que les faits qu'ils connaissent déjà; mais ils se présenteront à eux dans un ordre qui les frappera par sa clarté et sa précision. Ce sera donc spécialement sur la marche des faits, des idées et des raisonnements tracés par M. Lavoisier, que nous insisterons dans ce rapport,

Ce traité est divisé en trois parties. Dans la première, M. Lavoisier expose les éléments de la science et les bases sur lesquelles elle est fondée. C'est sur les corps les plus simples, et sur le premier ordre de leurs combinaisons, que roule cette première partie, comme nous le dirons tout à l'heure.

La seconde partie présente les tableaux de toutes les combinaisons de ces corps simples entre eux, et des mixtes qu'ils forment les uns avec les autres. Les composés salins neutres en sont particulièrement le sujet.

Dans la troisième partie, M. Lavoisier décrit les appareils nouveaux, dont it a imaginé la plus grande partie, et à l'aide desquels il a établi les vérités exposées dans la première partie.

Considérons chacune de ces parties plus en détail, et suivons l'anteur jusqu'à considérons divisions, pour faire connaître l'utilité et l'importance de son ouvrage.

#### PREMIÈBE PARTIE.

En esposant, dans un discours préliminaire, les moifs qui l'ont engagé à écrire son ourrage, M. Lavoisier annonce que c'est en s'occupant de la nomenchalure et en dévelopant ses idées sur les avantages et la nécessité de liér les mots aux faix, qu'il à été utration comme malgré le là faire na traité démentaire de chimie; que cette nomenclature méthodique l'ayant conduit du connu à l'inconnu, cette marche, qu'il s'est troue's forred de suivre, lui a paru propre à guider les pas de ceux qu'il ceulent étudier la chimie; il pease que, quoique cette sence ait encore beaucoup de lacunes et ne soit pas compiète comma la géométrie démentaire, le faits qui la composent à s'armagent expendant d'une manière is heureuse dans la doctrine noderne, qu'il est permis de la comparer à cette denzière, et qu'on pout espérer de la voir s'approcher, le nos jours, du depré de perfection qu'elle est susceptible d'attrindre. Son but a été de ne rien conclure au delà de l'expérience, de ne jamais suppléer au silence de faitie.

Cest pour cela qu'il n'a point parté des principes des corps, sur lesquels on a despuis si longtemp donné des idées vapues dans les écoles et dans les ouverages éfémentaires; qu'il n's rien dit des attractions ou affinités chimiques, qui ne sont point encoure commes, nivirant lui, sur les actitude d'accessire pour en exposer les généralités dans des éféments. Il termine ce discours eu retraçant les raisons et les motifs qui ont aguél ets chimister dans le travail de la novelle comencier, et en fissant voir quelle influence les nones exceta proposés dans ce travail prevent avoir sur les propries et l'étude de la science.

La première partie qui suit immédiatement ce discours préliminaire comprend dix-sept chapitres.

M. Lavoisier annonce qu'il traite, dans cette première partie, de la formation des fluides aériformes et de leur décomposition; de la combustion des corps sim-

ples et de la forrastion des acides. Ce tire, qui a 'unrais certainement par rappét aux anciens chimiste Funesmble de leux rience, le comprend expendant tent entire pour ceux qui la possiblent; et, en effet, l'un de nous, en trepant la marche et l'état de toutes les connaissances chimiques modernes dans quedques séances ur les fluides d'atoliques, a fair vior que toute la science ent comprie dans l'histoire de leur développement et de leur fixation. Il est donc vai de dire que, quoique de donnaise de la chimie ait été singulèment agranda per le nombre condidérable de faits nouveaux qu'elle a sequis depuis quelques années, le rapprochement, la liaison et la colèmence de ces faits pouveaut en resserver les éféments dans l'esprit de ceux qui les possèdent et de ceux qu'une méthode exarte guide dans leur ciudes; si les exprisences semblent effraye l'imagination par leur nombre, les résultats simples qu'on en tire et les données générales qu'elles fournissent font canonir les difficilés ét rendent le travail de la mémoire plus feile. Cette vérité sera mise dans tout son jour par l'esposé des divers objets compris dans cette remière partie de l'ouvrage de M. Lousieir.

Le premier chapitre traite de la combinaison des corps avec le calorique ou la matière de la chaleur, et de la formation des fluides élastiques. Le calorique dilate tous les corps en écartant leurs molécules, qui tendent à se rapprocher par la force d'attraction. On peut donc considérer son effet comme celui d'une force répulsive ou opposée à l'attraction, Lorsque l'attraction des molécules est plus forte que l'écartement ou la force répulsive communiquée par le calorique, le corps est solide; si la force répulsive l'emporte sur l'attraction, les molécules s'écartent jusqu'à un certain point, la fusion, et enfin la fluidité élastique naissent de cet effet. Comme la diminution ou l'enlèvement du calorique permet le rapprochement des molécules des corps dont l'attraction agit alors librement, et comme on peut concevoir un refroidissement toujonrs croissant, beauconp plus fort que celui que nous connaissons, et conséquemment un rapprochement proportionné dans les molécules des corps, il s'ensuit que ces molécules ne se tonchent pas, qu'il existe des intervalles entre elles; ces intervalles sont remplis per le calorique. On peut l'y accumuler; c'est cette accumulation qui détruit l'attraction de ces molécules, et qui donne enfin naissance à un fluide élastique. Tous les corps liquides prendraient, à la surface du globe, cette forme de fluides élastiques, si la pression de l'air atmosphérique ne s'y opposait pas; c'est en raison de cette pression qu'il faut que la température de l'eau soit élevée à 80 degrés ponr qu'elle se réduise en vapeur; l'éther à 30 ou 33 degrés, l'alcool à 67. Mais les fluides, supposés réduits en vapeurs par la suppression du poids de l'atmosphère, se formeraient bientôt un obstacle à eux-mêmes par leur pression.

On voit, d'après cela, qu'un fluide élastique ou un gaz n'est qu'une combinaison d'un corps quelconque ou d'une base avec le calorique. On voit encore que, suivant les espaces on les intervalles compris entre les molécules des différents carps, il faudra plus ommis de calorique pour les dilates au même point; c'est différent ce qu'on nomme opposit de éalore, et la quantité de calorique nécessière pour élence chaptes corps à la même température se nomme éalore ou consoire pour élence chaptes corps à la même température se nomme éalore ou camme des corps, en se combinant au calorique, deviament des lluides qu'est publicate de la républica des molécules du calorique, ou pitaté à une attraction plus forte entre ces dernières qu'entre celles des carps fluides étatiques, qui sont alors repossées par l'éfet du premier.

Ces idées simples, et fondées sur des expériences exactes, conduisent l'auteur à donner, dans le second chapitre, des vues sur la formation et la constitution de l'atmosphère de la terre; elle doit être formée des anbstances susceptibles de se volatiliser an degré ordinaire de chaleur qui existe sur le globe, et à la pression moyenne qui sontient le mercure à 28 pouces. La terre étant supposée à la place d'une planète beaucoup plus rapprochée du soleil, comme l'est Mercure, l'eau, le mercure même, entreraient en expansion et se mêleraient à l'air, jusqu'à ce que cette expansion fût limitée par la pression exercée par ces nouveaux fluides élastiques. Si le globe était, au contraire, transporté à une distance beaucoup plus éloignée du soleil qu'il ne l'est, l'eau serait solide et comme une pierre dure et transparente. La solidité, la liquidité, la fluidité élastique sont donc des modifications des corps dues au calorique. Les fluides habituellement vaporeux qui forment notre atmosphère doivent, ou se mêler lorsqu'ils ont de l'affinité, ou se séparer suivant l'ordre de lenrs pesanteurs spécifiques, s'ils ne sont pas susceptibles de s'unir. M. Lavoisier pense que la couche supérieure de l'atmosphère est surmontée de gaz inflammables légers, qu'il regarde comme la matière et le fover des météores lumineux.

Il était très-atturel que ces considérations généroles sur l'atmosphère de la terre lissent atoirise de l'analyse de l'in qui la compose; cette analyse fait le sujet du troisième chapitre, dans lequet est consignée une des plus belles découverse du trèsième chapitre, dans lequet est consignée une des plus belles découverse du siècle et de la chimis moderne. Le combustion du merceure dans un ballon, la perte de poids d'un sixième de l'air, l'augmentation correspondante du poids du mercure, la qualité défédère den cinquisitement d'air restant, la séparation de l'air de la chaux de mercure fortement échauffe, la puralté de calui-ri, la recomposition de l'air emballe à celui de l'atmosphère par l'addition de cette partie très de mercure à celle resté dans le billon, la chalour viue et la fiamme brillant dégagée de l'air par le fer qu'on y brâle, suffisent à M. Lavoisier pour prouver que l'air atmosphérique et un composé de deux fiables édatiques différents, l'un respirable, l'autre non respirable; que le premier en forme 0,27, et le se-cond 0,73.

Dans le quatrième chapitre, ce savant expose les nons donnés à ces deux gaz

qui composent l'air atmosphérique, et les raisons qui les out fait proposer; le premier porte, comme ou sait, le nom d'air estal et de gaz axygène, et le second, celui de gaz assets.

La quatité des principes de l'atmosphère étant connue, la nature da gua crypène corque essuite M. Lavoisier. Le cinquième chapitre se destiné à l'aramane de la décomposition du gas osyphes ou sir vital par le soufre, le phosphore, le charbon, et de la formation des acides. Cent grains de phosphore brailés dans un hallon bien plein d'air vital absorbent 156 grains de cet sir ou de au buse, et formant 556 grains d'acide phosphorique courret. 368 grains de charbon absorbent 757 grains d'air vital, et formient 100 grains d'acide cribonique. Le soufre ou absorbe plus que son poids et devient acide suffurque. Le base de cet air a douz la propriéfe, en se combinant avec et trois copa combutibles, de les convenir en arides; de la le uom d'oxygène douné à cette base de l'air vital, et celui d'oxygénation dousé à l'oxpération par la perfortion par la organica d'oxygénation dousé à l'oxpération par la pelle cette base se fair s'unit, et celui d'oxygénation dousé à l'oxpération par la pelle cette base se fair vital, et celui d'oxygénation dousé à l'oxpération par la pelle cette base se l'air vital, et celui d'oxygénation dousé à l'oxpération par la pelle cette base se l'air vital, et celui d'oxygénation dousé à l'oxpération par la pelle cette base se l'air vital, et celui d'oxygénation dousé à l'oxpération par la pelle cette base se l'air vital, et celui d'oxygénation dousé à l'oxpération par la pelle cette base se l'air vital, et celui d'oxygénation dousé à l'oxpération par la pelle cette base se l'air vital, et celui d'oxygénation de l'air vital, et celui d'oxygénation d'oxygénation

La nomenchature des differents acides forme le sujet du siximo chapitre; le nom péried i decid ésigne la combinaion avec l'oxypte, le nome partieur appartiment aux base différentes mies à l'oxyptes. Le soufre forme l'acide description, le carbone on charbon par l'acide description, le carbone on charbon par l'acide description, le carbone on charbon par l'acide description, le coufre combiné avec peu d'oxyptes, et dans l'état d'un acide faible, dominaire de la couffe combiné avec peu d'oxyptes, et dans l'état d'un acide faible, dominaire des unifercies d'uniferes, hauds qu'une plus grande proportion de ce principe acide nomen l'acide sulfiction; qui sout d'éjà leur course de la Société. M. L'avoisier douse, à la fin de ce chapitre, les proportions d'acute et d'oxyptes qui constituent l'acide du nitre en différente date, comme l'et découver M. Caronish.

Il parie, dans le septième chapitre, de la décomposition du gaz ovygène pales métaux. On situ que esc corps combustibles abnocher la base de l'isi vital plas co moins ficilement, et à des températures plas on moins élerées; mais, comme l'allinié de ces corps pour l'oxygène est em général rarement plus forte que celle de celui-ci pour le calorique, les métans s'y combinent plus on moins difficilement. Les composis des métaus et d'oxygène n'étant pas des acides, on a proposé le nom d'oxydes pour les désigner, a use des celui de chaz, qui était équivoque et fondé ure une fanues analogie. M. Lavoisier donne les détails de cette nomeclature à la fin de ce chapitre.

Il traite, dans la buitième, du principe radical de l'eau et de la décomposition de ce fluide par le charbon et le fer. L'eau que l'on fait passer à travers un tube de verre ou de porcelaine rougi au feu se réduit seulement en vapeur, sans éprouver d'altération. En passant à travers le même tube chargé de 36 grains de charbon, il y a 55 grains d'eau changée de nature, et le charbon disparatt. On obtient 100 grains on 14h ponces d'acide arbonique, qui continement, ontre les 88 grains de carbone, 72 grains d'acide proproposant nécessariement de l'eus, puisque accun autre corps n's pu le lui fournir; ce gus acide carbonique et mélé e 3 grains os 350 pouces cabbe de gar inflammable; ces 13 grains, ajontés aux 72 grains d'oxygène solivér par le carbone, font les 85 grains d'eus qui manquent, 12 grains d'oxygène solivér par le carbone, font les 85 grains d'eus chi en carbone, font les 85 grains d'eus les 16 de gas inflammable, on a 100 grains d'eus. L'eux est donc composée de ces deux principes. L'oxygène et d'éfic conte par le détaile précédents; la base du gas inflammable a dét nommé laplarques, ou principe radical de l'eux; M. Lavosière en décrit le proposités, d'active classe l'eux d'eux l'eux propriéts, d'entrout celles or all'a dans l'état de gar.

Le neuvième chapitre contient des détails absolument nenfs sur la quantité de calorique qui se dégage dans la combustion de différents corps combustibles, ou . ce qui est la même chose en d'autres termes, pendant la fixation de l'air vital ou gax oxygène. Pour bien concevoir l'objet de cet article important, rappelons que l'air vital est, comme tous les antres fluides élastiques, une base solidifiable unie à du calorique; que ce gaz ne peut se fixer, ou sa hase devenir solide dans les combinaisons où elle entre, qu'en perdant le calorique qui la tenait écartée et divisée en fluide élastique. Cela posé, il est clair qu'en partant d'une expérience où l'air vital paraît laisser déposer sa base la plus solide possible en perdant tout le calorique qu'il contient, on aura une mesure à peu de chose près exacte de la quantité absolue de calorique contenn dans une quantité donnée de gaz oxygène. Mais comment mesurer cette chalcur? M. Lavoisier s'est servi, pour cela, d'un appareil ingénieux, dont la première idée est due à M. Wilcke, physicien anglais, mais qui a été changé et bien perfectionné par M. de Laplace. Ce sont des enveloppes de tôle garnies de glace, et laissant un espace vide dans lequel on fait les expériences de combustion, absolument comme dans une sphère de glace assex épaisse pour que la température extérieure n'influe en aucune manière sur sa cavité intérieure. Le calorique se sépare pendant la fixation de l'oxygène, fond une partie de cette glace, proportionnelle à la quantité qui s'en dégage. En opérant ainsi la combustion du phosphore, M. Lavoisier a vn qu'nne livre de ce combustible fond 100 livres de glace, en absorbant une livre 8 onces d'air vital; et, comme l'acide phosphorique concret qui résulte de cette combustion paraît contenir l'oxygène le plus solide et le plus séparé de calorique, il en conclut que, dans l'état d'air vital, une livre d'oxygène contient une quantité de calorique suffisante pour fondre 66 livres 10 onces 5 gros 24 grains de glace à zéro. En partant de cette expérience, M. Lavoisier a trouvé qu'une livre de charbon absorbant 2 livres 9 onces 1 gros 10 grains d'oxygène, et ne faisant fondre que 96 livres 8 onces de glace, tout le calorique contenu dans cette quantité d'air vital n'est pas dégagé, puisqu'il se serait fondu 171 livres 6 onces 5 gros de glace; la différence

de cette quantité de calorique, c'est-à-dire une quantité capable de fondre 74 livres 14 onces 5 gros de glace, est employée à tenir sous forme de gaz 3 livres q onces 1 gros 10 grains d'acide carbonique, produit dans cette opération. La combustion du gax hydrogène brûlé dans l'appareil de glace lui a présenté le résultat auivant, relativement au dégagement du calorique : une livre de ce gax absorbe 5 livres 10 onces 3 gros 24 grains d'air vital en brûlant; il se dégage dans cette combustion une quantité de calorique capable de faire fondre 295 livres 9 onces 3 gros ! de glace; or, comme cette dose d'air vital aurait donné, si on l'avait fait servir à la combustion du phosphore, où l'oxygène paraît être le plus solide possible, une quantité de calorique suffisante pour fondre 377 livres 12 onces 3 gros de glace, il s'ensuit que la différence de ces deux quantités de calorique, qui est exprimée par celle de 82 livres 9 onces 7 gros ; de glace fondue, reste dans l'ean à zéro de température, et que chaque livre de ce liquide, à cette température, contient, dans la portion d'oxygène qui fait un de ses principes, une quantité de calorique capable de fondre 19 livres 5 onces 2 gros 48 grains de glace, M. Lavoisier a trouvé, par les mêmes expériences, la quantité de calorique contenn dans l'oxygène de l'acide nitrique, et celle qui se dégage dans la combustion de la cire et de l'huile; et, si ces recherches avaient été suivies avec un soin éral sur la quantité de calorique que chaque métal dégage de l'air vital en absorbant l'oxygène ou en se calcinant. cette appréciation serait, comme le dit M. Lavoisier à la fin de ce chapitre, d'une grande utilité pour l'explication de beaucoup de phéuomènes chimiques.

L'auteur décrit, dans le dixième chapitre, la nature générale des combinaisons des substances combustilles déjà examinées dans les chapitres précédents, les unes avec les autres. Les allièges des métaux, les dissolutions du soufre, du phosphore, du charbon dans le gas briegeise, l'union du carbone et de l'hydrogènes, qui constitue les huiles en général, sont indiqués successiment. Dans ce chapitre, comme dans tous les précédents, on trouve des vues neuves sur l'union encore incomuné dan biuser substances condustibles intre elles.

Dans tous les chapitres précédents, qui ont pour objet la décomposition de l'aixi, l'absorption de l'oxygène par les corps combatibles et les phénomènes de leur combustion et de leurs produits, il a'est question que des substances combinations de ce principe acidifiant avez plusieurs bases à la fois, conséquemment des oxydès et des acidies à plusieurs bases, et la composition des matières végédales et aimailes. On reconsant, par la lecture de ce chapitre, la clarif des principes de la chimie moderne, et en même temps la richesse de la nature dans la variété des nouposés qu'elle forme avec très peu d'éféments. L'amplye la plus casted prouve que l'hydrogène et le carbone, privés de la plus grande quantité de leur calorique units ensemble, dans des proprofessors d'années privés de la plus grande quantité de leur calorique units ensemble, dans des proprofessors d'ârentes. L'amplye la plus casted leur calorique units ensemble, dans des proprofessor différentes à des canadité direvesse d'oxy-

gène, constituent les matières végétales. M. Lavoisier range ces matières parmi les oxydes, lorsque la quantité d'oxygène est trop peu abondante pouc leuc donnec le caractère acide, ou parmi les acides, lorsque ce principe y est plus abondant. Le phosphore et l'azote font quelquefois partie de ces composés; et alors ils se rapprochent des matières animales. Ainsi, trois ou quatre corps simples, unis en différentes propoctions et dans différents états de pression ou de privation de calorique, suffisent à la chimie moderne pour rendre raison de la diversité des matières végétales, oxydes et acides; et, en y ajoutant l'asote, le phosphore et le soufre, les composés plus compliqués qui en résultent donnent une idée exacte de la nature des substauces animales, oxydes ou acides. M. Lavoisier fait voir qu'on pourrait, suivant les règles de sa nouvelle nomenclature, désigner les principales espères des matières végétales composées d'hydrogène, de cachone et d'oxygène, soit oxydes, soit acides; mais la nécessité d'associec tron de mots pour désignec ces composés focmerait un langage bachare, et l'auteur préfère les noms des treise acides végétaux et des six acides animaux, adoptés dans la nouvelle nomenclature. Il termine ce chapitre par le dénombrement de ces acides.

Ces principes, aussi clairs que simples, sur la composition des substances végétales et animales, conduisent M. Lavoisier à faire connaître, avec une égale clacté, dans le dousième chapitre, la décomposition de ces matières par le feu. Des trois principes les plus abondants qui les constituent, l'hydrogène et l'oxygène tendent à prendre la forme de gas par leur combinaison avec le calorique; le troisième, ou le carbone, n'a pas la même propriété. Une chaleur au-dessus de celle où ces principes restent en équilibre doit donc détruire cet équilibre. A une tempécature supérieure à celle de l'eau bouillante, l'oxygène s'unit à l'hydrogène et forme de l'eau qui se dégage; une partie du carbone unie séparément à l'hydrogène forme de l'huile; une autre se précipite seule. Une chaleur beaucoup plus focte, comme celle qu'on nomme chalenr rouge, sépare ces principes dans un autre ordre, décompose même l'huile formée par la première chaleur, et réduit entièrement les matières végétales à de l'acide cachonique, à de l'eau et à une partie de charbon isolée. L'azote, le phosphore et le soufre, ajoutés à ces premiers principes, dans les matières animales, compliquent cet effet du seu, et donnent naissance à l'ammoniaque, que ces matières fournissent dans leur distillation. Tous ces phénomènes ne tiennent qu'à des changements de proportions dans l'union des principes et à leur diverse affinité pour le calorique.

Des changements également simples ont lieu dans les fermentations vineuse, putride et acéteuse, dont M. Lavoisier expose avec soin les phénomènes dans les chapitres um, un et uv. Oes opérations naturelles paraissaient autrefois incepticables aux chimistes, et il n'y a pas plus de quinze ans qu'on désempérait encore d'en apprécier le cause. M. Lavoisier, par des procédés ingénieux, ext parceus à prouver que, dans la fermentatiou vineuse, la matière sucrée, qu'il regarde comme un oxyde, et qui est formée, suivant ses recherches, de 8 parties d'hydrogène, 28 de carbone et 64 d'oxygène, sur 100 parties de cette matière, est séparée en deux partions (par le changement et le partage seul de l'oxygène entre les deux bases oxydables) : une grande partie du carbone prend plus d'oxygène en se séparant de l'hydronène, et se convertit en gaz acide carbonique, qui se dégage pendant cette fermentation, tandis que l'hydrogène, privé de l'oxygène et uni à un peu de carbone et à l'eau aioutée, constitue l'alcool. Ainsi, la nature chauge par cette fermentation des combinaisons ternaires en combinaisons binaires. Un effet analogue a lieu dans la putréfaction. Les cinq substances simples et combustibles qui forment les bases oxydables et acidifiables des matières animales, l'hydrogène, le carbone, l'azote, le soufre et le phosphore, et qui sont unies en différentes proportions à l'oxygène, se dégagent pen à peu en gaz hydrogène sulfuré, carboné, phosphoré, en gaz azote, en gaz acide carbonique et en gaz ammoniaque. La fermentation acéteuse ne consiste que dans l'absorption de l'oxygène, qui y porte plus de principe acidifiant. Il semble que l'acide carbonique n'ait besoin que d'hydrogène pour devenir acide acéteux, paisque, en effet, ôtez ce dernier principe au vinaigre, il passe à l'état d'acide carbonique. Quoique cette théorie de la putréfaction et de l'acétification paraisse presque aussi simple que celle de la fermentation vineuse, M. Lavoisier convient que la chimie n'est pas aussi avancée dans la connaissance de ces deux phénomènes que dans celle du premier.

Dans le seizième chapitre, l'auteur considère la formation des sels neutres et les bases de ces sels. Les acides dont M. Lavoisier a exposé la nature dans les premiers chapitres peuvent se combiner avec quatre bases terreuses, trois bases alcalines et dix-sept bases métalliques. Il expose succinctement l'origine, l'extraction et les principales propriétés de la potasse, de la soude, de l'ammoniaque, de la chanx, de la magnésie, de la baryte et de l'alumine; ces matières, si l'on en excepte l'ammoniaque, sont les moins conoues de tous les corps naturels, et, quoique, d'après quelques expériences, on pense qu'elles sont composées, on n'en a point encore séparé les éléments; aussi M. Lavoisier n'en parle-t-il que très-brièvement. Il termine cet expose en annonçant qu'il est possible que les alcalis fixes se forment pendant la combustion des substances végétales à l'air. L'un de nous a déjà fait présumer, dans plusieurs mémoires et dans ses leçons, que l'azote, qu'il a considéré comme principe des alcalis ou comme alcaligène, pourrait bien se précipiter de l'atmosphère dans les substances végétales qu'on brûle dans l'atmosphère. Alors l'air atmosphérique serait un réservoir des principes acidifiant et alcalifiant, où la nature puisernit sans cesse ces principes pour les fixer dans des bases et produire les diverses matières salines, acides et alcalines. Mais cette assertion, loin d'être une vérité démontrée, ne doit être regardée que comme une hypothèse, jusqu'à ce

que les expériences dont on s'occupe en ce moment dans plusieurs laboratoires aient permis de prononcer.

Le chapitre dix-septième et dernier de cette première partie de l'ouvrage de M. Lavoisier contient une suite de réflexions sur la formation des sels neutres et sur leurs bases, qu'il nomme salifiables. Il y fait voir que les terres et les alcalis s'unissent aux acides sans éprouver d'altération, et qu'il n'en est pas de même des métaux. Aucun de ces corps ne peut se combiner avec les acides sans s'oxygéner; ils eulèvent l'oxygène soit à l'eau, dont ils séparent l'hydrogène en gaz, soit aux acides eux-mêmes, dont ils volatilisent une portion de la base unie à une portion d'oxygène. De ce dégagement naît l'effervescence qui accompagne la dissolution des métaux dans les acides. On pourrait pent-être désirer dans ce chapitre des détails plus étendus sur les dissolutions métalliques; mais M. Lavoisier voulait mettre une grande précision dans cette partie de son ouvrage, et celle qu'il y a mise en effet en rend la marche plus rapide, sans nuire à la clarté des principes qui y sont exposés. Ce chapitre est terminé par un dénombrement des quarantehuit substances simples qui peuvent être oxydées et acidifiées dans différents états. en y comprenant les dix-sept substances métalliques qu'il croit devoir aussi considérer comme des acides, lorsqu'elles sont portées à un grand degré d'oxygénation. Il résulte de ce dénombrement que quarante-huit acides qui peuvent être unis à vingt-quatre bases terreuses, alcalines et métalliques, donnent onze cent cinquante-deux sels neutres, dont la nature et les propriétés n'auraient jamais été connues avec précision, si, comme l'observe M. Lavoisier, on avait continué à leur donner des noms, ou impropres, ou insignifiants, comme on l'avait fait à l'époque des premières déconvertes de chimie, et qui, cependant, peuvent être placés avec ordre dans la mémoire, à l'aide de la nouvelle nomenelature.

Tels sout les faits, tel est fordre qui les lie, telles sont les conséquences qui en découlent naturellement, consignée dans la permiser partie de ce traitémentaire. Nous les avons fait connaître asser en déstil pour que la société plut apprérier feuvemble du travail de M. Lacioière, et le comparer à ce principe de la société plut apprérier feuvemble du travail de M. Lacioière, et le comparer à ce principe de serve la sérieur étaile de expériteures modernes les éfancis de cette sécure sont aujour fait le beurope la feille à saisir qu'ils n'étaire nutrésie, parce que tout se réfait à écorécrir les feilles généraux de catorique, à distinguer les matières simples, bases de les combinaisons possibles; à considérer leur union avec l'oxyène; écet presque sur ces trais faits généraux que sont fondés les édaits cateursu dans la persparie. En y ajoutant les attractions de l'axyène pour les différents cops, les dé-compôtions qui residuent des éces attractions, on aurait l'ensemble plet de ces éléments, Mais M. Lavoisier s onis cet objet à dessein, et nous avons exposé allures les raisons qu'il out déterminé à proudre ce parti.

#### DEUXIÈME PARTIE.

Après avoir reudu un compte exact de la marche nouvelle que M. Lavoisier a suivie dans la première partie, qui constitue seule les éléments de la science, il une sera pas nécessaire d'entrer dans des détails aussi étendus pour faire connaître les deux autres parties.

- La seconde est entièrement destiné à présenter dans des tableaux les combinaions salians entrets, or les composés de deux nities, car on se rappellera farièment que les acides sont des mixtes formés de bases unies à l'oxygème, les oxydes métalliques épalement formés de l'oxygème uni aux métaux, et enfin les trerres et les alcalis varisemblablement des composés. Mais, pour rendre cette seconde partie plus compête, M. Lavoisier a mis arant les tableaux des sels neutres dit tableaux qui officent les combinaions simples dont il a été parté dans la première partie, et qui sont destiné à servir de résumé à cette première partie. On trouve dans ces dit tableaux :
- 1° Les substances simples, ou su moins celles que les climistes ne sont pareuns à décomposer, au nombre de trente-trois, savoir la lumière, le calorique, l'avygine, l'azote, l'hydrogène, le sonfre, le phosphore, le carbone, le midical muristique, le radical fluorique, le radical boracique, les dis-sept substances médiliques, le rhaux, la magnésie, le baryte, l'attunie et la silice;
- aº Les bases oxydables et acidifables composées, au nombre de vingt, qui comprennent le radical nitro-muriatique, les radicanx des douze acides végétaux et ceux des sept acides agimanx;
  - 3º Les combinaisons de l'oxygène avec des substances simples;
- 4" Les combinaisons des vingt radicaux composés, avec l'oxygène, ou les acides nitro-uniriatiques, les douze acides végétaux et les sept acides animaux;
- 5° Les combinaisons hinaires de l'azote avec les substances simples; M. Lavoisier nomme celles de ces combinaisons qui ne sont pas connues, des azotares;
- 6° Les combinaisons binaires de l'hydrogène avec les mêmes substances simples; M. Lavoisier désigne par le nom d'hydrares celles de ces combinaisons qui n'ont point été examinées;
- 7° Les combinaisons binaires du soufre avec les corps simples; excepté les acides sulfurique et sulfureux, toutes ces combinaisons sont des sulfures;
- 8° Celles du phosphore avec les mêmes corps; tels sont l'oxyde de phosphore, les acides phosphoreux et phosphorique et les phosphures;
- 9° Celles du carbone avec les substances simples, savoir l'oxyde de carbone, l'acide carbonique et les carbures;
  - 10° Enfin, celles de quelques radicaux avec les substances simples. A ces ta-

bleaux sont jointes des observations dans lesquelles M. Lavoisier donne l'explication, et retrare sous de nouveaux points de vue une partie des faits consignés dans la première partie.

Les tableaux des sels neutres sont au nombre de trente-quatre; ou y trouve surcessivement les nitrites, les nitrates, les sulfates, les phosphites, les phosphates, les carbonates, les muriates, les muriates oxygénés, les nitro-nuriates, les fluates, les borates, les arséniates, les molybdates, les tungstates, les tartrites, les malates, les citrates, les pyrolignites, les pyrotartrites, les pyromurites, les oxalates, les acétites, les acétates, les succinates, les benzoates, les camphorates, les gallates, les lactates, les saccholates, les formiates, les bombiates, les sébates, les lithiates et les prussiates. Le nombre de chaque classe de ces sels neutres contenus dans ces tableaux est presque dans tous de vingt-quatre. M. Lavoisier a eu soin de disposer ces sels suivant l'ordre connu des affinités de leurs bases pour les acides. Comme la plupart de res acides sont nouvellement découverts, l'auteur a joint à chaque tableau des observations sur la manière de préparer ces sels, sur l'époque de leurs découvertes, sur les chimistes à qui elles sont dues, et souvent même sur la comparaison de leur nature et de leurs propriétés. M. Lavoisier n'a point eu l'intention d'offrir, dans rette seconde partie, une histoire des sels neutres; il n'a rien dit de la forme, de la saveur, de la dissolubilité, de la décomposition des sels neutres, ni de la proportion et de l'adhérence de leurs principes. Ces détails, que l'on trouve dans les Éléments de Chimie de l'un de nous, n'entraient point dans le plan de M. Lavoisier; son but était de présenter une esquisse rapide de ces combinaisons, et il est très-bien rempli par les tableaux et par les courtes notices qui les accompagnent.

#### TROISIÈME PARTIE.

La traisime partie, qui a pour tire, Duccyino de apporeile et des optiones la namuelle de la claim, montre unais bien que les deux premières, combine la science a acquis de moyens, et la différence qui existe entre les expériences que for fait aujuardin et celles que fon faissi atteriols. A Lavoisire a répeir celtdescription à la fin, parce que les détails qu'elle exige aurrient déteumé l'attention et trop occupi Paprit des lecteurs, si elle avait de placés ave la théorie, et parce que, d'ailleurs, elle suppose des connaisances qu'on n'a par arquérir qu'en itsust les deux premières parties. Quaique M. Lavoisier l'înt pérésarlée comme unesplication des planches qu'on place ordinairement à la fin d'un currage, nous y avant trouré une mélided descriptive tèra-tire, et des observations inferesantesur l'usage des instruments et sur les phénomènes que préventent les corps, qu'on soumet à leur action. Saus préferade donner i ciu e extrai de cette troisième partie, qui n'en est pas susceptible, nous nous bornerous à offrir un léger aperçu des principaux objets contenus dans les huit chapitres qui la composent.

Le premier traite des instruments nécessaires pour déterminer le poids absoluce et la pesanter syéctifique des corps solides et fluides; telles sont les balances cautes de différentes sembilités, depuir celles où l'on pèse ciuquante à oxixante livres, josqu'à celles qui tréductient à des ciuq cent dominens de grain (M. Laviosier y propose des poids en fractions dérimales de la livre, na lieu des divisions la livre en onces, gross et grains); tels sont encores la balance lapforotatique, les arcimeltes, surfont clesis dont se servi. M. Lavaoisir, et qu'in iest particulers.

Dans le chapitre second, sont décrits les instruments propres à mesurer les gaz, les curves pneumato-chimiques à l'eau et au mercure, les différents récipients, le hallon à peser les gaz, la machine construite par les soins de M. Lavoisier, pour mesurer le volume et consaître la quantité des gaz suivant la pression et la température qu'ils éprouent. M. Lavoisier nomme cette ingénieuse machine gazonétre.

Le chapitre un est destiné à la description d'un instrument imaginé par M. de Laplace pour déterminer la chabieur spécifique des curps et la quantité de calorique qui se dégage dans les confussions, dans la respiration des animaux et dans loutes les opérations de la chinic. Cette utile machine, dont nous arons déjà indriqué les avantages dans la première partie, est nommée codrivère par M. Lavisier.

On trouve expasés, dans le quatrième chapitre, les instruments dont on se sert dans les simples opérations mécauiques de la chimie, telles que la trituration, la porphyrisation, le tamisage, le lavage, la filtration et la décantation.

Le cinquième chapitre contient la description des moyens et des instruments qu'on emploie pour opérer l'écartement ou le rapprochement des molécules des corps; tels sont les vases destinés à la solution des sels, à la lixivitation, à l'évaporation, à la cristallisation et à la distillation simple, ou évaporation en vaisseaux clos.

M. Lavoiser dévrit, dans le sixième chapitre, les instruments qui servent aux distillations composée et puemants-faminques, et avoit les appareit de Worlfe, variés de beuucup de manifere; ceux qu'on emploie dans les dissolutions métalliques; ceux qu'il à imagifier pour recueillir les produits des fermentations in angifier pour recueillir els produits des fermentations avec et a patriete, pour la dévousposition de l'eau. Il y joint une histoire des différents buts et de leurs directes utilifée.

Les détails contenus dans le septième chapitre font connaître les appareit dont ce physicien s'est seri aives aucès pour ronnaître avec exactitude les phénomènes qui ont lieu dans la combostion du phosphore, du charbon, des builes, de l'alroul, de l'éther, du gas hydrogène, et, conséquemment, dans la recomposition de l'eau ; ainsi que dans l'oxdétion des méaux.

Enfin, le huitième et dernier chapitre de l'ouvrage traite des instruments et des procédés propres à exposer les corps à de hautes températures; il est quostion de la fusion, des creusets, des fourneaux, de la théorie de leur construction, du moyen d'augmenter considérablement l'action du feu, en substituant à l'air atmosphérique l'air vital ou gaz oxygène.

Quand cre détaits ne serient que des descriptions simples des machines auxquelles la chinie doit toute ses nouvelles connaissances, ils n'en reraient pasmoins tolles, et on n'en aurait pas moins d'olligation à M. Lavoisier pour avoir
publié des procédés et des appareils trop peu connus, même d'une partie de ceuqui professent aujourd'hui la chimie, comme l'a dit l'auteur. Mais ce n'est point
seulement une description aéche et aribe que présente cette troisième partie; ou y
écrit l'ausqué des diverses machines, no p'idi connailler la manière de s'on servir
et les phénomènes qu'elles offerat à l'abservateur; souvent même des points particuliers de la liberies giberiles exposé dans tout l'ourage portent un pour éclatant sur le résultat des opérations auxquelles servent ces instruments. On peut
considérer cette troisième partie comme une histoire des principaus appareils nécessaires aux opérations de la chimie moderne, et sans le-quels on ne pourrait
plus espérer de faire faire des progrès à cette science.

Les planches placées à la fin de l'ouvrage out été gravées avec soin par la personne qui nous a déjà donné la traduction de Kirwan, et qui sait allier la culture des lettres à celle des arts et des sciences.

L'ouvrage est terminé par dos tables où sont esposées la pesanteur du piet cube différents gas, la pesanteur s-pécifique d'un grand nombre de crops naturels, les méthodes pour converir les fractions vidgaires en fractions décimales et rèsi propuement, des moyens de carrection pour la pesanteur des gaz relativement à la hauteur du mercure dans le baromètre et dans le thermomètre. Ces tables de viennent anjourd'hui souis nécessaires sur chimistre pour cheinri des résultais exacts dans leurs expériences, que le sout les tables de logarithmes aux géomètre et aux astronness, pour l'exactitude de la rapidité de leure calculs.

Nous pensons que l'ouvrage de M. Lavoisier mérite l'approbation de la société, et d'être imprimé sous son privilége.

Au Louvre, le 6 février 1789.

Signé on House et on Founcaor.

La société de médecine ayant entendu, dans sa séance tenue au Louvre, le 6 du présent mois, la lecture du rapport ci-dessus, en a entièrement adopté le contenu.

Ce que je certifie véritable. Ce 7 février 1789.

Signé Vico p'Azva, Secrétaire perpétuel.

### EXTRAIT DES REGISTRES

D.

### LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE.

#### Da 5 ferrier 1789.

Nous avons été chargés par la Société d'Agriculture, M. de Fourcroy et moi, de lui rendre compte d'un traité élémentaire de chimie, par M. Lavoisier.

Des savants de l'Europe, l'un de ceux qui a le plus contribaé à l'heurouse récolution que la chiumie poeumatique exprevené de no jours, c'est, saus contredis, M. Lavoisire. Les mémoires importants qu'il a publié depuis quinze aux, les faits brillants dont on lui est spécialement redevable, toutes les expériences counues qu'il a vérifiées avec un abé infaigable, l'Afégame et la pércision des appareils qu'il a imaginé, la théorie nouvelle, enfin, sur laquelle il a sinquitérement influé, et qu'on peut variament regarder comme lui d'ant proper, faissirat désire. M. Lavoisier réduisit ces nombreus matériaus en un cops d'aurrage, et surtout ouil en fit un ourace élémentaire ; d'est définité de misur remaire ce vani

Ce traité peut servir à l'étude de la chimie par la méthode et l'ordre qui y règnent; quant au chimiste déjà familiarisé avec la science, il y trouvera les faits rémins et classés, ainsi que de grandes unes sur le système de notre autosphère, de la végétation, de l'animalisation, etc. ce qui offre une vaste carrière à ses recherches.

La chimie recule de jour en jour ses bornes; elle embrasse mainteuant toutes les sciences physiques, et l'agriculture est pau-l'etre une de celles qui aura le plas à applaulir des succès de la chimie, l'analyse étant le seul moyen de conduire sciencest à le consuissanc des terres, des semediments et des engriss : enfin, le chimie paeumatique post seule expliquer les grands phéronolèmes de la vigétation, la formation de sufficrent principe des vigétaus, l'élaisement des plantes de la formation de sufficrent principe des vigétaus, l'élaisement des plantes c'est elle qui nous a fait connaître cette double émission d'un gaz homicide et d'un gaz vital.

Dans le petit nombre d'ouvrages qui ont été récument publiés sur la rhimie, tent étant met, la nomentature, les sists, l'appliration de la méthode des pomètres à res mêmes faits, et la théorie entière, l'analyse d'un pareil traité serai une tirble longue et difficil à remiglir, mous mous borrecons dura è de s'effecions sur ce nouvel entre de choses, qui, au milieu de heuncoup de prosétytes, a sucorensières éférations.

On pout établir comme vérité qu'il n'y a pas d'art mécanique, le dernier de tous, dant la nomeralture ne sui moins virieuse, moins inéquisque, que ne l'était relle de l'ancienne rhimie. Pas un mot, dans l'ancienne langue rhimique qui nisit été enfants per l'anour du myeller, et quedquésis indeue par les injustatanismes. Glauber, Stahl, emportés par les toreut et l'espèce do mode régnansaies, introduiser. Il nou sout étaineridé, l'autre, sou doublé orame. Un not not qui n'a socume arception, peut en recessir une; il n'en est pas de même d'un mot défà sisés.

Il dibiti done une langue nuvelle pour une nuvelle science, des mots nouveaux pour des noveaux pour dies nomit, il fallair riefe dus capressions pour les phénomènes que créait journellement la chinie. Il importait surtout que rette nomen-cluture filt ris-sunée, que le mot fait l'idée, et que, semblable à la langue de Grecs et de Laitan, les augunestalifs, les primité le clangmente de termination devinessent autant de moyens de faire autire des idées accessires et précises, et r'est follèque ure mujissent, par exemple, les nots sufer, suffer, su

Rien de plus imposant dans l'ouvrage de M. Lavuisire que ce nombre d'expetrienres ingénieures, dont beuxous plus paptriments, textuse présentés area précision mathématique, inconnue suant rette époque, que Rouelle avait crinée, et qui, soumentant l'analyse à la riguare du cateal, fait le compute de la scienre, en rendant la recomposition des corps aussi farile que leur décomposition.

L'aurienne chimie parceasit bien quelquessia à la synthèse; elle décomposait et recomposait l'abun, les vitriels, les seste sentres en généra, elle ministralisait et revirissait les métaux; mais l'eue, mais l'air échapaisent à son analyse. Elle les regunstait comme des corps simples et défenentaires il était réservé à la létait réservé à la feit néerve à la feit néerve à la désine pacunatique de leur faire sahir la double loi de la décomposition et de la recomposition.

Il nous reste à parler de la théorie, puisque nous sommes restreints à des généralités. Cette théorie pose sur une grande masse de faits, qui lui forment un rempart soide où elle parsit inntaquable : elle ne le serait pas, sans doute, si elle prétendait tout expliquer, mais elle sait à arrêter quand les faits lui manquent ou quist sont en trop petil nombre par cossolider de nouveaux points de doctrine. Tel est le caractère de sagesse qui la distingue de l'ancienne théorie, qui expliquist tout de dix manières différentes, parce qu'un d'faut de routes il faut se pratiquer des sentiers. Dans la théorie actuelle, les faits s'eur-hainest; chaque proposition est d'aysé d'expériences qui se present, et on paraft uit in ne pouvair pas en tirer d'autres conséquences que celle que présente rette même théorie.

Nous peusous donc que cet ouvrage, dont plusieurs chapitres sont immédiatement applicables à la physique végétale, mérite l'approbation de la Société d'Agri-

Sigué de Fotacnoy et Cadet de Vala.

Je certifie cet extrait conforme à l'original et au jugement de la Société. A Paris, ce 6 février 1789.

Signé BROUSSONET, Secrétaire perpétuel.

# **OPUSCULES**

PHYSIQUES ET CHIMIQUES.

### AVERTISSEMENT.

Depuis plus de dix années que je m'occupe de physique et de chimie, et que je consacre à ces deux sciences les instants dont d'antres occupations me permettent de disposer, mes matériaux se sont tellement accumulés, qu'il ne m'est plus possible d'espérer qu'ils trouvent place dans le Recueil des Mémoires de l'Académie royale des Sciences. La plupart des objets, d'ailleurs, dont je me suis occupé, ont exigé des expériences trop nombreuses, des discussions trop étendues, pour qu'il m'ait été possible de les reserrer dans les bornes prescrites à nos mémoires, et j'ai cru ne pouvoir me dispenser d'en former des traités particuliers.

La diversité des sujets dont j'ai à entretenir le public, l'incertitude même où je suis de savoir dans quel ordre je publierai mes mémoires, m'a imposé la nécessité de choisir un titre génévalement applicable à tout, et celui d'Opucules physiques et chimiques m'a paru plus propre qu'auena uture à remplir mon objet. Ce titre préviendra le lecteur sur l'indujence dont je ib besoin; il me donnera la liberté de lui présenter des observations détachées; enfiu il rendra excusable jusqu'au désordre même qui pourrait se rencontrer dans l'arrangement des matières.

On se passionne aisément pour le sujet dont on s'occupe, et le dernier travail auquel on se livre est communément l'objet chéri : ce faible, dont il est difficile, et dont il serait peut-être dangereux de se défendre, est sans doute ce qui m'a porté à publier d'abord ce que j'ai rassemblé sur l'existence d'un flaide élastique fixé dans quelques substances, et sur son dégagement; quoique cet ouvrage ait été fait le dernier, l'espèce d'intérêt que les savants semblent prendre, dans ce moment, à cet objet, et les recherches qui se multiplient de toutes parts, auraient été sans doute un motif suffisant, pour me dééreminer, et je n'ai pas besoin d'en chercher d'autre.

Je me proposais de faire entrer daus ce volume des détails beancoup plus étendus sur la précipitation des métaux dissous dans les acides, et sur l'augmentation considérable de poids qu'ils acquièrent dans cette opération; mais la nécessité d'approfondir auparavant la nature des acides eux-enémes, de connaître les principes dont ils sont composés, les cas où ils se décomposent, etc. m'a arrêté, et j'ai senti que j'avais beaucomp de choses à faire précéder; c'est par ces motifs et d'autres semblables que j'ai également différé la publication de unes expériences sur la fermentation en général, et sur la fermentation acide en particulier.

Ge premier volume sera, à ce que j'espère, suivi de plusieurs autres. et j's ferai successivement entrer une suite d'expériences déjà nombreuses, et que je une propose d'augmenter encore : 1° sur l'existence du même fluide élastique dans un grand nombre de corps de la nature, où on ne l'a pas encore soupeonné: 2° sur la décomposition totale des trois acides minéraux; 3° sur l'ébulition des fluides dans le vide de la machine puenunatique; 4° sur une méthode de déterminer la quantité de matière saline contenue dans les eaux minérales, d'après la connaissance de leur pesanteur spécifique; 5° sur l'application de l'esprit-de-vin mélangé d'eau, dans certaines proportions, à l'analyse des eaux minérales très-compliquées; 6° sur la cause du refroidssement qui s'observe dans l'évaporation des fluides; 7° sur d'ifférents points d'optique dont j'ai eu occasion de m'occuper dans un mémoire relatif à fillumination des rues de Paris, ouvrage que l'Académie à bien

voulu récompenser, à a se séance publique de Páques 1 766, par une médiaille d'or, et auque J par en considerables; 8° sur la hauteur des principales montagnes des environs de Paris, par rapport au niveau de la rivière de Seine, mesurées tant à l'aide d'un bon quart de cercle appartenant à M. le chevalier de Borda qu'à l'aide d'un vecellent niveau à bulle et à lunette, construit par M. de Chézy, et appartenant à M. Perronet. Enfin j'y joindrai une suite trèsnombreuse d'observations de baromètre faites dans différentes provinces de France; j'y joindrai le profil de la terre, dans ces provinces à une assez grande profondeur, l'ordre qu'on y observe dans les bancs, le niveau constant auquel on trouve certains substances, certains coquillages, el l'inclinaison remarquable que quelques bancs ont toujours dans un même sens.

Ces différents ouvrages sont la plupart fort avancés, plusieurs même sont parafés depuis longtemps par M. de Fouchy, secrétaire perpétuel de l'Académie; j'espère donc que je serai incessamment en état de les sommettre au jugement du public.

### PRÉCIS HISTORIQUE

## LES ÉMANATIONS ÉLASTIQUES

QUI SE DÉGAGENT DES CORPS PENDANT LA COMBUSTION.

PENDANT LA FERMENTATION

ET PENDANT LES EFFERVESCENCES.

PREMIÈRE PARTIE.

56.

### PRÉCIS HISTORIQUE

SUR

### LES ÉMANATIONS ÉLASTIQUES

QUI SE DÉGAGENT DES CORPS PENDANT LA COMBUSTION.

PENDANT LA FERMENTATION

ET PENDANT LES EFFERVESCENCES.

#### INTRODUCTION.

Un grand nombre de physicieus et de chimistes étrangers socieus pent dans ce moment de recherches sur la fixation de l'air dans les corps et sur les émanations élastiques qui s'en dégagent, soit pendant les combinaisons, soit par la décomposition et la résolution de leurs principes : des mémoires, des thèses, des dissertations de toute espèce, paraissent, en Angleterre, en Allemagne, en Hollande; les chimistes français seuls semblent ne prendre aucune part à cette importante question, et, tamils que les découvertes étrangères se multiplient chaque année, nos ouvrages modernes, les plus complets, à beaucoup d'égards, qui existent en chimie, gardent un sâlence presque absolu sur ce point.

Ces considérations m'ont fait sentir la nécessité de présenter au publie le prées de tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour sur la combinaison de l'air dans les corps, et de mettre sous ses yeux le tablean des connaissances acquises en ce geure. Cet objet est celui que je me suis proposé dans la première partie de cet ouvrage; j'ai cherché à le remplir avec toute l'impartialité dont je suis capable, et je me suis borué, autant que j'ai pu, au simple rôle d'historien. J'ai reafermé dans la seconde partie les expériences qui me sont pour objet de fixer l'opinion des chimistes sur le système de M. Black et sur celui de M. Meyer. Le crois être arrivé, à cet égard, à des résultats aussi cretains qu'on puisse l'espérer en physique. Les chapitres suivants traitent de l'union du fluide élastique avec les chaux métalliques, de la conbustion du phosphore, de la formation de caide, de la nature du fluide élastique dégagé des dissolutions métalliques, de la chet.

J'avoue que cette dernière portion de mon ouvrage n'est pas aussi complète que je l'aurais désiré, et ce n'est unême, en quelque façon, qu'à regret que je la public; ceprodant, comme, dans une route encere peu frayée, il est facile de s'égarer, j'ai senti combien il était important pour moi que je me misse à portée de profiter des réflexions des savants, que je m'expoasses même à leur critique. Cest principalement dans cette vue que je me suis déterminé à publicr la dernière portion de cet ouvrage dans l'état d'imperfection où il est; et je préviens d'avance que j'ài besoin de toute l'indulgence du lecteur.

#### CHAPITRE PREMIER.

DU PLUIDE ÉLASTIQUE DÉSIGNÉ SOUS LE NOM DE SPIRITUS SILVESTRE JUSQU'À PARACELSE. ET SOUS LE NOM DE GAS, PAR VAN HELMONT.

Les différents auteurs qui ont parlé, avant Paracelse, de la substance classique qui se dégage des corps, pendant la combustion, pendant la fermentation et pendant les effervescences, ne paraissent pas s'être formé des idées bien nettes de sa nature et de ses propriétés : ils l'ont désigné sous le nom de apriruis aiterare, espirit suuvage.

Paracelse et quelques auteurs contemporains ont pensé que cette substance n'étai autre chose que l'air même, tel que celui que nous respirons; mais on ne voit pas que cette opinion se trouve appuyée chez eux par aucune preuve, encore moint par des expériences. Vanil Helmont, disciple de Paracelse, et souvent son contraditeur, paraîtère le premier qui se soit proposé de faire des recherches suivies sur la nature de cette substance : Il lui doune le nom de gari, gas silvestre<sup>2</sup>, et il la définit un esprit, une vapeur incoercible, qui ne peut ni se rassembler dans des vases, ui se réduire sous forme visible. Il noberre que quedques corps se résolvent presque enlièrement en cette substance; a non pas, ajoute-i-il, qu'elle fût en effet contenue sous ectte forme dans le corps dont elle se dégage; autement rien ne pourrait la retenir, et elle en dissiperait toutes les parties; mais elle y est contenue sous forme concrète, comme fixée, comme coagulée.

<sup>&#</sup>x27; Gas vient du mot hollendeis ghosst, qui signific esprit. Les Anglais expriment la mêmeidée par le mot ghost, et les Allemands par le mot Geist, qui se prononce Gaiste. Cos mots out trop de rapport avec celui de

gas, pour qu'on puisse douter qu'il ne leur doive son origine.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Complexionum atque mixtionum elementalium figmentum, n<sup>ee</sup> 13, 14 et suivants.

de toute matière en fermentation : du vin, de l'hydromel, du jus de verjus, du pain; on peut la dégager du sel ammoniae par la voie des combinaisons, et des végétaux par la cuisson. Cette substance est celle qui s'échappe de la poudre à eanon qui s'enflamme, qui émane du charibon qui brielle. L'auteur prétend, à cette occasion, que soitanteders. livres de charbon contiennent soivante et une livres de gaz, et une partiée de terre seulement.

Cest encore à l'émanation de gas que Van Helmont attribue les functes effets de la Grute du Chineri dans le royaume de Naples, la suffocation des ouvriers dans les suines, les accidents occasionnés par la vapeur du charbon, et cette atmosphère mortelle qu'on respire dans les celliers où les liquenes spiritueuses sont en fermentation.

La grande quantité de gas qui s'échappe des acides en eflervescence, soit avec les terres, soit avec quelques substances métalliques, n'avait pas non plus échappé à Van Helmont; la quantité qu'en contient le tatric est si grande, qu'il brise et fait sauter en éclats les vaisseaux dans lesquels on le distille, si on ne bui donne une libre issue.

Van Helmont, dans son truité de Flaibus, applique cette théorie à l'explication de quelques phicomaines de l'économie animale. Il reputerd, n° 36, que c'est à la corruption des aliments, et an gaz qui s'en dégage, que sont dux ce qu'on nomme les vents, les rapports, etc. et il donne, à cette occasion, une théorie très-bien faite des phénomènes de la digestion. Il explique de même, par le dégagement du gas, l'enfare des cadarves qui out ségourné dans l'eux, et celle qui survient à quelques parties du corps dans certaines maladies. On est étonné, en tissant ce traité, d'y trouver une infinité de vérités qu'on a œutume de regarder comme plus modernes, et on ne peut s'empêcher de reconnaître que Van Helmont avait dit dès lors presque tout ce que nous savons de mieux sur cette matière.

C'est dans ce même traité que Van Helmont examine si ee qu'il appelle le gas, le spiritus silvestre des anciens, n'est pas, comme le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tractatus de Flatibus, n° 67. — <sup>3</sup> Complexionum atque mixtionum elementalium figmentum, n° 43. — <sup>3</sup> De Flatibus, n° 19.

pensait Paracelse, l'air mème que nous respirons, réduit à ses parties éléunentaires et combiné dans les corps. Quoique les arguments et les expériences sur lesquels il appuie son opinion ne soient pas trop décisifs, il croît cependant pouvoir conclure ' que le gas'est une substance différente de l'air que nous respirons; qu'il a plus de rapport voce l'élément aqueux; que ce pourrait bien être de l'eau réduite en vapeurs. Dans un autre moment<sup>3</sup>, il pense que cette substance pourrait bien résulter de la combinaison d'un acide très-subtil avec un aleali volatif.

Les endroits des ouvrages de Van Helmont qu'on vient de citer ne sont pas les seuls dans lesquels on parle du gas; il en est question dans un grand nombre d'autres, et notamment dans son traité de Lithiasi, cap. 1v, n° 7, et dans son Tunulus posite; c'est même aux vapeurs dont le gaz est infecté qu'il attribue la propagation des maladies épidémiques.

<sup>1</sup> De Flatibus, n' 19. - 1 Ibid. nº 67 et 68.

### CHAPITRE II.

DE L'AIR ARTIFICIEL DE BOYLE.

Ge que Van Helmont appelait gas. Boyle le nomna air arificié 1, muni des nouveaux instruments dont il a curiel la physique, il répéia toutes les expériences de Van Helmont dans le vide, dans l'air condensé, et à l'air libre. La plupart de ces expériences se trouvent dans l'ouvrage intitulé, Continuolio nocorus cepreinentorus physico-mechanicarum de gravitate et elainou erris; quelques autres sont éparses dans plusieurs de ses ouvrages.

Boyle reconnut, comme Van Helmont, que presque tous les végétaux, détrempés d'une certaine quantité d'eau, et mis dans un état propre à la fermentation, laissaient échapper beaucoup d'air; que cet air se dégageait avec plus de facilité dans le vide de la machine puenmatique que dans un air comprisé, que tout ce qui arrêtait le progrès de la fermentation suspendait en même temps le dégagement de l'air, et que l'esprit-de-vin, particulièrement, avait éminemment cette propriété.

Ces supérieures, répétées dans un air beaucomp plus condensé que celui de l'atmosphère, lui donnèrent à peu près les mèmes résultats; il essaya encore de mettre les corps en fermentation dans une atmosphère d'air artificiel, et il reconnut que, dans un certain cas, cet air accélérait la fermentation et qu'il la retardait dans d'autres : mais une différence essentielle, déjà observée par Van Helmout, et reconnuc par Boyle entre cet air et celui de l'atmosphère, c'est que ce dernier est nécessaire à l'existence d'un grand nombre d'animaux, tandis que l'autre, respiré par eux, lenr fait perdre sur-le-champ la vie. Les expériences de Boyle prouvent, à cet égard, que l'air artifiérel n'est pas toujours le même, de quelque substance végatale qu'il sort pas toujours le même, de quelque substance végatale qu'il sort de

que celui qui est produit par l'inflammation de la poudre à canon présente des phénomènes qui lui sont particuliers.

Il est aisé de voir que presque tontes les découvertes de ce genur qu'on a continue d'attribure à Boyle appartiement à Van Helmont, et que ce dernier même avait pausée beaucoup plus loin la théorie; mais une abservation qui est partieulière à Boyle et que Van Helmont ne parait pas avoir sonpromée, c'est qu'il est des carps, tels que le soufre, l'ambre, le camplire, etc. qui diminuent le volume de l'air dans lequel on les fait brâler.

#### CHAPITRE III.

expériences de m. hales sur la quantité de pluide élastique qui se dégage des coeps bass les combinaisons et dans les déconpositions.

Les expériences réunies de Van Helmont et de Boyle apprenaient bien qu'il se dégageait des corps, dans un grand nombre d'opérations, une grande quantité de fluide élastique analogue à l'air; que, dans quelques antres opérations, une portion de l'air de l'atmosphère ou an moins privée des on élasticité; mais on n'avait étactre aucune idée, ni des quantités produites, ni des quantités absorbées. M. Ilales est le premier qui ait envisagé et objet sous ce dernier point de vue : il inagina différents moyens également simples et commodes pour mesurer avec exactitude le volume de l'air. Je n'entre point ici dans le détait des différents appareils dont il éste servi je m'ocouperai partienhèrement de cet objet dans la unite; j'indiquerai alors les changements qui leur ont été faits par quelques physiciens, et ceux dont je les crois susceptibles.

Le grand nombre des expériences faites par M. Ilales, et qu'ou trouve dans le chapitre vi de la Statique des végétaux, embrasse presque toutes les substances de la nature; il a examiné l'effet de la combination, de la fermentation, des combinations, etc. Comme ces expériences sont encore aquiord'hui e que nous avons de plus complet en ce genre, je crois devoir en présenter ici un tableau raccourci. La forme de table m'a paru la plus claire, la plus commode et la moins volumineuse.

### EXPÉRIENCES PAR LA DISTILLATION.

| NOMS DES MATIÈRES<br>Com 25 molecurs.                                | NOMBRE<br>de<br>secus crasecus po-<br>produite<br>per la distillacion. |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| sva Les vécétaty.                                                    |                                                                        |
| Un pouce cubique, ou 170 grains de bois de chêne                     | 256                                                                    |
| Un pouce cuhique, ou 398 grains de pois                              |                                                                        |
| 142 grains de tabac sec                                              |                                                                        |
| Un pouce cubique d'huile d'anis                                      | 99                                                                     |
| Un pouce cubique d'huile d'olive.                                    | 80                                                                     |
| Un pouce cubique de tartre                                           | 504                                                                    |
| Un pouce cubique, ou 270 grains d'ambre                              | 870                                                                    |
| SUR LES SURSTANCES ANIMALES.                                         |                                                                        |
| Un pouce cubique de sang de cochon, distillé jusqu'à siccité         | 33                                                                     |
| Un peu moins d'un pouce cubique de suif                              | 18                                                                     |
| Un pouce cubique, ou 48a grains de pointes de corne de daim          | 235                                                                    |
| Un pouce cubique, ou 532 grains d'écaille d'hultres                  | 3-25                                                                   |
| Un pouce cubique de micl                                             | 146                                                                    |
| Un pouce cubique, ou 953 grains de cire jaune                        | 54                                                                     |
| Une pierre de vessie humaine de 🛊 de pouce cube, du poids de         |                                                                        |
| a30 grains                                                           | 516                                                                    |
| SUR LES MINÉRAUX.                                                    |                                                                        |
| Un pouce eubique, ou 3 16 grains de charbon de terre                 | 36o¹                                                                   |
| Un pouce cubique de terre franche                                    | 43                                                                     |
| Un pouce cubique d'antimoine                                         | 98                                                                     |
| Un demi-pouce de sel marin, et un demi-pouce d'os calcinés           | 64                                                                     |
| Un demi-pouce cuhique, ou si i grains de nitre avec de la chaux d'os |                                                                        |
| caleinés                                                             | 90                                                                     |

<sup>1</sup> Cost environ con eraina d'air suivant Hales, s'estal-dire le tiers du soids

# EXPÉRIENCES SUB LA PERMENTATION.

| NONS DES MATIERES                                       | NOMBBE<br>de<br>postes essecto trans<br>products<br>per la distillacion. |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1/2 pouces de petite bière, en sept jours               | 63g                                                                      |
| 26 pouces enhiques de ponmes écrasées, en treixe jours. | 968                                                                      |

# EXPÉRIENCES BUB LES DISSOLUTIONS ET LES COMBINAISONS.

| NOME DES MATIÈRES                                                                                                | NONBRE de         | NOMBRE<br>L       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| RIMEN EN ENTRAILINE                                                                                              | d'air<br>produits | d'aur<br>absorbés |
| Un demi-ponce embique de sel ammoniac avec un pouce<br>embique d'huite de vitriol, le premier jour               | 5 6 6             |                   |
| Les jours suivants, il y en eut quinze d'absorbés.<br>Six pouces cubiques d'écoilles d'hultres, et autant de vi- | 340               |                   |
| naigre distillé, en quelques heures                                                                              | 29                |                   |
| En neuf jours, il s'en est détruit 21, et les 8 autres<br>disparurent en jetant de l'ean tiède sur le mélange.   |                   |                   |
| Deux pouces cubiques d'eau régale versés sur un anneau                                                           |                   |                   |
| d'or aplati                                                                                                      | 4                 |                   |
| d'antimoine, en trois ou quatre heures                                                                           | 58                |                   |
| Quelques heures après, il s'en trouva 1 h de détruits.                                                           |                   |                   |
| Un pouce cubique d'eau-forte versé sur un quart de pouce                                                         |                   |                   |
| d'antimoine, en plusieurs fois                                                                                   | 130               |                   |
| limaille de fer                                                                                                  | 43                |                   |
| Un quart de pouce de limaille de fer et un pouce cubique                                                         |                   |                   |
| de soufre en poudre                                                                                              |                   | 19                |
| Un pouce cubique d'eau-forte versé sur autant de mar-<br>cassite en poudre                                       |                   | 85                |
| Aussine viii Johnnessessessessessessessessessessessesses                                                         |                   | (na)              |

| NOMS DES NATIÈRES RIGHE EN EXPÉRITE.                                                                                                                                                             | NOMERE<br>de<br>poccas craspens<br>d'nir<br>produits. | NOMBRE<br>de<br>roccas craocess<br>d'air<br>alsochés. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Un pouce cubique d'eau-forte sur autant de charbon de<br>terre. 18 pouces, dont 19 furent reproduits les jours<br>suivants.                                                                      |                                                       | 18                                                    |
| Deux pouces cubiques de chaux vive, et quatre de vinaigre.                                                                                                                                       |                                                       | 9.9                                                   |
| Deux pouces cubiques de chaux, et autant de sel ammo-<br>niac                                                                                                                                    |                                                       | 115                                                   |
| absorba dans un grand vaisseau                                                                                                                                                                   |                                                       | 198                                                   |
| Dans un vaisseau plus petit                                                                                                                                                                      |                                                       | 150                                                   |
| Deux grains de phosphore de Kunckel<br>Après l'inflammation il n'avait perdu qu'un densi-<br>grain; quelque temps après, son poids se trouvait aug-<br>menté d'un grain.                         |                                                       | 98                                                    |
| Un morceau de papier brun trempé dans une forte solution<br>de nitre et cullemmé sous une cloche par le moyen<br>d'un verre ardent produisit<br>En quelques jours, cette quantité d'air diminua. | No.                                                   |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                       |

EXPÉRIENCES SUR LES CORPS ENFLANNÉS ET SER LA RESPIRATION DES ANIMAUX.

| NOWS DES MATIÈRES<br>nous de Electronico.                                                                                                                | VOMBRE<br>do<br>secres craoques<br>d'air<br>produits. | NOMBRE<br>de<br>ses cas casyca-<br>d'air<br>absorbés |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Une chandelle allumée, de ‡ de pouce anglais de diamètre.<br>Un rat enfermé dans un récipient de 2026 pouces cu-                                         |                                                       | 78                                                   |
| biques de capacité.  73 pouces cubiques d'air, respirés par un homme<br>jusqu'à ce qu'il fût près de suffoquer, se trouvèrent ré-<br>duits de 30 pouces. |                                                       | 714                                                  |

Il s'en faut bien que ces expériences soient les seules que contienne

le sixième chapitre de la statique des végétaux de M. Hales; on en rencontre dans ect ouvrage un grand nombre d'autres qui ne sont pas susceptibles d'être présentées dans une table; l'auteur y joint presque partout des vues tout à fait neuves, d'excellentes réflexions, et je ne saurais trop engager le lecteur à lire le texte même de l'auteur: il y trouvera un fonds presque inépuisable de méditation. Quelque pue susceptible d'extrait que soit la plus grande partie de ce chapitre, je vais continuer d'essaver d'en présenter i el présés.

C'est dans cet ouvrage qu'ou trouve le premier germe de la découverte de l'existence de l'air dans les eaux appelées jusqu'alors improprement acidules M. Hales a observé non-sculement que ces eaux contenaient une fois autant d'air que les eaux communes, mais encore il a souppeonné que c'était cet air qui leur donnait ce montant, cette vivacité qu'on y remarque.

Quoique M. Ilales soupçounda que les acides en général, et l'esprit de nitre particulièrement, contensieut de l'air, la distillation de l'eauforte cependant lui donna un produit contraire; il observa une diminution notable dans le volume de l'air, au lieu d'une augmentation
qu'il prévoyait. La coaséquence qu'il en tire est que les vapeurs acides
absorbent l'air; d'où il condut que celui qu'on obtient par la combinaison des acides avec les substances alcalines pourrait bien ne pas appartenir en tolatif à ces demirères; que l'acide lui-même pourrait
bien en fournir quelque portion, et qu'il est très-probable que c'est
cette dernière substance qui produit l'air qu'on retire des dissolutions
métalliques par les acides.

C'est à la grande quantité d'air qui se dégage du nitre par la détonation que M. Hales attribue les effets de la poudre à canon; à quoi il pense néanmoins qu'on doit sjouter l'expansion de l'eau qui se réduit en vapeurs. Si le tartre, qui contient, comme le nitre, une grande quantité d'air, ne détone pas comme lui, c'est, suivant M. Hales, parce que l'air y est plus étroitement uni, et c'est de cette grande quantité d'air contenu dans le tartre et de sa grande adhérence avec lui qu'il déduit l'explication des effets de la poudre fulminante. M. Ilales a essayé de déterminer la pesanteur spécifique de l'air qu'il avait dégagé du tartre par la distillation; mais il n'a pas trouvé qu'il différit ancunement, à ect égard, de l'air de l'atmosphère; il a eu le même résultat, soit qu'il employât un air nouvellement extrait du tartre, soit qu'il employât un air qui en avait été dégagé plus de dix jours auparavue.

Il n'avait pas échappé à M. Hales que la quantité d'air absorbé, soit par la combustion du soufre, soit par eelle des chandelles, soit par la crepte de la crepte de la combustion des animaux, présentait des phénomènes differents, suivant qu'on employait des vases, des récipients plus ou moins grands : il observe, à cet égard, que la quantité d'air absorbé est généralement plus grande dans les grands vaisseaux que dans les petits; que cependant elle est plus considérable dans les petits que dans les grands, en la considérant proportionnellement à leur capacité. Il remarque encore que cette absorption d'air est limitée; qu'elle ne peut aller que jusqu'à un point déterminé; qu'au delà de ce terme elle ne peut plus avoir lieu.

M. Ilales, dans ses expériences, a observé des alternatives singulières de production et d'absorption d'air, dont il ne paraît pas avoir sisis la vériable cause : la détonation du nitre, par exemple, lui a fourni une grande quantité d'air; mais cet air a diminué chaque jour délasticité et de volume; il a observé la même chose à l'égard d'un grand nombre de ces airs factices. C'est à l'eau, sur laquelle M. Hales a pressque toujours opéré, que tient ce phénomène : on verra, dans la suite, que la plupart des fluides dégagés, et notamment celui qu'on a coutume de désigner sous le nonn d'air fare, ont une tendance trèsgrande à s'unir à Feau, et que cette dernière est susceptible d'ais soudre un volume plus qu'égal au sien. Il résulte de là que M. Hales n'a point cu de résultais exacts dans la plupart de ses expériences, qu'il s'est trouvé dans presque toutes une source d'erreurs qu'il ne connaissait pas, et qu'il sera nécessaire de les répéter un jour avec des précautions particulières.

C'est à cette tendance que l'air fixe a de se combiner avec l'eau,

qu'on doit attribuer un phénomène observé par M. Hales dans la combustion des chandelles; il a remarqué que l'absorption de l'air avait lieu, non-seulement pendant la combustion, mais qu'elle se continuait ruccre plusieurs jours après; on verra dans la suite, au chapitre qui traite des expériences de M. Priestles, que l'air dans lequel on a brâlé des chandelles est en grande partie dans l'état d'air fixe; qu'il est par conséquent susceptible de se combiner avec l'eau, et cest en raison de cette combinaison que le volume de l'air continuait à diminuer. C'est aussi par la même cause que les différents airs qu'il a obtenus ne se sont plus trouvés ausseptibles des réduction lorsqu'ils avaient bouillomie à travers de l'eau. En effet, toute la partie fixable s'y était déjà combinée.

L'air dans lequel on a hrûlé du soufre n'est pas susceptible de recouvrer son élasticité; il reste dans le même état, quelque long temps qu'on le conserve.

M. Hales, persuadé que l'air dégagé des corps, de même que celui qui a servi à la combustion ou à la respiration des animaux, n'était point différent de celui de l'atmosphère, et qu'il ne produisait des effets particuliers qu'en raison de ce qu'il était infecté et rendu nuisible par des vapeurs qui lui étaient étrangères, a essayé de le filtrer à travers des flauelles imbibées de sel de tartre en liqueur, et ce moyen lui a parfaitement réussi. L'air, au sortir de ce filtre, s'est trouvé propre à la respiration des animaux. De même une chandelle enfermée sous un récipient garni d'une flanelle imbibée de sel de tartre a brûlé beaucoup plus longtemps qu'elle n'aurait fait dans un récipient non garni, quoique la flanelle en diminuât cependant considérablement la capacité. On verra dans la suite quel est l'effet du sel de tartre sur l'air dans cette expérience, et de quelle manière il le rend salubre; mais une remarque intéressante, c'est que les diaphragmes dans lesquels l'air avait été ainsi filtré se trouvaient augmentés sensiblement de poids.

C'est également M. Hales qui nous a appris qu'un assez grand nombre de substances, telles que les pois, la cire, les écailles d'huîtres, l'ambre, etc. fournissaient par la distillation un air susceptible de s'enflammer, et qu'il conservait cette qualité même après avoir été lavé dans l'eau.

Tous les physiciens de son temps pensaient que le fou se fixait, se combinait avec les métaux, et que é'était cette addition qui les réduisait à l'état de chaux. M. Hales ne s'est point écarté de cette opinion : mais il a, de plus, avancé que l'air contribuait à cet effet, et que c'était ne partie à lui qu'était due l'augmentation de pois des chaux métalliques. Il fondait cette opinion sur ce qu'ayant soumis 1,923 grains de plomb à la distillation, il n'en avait retiré que sept pouces d'air, tandisqu'une égale quantité de minimu lui en avait fourist trente-quatre.

M. Itales a encore remarqué que le phosphore ou plutôt le pyrophore de M. Itanberg diminuait le volume de l'air dans lequel on le briliait; que le nitre ne pouvait plus détoner dans le vide; que l'air était nécessaire à la formation de la plupart des cristaux de sels; que les végétaux en fermentation produsient d'abord une grande quatité d'air, qu'ils en absorbaient ensuite, etc. Quant à la diminution du volume de l'air qui s'opère pendant la combustion de quedques corps, tautôt il l'attribue à la perte de son élasticité, tantôt il semble croire que cet air est réellement fixé et absorbé pendant la combustion, et son movrage semble laisser quelque incertitude à cet égard.

Quoi qu'il eu soit, M. Hales termine son sitème chapitre de la sialique des végiuaux en conchant que l'air de l'Atmosphère, le mème que celui que nous respirons, entre dans la composition de la plus grande partie des corps; qu'il y existe sous forme solide, dépoullé de son d'astiéré et de la plupart des propriétés que nous lui connaissons; que cet air est, en quelque façon, le lieu universel de la nature, qu'il est le ciment des corps, que cet à lui qu'est due la grande dureté de quélques-uns, une grande partie de la pesanteur des autres; que cette substance est composée de parties si durables, que la violence du feu n'est point capable de les altères, et que même, après avoir existé pendant des siècles sous forme solide et concrête et avoir passé par des répreuves de toute espèce, elle peut, dans certaines récronstances, reépreuves de toute espèce, elle peut, dans certaines riconstances, reprendre toute son élasticité et redevenir un fluide élastique et rare, tout semblable à celui de notre atmosphère. Aussi M. Hales finit-I par comparer l'air à un véritable Protée, qui, tantôt fixe, tantôt volatil, doit être compté au nombre des principes chimiques et occuper un rang qu'on lui avait réules jusqu'alors.

#### CHAPITRE IV.

SENTIMENT DR M. BOERHAAVE SUR LA PIXATION DE L'AIR DANS LES CORPS, ET SUR LES ÉMANATIONS ÉLASTIQUES.

Le célère Boerhaux, auquel nous sommes redevables d'un exceltent traité sur les éléments, ne s'est pas toujours parfaitement accordé avec lui-même sur la combinaison et la fixation de l'air: tantôt il semble nier que l'air puisse se combiner dans les corps et contribuer à la focutraire et se ranger du côté de M. Hales. Enfin, en rapprochant ce que dit ce célèbre auteur dans différents endroits de ses ouvrages, on voit clairement que les expériences de M. Hales, quand elles parurent, lui firent changer de sentiment, et qu'il adopta jusqu'à un certain point le système de la fixation de l'air dans les corps: mais, sans doute, en même temps, que cette théorie ne lui parut pas suffisamment démontrée pour l'obliger à retrancher de ses ouvrages ce qu'il avait dit de contraire.

Quoi qu'il en soit, c'est à la fin de son traité sur l'air qu'il éexplique de la manière la plus formelle sur l'opinion de M. Halse : on y trouve une suite d'expériences faites avec cette exactitude qui caractérise les ouvrages de M. Boerhaave sur l'air dégagé des corps par la combinaison, et on ne peut disconvenir même que l'appareil qu'il a employé n'ait quelque avantage sur celui de M. Halses : cet avantage conside à avoir évité que l'air dégagé n'eût de contact avec la surface de l'eau; on a déjà vu qu'à défaut de cette précaution on pouvait tomber dans des certeurs considérables sur les quomités d'air produites ou àbsorbelles sur les quomités d'air produites d'air de l'est produite de l'est produite d'air d'air d'air de l'est produite d'air d'air d'air d'air de l'est produite d'air d'air

C'est dans le vide de la machine pneumatique, et sous un récipient de capacité connue, que M. Boerhaave a toujours opéré : il avait soin de pomper exactement l'air avant de faire le mélange; il jugeait ensnite de la quantité d'air dégagé par le moyen d'un baromètre d'epreuxe. Cest par le moyen de cet appareil qu'il a reconnu qu'un groget demi d'yeux d'écrevisses, dissous dans une once et dennie de vinaigre distillé, produisait 8 i pouces cubiques d'air ; qu'une dragne de crave, dissoute dans deux onces du même acide, en fourrissait 15 i poucque la combinnison de l'Ituile de tartre, soit avec le vinaigre, soit avefacide vitriolipe, en fourrissait également une quantité très-considérable; qu'il était d'autres combinaisons, telles que la dissolution du ferper l'acide utireux, qui, quoique accompagéée d'une effer-veneroutevive, ne doumaient aneun dégagement de fluide élastique dans le vide; enfin, que l'acide nitreux fumant et l'Ituile de carvi donnaient un degement d'air si considérable, que l'expérience était dangereuse, à moins qu'on n'eût la précaution d'employer des vases extrêmement grands, et de riopérer que sur des quantités très-peties.

Ces expériences sont suivies de quelques détails sur le dégagement d'air qui a lieu dans la combustion, dans la formentation, dans la putréfaction, et dans quelques distillations; enfin, M. Boerhaave termineson traité par les réflexions qui suivent, et que j'ai eru devoir transerire dans leur entier.

"Tons ces différents moyens, qui se ressemblent en ce qu'ils agissent - par le moyen du fen, nous provent que l'air dans la -composition des corps comme partie constituante, et même comme partie assez considérable. Si quelqu'un en doute encore, il avouers - au moins que, par le moyen du feu, on peut tirer de tout corps comme matère qui, étant une fois séparée, est fluide et d'astique, qui peut être comprimée par des poils, qui se contracte par le froid et -qui se didate par la chaleur ou par la diminution du poids qui la presse; or, quand ce que nous appelons air élastique est séparé des - corps avec lesquels il est mêlé, nous n'y connaissons d'autres propriétés que celles-là. Il faut donc convenir que le fue séparée de tous les corps un metatier élastique, et que, par conséquent, cette matière - acirieum réside dans les corps, mais de façon qu'elle n'y produit pas les effets de l'air aussi longlemps qu'elle est liée et unie avec eux.

« Dès qu'elle en est détachée et qu'elle vient à se joindre avec d'autres » parties semblables à elles, aussitôt elle reprend sa première nature - et reste air, jusqu'à ce que, divisée de nouveau en ses éléments, elle « se rejoigne avec d'autres parties d'une espèce différente et avec leso quelles elle peut rester en repos, et ne former, pour un temps, qu'une seule masse, sans que cependant elle perde rien de sa première na-- ture, car elle se montre tonjours la même, dès qu'elle est débarrassée « des liens qui la retiennent, et jointe avec d'autres particules aériennes « de même espèce. Elle est donc immuable dans toutes ces différentes circonstances : séparée d'un corps, elle est un véritable air comme anparavant, et disposée à se joindre avec d'autres parties, pour refor-- mer de nouveau un corps tel que celui qu'elle vient de quitter. Ancun art ne démontre plus clairement que la chimie cette espèce de résolution et de composition, et j'en donnerais divers exemples, si je n'avais pas lu depuis peu l'excellent traité que le fameux docteur - Hales a publié sur la statique des végétaux ; dans le sixième chapitre de ce livre l'auteur a rassemblé avec beaucoup de peine et de justesse, et a proposé dans le meilleur ordre possible, les expériences « qui ont été faites sur ce sujet, et il a épuisé la matière. J'y renvoie o donc mes lecteurs: ils y verront comment l'art est parvènu à nous dé--voiler la nature.

- Il est temps de finir cette dissertation sur l'air, etc. -

## CHAPITRE V.

SENTIMENT DE M. STAHL SER LA PIXATION DE L'AIR DANS LES CORPS.

Quoque quelques—uns des ouvrages de M. Slahl soient postérieurs à la publication des expériences de M. Ilales, il ne paraît cependant avoir adopté en rien son système sur la fixation de l'air dans les corps. Il n'y a pas même d'apparence que ses expériences lui aient été connues. Quoi qu'il en soit, il écrivait encore en 1731, dans son ouvrage mittulé : Experimenta, observationne et animaderesiones, 5 d2, - Elastica «illa expansio aeri ita per essentiam propria est, ut nunquam ad «vere densam aggregationem nec ipse in se, nec in ullis mixtionibus «coivises entilir possit."

#### CHAPITRE VI.

EXPÉRIENCES DE M. VENEL SUR LES EAUX IMPROPREMENT APPELÉES ACIDULES, ET SUR LE FLUIDE ÉLASTIQUE QU'ELLES CONTIENNENT.

Cest ainsi que, quelque sensation qu'est faite parmi les savants le traité de M. Ilales, lors de sa publication, il n'opéra pas cependant surle-champ, dans la théorie physique et chimique, la réforme qu'on avait lieu d'en attendre : ses expériences ne formaient, en quelque façon, que des pierres d'attente qui avaient besoin d'être liées à l'édifice des connaissances hybriques.

M. Venel, aujourd'hui professeur de chimie en l'université de Montpellier, jeta les premiers fondements de cette entreprise dans deux mémoires lus en 1750 dans les séances de l'Académie royale des sciences; on les trouve imprimés dans le second volume des mémoires présentés par les savants étrangers. L'objet de ces deux mémoires est de prouver, contre l'opinion des anciens, et contre le sentiment de M. Hoffman et de M. Slarre, que les eaux de Seltz et la plupart de celles qu'on a coutume de désigner sous le nom acidules ne sont ni acides ni alcalines; que le goût piquant qu'elles impriment, cette saveur vive et pénétrante, ces bulles qui s'élèvent à leur surface et qui imitent l'effet du vin de Champagne, de la bière et du cidre, ne sont dues qu'à une quantité considérable de fluide élastique ou d'air combiné dans ces eaux et dans un état de dissolution; M. Venel est parvenu à dégager cet air par la simple agitation et à le faire passer dans une vessie mouillée, et à en mesurer la quantité. Quelque moyen qu'il ait employé pour parvenir au même but, soit qu'il se soit servi de la machine pneumatique, de la chaleur ou de l'appareil de M. Hales, le résultat a toujours été le même, et il a observé constamment que l'eau de Seltz contenait environ un cinquième de son volume de fluide élastique.

Larsque l'ean de Seltz a été dépouillée, soit par l'agitation, soit par la chaleur, soit par quelque autre moyen que ce soit, de l'air qu'elle tenait en dissolution, elle n'a plus aucune des propriétés qui la constituaient acidate : au lieu du goût piquant qu'elle faisait sentir, elle n'a plus qu'une seur plate; elle ne mousse plus; eu un mot, ce n'est plus qu'une eau ordinaire, que M. Venel a recomme, néanmoins, contenir un peu de sel marin.

M. Veuel a cru devoir pousser encore plus loin ses rechercles, et, après avoir prouvé que c'était à l'air que l'eau de Selt devait ses propriétés, il a essayé de combiner de l'air avec de l'eau, de refaire une eau aérée, semblable à celle de Seltz, et voici à peu près les réflexions qui l'ont guidé dans ses expériences.

L'air, a-t-il dit, est soluble dans l'eau ; l'exemple des vins moussens, celui même de l'eau de Selte act démonstratif; mais il faut en même temps ronsidérer ce fluide comme ayant plus de rapports avec lui-même qu'avec le dissolvant qu'on emploie; d'où il suit que ce dissolvant i aura jamais assex de forre pour rompre par lni-même îf agrégation de l'air et qu'une des coulditions préalables à la dissolution est la rupture même de cette agrégation.

Aucun moyen n'a para à M. Venel plus propre à remplir cet objet que de composer les sels dans l'eau même qui devait de dissoudre: il était sûr d'exciter par ce moyen une effervescence, et, par conséquent, de dégager une grande quantité d'air; or, cet sir étant dans un état de division absolue, il était nécessairement dans les circonstances les plus favorables à la dissolution.

M. Venel est encore confirmé dans cette opinion par le raisonnement qui suit. Une effervescence, selon lui, n'est autre chose qu'une vraie précipitation d'air; deux corps, en s'unissant ensemble, n'excitent une effervescence que parce qu'ils ont plus de rapports entre cux une l'un des deux ou les deux ensemble n'en ont aver l'air suquel ils

<sup>&#</sup>x27; M. Venel a toujours supposé que le fluide élastique contenu dans les eaux minérales était le même que l'air de l'atmos-

étaient unis. Mais on sait que, dans un grand nombre de précipitations chimiques, si l'opération se fait à grande eau, et que le précipité soit soluble dans l'eau, il se redissout à mesure qu'il est précipité; la même chose devait arriver à l'air dans des circonstances semblables.

D'après toutes ess réflexions, M. Venel a introduit dans une pinte d'eau deux gros de sel de soude et autant d'acide marin. (Il s'était assuré préalablement de deux choses : 1° que cette proportion était précisément celle nécessaire pour la parfaite saturation; 3° que c'était celle en même temps qu'on observait dans les eaux de Seltz.) Il a en soin de faire la combinaison dans un vase à col étroit, même d'employer la suffocation, en disposant les matières de façon qu'elles ne pussent communiquer ensemble qu'après que la boutellé était bouchée, Il est parvenu, par ce moyen, à composer une cau, non-seulement analogue à celle de Seltz, mais encore beauconp plus chargée d'air. Ou a v., en effet, que le au naturelle ne contensit que le quart de son volume d'air tout au plus, tandis que M. Venel est parvenu à en introduit près de notité dans son cau factice.

Ges expériences de M. Venel laissaient encore à expliquer un phénomène très-singulier, qui sembloit contredire son opinion. M. Hoffman avait observé que les eaux de Torplitz et de Pyrmont en Allemagne, ainsi que beaucoup d'autres, qui sont spiritueuses ou acidules, ne contensient absolument rien de salin; il était donc évident que ces eaux n'étaient point devenues aérées par les moyens employés par M. Venel, et il en résultait évidenment que son procédé, dans bien des cas, n'était pas célui de la nature.

L'explication de ce phénomène était réservée à M. Cavendish et à M. Priestley; mais, avant de parler de leurs expériences, qui sont beaucoup plus modernes, l'ordre de fais in obligé de rendre comple ici de celles de M. Black, professeur en l'université de Glascow. Cet auteur est vraiment celui qu'on peut regarder comme l'introducteur de l'air fixe dans la chimie.

### CHAPITRE VII.

THÉORIE DE M. BLACK SUR L'AIR FIXE OU PINÉ CONTENU DANS LES TERRES CALCAIRES, ET SER LES PHÉNOMÈNES QUE PRODUIT EN ELLES LA PRIVATION DE CE MÊME AIR.

La magnésie, la terre caleaire, et en général toutes les terres qui se réduisent en claux vive par la calcination, ne sont, suivant M. Black, qu'un combiné d'une grande quantité d'air fixe avec une terre alcaline, naturellement soluble dans l'eau. Par ce mot d'air fixe, M. Black ented une espéce d'air différent de l'air élastique commun, répandu néanmeins dans l'atmosphère; il prévient le lecteur que c'est peut-être unal à proposa qu'il emploie ce nom; mis qu'il aime mienx se servir d'un mot déjà connu en physique, que d'en inventer un nouveau avant d'être parfaitement instruit de la nature et des propriétés de la substance qu'il désigne.

L'air fixe, d'après les expériences de M. Black, peut être chassé de deux manières de la terre caleaire: ou par la violence du feu, ou par la calcination, perd plus de moitié de sin populs: ce qui reste n'est plus q'une terre absolument privée d'air qui, en conséquence, ne fait plus aucune effervescence avec les acides. La chaux (car c'est le nom sous lequel on a coutume de désigner la cerre calcaire dans cet étai) ne doit sa causisticé, suivant M. Black, qu'à la grande analogie qu'elle a avec l'air dont elle a été privée par la calcination; anssi, dès qu'on l'applique à quelque substance animale on végéale, elle s'emparc avec avidité de l'air qui y est contenu, elle la décompose, et c'est cette décomposition, cette espèce de destruction, qu'on désigne improprement par ces mots, briefer, caustriser.

Cette propriété qu'a la chaux d'enlever l'air à différents corps, fournit un moyen de communiquer sa causticité aux alcalis fixes et volatils. Si, dans une lessive d'alcali five, on met une certaine quantité de chaux, elle s'empare de tout l'âir five contenu dans l'alcali; elle perd en même temps toutes les propriétés qui la constituaient chaux, elle acquiert celle de faire elfervescence avec les acides, elle devient insoluble dans l'eau; en un mot, ce n'est plus qu'une terre calcaire ordinaire : d'un autre côté, l'alcali fixe, qui a été dépouillé de son air, au fair plus elfervescence avec les acides, il n'est plus susceptible de cristalliser, il est devenu caustique, desséché par le feu et unis sous forme concréte, il forme la pierre à cautère.

La même chose arrive à l'alcali volatil. Si l'on distille du sel anmoniae avec de la craie, on obtient un alcali volatil concret, qui fait effervescence avec les acides; mais, si, au licu de craie, on emploie de la terre calcaire privée d'air, autrement dit de la chaux, l'alcali volatil, à mesure qu'il est dégagé, se trouve dépouillé de son air par la chaux, il passe sous forme fluide; c'est un alcali volatil caustique, qui ne fait point d'effervescence avec les acides, et qui n'est point susceptbille de cristalisation. Il suit de ces apériences de M. Black que l'abderence de l'air fix e n'est pas la même dans tous les corps; qu'il a plus de rapport avec la terre calcaire qu'avec l'alcali fixe; avec l'alcali fixe, qu'avec l'alcali volatil, etc.

Un second moyeu d'eulever à la terre calcaire l'air avec lequel elle est combinée est de l'unir aux acides. Si l'on fait dissoudre de la pierre à claux ou de la craie dans an acide quelconque, on observe une vive effervescence, ou, ce qui est la même chose, un dépagement considérable d'air fiez, la terre, qui a plus de rapport avec l'airde qu'avec l'air fixe, abandonne ce dernier; alors, jouissant de son élasticité, il s'échappe, se dissipe et se confond avec l'air de l'atmosphère. Si cusuite on précipite la terre de cette solution, on peut à volouté l'obtenir, ou sous la forme de craie, ou sous celle de chaux : elle est craie, si l'on précipite par un alcali ordinaire; elle est chaux, i l'on précipite par un alcali ordinaire; elle est chaux, i l'on précipite par un alcali ordinaire; elle est chaux, i l'on précipite par un alcali ordinaire; elle est chaux, i l'on précipite par un alcali ordinaire; elle est chaux perd à peu près, suivant Babac, la même quantité de son poids dans cette expérieure que

par la calcination, et qu'elle recouvre son premier poids lorsqu'on la précipite sons forme de terre calcaire, c'est-à-dire avec tout son air.

M. Black explique par le même principe pourquoi la chaux n'est pas soluble en totalité dans l'eau; pourquoi la partie qui se dissout se convertit si aisément en une pellicule insoluble dans l'eau, et connue sous le nom de crême de chaux : les terres calcaires, suivant lui, ont plus de rapport, plus d'analogie avec l'air, qu'elles n'en ont avec l'eau; d'où il suit que, si l'on met de la chaux dans de l'eau, une partie de la chaux doit enlever à l'eau l'air fixe qu'elle contenait, et se précipiter sous forme de terre calcaire; mais, en même temps, une autre portion de la même chaux, celle qui n'a pu trouver d'air fixe pour s'en saturer, se dissout dans l'eau, et forme de l'eau de chaux; si l'on expose ensuite cette eau à l'air, bientôt les particules de chaux voisines de la surface attirent l'air fixe flottant dans l'atmosphère; elles redevienneut insolubles, et se rassemblent à la surface en une pellicule insoluble, qui n'a plus aucune des propriétés de la chaux, et qui ne diffère plus des terres calcaires. La preuve de la vérité de cette théorie, c'est qu'on prévient cette réduction de chaux en terre calcaire en conservant l'eau de chaux dans des vaisseaux fermés, où elle ne peut recevoir le contact d'un air circulant.

M. Black a encore observé que la magnésie, la base du sel d'Epsom, vanit la propriété d'adoutir l'eau de chaux : d'où il suit que l'air fixe a plus d'analogie avec la terre calcaire ordinaire qu'avec la base du sel d'Epsom. Enfin, de toutes ses expériences, M. Black conclut qu'on pourrait fire les changements qui suivent dans la colonue des aides de la table des affinités de M. Geoffroy, et qu'on pourrait y ajouter une nouvelle colonne, en considérant les substances alcalines dans leur état de pureté et privés d'air fixe, ains qu'il suit :

Actobs. Ale Fig.
Alcali fixe. Terre calcaire.
Terre calcaire. Alcali fixe.
Alcali volatil. Magnésie.
Magnésie. Alcali volatil.

Les bornes d'un extrait ne m'ont pas permis d'entrer ici dans les détails d'un grand nombre d'expériences intéressantes sur la diminution du poids qu'éprouvent les alcalis lorsqu'on les dissout dans les acides, sur la manière de rendre les alcalis caustiques par le feu, etc.

Je ne puis cependant me dispenser d'ajouter, en terminant cet article, que M. Black soupconnait que l'air fixe contenu dans les alcalissunissait aux métaux par la voie humide dans les précipitations métalliques, et que c'était à cette cause qu'on devait rapporter l'augmentation de poids de ces précipités et peut-être même les effets surprenants de l'or fiuminant!

On croil devoir pré-enir le lecteur que la thérie de l'air fixe n'aveir les acquis, au sourir des mains de M. Black, tout l'ensemble et toute la consistance qu'on lui a donnée dans cet article; elle ne les a cepsis que d'après l'ouvrage de M. Joequin, dont on rendra compte incessamment. On a cru devoir ajoutre i et cette remanque, non pos dans la vue de diminuner on rien les sentiments de reconsistance et al déduntation de su mérite consistance et al déduntation de su mérite de diminure de l'air les des la mérite de l'indivinant de la mérite de diminure de l'indivinant de la mérite de l'indivinant de la mérite de diminure de l'indivinant de la mérite de l'indivinant de la mérite de l'indivinant de l'indivinant de la mérite de l'indivinant de l'indiv et au genie de M. Black, auquet appartient, sans équivoque et sans partieg, le mérite de l'invention, mais pour rendre à M. Dievention de l'invention, mais pour rendre à M. Jouisse de de sa part, une réclamation qui serait fondec An reste, ou vers bientid que M. Jacquin s'est écerté du sentiment de M. Black en que qu'a l'au proposé que l'air fice de la même que cèni qui compose notre stimophère,

### CHAPITRE VIII.

DU PLUIDE ÉLASTIQUE QUI SE DÉGAGE DE LA POUDRE À CANON, PAR M. LE COMTE DE SALUCES.

Tandis que M. Black publiait, en Angleterre, la théorie dont on vient de rendre compte, M. de Saluces s'occapait, à Turin, de recherches très-intéressantes sur le fluide élastique qui se dégage de la pondre à canon lorsqu'elle s'enflamme. Il avait reconnu que ce fluide en liberté cocupit un espace deux cents fois plus grand que celui de la poudre dont il s'était dégagé. Une suite nombreuse d'expériences lui avait appris que ce fluide était élastique, comme l'air de l'atmosphère; qu'il se comprimait comme lui en rasion du poids dont il était chargé; qu'il en différait néanmoires en ce qu'il éteignait la flamme des chandelles, et qu'il était mortel pour les animaux qui le respiraient. Il avait essayé de filtrer cet air à travers des linges ou des gazes bien imbibées d'alcali fixe en delipuium : il était resté sur ces filtres un peu de matière charbonneuse, de l'alcali fixe et quelques vestiges de tartre vitriolé; l'air, après cette épreuve, avait perdu toutes ses qualités malfaisantes, et ne paraisait plus différer en rien de l'air ordinaire.

Un autre moyen qu'indique M. de Saluess de readre à l'air dégagé de la poudre à canon toutes les propriétés de l'air ordinaire, c'est de le tenir pendant douze heures à un degré de froid égal à celui de la congélation de l'eau. Il assure avoir répété la même expérience sur l'air dégagé de l'éflervescence d'un aeide avec une substance alcaline, et avoir obtenu le même résultat.

Indépendamment de ces expériences, qui tenaient essentiellement à l'objet dont M. le comte de Saluces s'occupait, ses mémoires en contiennent beaucoup d'autres, propres à répandre de la lumière sur la théorie de la combinaison de l'air dans les corps. Il observe que l'air dégagé de la plupart des efferescences éteint la flamme; que celui dégagé de la combinaison de l'alcali volatil avec le vinaigre forme exception à cette règle générale; que l'acide nitreux, combiné avec l'alcali fixe dans le vide, ne produit point d'air, que cette combinaison reste en grande partie déliquescente, tant qu'on la tient dans le vide, mais qu'elle cristallise bientôt quand elle a été exposée quelque temps à l'air. Cette expérieuce, rapprochée de celle de M. Black sur la cristallisation de l'alcali fixe, semble mettre en droit de soupconner que la combinaison de l'air est nécessaire à la formation des cristaux des sels.

M. de Saluces observe encore que la poudre détone dans l'air, quelque infecté qu'il puisse être, soit qu'on y ait fait brûler du soufre, soit qu'on y ait éteint des chandelles, soit qu'il y ait été dégagé par la détonation d'une autre portion de poudre. Il fait voir ensuite que les phénomènes de la poudre fulminante sont les mêmes que ceux de la poudre à canon; qu'ils sont dus au dégagement du même fluide élastique; mais ce qui est très-singulier, c'est que la quantité de ce fluide qui se dégage dans la poudre fulminante est moindre que celle qui se dégage de la poudre à canon; d'où M. de Saluces conclut que la nature des effets est moins en raison de la quantité de fluide dégagé qu'en raison de la rapidité, et, s'il est permis de se servir de ce terme, en raison de l'instantanéité du dégagement. Je ne parle point ici d'une infinité de faits intéressants dont le mémoire de M. de Saluees est rempli, parce qu'ils sont, en quelque façon, étrangers à mon objet : j'ajouterai seulement, en terminant eet article, que M. le comte de Saluces n'admet qu'une seule et même espèce d'air, en quoi son opinion diffère essentiellement de celle de M. Black

## CHAPITRE IX.

APPLICATION DE LA BOCTEINE DE M. BLACE SUR L'AIR FIXE OU FIXÉ À L'EXPLICATION DES PRINCIPACE PHÉNOMÈNES DE L'ÉCONOMIE ANIMALE. PAR M. MACERIDE.

Jusque-là l'existence de l'air fixe et sa combinaison dans les corps nétait qu'une opinion physique appuyée sur des expériences singulières; mais aucun physiologiste, depuis Van Helmont, ne l'avait encore adoptée. M. Italier est le premier qui, d'après les expériences du docteur Ilales, ait enseigné que l'air était le vértaible ciment des corps, que c'était lui qui, se fixant dans les solides et dans les fluides, servait de lien aux éféments, et les unissait entre eux.

Videtur aer einculum elementorum primarium constituere, quum non prins ea elementa à se invicem discedant quam aer expulsus fuerit. (Haller, Elementa Physiologie, Tit. 1, cap. 1.)

Gluten præstat verum moleculis terreis adunandis, ut constat exemplo calculorum lapidum, aliorum corporum durorum; in his omnibus solvitur nunc demum partium rinculum quando aer educitur. (Ibid. Scel. 244.)

Une suite d'expériences très-nombreuses et très-bien faites parut en 1764 à l'appui de cette doctrine. L'auteur (M. David Machride, chirurgien de Dublin) tient un rang trop distingué parmi ceux qui se sont occupés de l'air fixe, pour ne pas faire connaître ici, dans quelques détails, les faits importants dont la physique et la physiologie lui sont redevables.

Il résulte des expériences de M. Machride qu'il se dégage de fair fixe, non-seulement des substances en elfervescence et des malières végétales en fermentation, mais encore de toutes les matières animales qui commencent à se putréfier; et, pour prouver l'extrème facilité avec laquelle et air peut se combiner, soit avec la chaux, soit avec les alcalis fixes et juistif, il s'est servi d'un appareil connu sous le nom d'anopareil de M. Macbride, quoique l'idée, dans l'origine, en soit due à M. Blaek. Voici à peu près de quelle manière il a opéré : il a mis successivement dans une bouteille des matières salines en efferveseence, des matières végétales en fermentation, enfin des matières animales en putréfaction; il a fait passer l'air qui s'en dégageait par un tube recourbé, et l'a recu dans une bouteille ou flacon, dans laquelle il a mis successivement de l'eau de chaux, de l'alcali fixe, de l'alcali volatil caustique; sitôt que l'air fixe dégagé du mélange touchait à la surface de l'eau de chaux, elle se troublait; bientôt après sa terre se précipitait peu à peu sous forme de terre calcaire, c'est-à-dire avec tout son air et sans aucun symptôme de causticité. Il en était de même des alcalis fixes et volatils caustiques: à mesure que l'air fixe se combinait avec eux, ils repreuaient la propriété de faire effervescence avec les acides; et, lorsqu'ils étaient dans un état suffisant de concentration, ils reprenaient leur forme concrète et cristallisaient dans la bouteille. Cette dernière expérience fait voir que, si l'alcali fixe végétal n'a pas la propriété de cristalliser, c'est que, formé et préparé par la violence du feu, on ne l'obtient communément que dépouillé de la quantité d'air fixe qui lui est propre. Il ne s'agit que de lui r'endre ee même air pour lui rendre en même temps la propriété de cristalliser. On trouve le germe de cette dernière découverte dans les mémoires de M. Black.

Les différentes expériences de M. Macbride sur la grande quautité d'air fixe qui se dégage des matières animales qui entrent en putréfaction le conduisent à conclure que c'est à la présence de ce même fluide disatique, de l'air fixe combiné dans les chairs, qu'est due leur fermeté, leur consistance, leur état de suburbié; que c'us èqu'à mesure que l'air fixe s'eu dégage par la fermentation que leur tissu se détruit, que les parties qui les constituent se désunissent et se séparent pour se réunir ensuite dans un autre ordre, et pour former de nouveaux combinés fort différents des premiers.

Il ne sera pas difficile de s'apercevoir que cette doctrine est à peu près celle enseignée par Van Helmont; mais une découverte importante, en supposant qu'elle soit suflisamment constatée, qui appartient entièrement à M. Macbride, c'est que les chairs à deni putrôfices, celles qui ont perdu ane portion de l'air fixe qui entrait dans leur composition, sont susceptibles de revenir à leur premier état de salubrité si on leur rend l'air fixe dont elles ont été déponilifées : il suffit, pour produire cet effet, de les exposer à la vapeur d'une matière quelconque en fermentation, ou bien à un courant d'air fixe dégagé d'une effervesceuce, en un mot, d'y introduire de l'air fixe de quelque façon que ce soit.

M. Macbride applique ces différentes connaissances à l'explication des phénomènes de la digestion : il fait voir que tous les mélanges que nous avous coutume d'employer dans nos aliments sont susceptibles de fermenter en peu de temps; que les substances animales, mèlées avec les végétales, ont même plus d'aptitude à la fermentation que n'avait séparément chacune de ces substances, et que, dans tous les mélanges alimentaires sur lesquels il a fait une suite d'expériences trèsnombreuses, il se dégage toujours une quantité considérable d'air fixe. Ce dégagement, suivant M. Macbride, doit avoir lieu de la même manière dans l'estomac des animaux; mais que devient cet air fixe? Il pense ou qu'il est absorbé et combiné dans le chyle, et qu'il passe dans cet état dans la circulation du sang; ou bien qu'il est absorbé dans le canal intestinal par des vaisseaux particuliers, destinés à ce genre de sécrétion. Cet air, dans les deux cas, s'échappe ensuite, soit par la transpiration, soit par les urines. Cette théorie conduit M. Macbride à une suite d'expériences très-nombreuses sur la quantité plus ou moins grande d'air fixe contenu dans les différentes sécrétions animales. L'eau de chaux lui a para propre à servir de pierre de touche en ce genre; en effet, comme la chaux a une très-grande analogie avec l'air fixe, toutes les fois qu'on mêle avec elle une liqueur qui en contient, elle s'en empare avec avidité, elle s'en sature; alors, devenue insoluble, elle se précipite et se dépose sous forme de terre calcaire. C'est par cette épreuve, c'est-à-dire par le mélange avec l'eau de chaux, que M. Macbride est parvenu à connaître que le sang nouvellement tiré contenait une grande quantité d'air fixe. Des expériences plus détaillées lui ont ensuite appris que cet air résidait dans la partie rouge, tandis que le sérum en était dépourvu. C'est encore par des expériences du même genre qu'il a reconnu que la sueur et l'urine contenaient beaucoup d'air fize, tandis qu'au contraire la bile, et surtout la salive, loin d'en contenir, avaient au contraire une tendance à en absorber.

Il serait trop long de rendre compte ici des nombreuses expériences faites par M. Macbride sur la fermentation des mélanges alimentaires, et sur ce qui peut en accélérer ou en retarder la fermentation. Il suffira de dire qu'elles conduisent l'auteur à des réflexions très-importantes sur les maladies putrides et sur le scorbut de mer. Ces maladies, d'après la théorie de M. Macbride sur la putréfaction, n'ont d'autre cause que la privation d'une certaine quantité d'air fixe nécessaire à l'état de salubrité : aussi observe-t-il que le régime le plus contraire dans ces sortes de maladies est l'usage des matières animales. qui, suivant M. Macbride, donnent beaucoup moins d'air fixe que les végétales par la fermentation. La méthode curative, au contraire, consiste dans le régime végétal et dans l'usage de toutes les substances propres à fournir de l'air fixe en abondance, C'est sur ces principes que M. Macbride conseille l'usage de la drêche pour le scorbut de mer; cette substance, qui n'est autre chose que l'orge germée et broyée, fournit une décoction très-propre à la fermentation, et qui donne plus d'air fixe qu'aucune autre substance végétale. Il prescrit, dans les mêmes vues, l'eau sucrée et quelques autres boissons analogues,

Quant à l'effet antiputride et antiseptique, que l'on ne peut méconnaître dans les acides, M. Machride précend qu'on ne doit l'attribuer qu'à la propriété qu'ils ont éminemment de s'unir aux parties alcalines des matières qui entrent en putréfaction, et de les neutraliser; mais ce remède est, suivant lui, plutôt palifait que curaif, puisqu'il ne rétablit pas, comme l'air fixe, les parties dans leur état naturel.

Indépendamment des expériences qu'on vient de citer, qui sont essentiellement liées à la théorie de M. Macbride, son traité en contient un grand nombre d'autres, dont on va citer les principales :

- 1° Le vide de Boyle accélère le dégagement de l'air fixe dans les mélanges fermentatifs;
  - 2º Les terres calcaires ont la propriété d'accélérer la putréfaction;
- 3º La chaux produit sur les matières animales un effet tout particulier: elle les décompose en leur enlevant l'air fixe qu'elles contiennent, et elle produit en cela un effet analogue en quelque façon à la putréfiction;
- de L'huile ne s'unit à l'alcali fix qu'autant que ce dernier est privé dair; ai l'on lait tomber la vapeur, soit de deux corps en effervesence, soit d'un mélauge fermentatif quelconque, sur une dissolution de avon, l'air fixe qui se dégage se combine peu a peu avec l'alcali fixe du savon; en même temps l'huile, devenue libre, vient nager à la surface;
- 5° Les esprits ardents, rectifiés, absorbent de l'air fixe, quand on le leur présente.
- M. Macbride prouve encore que l'alcali volatil qui se développe par le progrès de la putréfaction des matières animales est tantôt dans son état naturel, c'est-à-dire avec tout son air, tantôt, au contraire, entièrement dépouillé d'air et dans un état de causticité. Il a reconnu, par exemple, par le détail de ses expériences, que le sang putréfié, ainsi que l'esprit qu'on en tire, faissit efferveseence avec les acides, tandis que la bile, également putréfiée, non plus que la liqueur qui coule des chairs qui se putréfient, ne faissient point d'efferveseence; il en a été de même de l'esprit qu'il en a retiré par la distillation.
- De toutes ces expériences M. Machride conclut que l'air fixe est un fluide disatique fort différent de l'air de l'atmosphère; que le premier peut être introduit sans risque, soit dans le canal intestinal, soit même dans d'autres parties de l'économie animale, sans qu'il en résulte aucun désordre; tandis que l'air de l'atmosphère y produirait de funestes effets; que, par un effet tout contraire, les animaux ne peuvent vivre sans respière continuellement le fluide qui constitue notre atmosphère, tandis que l'air fixe, introduit dans leur poumon, est un poison subtil qui leur cause sur-le-champ la mort; que l'air fixe se combine avec une grande facilité, soit avec la chaux, soit avec les sidals, tandis

qu'on ne peut, par les mêmes moyens, combiner avec eux l'air de l'atmosphère. Enfin, M. Macbride ajoute que l'air fix se trevuer répandu dans notre atmosphère, puisque, avec le temps, la chaux et les alcalis caustiques perdent leur propriété et acquièrent celle de faire effervescence avec les arides. Ces conclusions sont, à très-peu de chose près, les mêmes que celles de Van Helmont.

### CHAPITRE X.

EXPÉRIENCES DE M. CAVENDISH SUR LA COMBINAISON DE L'AIR FIXE OU FIXÉ AVEC DIFFÉRENTES SUBSTANCES.

Peu de temps après la publication du traité de M. Macbride, M. ceudish communiqua à la Société royale de Londres quelques nou-velles expériences qui teudaient également à confirmer la doctrine de M. Black : elles se trouvent dans les Tramantions philosophiques, ances 1766 et 1767. M. Casvodish y fait voir que la quantité d'air fixe contenu dans l'alcali fixe, lorsqu'il en est chargé autant qu'il est possible, est de ; de son poids, qu'elle est de ; dans l'alcali volatil; que cette grande quantité d'air est quelquefois cause qu'il se fait un léger mouvement d'effervescence, lorsqu'on précipite, par un alcali ainsi chargé d'air, la terre realente dissonte dans l'acide nitreux; qu'en effet alors le précipitant fournissant plus d'air que le précipité n'en peut absorber, il y en a nécessairement une portion de libre qui re-prend son d'astité et qui o cessionne l'effervescence.

M. Cavendish fait voir encore que l'eau peut absorber et dissoudre un volume d'air fixe plus qu'égal au sien; que cette quantité est d'autant plus grande que l'eau est moins chaude et qu'elle est comprimée par une atmosphère plus pesante; que l'eau ainsi imprégnée d'air fixe a une asseur acidule, spiritueuse, et qui n'est pas désagnéable; enfin, qu'elle a la propriété de dissoudre la terre calcaire et la maguésie. Il arrive, par une suite de cette propriété de l'eau imprégnée d'air fixe, que, si, après avoir précipité la chaux de l'eau de chaux par de l'air fixe, on continue à ajouter de nouvel air fixe, l'eau acquiert la vertu de dissoudre une partie de la terre qui s'était précipitée.

L'eau imprégnée d'air fixe a encore la propriété de dissoudre presque tous les métaux (Transactions philosophiques, année 1769), et surtout le fer et le zine; il ne faut qu'une très-petite quantité de ces métans pour communiquer à l'eau leur goût et leurs vertus!.

Ges circonstances semblent expliquer, de la manière la plus naturele, comment l'eau distillée la plus pure attaque le fer et le dissont, ainsi qu'il résulte des observations de M. Monet, et pourquoi cette combinaison se fait plus facilement dans l'eau froide que dans l'eau chaude : c'est que l'eau viattaque le fer qu'en raison de l'air tixe qu'elle contient; or on vient de voir qu'elle en contient d'autant moins qu'elle est plus chaude. C'est par cette même raison qu'on ne peut retirer de la plupart des oaux minérales ferrugineuses un seul atome de vitriol.

C'est encore M. Cavendish qui nous a appris que l'air fixe pouvait s'unir à l'esprit-de-vie et aux huiles par expression, mais que ces subtances, au surplus, i'en acquéraient aueune propriété nouvelle; que la vapeur du charbon qui brûle occasionnait une diminintion notable dans le volume de l'air; qu'il s'engendrait, en même temps, de l'air fixe dans cette opération, et que cet air fixe était susceptible d'être absorbe par la lessive caustique des savonniers. Enfin, c'est M. Galesprit de sel, au lieu de donner un air inflammable, comme celle du fer et du zine, donnait une espèce d'air particulier, qui perdait son dasticité sitôt qu'il avait le contact de l'eau.

<sup>3</sup> Quoique cette observation ne soit pas de M. Cavendish, on a cru qu'elle devait trouver place iei

#### CHAPITRE M.

THÉOBRE DE M. MEVER SER LA CALCIVATION DES TERRES CALCAIRES, ET SER LA CALSE DE LA CAUSTICITÉ DE LA CHAUX ET DES ALCALIS.

Tandis que la doctrine de l'air fixe s'établissait pasiblement en Magleterre, il s'étavit en Allemagne un contradicteur redoutable. A peu près dans le même temps que M. Marbride publiait en anglais les essais dont on vient de rendre compte, il paraissait en allemand un traité fort étendu de M. Frédéric Meyer, apolitusierà è Osnalmuck, initiale: Essais de chimie sur la clouze rive, la matière élastique et électrèque, le fou et leuisie mairrest primitif, Ce traité contient une multitude d'expériences, la plupart hien faites et vraies, d'après lesquelles l'anteur a été conduit à des conséquences tout opposées à celles de l'alle, de M. Black et de M. Machride. Il est peu de livres de chimie moderne qui amonteut plus de génie que celui de M. Meyer; et, si sea diése s'étairet adoptées, al n'en resulterait rien mois squ'une nouvelle théorie, directement contraire à celle de Stabl et de tous les chimistes modernes.

M. Meyer examine d'abord la nature des pierres caleaires da spath, et des matières propres à faire de la chanx; il remarque que ces natières sont rarement pures, qu'elles sont communément mélées de sable et de natières étrangères; mais que la partie vraiment propre à faire de la chant n'est autre chose qu'un aleali terreux pur, insoluble dans l'eau, susceptible de combinaison avec les acides, qui s'y dissont avec effervescence, etc. Il observe que, lorsque ces mêmes matières out été esposées un temps suffisant à la violence du feu, elles laissent échapper une grande quantité d'eau; qu'elles en sortent ensuite avec la propriété d'être entièrement solubles dans l'eau, et de ne plus fair d'effervescence avec les acides. De ces nouvelles propriétés, M. Meyer



conclut que la chaux, dans le feu, a été neutralisée par un acide particulier, à l'intermède duquel elle doit sa solubilité dans l'eau, et dont l'union lui ôte la propriété de faire effervescence. Pour confirmer cette théorie, M. Meyer prend de l'eau de chaux, il y verse goutte à goutte de l'alcali fixe en liqueur; aussitôt l'eau de chaux se trouble, et la chaux se décompose sous la forme d'une terre calcaire insoluble dans l'eau comme avant sa calcination; l'alcali, d'un autre côté, a acquis la causticité de la chaux et une portie de ses autres propriétés ; d'où M. Meyer conclut que l'acide qui était uni à la chaux, et qui la rendait soluble, a plus d'analogie avec l'alcali fixe qu'avec la chaux; qu'il abandonne cette dernière et s'unit à l'alcali fixe. La même chose arrive lorsqu'on précipite l'eau de chanx par un alcali volatil, ou qu'on dégage par la chaux l'alcali volatil du sel ammoniac : dans tous ces cas, l'acide de la chaux neutralise le sel, le rend caustique, incristallisable, et lui ôte la propriété de faire effervescence avec les acides. La substance acide que la chaux prend ainsi dans le feu, M. Meyer l'appelle acidum pingue; il prétend que c'est une matière très-proche de celle du feu et de la lumière : que c'est par le latus de cet acide que la chaux s'unit aux huiles, qu'elle dissout le soufre, etc. Enfin M. Meyer prétend que l'acidum pingue entre en grande abondance dans la composition des végétaux et des animaux; que c'est lui qui s'échappe du charbon qui brûle, du bois qui se consume, etc.

M. Meyer suit la combinaison de cet être dans un grand nombre de corps: il prétend qu'il existe dans les chaux métalliques, dans le minum, et qu'on peut le faire passer de là, soit dans les alcalis fixes, soit dans les valealis fixes, soit dans les valealis fixes, soit dans les volatils, lesquels acquièrent par la l'état de causticité. C'est principalement sur cet article que le système de M. Meyer semble avoir l'avantage sur le système anglais. En effet, la théorie de l'acidom pingue explique de la manière la plus naturelle et la plus simple l'augmentation de poids des chaux métalliques, leu action sur le sel ammoniac, le dépagement de l'alcali volatil de ce sel par le minium, la litharge et plusieurs autres chaux métalliques : dans tous les cas, c'est le romationem du leu, l'acidom pingue, qui s'unit aux métaux par la calci-

nation, qui passe ensuite dans l'alcali volatif, et qui forme une espèce de sel neutre semblable à celui qu'on retire par la chaux.

M. Meyer prévient une objection capitale qui pouvait lui être faite. d'après le système de M. Black. Ce dernier avait avancé que, si l'on faisait dissondre une terre calcaire pure dans l'acide nitreux, et qu'on précipitât ensuite par un alcali, on pouvait avoir, à volonté, la terre précipitée dans l'état de terre calcaire ou dans l'état de chaux; qu'on l'obtenait dans l'état de terre calcaire, si l'on précipitait par un alcali fixe ordinaire ou par un alcali volatil concret; qu'on l'obtenait, au contraire, dans l'état de chaux, si l'on précipitait par un alcali fixe ou volatil caustique. M. Black expliquait ce phénomène de la façon suivante : la terre calcaire, dissoute dans l'esprit de nitre, ne contient plus d'air; il a été chassé de la combinaison par l'effervescence; si donc on précipite la terre de cette dissolution par un alcali fixe ordinaire qui contient tout son air, à mesure que cet alcali s'unit à l'acide il abandonne tout son air, qui se porte sur la terre et la précipite sous la forme de terre calcaire; si, au contraire, on précipite par un alcali caustique, c'est-à-dire par un alcali privé d'air, la terre, ne trouvant dans ce mélange aucun corps qui puisse lui fournir de l'air, tombe dans l'état de chaux.

La simplicité de cette explication n'étonne point M. Meyer, et il y répond d'une manière tout aussi naturelle. Lorsqu'on précipite une dissolution de terre calcaire par un alcali caustique, on mêle, en quefque façon, suivant lui, deux sels neutres ensemble: l'un est un itre à base terreuse, l'autre est un composé de l'acidam pingue et de l'alcali fixe; il doit donc se faire, dans ce mélange, une double recomposition. L'aciden nitreux doit quitter sa base pour s'unir à l'alcali fixe, et en même temps l'acidum pingue, qui est libre, doit s'attacher à la terre calcaire et la précipiter sous forme de chaux, c'est-à-dire soluble lans l'eau, et dépouillée de la propriété de faire effervescence avet es acides. La même chose ne doit point arriver lorsqu'on précipite par un alcali ordinaire; alors il n'y a point d'acidum pingue qui puisse s'unir à la terre : elle so précipite en terre calcaire.

Il serait trop long de suivre M. Meyer dans la comparaison qu'il fait de l'acidum pingue avec la matière du feu, celle de la luinière, la matière électrique, le phojestique. De me jetterais d'ailleurs dans des détails trop éloignés de mon objet. Ce chimiste, il faut l'avouer, s'est un peu abandonné à la propension qu'out tous ceux qui croient avoir découver un nouvel agent, et qu'il appliquent indistinctement à tont,

#### CHAPITRE AIL

DÉVELOPPEMENT DE LA THÉORIE DE M. BLACK SUR L'AIR FILE OU FILÉ, PAR N. JACOUN.

La doctrine auglaise, attaquée par M. Meyer, ne tarda pas à trouver nn défenseur. M. Jacquin, professeur de botanique à Vienne, publia, en 17 fûg, en 18 faveur, une dissertation latine initiulée: Eramer chinique de la doctrine de M. Meyer, de son acidum pingue, et de la doctrine de M. Black sor les phénomènes de l'air faze ou facé à l'égard de la chaux. Gette dissertation, saus avoir beaucoup sjonté à ce qu'avaient fait MM. Black et Machride, pent être regardée comme un excellent ontrage par la méthode et par la carté avec hopuelle les faits y sont présentés, par le choix des expériences qu'elle contient, par la simplicité et la justesse des procédés, enfin, par la bonne manière de philosopher qu'on y rennarque.

La première observation qui frappe M. Jacquin, c'est que la chaux vive perd, par la calcination, près de la moitié de son poisé. Gette singularité, qui reuduit suspecte à ses yean l'opinion de M. Meyer, l'engagea à faire la calcination de la pierre à chaux dans des vaisseaux fermés : il prit, à cet effet, une cornue de grès très-propre à résister à l'action du feu, il y mit trente-deux omes de pierre à chaux, il y adapta un grand récipient tudule, et procéda à la distillation.

D'abord il n'employa qu'un feu modéré, et il n'obtint que du flegner, mais bientd, ayant poussé le feu plus vivement, il commença à se dégager nue vapeur élastique en très-grande abondance, qui continua de sortir pendant une heure et demie, avec sifflement par la tubulure du récipient : cette vapeur, suivant M. Jacquim, n'était autre chose que de l'air. L'opération finic, il ne se trouva plus dans la cueurbite que divsept noces de terre caleaire dans l'état de chaux, et, dans le récipient. deux onces d'un flegme contenant un léger vestige d'alcali volatil. Les treize onces manquantes, M. Jacquin les attribue à l'air; d'où il suivrait, selon lui, que la pierre à chaux contient six ou sept cents fois son volume d'air.

Plusieurs autres expériences de M. Jacquin, rapportées à la suite de celle-ci, ont pour objet de prouver que la pierre à chaux ne devient chaux qu'en proportion de la quantité de fluide élastique qui en est dégagé, et que si, par exemple, on ne lui enlève que son flegme, et qu'un arrète le feu, la pierre à chaux se trouve dans la cornue à peu près dans le mème état qu'elle y avait été mise. Ce qui prouve encore mieux, suivant M. Jacquin, que ce qui constitue la chaux n'est pas le dépouillement d'eau sentement, c'est que, si, au fieu d'interroupre l'opération lorsque l'air commence à se dégager, on la continue plus longtemps, la pierre à chaux est réduite en chaux à sa surface sans l'être dans son intérieur.

Ces premières expériences conduisent M. Jacquin à des réflexions sur la manière dont l'air peut exister dans les corps; il distingue en cux l'air de porosité et celui de composition. Le premier peut se rendre sensible par la seule expérienre de la machine pneumatique; celui, au contraire, qui est combiné, est dans un état de division, de dissolution, qui ne lu inerne blus de iouir de son élasticit.

On sait que la claux est susceptible de se dissoudre dans l'eau; que cette eau, exposée à l'air, donne un pelficule qui n'est plus de la chay, mais une terre calcaire qui fait ell'ervescence avec les acides. M. Jacquin pense, avec tous les disciples de M. Black, que cette substance n'est autre chose que de la chaux qui a repris l'air dont elle avait été dé-pouillée, et il fait voir qu'elle repreud en proportion le poids qu'elle avait perdu par la calcination. Cette crème de chaux, calcinée de nouveau, reperd les \(\frac{1}{2}\) de son poids; il s'en dégage de l'air pendant la calcination; en un mot, tout annonce qu'elle avait repassé à l'état de pierre à chaux.

M. Jacquin examine ensuite l'action de l'eau sur la chaux; il fait voir qu'elle l'éteint sans lui rendre l'air, de sorte qu'on peut garder de la chaux sous Foau autant de temps qu'ou vondra, sans qu'elle cesse d'être chaux, pourvu qu'on garantisse la surface de l'eau du contact de l'air libre; autreunett tout se convertirait successiscement et avec le temps en crème de chaux. Il fait voir également que, si l'on évapore de l'eau de chaux dans un appareit distillatiore, la terre qui reste dans la cu-curbite est eurore de la chaux, et non pas de la terre calcaire. Toutes ces expériences prouvent encore que ce n'est point l'absence ou la présence de l'eau qui constitue l'êtat de chaux ou de terre calcaire.

M. Jacquim passe ensuite en revute toutes les expériences de MM. Black et Machride: il y en ajoute de nouvelles dans les mêmes vues. Il fait voir que tout mélange de craie, ou d'un alcali ordinaire, avec un acide. produit un air qui a la propriété de précipiter l'eau de chaux, cets-à-dire de suirir avec la chaux dissoute dans l'eau, de la convertir en terre caleaire, de la rendre insoluble, et de la faire cristal-liser sun-le-champ. L'air qui sort de la pierre à chaux, pendant qu'on la calcine, a la mème propriété.

M. Jarquin oppose res expériences et toutes celles de MM. Black et Machride à la théorie de M. Meyer, et il tire, de presque toutes, des objections qui lui paraissent insolubles.

M. Jacquin avait observé plus haut que, toutes les fois que l'aire edissolvait, se combinaisons chiniques : 1º un point de saturation; 3º un certain degré d'adhérence plus ou moins grand, en raison de la difference d'affinité qu'il avait avec es différentes substances. Il applique ces réflexions de la manière la plus claire à la formation des alcalis caustiques; il prétend que la chaux n'agit sur eux qu'en vertu de la plus grande analogie que l'air fixe a avec elle, et il établit même comme principe, avec MM. Black et Macbride, que la claux, la pierre à caulère, et lous les caustiques de ce genre, n'agissent si puissamment sur les matières animales qu'en leur enlevant l'air dont ils sont entrêmement avides, et que, comme cet air est essentiel à leur combinaison, il en résulte une décomposition.

M. Jacquin a également répété les expériences de MM. Black et Mac-

bride sur les moyens de faire de la chaux par la voie humide. Si l'on combine de la terre calcaire avec de l'acide nitreux dans une bouteille à long col, on s'aperçoit, après l'effervescence, que la craice a perdu près de la motité de son poids, c'est-à-dire qu'elle a perdu tout l'air qui la constituait terre calcaire; elle est alors dans l'état de la claux: si l'on veut l'obtenir seule dans le mème état, et séparée de l'acide nitreux, il ne s'agit que de la précipiter par un aleali caustique; la terre qui reste, c'dulorcée, est lure vériable chaux soluble dans l'eu.

Gette dissertation de M. Jacquin, comme on l'a déjà dit, ne contient qu'un petit nombre de vérités neuves; le fond en appartient presque entièrement à M. Black et à M. Macbride; mais on trouve dans ses expériences beaucoup plus d'ordre que dans celles des deux auteurs anglis, et on peut la regardre connie un traité complet de la causticité de la chaux et des alealis dans l'hypothèse de M. Black. La crainte de tomber dans des répétitions ne m'a pas permis de faire valoir une infinité de détails très-intéressants qui constituent une partie du mérite de cet ouvrage, et qui annoncent la plus grande clarié dans les idées, et beaucoup de méthode dans la manière de les rendre.

### CHAPITRE MIL

RÉFETATION DE LA THÉORIE DE NN. BLACA, NACEBIDE ET JACQUIN.
PAR N. GRANA.

La mort venait d'eulever M. Meyer aux savants, lorsque l'ouvrage de M. Jacquim partir, mais sa doctrine avait défà nit de rapides progrèse a Mlemagne; elle y avait été adoptée par des chimistes de réputation, et on avait commencé à l'emseigner publiquement dans les écoles. L'ouvrage de M. Jarquim n'y list donc pas accueilli, et, dès 1770. M. Craus, melécini de S. M. le roi de Prusse, publia coutre lui, à Leipsée, un ouvrage latti mittulé : Béptiation de l'excanse chinique de la destrine de Meyer sur l'accidum pingue, et de la doctrine de Black sur l'air fière, relativement à la chaux rier. In 8º de 21 a pages.

de sortirais des bornes que je une suis prescrites, si jentrais ici dans le détail de toutes les expériences rapportées par M. Crans; elles sont très-monheruess; je m'attacherai seulement à donner une idée des principales, et je choisrai surtout celles qui semblent porter le plus directement atteinte à la doctrine de l'air faxe.

M. Craus examine d'abord quelle est l'artion du feu sur la pierre à claux. Il convient, avec le discippes de M. Black, que cette substance perd au feu une quantité considérable de son poids; mais il attribue cette perte à la grande quantité d'ean qu'elle contenuit, et qui a tétchassée par la violence du feu. C'est épalement à l'eun réduite en vapeurs, à l'eau dans l'état d'expansion, qu'il attribue, pour la plus grande partie, ce dépagement étasique observé par M. Jacquini, penlant la calcination de la pierre à chaux dans les vaisseaux fermés; il u'apporte point, an surplus, de prevue très-déviser de cette assertion.

La pierre à chanx, après la calcination, n'est point, suivant M. Crans, déponillée de la propriété de faire effervescence avec les acides, comme le prétendent les disciples de M. Black, et il invoque, à cet égard, le témoignage de MM. Dubamel, Cooffroi, Ilomberg et Pott, qui tous ent annoncé que la chaux faissit effervescence avec les acides; il y joint différentes expériences qui lui sont propres; il les a faites sur de la chaux dans différentes circonstances, et qui surtout avait dé serupuleusement préservée du contact de l'air: il a toujours observé de l'effervescence.

Il objecte, à extle ocasion, que, si la chaux ne différait de la pierre calerier qu'en eq u'elle est privée d'air, et par la grande affinité qu'elle a avec ce même air, elle derrait réabsorber, en peu de temps, à l'air libre, tout l'air dout elle a été privée, et redevenir terre caleaire; cepeadant il a observé que la chaux pouvait se conserve très-longtempe à l'air sans cesser d'être chaux; il assure même qu'au bout d'un laps de temps assez considérable, elle acquiert plus de causticité.

Après avoir examiné les phénomènes que présente la pierre calcaire alans sa calcination, M. Crans passe à l'extinction de la chaux. Il observe que ce gouflement subit, cette chaleur très-considérable qui s'observe que ce gouflement subit, cette chaleur très-considérable qui s'observe daus cette opération, et qui est une conséquence si naturelle du système de M. Meyer, ext absolument incuplicable dans l'hypothèse de M. Black; qu'on n'explique pas mieux dans cette hypothèse pourquoi la pierre calcaire se dissout presque sans chaleur dans l'acide nitreux, tandis que la dissolution de la chanx dans le même acide occasionne une chaleur supérieure an degré de l'eau bouillante; qu'enfin les partisans de l'air fixe ne peuvent rendre aucune raison satisfaisante de cette vapeur âcre et corrosive qui s'exhale de la chaux et qui fait tousser, du danger des latiments nouvellement enduits de chaux, non plus que d'une infinité d'autres effets.

M. Crans examine ensuite les phénomènes que présente la chaux dans sa dissolution par l'eau, et dans acristallisation. On a vu plus haut que la pellicule qui se forme à la surface de l'eau de chaux, lorsqu'elle a été quelque temps exposée à l'air, et qu'on connaît en chimie sous le nom de crème de chaux, n'était autre chose, suivant M. Jacquin, qu'une chaux qui avait repris de l'air; qui, par cette union, était redevenue terre calcaire, c'est-à-dire insoluble dans l'eau, susceptible d'effervescence; en un mot, telle qu'elle était avant la calcination de. Crass prétend, au contraire, avec M. Meyer, que la crème de chaux n'est autre chose qu'une chaux qui a perdu le principe œustique, autrement l'aridus pingue; il assure avoir souvent u cette unbatance se former au fond de la liqueur, et non pas à sa surface; qu'il s'en dépose sur les parois intérieures du vase et dans les enforcts où alcanx n'a pu avoir le contact de l'air; enfin, qu'il s'eu forme m'empendant le temps que l'eau de chaux est couverte d'une pellicule qui intercepte toute communication avec l'air. Toute la chaux, d'ailleurs, suivant M. Craus, n'est point soluble daus l'eau; toute ne peut point être convertie en crème, ce qui devrait suivre des principes de M. Black et de ceux de ses disciules.

M. Crans n'abandonne l'eau de chaux qu'après s'être étendu très au loug sur ses propriétés, et il tire de presque toutes des objections contre le système de M. Black. L'eau de chaux dissout le soufre, le camphre, les résines, à peu près comme l'esprit-de-vin: les disciples de M. Black, pour raisonner conséquemment, devraient donc aller jusques à dire que c'est en enlevant l'air de ces substances qu'elle les rend solubles dans l'eau, comme ils le disent de la terre caleaire convertie en chaux; ais alors ils se trouveraient dans la nécessité de dire que l'esprit-de-vin ne dissout les résines qu'eu leur enlevant l'air qu'elles contiennent; ce qui les jetterait, suivant M. Crans, dans un labyrinthe de difficultés, peut-être même d'absurdités, peut-être même d'absurdités,

Si c'était d'ailleurs, ajoute M. Crans, l'absence de l'air qui constiutat la causticité, il é-muivrait que tous les sels neutres devraient êtrecaustiques, puisque l'air a été chassé de leur combinaison par l'effervescence; nous voyons cependant qu'ils sout plus doux que ne l'étaient «éparément chaeun des êtres dont ils sont composés.

M. Crans passe ensuite à la dissolution, soit de la pierre calcaire, soit de la chaux, dans les acides. Il observe qu'on peut à volonté avoir, dans ces opérations, de l'effervescence, ou n'en point avoir. L'effervescence est très-vive, si l'on emploie un acide médiocrement concentré; elle est nulle, si ce même acide est étendu dans une grande quantité d'eau : cependant, dit M. Crans, si l'air fixe est un des principes constituants des terres et pierres calcaires, pourquoi ne se développetil pas dans cette dernière circonstance, et, s'il se développe, que devientil, puisqu'il ne s'annonce par aucuse effervescence?

M. Crans fait voir ensuite qu'on peut avoir une effer-secence vive, en mélant ensemble de la lessive caustique avec un acide, quoique, sui-vant MM. Black et Jacquin, elle ne contienne pas d'air i il ne s'agit que de verser doucement de la lessive caustique sur une dissolution de terre calacire. Falcali coule le long des parois de la bouteille et gagne le fond : si l'on agite ensuite précipitamment ces deux liqueurs pour les mêler ensemble, il se fait une vive effervescence, et la précipitation s'oobre en un instant.

MM. Black et Jacquin avaient prétendu qu'on pouvait faire de la chaux vive par la voie humide, en précipitant par un alcali caustique la terre calcaire dissoute dans l'acide nitreux; en effet, la terre calcaire ne trouvant, suivant eux, dans cette opération, aucun corps qui puisse lui fournir de l'air, elle doit rester dans l'état de chaux. M. Crans nie ces expériences, et leur en oppose de contraires : il prétend que, de quelque façon qu'il ait opéré, la terre calcaire précipitée d'une dissolution par l'acide nitreux, soit qu'il ait employé l'alcali fixe ordinaire, soit qu'il ait employé l'alcali caustique, ne lui a présenté aucune différence; que, dans tous les cas, cette terre faisait effervescence avec les acides, et n'était autre chose qu'une terre calcaire ordinaire, si ce n'est cependant qu'elle avait un peu de solubilité dans l'eau, et qu'elle verdissait le sirop violat. Il a essayé de dissoudre la chaux elle-même dans l'acide nitreux et de la précipiter par un alcali caustique; quoiqu'il n'y eut, suivant M. Black, aucune substance dans cette combinaison qui pût fournir de l'air à la chaux, il n'en a pas moins obtenu une véritable terre calcaire, qui faisait effervescence avec les acides.

Un autre genre de preuve dont se prévalent M. Black et ses disciples, c'est la précipitation de l'eau de chaux par l'air dégagé, soit d'une effervescence, soit d'une fermentation; mais M. Crans prétend qu'il n'est point du tout prouvé que cette précipitation soit due à l'air; qu'îl est d'autres causes qui peuvent produire un effet semblable, et que, quand l'air ne produirait d'autre effet, en se combianat sver l'eau, que de la rendre plus légère, cette seule circonstance suffirait pour occasionner la précipitation. D'ailleurs, ajoute M. Grans, comment concevoir que l'air qui, dans les eaux aérées, est le dissolvant du fer, ait iei une propriété toute contraire, celle de rendre la chaux insoluble dans l'eau <sup>1</sup>?

M. Craus s'occupe ensuite des arguments que les partissans de l'air fec tiernt de la perte de poids qu'éprouve la pierre caleciare quand on la dissout dans les acides. MM. Black et Jacquin avaient avancé que, lorsqu'on dissolvait de la pierre caleaire dans un acide, on éprouvait une diministion de poids égale à celle qui aurait eu lieu si la même pierre etit été réduite en chaux par la calcination; que, dans les deux cas, l'air fise contenu dans la pierre caleciare éschappait, dans le premier, par l'efferesseence, et, dans le second, paree qu'il était chassipar la violence du fieu.

M. Craus oppose eurore iei expérience à expérience; il a fait dissoudre des pierres caleaires d'un grand nombre d'espèces dans de
l'acide mitreux; il y a fait dissoudre même de la elaux, en tenant un
compte exact du poide et de l'acide et des terres mises en dissolutions de
joide assez notables, mais sans aucune règle; quelquefois la elaux a
paru diminuer plus que la pierre calorier, el autres fois la pierre cacaire, en se dissolvant, a paru recevoir quelque augmentation de
poids; tous ces résultats sont directement contraires à la doetrine de
M. Black. On peut au surplus reprocher à M. Craus de s'être servi,
dans ces dernières expériences, de vaisseaux trop bas, et surtout d'avoir
opéré sur des quantités si faibles, que l'erreure seule des balances
peut avoir occasionné la plus grande partie des inégalités qu'il a remarquées.

<sup>1</sup> M. Crans pouvait aiouter que les eaux aérées dissolvent même la terre calcaire.

Après quelques autres objections dont je supprime le détail. M. Crans passe à la décomposition du sel ammoniac par la chaux. Il observe d'abord que, si, dans l'hypothèse de M. Black, le feu chasse de la pierre à chaux, pendant la calcination, l'air fixe dont elle était saturée, il est impossible que, dans la décomposition du sel ammoniac par la chaux qui se fait dans une retorte et à un degré de fen assez considérable, la chaux s'empare de l'air de l'alcali volatil, et il prétend que, loin d'en absorber dans cette circonstance, la chaux devrait, au contraire, essuyer une nonvelle calcination et perdre celui qui pouvait encore lui rester : mais, en admettant même l'hypothèse de M. Black, la chaux, suivant M. Crans, après cette opération, devrait cesser d'être chaux; cependant il assure que le résidu de la décomposition du sel ammoniac par la chaux lui a toujours offert une terre calcaire dans l'état de chaux, et, par conséquent, privée d'air; d'où il conclut qu'elle n'a point enlevé à l'alcali volatil celui qu'il contenait, et que ce n'est pas par conséquent le défaut d'air qui constitue sa causticité; enfin, il prétend que le sel ammoniac contient beaucoup d'air; que cet air devrait servir, dans l'hypothèse de M. Black, à saturer la chaux, et qu'il ne devrait plus rester à cette dernière aucune action sur l'alcali volatil.

M. Crans ajoute à ces expériences que, si les caustiques exerçaient véritablement leur action en absorbant de l'air, toutes les fois qu'on expose des animaux sous la machine preumatique, ils devraient être cautérisés; que l'enfant devrait cautérier les mamelles de sa nourrice, etc. puisque, dans tous esc ess, il y a privation d'air.

M. Crans rapporte encore une suite d'expériences assez nombreuses faites avec l'appareil de M. Macbride; on se rappelle qu'il consiste dans deux bouteilles qui communiquent ensemble par le moyen d'un siphon de verre : on met dans l'une, soit une matière susceptible de fermentation, soit un mélange susceptible d'effervescence; on place dans l'autre les liqueurs on natières qu'on veut exposer à l'action de l'air fise qui s'en dépage. M. Crans a fait successivement entrer en effer-vescence, dans l'une de ces deux houteilles, de l'actiol virtiolique net de vescence, dans l'une de ces deux houteilles, de l'actiol virtiolique net

l'acide nitreux avec de l'alcali fixe; de l'eau de chaux, placée dans l'autre bouteille, a été précipitée, comme l'annoncent MM. Macbride et Jacquin : M. Crans a produit le même effet avec de l'air qui avait servi à la respiration.

M. Crans a essayé de soumettre au même appareil de la lessive caustique finite à la façon de M. Meyer; fair dégagé d'une effervescence en a précipité une poudre blanche qui s'est rassemblée au fond de la bouteille; la liqueur a aussi acquis, au bout d'un certain temps, la propriété de faire effervescence avec les acides; mis il a obserné même temps qu'exposée à l'air libre elle reprenait, à peu près dans le même intervalle de temps, ectle propriété; qu'elle la reprenait même beaucoup plus vite, si on la mettait sur un feu modéré, et que ce n'était que du moment qu'elle commençait à fumer qu'elle acquérait la propriété de fâire effervescence; d'où M. Crans condut qu'elle n'acquiert cette prepriété qu'utant que le principe caustique qui lui était uni, qu'autant que l'acidem pième s'est évapore.

M. Crans a observé la même chose à l'égard de l'alcali volatil caustique dégagé du sel ammoniac. Il en a mis une portion sur un poèle, une autre portion sur des cendres chaudes; enfin, il a soumis une troisième portion à l'appareil de M. Macbride; au bout de luit heures toutes les trois faisaient effervescence, en raison, dit M. Crans, de l'évaporation de l'acidum pingue: l'appareil de M. Macbride n'opère donc, suivant lui, dans ces expériences, que ce qui se serait opéré tout naturellement à l'air libre.

M. Crans a poussé plus loin ses recherches, et il a fait un grand nombre d'espériences dans le même appareil, on tenant les visisseaux clos, et en observant le poids des matières employées avant et après l'opération. Il a toujours eu une perte considérable de poids dans la bouteille où se faisient les mélanges qui d'evaint enterre en élènsient les recence; il a obtenu constamment, au contraire, une augmentation de poids de quelques grains dans l'autre bouteille.

La lessive caustique de M. Meyer, soumise à cette épreuve, à acquis une augmentation de poids de 10 grains. Du sel de tartre en deliquium a acquis 5 grains.

De l'esprit de corne de cerf a acquis jusques à 22 grains.

De l'esprit de sel ammoniac ordinaire n'a aequis que 3 grains.

De l'alcali volatil caustique a acquis 20 grains.

M. Crans a répété ces mêmes expériences en laissant ouverte la bouteille de réception, tandis que, dans les expériences précédentes, elle avait été exactement fermée.

Le sel de tartre, exposé de cette manière dans la bouteille de réception, a augmenté de 5 grains, et il s'est formé quelque peu de sel concret au fond du vase.

La lessive caustique de M. Meyer, au contraire, a perdu 2 grains en trois heures, et elle a déposé un sédiment.

La liqueur ensuite et le sédiment qui était au fond faisaient effervescence avec les acides.

L'alcali volatil ordinaire a perdu quelque chosc de son poids.

L'alcali volatil caustique a acquis, au contraire, quelques grains; il n'était plus alors eaustique, mais entièrement adouei, et faisait effervescence.

Ges augmentations de poids, observées dans la plapart des expériences faites avec les alealis caustiques, et en général presque toutes celles faites dans l'appareil de M. Machride, sembleut fourair des arguments très-forts en faveur de l'opinion de M. Black. Gependant M. Crans n'est point embarrassé pour y répondre : il convient bien que l'air fixe se combine avec les liqueurs mises dans la bouteille de réception, et que c'est à cette cause qu'est due l'augmentation de poids qu'elles éprouvent; mais il ajoute que ces liqueurs s'en imprégnent de la urême manière que de l'eau simple; il nic qu'il y ait combinasion, que ce soit à cette combinaison que soit à l'adoucissement des sels caustiques, et il persiste à croire que ces changements dépendent de l'évaporation du caustieum, de l'acidum pingue, qui neutralissit l'aleali.

Tels sont à peu près les principaux arguments que contient l'ouvrage de M. Crans contre la doctrine de M. Black. J'ai fait tout ce qui était en moi pour les présenter dans toute leur force : il ett peut-être été à souhaiter que l'auteur les eût resserrés davantage; qu'il ett mis plus de choit dans ses expériences, et surtout qu'il ett écarté des personnalités contre M. Jacquin, qui sont très-étrangères à son objet.

## CHAPITRE XIV.

SENTIMENT DE N. DE SNETH SUR LES ÉMANATIONS ÉLASTIQUES QUI SE DÉGAGENT DES CORPS ET SUR LES PRÉNOWÈNES DE LA CHAUX ET DES ALCALIS CAUSTIQUES.

Tandis que M. Crans attaquait la doctrine de M. Black sur l'air fixé dans les terres calcaires et dans les alcalis; tandis qu'il ébranlait les fondements sur lesquels cette doctrine était établie, deux savants, M. de Smeth à Utrecht, et M. Priestley à Londres, s'occupaient chacun de leur côté à éclaireir cette matière par de nouvelles expériences. Ils publièrent presque en même temps deux dissertations pleines de faits intéressants et de découvertes importantes. Quoique les expériences de M. Priestley aient été lues dans les séances de la Société royale de Londres quelques mois avant la publication de l'ouvrage de M. de Smeth, et qu'elles aient acquis par là une antériorité de date trèsmarquée, cependant, comme M. Priestley a reculé beaucoup plus loin les bornes de nos connaissances sur cet objet, et qu'on lui est redevable de quelques faits qui semblent découvrir un nouvel ordre de choses, la marche naturelle des idées m'engage à rendre compte d'abord des travaux de M. de Smeth; je termineraj ensuite cet essaj historique par ceux de M. Priestley.

La dissertation de M. de Smeth est écrite en latin et sous forme de thèse; elle a été imprimée à Utrecht dans le mois d'octobre 1772, sous le titre de Dissertation sur l'air fixe; petit in-quarto de cent une pages.

M. de Smeth y établit d'abord que nous ne connaissons l'air commun, celui qui compose notre atmosphère, que par quelques effets physiques, mais que nous n'avos encore acueun étée des andure, de sa composition, de sa combinaison climiques d'où il conclut qu'il est contre les principes de la saine philosophie d'affirmer qu'une substance est de l'air, parce qu'elle présente une ou deux propriétés qui lui sont communes avec lui; que tous ceux qui ont parlé des émanations élastiques qui se dégagent des corps, soit pendant la fermentation, soit pendant la combustion, soit enfin pendant l'effervescence d'un acide avec une substance alcaline, sont tombés dans cette erreur, qu'ils n'out considéré que la subtilité de ces émanations, leur élasticité, leur pesanteur spécifique; mais qu'ils semblent avoir oublié et mis de côté plusieurs antres propriétés qui ne sont pas moins essentielles à l'air; que, suivant cette manière de philosopher, de l'eau réduite en vapeurs devrait aussi porter le nom d'air; qu'on devrait donner le même nom au fluide électrique et à une infinité de vapeurs incoercibles qui n'ont de l'air que son élasticité et sa salubrité; enfin, VI. de Smeth va jusqu'à dire que l'élasticité est un caractère très-équivoque de l'air; qu'on peut en dire autant en particulier de chacune des propriétés que nons lui connaissons; et il se propose de le prouver dans la suite de son ouvrage.

Après avoir fait voir, par des expériences déjà connues, que l'air est un véritable dissolvant dans le sens mêuer que les chimistes donnent à ce nom; qu'il dissont l'eau et les vapeurs, de la mème manière que l'eau dissont les sels, et qu'il retient ces corps suspendus, contre les lois de l'hydrostatique. M. de Smeth passe à des expériences qui, si elles ne sont pas entièrement neuves, sont au moins très-peu connues, sur fellet de l'air sur qu'elques corps.

M. Szahmar avait fait voir, en 1771, dans une dissertation sur le pyrobre ou phosphore de M. Bomberg, que cette substance augugentait sensiblement de poids pendant le temps même qu'elle fumait, qu'elle s'échauffai, et qu'elle s'enflammait M. de Smeth a examiné concurrenment avec M. Bann, professeur en médecine en l'université d'Urecht, les circonstances de ce phénomène, et voici à peu près quel a été le résultat de leurs expériences.

M. Hann mit, le 22 novembre 1771, 272 grains de pyrophore sur une balance exacte et sensible; ce pyrophore s'enflamma bientôt, et en une demi-heure son poids était augmenté de 20 grains; le lendemain, il était augmenté de 21 grains; sept jours après, il en avait encore acquis 15; et l'augmentation totale était alors à peu près d'un cinquième; après quoi, il n'y ent plus d'augmentation sensible, si ce n'est en raison des variations de froid, de chaud et d'humidité de l'atmosphère.

200 grains de pyrophore, qui avait été gardé longteups et qui un érallammait plus de lui-même, ayant été soumis à la mêue épreuve, au hout de trois jours il avait augmenté d'un dixième de son poids : M. de Smeth observe que l'augmentation n'a été plus forte dans cette expérieuce que parce que, n'y ayant point cu d'inflammation, il y a en moins de chaleur, et, par conséquent, moins de parties dissipées et réduites en saueurs.

Ges observations sur l'augmentation de poids du pyrophore out conduit M. de Smeth à celle qui a lieu sur le chaux vive! : 12 ouces de cette substance, exposées à l'air sur une balance, ont augmenté de poids presque à vue d'oril pendant le premier mois : cette vertu attractive a diminué ensuite insensiblement, et, au bout d'un au ou de treize mois : elle était absolument nulle. La chaux, pendant cet intervalle, avait acquis une augmentation de poids de 6 unes 3 gros 8 og rains: elle était réduite en poudre fine, et ue dégageait plus l'esprit volaif du sel aumoniar que sous forme concrète.

La totalité du poide de cette chava était donc, après treize mois, de fo onces 3 gros 40 grains. M. de Smeth en pes séparément 1 20 onces 3 gros 40 grains. Après quoi il fit le raisonnement qui suit : Si 16 onces 3 gros 60 grains de maitére attirée de l'atmosphère, combien 12 onces 3 gros 60 grains doivent-elles eu contenir? Il trouva par le calcul que cette quantité devait être de 3 onces 2 gros 50 grains doivent-elles eu contenir? Il trouva par le calcul que cette quantité de vait être de 3 onces 2 gros 50 grains ; . Il était naturel de croire que cette matière, ainsi attirée de l'atmosphère, se dissiperait aisément par le feu; pour s'en assurer, il mit ces 12 onces 3 gros 60 grains de clains dans une retorte de terre, telle qu'on a 3 gros 60 grains de clains dans une retorte de terre, telle qu'on a

<sup>1</sup> Voy. ci-après les expériences de M. Duhamel sur le même objet.

coutume de les employer pour la distillation du phosphore, et il soutint le fen deux jours à un degré de chaleur très-violent : il passa dans le récipient, pendant cette opération, 1 once 4 gros 40 grains de flegme pur, et dans lequel, par toutes sortes d'épreuves, il ne put découvrir aucun vestige de matière saline. Onelque attention que M. de Smeth eût apportée, il ne put apercevoir, pendant tout le temps que dura l'opération, aucun dégagement de matière élastique; mais, comme, après que le seu sut éteint, la cornue se trouva sèlée, on ne peut rien conclure de précis de cette expérience. La chaux, ayant été pesée au sortir de la cornue, se trouva du puids de 10 onces 5 gros; ce qui, joint avec 1 once 4 gros 40 grains de flegme, trouvés dans le récipient, donne un total de 12 onces 1 gros 40 grains. La quantité de matière employée était de 12 ouces 2 gros 40 grains, d'où il suit qu'il n'y avait eu que 1 gros de perte pendant la distillation. Il est donc clair que, s'il y a eu dégagement d'air, il n'a pas été, à beaucoup près, aussi considérable qu'il aurait dù l'être dans le système de M. Black; on se rappelle, en effet, que, suivant ce dernier, il était de près de moitié du poids de la terre calcaire employée. M. de Smeth assure, an surplus, que ce qui restait dans la cornue était de véritable chaux vive.

Gette expérience donne lieu à M. de Smeth de remarquer que la chaux éctairé à l'air libre, et calcinée ensuite dans des vaisseaux fermés, ne reperd pas tout ce qu'elle avait attiré de l'atmosphère: on a vu. en eflet, que la chaux étenite contenait, avant qu'elle eût été counies à l'appared distillatior, 3 onces y gros 5h grains ; de matière attirée de l'atmosphère; elle n'a perdu par la distillation que 1 once 7 gros ho grains : éest donc 1 once 3 gros 14 grains ; que le degré de feu employé n'avait pu en séparer. M. Duhamel avait observé la même chose dans un mémoire sur la chaux, lu à l'Académie des seciences en 1747, et qui se trouve dans le recueil de cette année de seriences en 1747, et qui se trouve dans le recueil de cette année i prendrai compte incessamment de ces expériences; je u'ai différé jusques ici d'en parler que pour ne point interrompre le fil de ce que j'ai à dire sur l'histoire de l'air fixe.

Cette circonstance singulière a engagé M. de Smeth à répéter cette expérience dans les vaisseaux ouverts : il a mis, à cet effet, dans un creuset, les à onces qui lui restaient de cette même chaux qui s'était éteinte d'élle-même à l'air; elle devait contenir, dans la proportion cl-essus, 8 goos dy grains de matière attiré de l'atmosphère : ce-pendant, cette chaux ayant été poussée à un feu très-violent dans su fourneau à vent, elle n'a reperdu que 7 gros 36 grains; d'où il suit qu'elle avait attirée de l'atmosphère. Cette chaux, exposée de nouveau à l'air, a repris une augmentation de posits de f gros 38 grains.

M. de Smeth conclut de ces expériences :

1° Que la chaux attire de l'atmosphère une substance qu'il n'est pas possible d'en chasser;

s" Que c'est à l'eau seule qu'elle doit la plus grande partie de l'augmentation de poids qu'elle acquiert à l'air, et que ce dernier lluide n'y concourt pas sensiblement par la combinaison de sa propre substance. Il pense avec M. Szathmar qu'il en est de même de l'augmentation de poids du pyrophore, qu'elle n'est (Seglement due qu'à la seule humidité. Il est airé de voir que ces assertions sont directement contraires au système de M. Black et à c'esti de ses disciples.

Après quelques réflexions sur la manière dont l'air existe dans l'eau, et sur la cause de l'ébullition de ce fluide, M. de Smeth entrepreud de prouver que, si les alcalis caustiques ne font point d'effervesence avec les acides, il est probable que ce n'est point au défaut d'air ou de matière élastique qu'on doit attribuer ce phénomène, et voici la manière dont l'arisonne.

-M. Black et les partisans de l'air fixe prétendent que les alcalis caustiques ne font plus d'effervecence avec les acides, parce que la chaux, qui est très-avide d'air fixe, les a dépouillés de celui qu'ils contensient. Si ce principe était vrai, il s'ensuivrait nécessairement deux choses:

 que les alcalis caustiques devraient manquer entièrement de la matière propre à l'effervescence ou à l'ébullition; n° Qu'en leur rendant une quantité suffisante d'air, ils dersient recouvres ur-le-chann la propriété de faire effervescence : or l'ex-périence, ajoute M, de Smeth, démontre que ces deux conséquences -du système de M. Black sont également fausses; - et c'est ce qu'il entreprend de prouver par les expériences qui suivent.

#### PREMIÈRE EXPÉRIENCE.

Il a placé, sous le récipient d'une machine pneumatique, de l'espir du volatif de sel ammoniae tiré par le chaux; à l'appareit était joint un baromètre d'épreuve construit de manière que le mercure s'élevait dans le baromètre à chaque coup de piston, au lieu de descendre, comme dans les machines pneumatiques ustées en France : dés que le mercure fut arrivé à la hauteur de 55 pouces, l'esprit volatil commença à bouillir très-vivement.

## DEUXIÈME EXPÉRIENCE.

Ayant répété la même expérience avec de l'alcali volatil ordinaire, tiré du sel ammoniac par l'alcali fixe, et ayant fait même un vide beaucoup plus parfait, il n'a eu que quelques bulles presque imperceptibles.

# TROISIÈME EXPÉRIENCE.

Il a mis sous le même récipient de la lessive des savonniers. Des que le mercure fut arrivé à 19 pouces, elle commença à donner quelques bulles : ces bulles, insensiblement, devinrent semblables à des perles; elles ne venaient cependant pas crever à la surface; mais, lorsque le mercure fut parvenu jusqu'à la hauteur de 28 pouces <sup>2</sup>; elles devinrent beaucoup plus grosses, et elles parvenaient jusqu'à la surface, sans cependant la soulever; il y en avait un grand nombre qui demeuraient attachées aux parosis inférieures du vase.

#### OUSTRIÈME EXPÉRIENCE.

Les alcalis ordinaires, quelque longtemps qu'on les ait tenus dans

le vide, n'ont jamais laissé échapper la moindre bulle, à moins qu'on ne les eût fortement échauffés.

M. de Smeth conclut de ces expériences que les alcalis caustiques ont plus de dispositions à l'Ébullition que les alcalis ordinaires; mais il est aisé de s'apercevoir qu'il suppose que la propriété de laire effervescence dépend du même principe qui fait bouillir les liqueurs, ce qui n'est pas prouvé: j'aurai occasion, au surplus, de revenir quelque jour sur cet article.

M. de Smeth cherche à prouver ensuite que l'intromission de l'air dans les alealis caustiques ne leur rend point la propriété de faire effervescence avec les acides; il a fait souder, pour le prouver, à une grosse boule de thernomètre, deux tubes de verres recourbés; il a empli la boule d'aleali volatif caustique, et a soufflé par l'un des tube de manière à faire bouilloaner l'air dans la liqueur; mais, quoiqu'il ait continué longtemps cette épreuve, l'aleali n'a pas acquis la propriété de faire effervescence.

Il a essayé de tenir de l'alcali caustique fixe et volatil dans la machine à condenser l'air décrite dans la physique de Gravesande, et il n'a point observé qu'ils éprouvassent de changement.

M. de Smeth condut de ces expériences que la qualifé non effervescente des alcains caustiques vient plutôt d'une substance ajoutée que d'une substance retranchée; à moins, ajouté-il, que la chaux ne leur enlève une chose et ne leur en ajoute une autre, sur quoi il pense qu'il est très-dificile de prononcer.

M. de Smeth a aussi répété la plupart des expériences de M. Mabbride sur l'effet que produit sur l'eau de chaux et sur les alealis caustiques l'émaation des matières fermentantes ou des matières en effervescence; mais il a substitué à l'appareil de M. Macbride une simple ceurchite de verre, surmontée d'un chapiteau tabulé : il met dans le

respirons; ce qui est controire à sa propre opinion, ainsi qu'on va le voir dans un moment.

On voit que M. de Smeth suppose ici que le fluide élastique qui donne aux alcalis fixes et volatils la propriété de faire effervesence est le même que celui que nous

fond de la cucurbite de la craie ou des sels alcalis; il verse desans, par la tubulure, au moyen d'un entonnoir, un acide queleonque, et rebouche promptement la tubulure; enfin, il lie à l'extrémité du de chapiteau une fole dans laquelle il met l'eau de chaux, l'alcali caustique et les autres matières qu'il veut exposer à l'émanation des matières en effervessence ou en formentation.

De Talcali volatil esposé, daus cet appareit, à l'émanation d'une effervescence occasionnée par la dissolution d'un alcali fixe, soit dans l'acide vitrolique, soit dans l'acide nitreux, soit dans l'acide marin, a acquis également, dans les trois cas, la propriété de faire effervescence, et a rerois la forme concrète.

L'alcali five caustique est devenu effervescent dans le même appareil; mais il n'a pas cristallisé,

L'acide du vinaigre, combiné avec les différentes terres absorbantes, a produit le même effet.

La chaux vive ayant été substituée à la terre calcaire, sa combiuaison avec les acides n'a point rendu aux alcalis caustiques la propriété de faire effervescence, et ne les a point fait cristalliser.

M. de Smeth a répété ces mêmes expériences avec du sucre et de Feau qu'il avait mis à fermenter dans la même cucurbite; il a employé une antre fois de la farine de seigle étendue dans une certaine quantité d'eau: l'émanation qui se dégageait pendant que la fermentation était dans sa force produisail précisément les mêmes effets que celle des mêdangs effervescents.

Toutes les fois que l'alcali volatil caustique a été soumis à cette épreuve, il s'est toujours fait, dans la partie supérieure du la bouteille qui le contensit, des concrétions d'alcali volatil de différentes formes et en végétation; on voyait paraître de ces mêmes concrétions dans la liqueur même; et, si la fermentation était vigoureuse, en deux ou trois heures lopération était achevée et lafeati volatil adouci.

M. de Smeth a encore observé que, dans cette même expérience, il s'élevait constannent de l'alcali volatil caustique un petit nuage qui se dirigeait vers le bec de l'alambie; qu'on observait en même temps

un mouvement intestin dans la liqueur, proportionnel à peu près à l'épaisseur du nuage, et qui semblait se diriger vers le haut. Les cristaux d'alcali volatif que l'on obtient dans ces différentes opérations se sèchent aisément à l'air sur du papier à filtrer, et leur odeur n'est pressure plus rénétrante.

Lorsque la fermentation est à sa fin, la vapeur élastique peut encore rendre aux alcalis caustiques la propriété de faire effervescence, mais elle n'a plus la force de les faire cristalliser.

L'eau de chaux exposée aux mêmes épreuves se trouble, et la chaux qu'elle contient se précipite.

M. de Smeth a essayé de faire putréfier de la viande dans le même appareil, et l'émanation qu'il a obtenue a de même précipité la chaux, et rendu aux alcalis la propriété de faire effervescence; les effets out été seulement un peu plus leuts. Quant à la propriété de faire cristalliser ces sets, il ne lui à pas été possible d'en juger, attendu qu'il s'élève des matières animales fermentantes des vapeurs humides qui auraient dissous le sel, dans la supposition même où il aurait été dans la disposition de cristalliser.

M. de Smelh se propose de prouver ensuite que les émanations élastiques qui se dégagent des natières fermentantes et des effervescences différent essentiellement de l'air de l'atmosphère. Je vais exposer eu peu de mots les différences principales qui caractérisent, suivant lui, ese émanations.

Premièrement, l'émanation des effervescences et des fermentations reud aux alcalis caustiques la propriété de faire effervescence avec les acides et fait cristalliser les alcalis volatils; or l'air de l'atmosphère, dans les mêmes circonstances, ne produit pas les mêmes effets.

Secondement, fair de l'atmosphère soutient, nourrit, excite le feu; il concourt même si essentiellement à la flamme, qu'elle ne peut exister sans lui : l'air des effervescences, au contraire, et celui de la fermentation, est ennemi de la flamme et l'éteint sur-le-champ. M. de Suneth s'est assuré de ce fait par un grand nombre d'expériences; cette observation, d'ailleurs, est connue de tous ceux qui fabriquent du vin:

on sait que les lumières s'éteignent sur-le-champ dans les celliers où cette liqueur fermente, lorsque l'air n'est pas suffisamment renouvelé.

Troisèmement, l'air de l'atmosphère n'est pas moins nécessaire à l'entretieu de la vie des animaux; celui, au contraire, de la fermentation leur est tellement muisible, qu'il fait périr, comme un poison subtil, ceux qui le respirent en assez grande abondance; et éest encore par cette cause qu'il arrive de fréquents accidents dans les celliers, quand on les ferme trop tot après la vendange; aussi a-t-on soin de n'y entrer qu'avec précaution, même d'y descendre une lumière auparavant.

L'air qui énanc des effervescences n'est pas moins funeste aux animaux que celui des fermentations : il en diffère cependant en ce qu'il n'occasionne pas d'ivresse, comme ce dernier, et en ce qu'il ne communique pas au corps la même vigueur, lorsqu'il est pris en petites doses.

Quatrienement, l'air de l'atmosphère favorise la putréfaction plutôt qu'il ne l'arrète; l'émanation, au contraire, des fermentations, de même que refle des effervescences, est un puissant antiseptique, comme Boyle l'a reconnu le premier, comme M. Cotes l'a enseigné dans ses leçons, et comme M. Macbride l'a, depuis, confirmé par de nombreuses expériences.

Ginquièmement, l'émanation de la fermentation est quelqueGois mervilleusement disatique; mis sec the disatiés même n'est pas constante. Elle est d'abord très-considérable, elle languit ensuite; enfiu elle devient tout à fait nulle. Il en est de même à peu près de l'émanation des eflervescences. Quoique la cause de ces différences ne soit pas comuse, ou peut néammoins la comparer à celle de l'eau, qui, tautôt, réduite en vapeurs, se ditaté a un point singulier par la ehaleur, et présente des phénomèmes semblables à ceux de l'air, tantôt, refroidie et condensée, se réduit en une simple goutet d'est condensée, se réduit en une simple goutet d'est

Sixièmement, l'émanation de la fermentation est beaucoup plus subtile que l'air, elle passe à travers des corps qui lui auraient opposé un obstacle impénétrable : M. de Smeth n'a pu la retenir par le moyen du lut; une vessie mouillée, liée au goulot d'un vase qui contenait une matière en fermentation, ne s'est point enflée pendant le plus grand mouvement, quoiqu'il fût cependant certain, par d'autres expériences, qu'il se dégageait beaucoup de fluide élastique.

De toutes ces expériences et des réflexions qui les accompagnent, M. de Smeth conclut que c'est très-improprement qu'on a donné le nom d'air fax à l'émanation de la fermentation et des effervescences; que cette substance est connue depuis longtemps; qu'elle a été observée par Van Helmont, sous le nom de gas, par Boyle, sous le nod air faction, et par les anciens, sous le nom d'astus; que c'est elle qu'on a voulu désigner par l'air dangereux de l'Averne, par le souffle empesté des l'uries; que c'est à elle qu'on doit rapporter la cause des funestes effets de la Grotte du Chien, et de quelques autres lieux souterrains.

Enfin M. de Smeth conclut que l'air fixe ou le gas n'est pas une seule et même substance; qu'il est, au contraire, très-varié, très multiplié et très-différent de lui-même; que, loin d'être un élément particulier, un être simple, dans le sens que les chimistes donnent à ce mot, cette substance, au contraire, n'existait pas primitivement dans le corps dont elle se dégage; que c'est un missans formé du dérrius de la collision de toutes les parties solides et fluides; que c'est pour cela qu'il ne se produit jamais que dans les cas où les corps essuient des nouvements intestins violents, de chocs tumultueux, lorsque leurs parties s'archoutent les unes contre les autres, s'altèrent, se brisent, s'atténuent, comme dans la fermentation, les effervescences, la combustion, etc. M. de Smeth croit en conséquence qu'on doit distingué.

Gas vinificationis,

Gas acetificationis,

Gas septicum,

Gas salinum seu effervescentiarum,

Gas aquæ et terræ seu subterraneum.

Il n'assigne guère, au surplus, pour autoriser ces distinctions, que

les odeurs, à l'exception cependant du gas rinificationis, qui produit sur l'économie animale des phénomènes particuliers.

M. de Smeth examine ensuite en peu de mots l'opinion de ceux qui peusent que l'air fixe est le lieu universel des éléments, le ciment des corps. On conçoit aisément, d'après ce qui vient d'être exposé, que rette opinion n'est pas la sienne. Il ne nie pas que l'air fixe ne soit un autseptique; nusi il ne s'estual pas pour rela, suivant lui, ni que l'air fixe existit dans le corps dont il a été dégagé, ni qu'il y contribuit à la cohésion de ses parties et à leur état de salubrité; il observe d'ailleurs que la vertu antiseptique n'est pas particulière à l'air fixe; que tous les produits de la fermentation jouissent des mêmes proriécis, que le latre, le vinaigre, resprit-de-vin, sont antiseptiques à un degré aussi éminent que l'air fixe; enfin, il ajonte qu'on pour-rait appliquer à l'esprit-de-vin tout ce que les disciples de M. Black disent de l'air fixe; qu'on pourrait soutenir par les mêmes arguments qu'il est le ciment des corps, le lien des éléments, ce qui, cependant, serait absuriée.

M. Machride avait trouvé un nouvel argument en faveur de l'air faxe dans la manière d'agir des astringents : leur vertu antiseptique ne venait, suivant lui, que de la propriété qu'îls ont de resserrer les pores des corps, lorsqu'îls se putréfient, et de contrarier, par ce moyen, le dégagement de l'air fixe qui tred à s'échapper. M. de Smelh réfute cet argument, et prétend que nons sommes trop éloignés de connaître la manière d'agir des astringents pour qu'il soit possible d'en tirer la plus faible induction.

De tout son ouvrage, M. de Smelh conclut que la doctrine de l'air fixe n'est appuyée que sur des fondements incertains et débiles; que, de la manière qu'elle est présentée par ses partissns, elle ne peut soutenir un examen sérieux, et qu'elle ne sera que l'opinion du moment.

A cet examen du système de M. Black, M. de Smeth ajonte deux observations intéressantes sur l'air des puits d'Utrecht, et sur celui qui émane des charbons qui brûlent.

Les puits d'Utrecht ont entre 8 et 20 pieds de profondeur : on a

coutune d'y établir des pompes pour en tirer l'eau; on les recouvre ensuite d'une espèce de voîte. Lorsque, au bout d'un certain temps, on ouvre ces puits, pour quelque cause que ce soit, il faut les laisser découverts pendant plus de douze heures avant que d'y descendre; quieonque y descendrait plus tol s'exposerait à périr sur-le-champ. L'air de ces puits éteint les chandelles, comme eslui qui a été tiré d'une effervescence ou d'une fermentation; il précipite de même la chaux de l'eau de chaux et la change en terre calcaire; en un mot, il a toutes les propriétés de ce qu'on appelle l'air fix e : l'ean qu'on tire de ces puits r'en est ependant pas mois saibuler.

M. de Smeth a de même éprouvé que l'air qui a passé à travers les charbons ardents avait beaucoup de propriétés communes avec l'air fixe : il précipite l'eau de chaux, et reud aux alealis la propriété de faire effervescence avec les acides. M. de Smeth donne les moyens de faire la combinaison de cet air avec différentes substances, dans le vide de la machine pneumatique, et il observe que, quand on emploie l'aleali volatif caustique, on aperçoit, dans l'inatant où l'air des charbons entre dans le récipient, une gerbe de fumée très-considérable qui s'ébbe de l'aleali volatif les volatifs.

Il ne sera pas difficile de s'aperevoir, d'après le compte qui vient d'être rendu de l'ouvrage de M. de Smeth, qu'il a cherché à embrasser une opinion mitoyenne entre celle de M. Black et celle de M. Meyer, mais que son système, en mème temps, n'est pas toujours d'accord avec ses propres expériences. Son traité, au surplus, est elair, méthodique et bien écrit. Ses expériences sont bien faites, et la plus grande partie sont exactes et vraies; je parle au moiss de celles que j'ai eu occasion de répéter, et c'est le plus grand nombre.

### CHAPITRE AV.

RECHERCHES DE M. PRIESTLEY SUR LES DIFFÉRENTES ESPÈCES D'AIR.

Il ne me reste plus, pour remplir fobjet que je me suis proposé dans cette première partie, qu'à rendre compte de la suite nombreuse d'expériences communiquée l'année dernière à la Société royale de Loudres par M. Priestley'. Ce travail peut être regardé comme le plus pénible et le plus intéressant qui ait para depuis M. Hales, sur la fixation et sur le dégagement de l'air. Aucun des ouvrages modernes ne m'à paru plus propre à faire sentir combien la physique et la chimie offirent encore de nouvelles routes à parcourir.

Le traité de M. Priestley u'étant, en quelque façon, qu'un tisse d'espériences, qui n'est presque interrompu par aucun misonuement, un assemblage de faits, la plupart nouveaux, soit par eux-mêmes, soit par les circonstances qui les accompaguent, on conçuit qu'il est peu succeptible d'extrait; aussi serai-je obligé de le suivre pas à pas dans l'expoé que je vais faire de ses travaux, et mon extrait se trouvera-t-il presque aussi long que son traité.

### ARTICLE PREMIER.

DE L'AIR PIXE.

M. Priestley examine d'abord l'air fixe proprement dit, celui qui est produit de la fermentation spiritueuse, ou d'une effervescence quelconque. Les brasseries lui ont offert un moyen simple et facile de se

un dépôt fait à l'Académie des sciences, le 1° novembre 1772, qu'il se dégageait une ésorme quantité d'air des réductions métalliques.



¹ Cos expériences de M. Priestley ont été publiées en anglais à la fin de l'année 1771; il y avait déjà du temps que je m'occupais du même objet, et j'avais annoncé dans

procurer une grande quantité de cet air dans un état de pureté presque parfait; il en règne constamment une couche de neué pouces d'épaisseur sur les cuves où la bière fermente, et, comme il se trouve continuellement renouvelé par celui que fournit la bière, il est peu mêlé, dans cette énaisseur, avec Fair du voisinage.

Cet air, suivant les expériences de M. Black, est plus lourd que celui de l'atmosphère, et c'est sans doute par cette raison qu'il demeure, en quelque façon, attaché à la surface de la bière, sans s'en séparer; c'est également en vertu de son excès de pesanteur qu'on peut le transporter d'une chambre à l'autre dans un bocal ouvert. pourvu que l'ouverture soit dirigée vers le haut; l'air fixe, pendant les premiers moments, ne se mêle que très-peu avec l'air de l'atmosphère. Quoique cet excès de pesauteur semble assez bien établi d'après ces expériences, M. Priestley en rapporte en même temps d'autres qui paraîtraient propres à faire prendre une opinion contraire. En effet, on peut, suivant lui, mettre une lumière dans un bocal plein de l'air de l'atmosphère, et dont l'ouverture est dirigée en haut, le plonger ensuite dans une atmosphère d'air fixe, et la lumière continue de brûler. L'air fixe, dans cette expérience, ne déplace donc pas l'air de l'atmosphère : il n'est donc pas plus lourd. Si, au contraire, au lieu de placer l'ouverture du bocal en haut, on la place en bas, quand bien même on emploierait un vaisseau à col étroit, les deux airs se mêlent à l'instant. En supposant que ces expérieuces ne prouvent pas un excès de pesanteur dans l'air de l'atmosphère, on peut en conclure au moins qu'ils approchent bien près d'être équipondérables, et c'est ce que les expériences de M. Hales sur l'air dégagé du tartre, et celles de M. Buequet sur celui des effervescences, semblent avoir eonfirmé.

M. Priestley a également observé qu'une chandelle, un charbon, un morceau de bois rouge et embrasé, s'éteignent à l'instant, lorsqu'on les plonge dans l'atmosphère d'air fixe qui occupe la surface d'une cuve de bière en fermentation; mais, es qui est de plus remarquable, c'est que cet air semble retenir la funée; este dermière nage à la surface sans s'en séparer; elle y forme une couche très-unie dans sa partie supérieure, mais raboteuse par-dessous, et dont des portions semhlent nendre assez avant dans l'atmosphère d'air fixe.

La fumée de la poudre à canon a cela de particulier qu'elle s'incorpore en entier avec l'air fixe, et qu'il ne s'en échappe ancune portion dans l'air de l'atmosphère.

M. Priestley a observé encore que l'air fixe de la bière se combine aiément avec la vapeur de l'eau, à celles des résines, du soufre et des substances électriques par frottement; mais ces atmosphères ne deviennent point électriques par l'approche du fil de fer d'une bouteille chargée d'électricité.

Peu de temps avant la publication de l'ouvrage dont je rends compte ici, M. Priestley avait fait imprimer une petite brochure sur la manière d'imprégner l'eau d'air fixe et de lui communiquer les propriétés des eaux acidules ou aériennes qui se rencontrent assez fréquemment dans la nature. Son procédé consistait à recevoir dans une vessie l'air produit par l'effervescence de l'acide vitriolique et de la craie; à le faire passer, à l'aide d'un siphon de verre, dans une bouteille pleine d'eau, renversée dans un vase également plein d'eau, et agiter fortement la bouteille : l'eau, par cette opération, absorbe presque tout l'air fixe introduit dans la bouteille; et, en en faisant passer plusieurs fois de nouveau, on parvient à lui en unir une quantité à peu près égale à son volume. M. Priestley donne ici un moyen plus simple encore d'opérer cette même union : il ne s'agit que de placer un vase ouvert, rempli d'eau, dans l'atmosphère d'air fixe d'une cuve de bière en fermentation; elle y devient, en peu de temps, semblable aux eaux aérées. On accélère la combinaison en versant l'eau d'un vase dans un antre, sans la sortir de cette même atmosphère; en quelques minutes, on parvient, par ce procédé, à la charger de deux fois son volume d'air. On peut encore produire le même effet en remplissant un bocal d'air fixe dans une brasserie et en le renversant dans une jatte pleine d'eau; insensiblement l'eau absorbe et dissout l'air fixe, et monte à mesure dans le bocal. Cette méthode est très-commode pour unir l'air fixe à

toute sorte de liqueurs; on peut s'en servir pour redonner de la force aux vins équisés et aux liqueurs spiritueuses qui faiblissent.

L'eau, d'après les espériences de M. Priestley, ne peut absorber la totalité de l'air dégagé d'une effervescence ou d'une fermentation; quelque pur qu'il soit, il reste une portion dans laquelle les corps enflammés ne peuvent brêller, mais qui pent servir cependant à la respiration des animans.

On a déjà vu, d'après les expériences de M. Hales, qu'un mélange de soufre et de fer, placé sous une cloche de verre reuverée, diminuait le volume de l'air qui y était reaferné. M. Priestley a observé que la même diminution avait lieu lorsqu'on employait l'air fixe au lieu d'air ordinaire; et ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est que l'air fixe qui a sinsi diminué de volume ne paraît plus être muisible aux animans, ni différer de l'air commun. M. Priestley croit pouvoir conclure de ces observations que l'air fixe pent redevenir air ordinaire en lui rendant du phologistique.

M. Priestley a aussi répété la plus grande partie des expériences de M. Cavendish sur la vertu dissolvante de l'eau imprégnée d'air fixe; il a observé, comme lui, qu'élle dissolvait aisément le fer, qu'élle un dissolvait pas complétement le savon, qu'élle changeait en rouge la tienture bleue du tournesol. Cett dernière observation semblerait annoncer qu'elle contient quelques portions d'acide; on verra cependant, dans la suite, des expériences qui contredisent cette opinion. L'eau, ainsi imprégnée d'air fixe, le laisse échapper aisément par la chaleur, par la congélation, et dans le vide de la machine pneumatique.

M. Priestley a été curieux de connaître par lui-même l'effet de l'air fise sur les animaux : ceut qui le respirent nuerent sur-le-champ; il a remarqué que leurs poumons étaient blancs et affaissés, et il n'a pu apercevoir en eux aucune autre cause de mort. Les insectes, comme les papillons, les mouches, perdent bientôt le mouvement dans l'air fise, ils paraissent morts; mais on peut aiséruent les rappeler à la vie, en les exposant à on courant d'air ordinaire. L'effet est à le pu près le ceut se se consent de mouvement de sur present de les rappets. même sur les grenouilles. Les limaçons, au contraire, y périssent surle-champ, sans retour.

L'air fite n'est pas moins funeste aux végétaux qu'aux animaux : un jet menthe aquatique, placé dans l'atmosphère d'une cuve de bière en fermentation, est mort au bout d'un jour; des roses rouges y ont pris une couleur de pourpre en vingt-quatre heures; mais la couleur de la plugart des autres fleurs n'en a na sété alérée.

M. Priestley, après avoir dégage l'air fixe de la craie, par sa combinaison avec les acides, a essayé de le dégager par le feu; il s'est servi, à cet effet, d'un canon de fusil. La moitié de l'air qu'il a obtenu par ce procédé était susceptible de se combiner avec l'eau, l'autre moitié était inflammable.

#### ARTICLE II.

DE L'AIR DANS LEQUEL ON A PAIT BRÊLER DES CHANDELLES OU DU SOUFRE.

Après avoir examiné les propriétés de l'air dégagé des corps soit par l'effervesence, soit par la fermentation. M. Priestley rend compte expériences qu'il a faites sur des portions de l'air de l'atmosphère qu'il a renfermées sous des cloches de verre et dans lesquelles il a fait brûler des chandelles ou du soufre.

L'air, ainsi renfermé, diminue environ d'un quinzième ou d'un esitième de son volume, et cette diminution etse, avianta M. Priestley, que le tiers de celle qu'on peut opérer soit par la respiration des animaux, soit par la corruption des matières animales ou végétales, soit enfin par la calicantion des métaux ou par le métange de soufre et de linaille de fer. Une circonstance singulière, et qui pourrait jeter quelque jour sur ce phénomène, c'est que cette diminution n'a pas toujours licu sur-lechamp; on est quelquedois obligé, pour l'opérer, de laver plusieurs fois l'air, de l'agiter avec de l'eau; la partie fixe s'y combine, et ce n'est qu'alors que la diminution à lieu.

Cette diminution, suivant M. Priestley, est encore presque nulle quand l'opération se fait sous une cloche plongée dans du mercure, parce qu'il ne se trouve alors aucune substance en état d'absorber l'air. Ces expériences de M. Priestley confirment ce que M. Hales avaius soupçounts', c'est-à-dire que l'air renfermé sous une clache ne dimune pas de volume en proportion de la quantité de soufre qu'on y brôle; M. Priestley fait voir que cette diminution a des bornes au dela desquelles delle ne pent plus avoir lieu, et que, clouse les fois qu'on emploie une quantité suffisante de soufre, elle est toujours proportionnellement la nême, en raison de la grandeur du récipient.

L'air de l'atmosphère, renfermé sous une cloche, acquiert la propriété de se combiner avec l'eau de claux et de précipier la chaux, soit qu'on y ait allumé une chandelle ou une bougie, soit qu'on y sit brûlé de l'esprit-de-vin, de l'éther ou toute autre substance, à l'exception du soufre; encore M. Priestley pense-t-il que cette différence ne vient que de la vapeur acide du soufre, qui s'unit à la chaux, qui la dissout, et qui l'empèche de se précipier.

M. Hales, dans sa Statique des végétaux, attribue les diminutions du volume de l'air à la perte de son élasticité: dans ce cas, l'air ainsi réduit devrait avoir acquis une pesanteur spécdique plus grande qu'il n'avait auparavant; cependant M. Priestly croit, au contraire, pouvoir assurer qu'il devient sensiblement plus léger; d'où il condut que c'est la partie fixe de l'air, la partie la plus pesante, qui se précipite.

Tout le monde sait qu'une bougie ou une chandelle allumée, placée ous un récipient, ne peut y brêler lougtemps: elle y éteint; et, ii l'on essaye d'y en placer de nouvelles, elles s'y éteignent encore à l'instant. M. de Saluces, dans les Mémoires de Turin, 1.1º, p. å1, attribue cet effet à la dilatation causée par la chaleur, et il prétend qu'en comprimant l'air dans des vessies, on parvient à le rétablir. M. Priestley convient de la vérité de cette expérience, mais il en nie les conséquences : il prétend que ce n'est point à la compression soule qu'est dût cet effet, parce que l'expérience ne peut réussir que dans des vessies, et il asseure d'avoir tentée eu vain de poudire une compression asses forte and des vaisseaux de verre, sans que la qualité de l'air en ait été restituée. M. Priestley apporte une autre expérience à l'appui de celle-ci. Il asseusée d'avoir ente passer de l'air the-chauds sous un récipient et d'y pla-

cer une chandelle; il n'a pas aperçu qu'elle y brillàt moins bien que dans l'air froid. L'extinction des bougies et des chandelles enfermées sous une cloche ne tient donc pas seulement à la dilatation de l'air.

Les animaux, d'après les expériences de M. Priestley, vivent aussi bougteups dans lair où on a allumé une claudelle que dans l'air ordinaire; il en est de même de celui dans lequel on fait brûler du soufre, pourvu qu'on ait laisés aux vapeurs le temps de se déposer. Cet air n'est pas non jus maisble aux vigétaux: M. Priestley y a entreleun différentes espères de plantes; elles y ont peu souffert; ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que l'air ensuite s'est trouvé rétabit dans l'état d'air ordinaire, et les chandelles v out brûlé de la même manièret.

# ARTICLE III.

DE L'AIR INFLANMABLE.

M. Priestley indique d'abord în méthode dont il s'est servi pour obcheuir de l'air inflammable c'est la même que celle décrite par M. Cavendish dans les Transactions philosophiques; elle consiste à faire dissondre du fer, du zinc, de l'étain, et surtout des deux premiers, dans facide vitriolique, et à rassembler, soit par le moyon de vessies on autrement, l'air ou plutôt le fluide dissique qui s'en dégage. Par rapport aux substances végétales et animales ou an charhon de terre, M. Priestley s'est servi, pour en dégager l'air inflammable, d'un canon de fiusil, auquel il a dapté un tuyau de verre ou de pipe, à l'autre extrémité duquel il avail lée une vesse.

La quantifé d'air inflammable qu'on obtient dans cette opération dépend très-essentiellement du degré de chaleur qu'on emploie : une chaleur vive et subite en procure six à sept fois plus qu'une chaleur graduée, à quelque violence qu'on la porte, à la fin de l'opération.

Un copeau de chêne de dix à douze grains donne communément un volume d'air inflammable capable de remplir une vessie de mouton; mais c'est toujours en supposant que la chaleur ait été brusquée. M. Priestley fait observer, à cet égard, que l'air qu'on obtient par les dissolutions est d'autant plus inflammable que l'effervescence a été plus prompte; mais, dans cette expérience, comme dans toutes les autres, M. Prieslley s'est servi de vessies, et il faut avouer que cette circonstance est capable de jeter quelque incertitude sur ses résultats; les doutes qu'on pourrait former à cet égard se trouvent même autres par plusieurs passages de sou ménoire; il convient, en effet, que l'air inflammable pénètre les vessies, le liége même, et qu'il n'y a d'autre façou de le conserver qu'en bouchant exactement les bouteilles qui le contiennent et en les renversant ensuite, le col en bas dans un vaisseur rembit d'eux.

Après avoir fait voir comment on peut obtenir de l'air inflammable, et comment on peut le conserver, M. Priestley examine quelle est son action par rapport à l'eau; il remarque d'abord que, si on le conserve dans un bocal renversé dans une cuvette pleine d'eau, il dépose à la surface de cette eau une matière fine d'un jaune d'ocre, s'il a été tiré par le moyen d'ure, et blanche, s'il a été tiré du zine.

Quoque la combinaison de cet air avec Feau ne soit pas, à beauceup près, aussi aisée que celle de l'air fixe, on peut néanmoins y parvenir par une forte agitation. Un quart environ de l'air inflammable est absorbé dans cette opération; si l'on prolonge très-longtemps l'agitation, l'air cesse d'ètre inflammable, et ce qui en reste ne paraît differer en rien de l'air commun.

L'air inflammable tiré du chêne a cela de partieulier, que l'eau peut absorber moitié de son volume; mais il est probable que cette circontance ne vient que du mélange d'une portion d'air fixe avec l'air inflammable. Le résidu, au surplus, dans cette expérience, comme dans la précédente, viet que de l'air ordinaire.

M. Priestley n'a pas manqué d'examiner l'effet de l'air inflammable sur les animaux et sur les végétaux : les premiers y éprouvent des mouvements convalsifs qui les conduisent bientôt à la mort, à peu près de la mème manière que lorsqu'on les plouge dans l'air fixe. Quel que soit le nombre des animaux qu'on y fait ainsi périr, la qualité mafisiante de l'air n'en est pas diminuée, et il a autant d'action sur le dernier que sur le preniier. Quant aux végétaux, il ne paraît pas que l'air inflammable nuise à leur aceroissement; cette dernière expérience a été faite sur celui tiré par la dissolution du zinc.

Ges différentes expériences ont conduit M. Priestley à penser que différentes espèces d'air, mélées ensemble, pourraient se corriger l'une par l'autre; il a essayé, en conséquence, de mélanger l'air inflammable avec celui qui avait été respiré par les animaux, et il a observé que l'air que un existation térait plus inflammable. Il n'en a pas été de même du mélange d'air inflammable avec l'air fixe; ces deux airs ont conservé la propriété de s'enflammer; ils paraissent même exercer si peu d'action l'uns sur l'autre, qu'après être restés pendant trois aux sinsi-changés, ils se sont aisément séparés par la simple agitation avec l'eau; tout l'air fixe a été absorbé, et la portion restante s'est trouvée aussi inflammable qu'elle l'était dans forigine.

Il était naturel de penser que l'air inflammable était chargé de phlogistique; cependant il ue peut être absorbé ui par l'huile de vitriol, in par l'esprit de uitre, malgré la grande analogie que ces acides ont avec le phiogistique; il ne se combine pas nou plus avec les vapeurs de l'esprit de nitre fumant, et son inflammabilité n'en est pas même diminuée.

#### ARTICLE IV.

#### DE L'AIR CORRONDE ET INFECTÉ PAR LA RESPIRATION DES ANIMALA.

L'air qui a été respiré quelque temps par des animanx a perdu la propriété d'entretenir la vie d'autres animaux. Lorsqu'un animal est mort dans cet air et qu'on ca substitue un autre à ce premier, il y périt à l'instant et dès la première respiration. Il semblerait cependant que les animaux à sacoutument jusqu'à un certain point à respirer cet air nuisible : M. Priestley a observé, en eflet, que, quand un animal a séjourné longtemps dans le même air, quoiqu'il s'y porte très-bien encore, si l'on y met un autre animal, ce dernier y périt sur-le-champ; cependant le première continue d'y vivre pendant plusieurs minutes. Des animaux juens, toutes choses égales, résistent plus longtemps que les vieux à cette épreuve. Ces circonstances occasionnent souvent des différences dans le résultat des expériences, de sorte qu'on ne peut compter sur tien de précis, à moins qu'on ne les ait répétées plusieurs fois

L'air qui a servi ainsi à la respiration des animaux n'est plus de l'air ordinaire, il évet approché de l'état d'air fixe, ene qu'il peut se combiner avec la chaux et la précipiter sous forme de terre calcaire; mais il en diffère: s'e en ce que, mêle avec l'air commun, il en dinime de volume, au lieu que l'air fixe l'augmente; s'e en ce qu'il peut toucher à l'eau sans en être absorbé; 3° en ce que les insectes et les végéaux peuvent y vivre, tandis qu'ils présisent dans l'air fixe.

M. Priestley fait voir ensuite qu'il existe une analogie très-parfaite eutre cet air et cleui dans lequel on a tenu des auimaux ou des végétaux en putréfaction; tous deux éteignent la flamme des clandelles et font périr les animaux; tous deux précipient également l'eau de chaux; enfin ils out la même pesanteur, et 'un et l'autre peuvent être rétablis dans l'état d'air ordinaire par les mêmes moyens. M. Priestley conclut de cette analogie que le principal usage des poumons dans les animaux est de procurer l'évaceation d'une effluve putride, qui corromprait les corps vivants de la même manière qu'ils se corrompent quand ils sont morts.

M. Priestley a été curieux d'examiner la diminution qu'éprouvait le volume de l'air, soit par la corruption des matières animales, soit par la respiration des animaux. Il a fait corroinpre une souris daus une quantité donnée d'air; son volume a augmenté pendant les premiers jours, mais il a diminué ensuite, et huit ou dix jours après, par un temps chaud, la diminution s'est trouvée d'un sixieme ou d'un cinquième. Quelquefois cette diminution ne devient sensible qu'après qu'on a fait passer cet air feur ou trois fois à travers de l'eux il en est de même de l'air qui a été respiré par les animaux, et de celui dans lequel on a tenu des chandelles allumées; leur volume peut être diminué par les mêmes movens.

M. Priestley a répété ces mêmes expériences en employant du mer-

cure à la place de l'eau : il a éprouvé une augmentation dans le volume de l'air pendant les premiers jours : elle était environ d'un vingitène; la variation ensuite a été nulle pendant deux jours; mais, ayant introduit de l'eau dans la cloche, une partie de l'air a été absorbée, et son volume à diminué d'un sixième. Quand on emploie de l'eau de chauv dans cette expérience, elle se trouble et se précipite, ce qui annonce que cet air est on partie dans l'état d'air fixe.

Ayant mis de m'une des souris dans un vaisseau dont l'orifice était plongé dans du mercure, M. Pristely ne s'est point aperçu, lorsqu'elles out été mortes, que l'air edit été beaucoup diminué; mais, ayant retiré les souris et introduit de l'eau de chaux sous le vaisseau, le volume de l'air a diminuée et la chaux a été précipitée.

Jusque-là M. Priestley n'avait opéré que sur de l'air commun, corrompu par les effluves des matières animales putréfiées, ou, ce qui est la même chose, sur un mélange d'air commun et d'air dégagé par la fermentation putride. Il a cru devoir opérer sur ces effluves mêmes, sans aucun mélange d'air commun, et ses expériences lui ont présenté quelques phénomènes particuliers. Il a mis des souris mortes dans des vaisseaux pleins d'eau; il les a renversés dans des jattes ou cuvettes également remplies d'eau; elles ont produit une quantité considérable de matière élastique qui n'a point été absorbée par l'eau, mais qui lui a cenendant communiqué une odeur infecte qui se faisait sentir au dehors. Il a fait la même expérience dans un vase rempli de mercuré, et il a eu un dégagement considérable d'air qui fut absorbé par l'eau de chaux, de la même manière que l'aurait été de l'air fixe. Ces deux dernières expériences semblent contradictoires avec les précédentes : on a vu, en effet, que la putréfaction des matières animales diminuait le volume de l'air commun dans lequel elles étaient enfermées; on voit ici, au contraire, une production considérable de matière élastique.

M. Priestley, pour accorder ces phénomènes, se persuade que l'effluve de la putréfaction est un air fixe mêlé avec une autre émanation, qui a la propriété de diminuer le volume de l'air commun, à mesure qu'elle se combine avec lui. Cependant l'expérience n'a pas confirmé cette conjecture; car, ayant essayé de mélanger avec de l'air commun de l'air dégagé par la putréfaction, sans le concours de l'air commun, il n'a point éprouvé de diminution de volume.

On pent encore, suivant M. Priestley, faire varier tous ces phénomènes en variant les circonstances de l'expérience. Si l'on met, par exemple, un morcean de bœuf on de mouton, cuit ou cru, sous un bocal renversé, rempli de mercure, et qu'on échauffe le médange à un degré au moiss égal à la chaleur du sang, il se forme, au bout d'un ou dens jours, une quantité considérable d'air, dont un septième environ est susceptible d'être absorbé par l'eau; le reste est inflammable.

Lue souris, dans la même circonstance et au même degré de feu, fournit une émanation putride qui éteint la flamme des bougies et dechandelles.

L'air produit par les végétaux, dans les mêmes circonstances, est presque tout fixe, et ne contient aucune partie inflammable. Le chou pourri, cuit ou cru, donne des produits semblables en tout à ceux qu'on obtient des matières animales.

La respiration des animanx, les fermentations, les combustions, cufin les effluxes de toute espèce, corrompraient hierato fair de l'atmosphère et le rendraient mortel à tous les animanx, si la nature n'avait un moyen de ramener l'air corrompu à l'état d'air commun. Cet objet a bacacoup occupé M. Priestley, et voici quel a été à peu près le résultat de ses expériences, ll a éprouvé d'abord qu'un esimple apitation avec l'eau ne pouvait enlever à l'air ainsi infecté sa qualificusible, à moins que cette agitation ne fût très-longtemps continuée, circonstance qui ne peut se rencontrer dans l'ordre commun de la nature. Il a essayé ensuite de udalagre cet air avec celui dégagé du sal-pètre qui détone, avec la vapeur du soufre; il l'a soumis à l'épreuve de la chaleur, de la raréfaction, de la condensation; mais toutes ces tentatives out été saus succès : un seul moyen lui a paru réussir et ramener l'air à l'état de salubrité, et il soupconne que ce moyeu est ramener l'air à l'état de salubrité, et il soupconne que ce moyeu est celui de la nature; c'est la végétation des plantes. Il a fait, à cet égard.

un grand nombre d'expériences, desquelles il résulte qu'en renfermant des plantes sons des cloches remplies d'air infecté, elles y végètent, et, au hont de quelques jours, l'air est aussi propre que celui de l'atmosphère à la respiration des animaux.

M. Priestley a aussi éprouvé que quatre parties d'air fixe mèlées avec une d'air corrompu formaient un air propre à la respiration; mais, comme ce mélange ne s'est fait qu'à l'aide de plusieurs transvasions dans l'eau, il craint que ces tranvasions mêmes n'aient autant et peut-être plus contribué à rendre l'air sulubre que le mélange d'air fixe.

M. Priestley avance encore dans cet article que toute espèce d'air unisible, soit qu'il ait été infecté par la respiration ou par la putréfaction, qu'il provienne de la vapeur des charlons allunés, qu'il ait servi à la calicnation des métaux, qu'on y ait tenu pendant longtemps un métange de souter et de limaille de fer, ou de l'huile et du blanc de plomb, peut toujours être rendu salubre en l'agitant longtemps aver l'eau. Le volume de l'air diminue dans rette opération, lorsepén emploie de l'eau purgée d'air; il augmente, au contraire, quand on se sert d'eau de junts, qui contient beaucoup d'air. Gette assertion générale semble controlèrie ce qu'avait avancé M. Priestley dans nn autre endroit, savoir que l'agitation avec l'eau ne suffirait pas pour déposible l'air corrempu de sa qualité nuisible.

# ARTICLE V.

### DE L'AIR DANS LEQUEL ON A MIS EN MÉLANGE DE LIMAILLE DE FER ET DE SOTFRE.

On sait, d'après les expériences de M. Hales, qu'une pâte faite avec du soufre pulvérisé et de la limaille de fer humeetés avec de l'eau diminue considérablement le volume de l'air dans lequel elle est placée. M. Priestley a répété cette expérience sons des cloches plongées dans du mercure et dans de l'eau: la diminution a été égale daus les deux cas; mais il a observé qu'elle ne pouvait excéder le quart ou le cinquième du volume total de l'air contenu sous la cloche. L'air ainsi diminué est plus léger que l'air commun, mais il ne précipite pas l'eau de chaux.

M. Priestley attribue cette dernière circonstance à la vapeur acide qui s'est eshalée du mélange pendant l'opération, qui s'est combinée avec l'air, et qui dissout la claux au lieu de la précipiter. La preuve qu'il en apporte, c'est que l'eau qui sert à cette opération prend une odeur marquée d'esprit suffureux volatil. Si, au lieu de faire cette expérience dans de l'air ordinaire, on la fait dans de l'air qui a déjà été diminué, soit par la flamme des chandelles, soit par la putréfaction, la diminution est à peu près épale à celle qu'on aurait obteuue dans l'air commun.

Le même mélange, dans l'air inflammable, le diminue d'un neuvième ou d'un dixième; dans l'air fixe, comme on l'a dit plus haut, la diminution est égale à celle qui aurait eu lieu dans l'air ordinaire. M. Priestley a observé que l'air, ainsi réduit par un mélange de limaille de fer et de soufre, était très-muisible aux animaux, et il ne s'est point aperqu que le contact de l'eau le rendit plus salutaire.

# ARTICLE VI.

OR L'AIR SITREES.

M. Priestley donne le nom d'air nitreux au fluide élastique qui se dégage des dissolutions de fer, de cuivre, de laiton, d'étain, d'argent, de mercure, de nickel, dans l'acide nitreux, ainsi que de celle de l'or et de l'autimoine dans l'eau régale.

Cet air a une odeur forte, désagréable, et qui dilfère peu de celle de l'esprit de nitre funant : il a la propriété singulière de se troubler quand on le mèle avec de l'air commun, de prendre une couleur rouge orangé foncée, et de produire une forte chaleur; en même temps le mélange diminue considérablement de volume.

M. Priestley prétend que c'est principalement à l'air commun qu'appartient cette diminution; qu'elle ne lui appartient point cependant en totalité, mais que l'air nitreux y contribue pour quelque chose. Il le prouve par la diminution plus ou moins grande qu'il a éprouvée dans le volunte des deux airs, suivant les différentes proportions dans lequelles il les a mélangés. Lors, par exemple, qu'il a môlé une mesure d'air nitreux avec deux d'air commun, au bout de quelques nimutes. et lorsque l'effevescence a été gasée, le volune total, au lieu d'être de trois mesures, ainsi qu'il aurait dà l'être, en raison de la somme de volumes, ne s'est trouvé, au contraire, que de deux mesures mois un neuvième, c'est-à-dire moindre d'un neuvième de mesure que la quantité d'air commun qu'il avait introduite dans le mélange. Lorsqu'an contraire il a employe juba d'air nitreux que d'air commun, il est résulté du mélange un volume moindre que les deux réunis, mais plus grand que n'était celui de l'air nitreux; ce qui paral à M. Priestley ne pouvoir s'expliquer qu'en supposent la plus forte diminution de la part de l'air commun.

M. Priestley a eucore essayé de mèler vingt parties d'air nitreux avec une partie d'air comunus i la diminitulion a été d'un quarantième, c'est-à-dire de moitié du volume de l'air commun. Or, comme ou a vu plus lauti que la diminution de l'air commun dans tous les cas rescéduli pinasis un cinquième ou un quart tout au plus, il s'ensuit que tout l'excédant de la diminution doit être attribué à l'air nitreux.

La proportion de deux tiers d'air commun contre un tiers d'air nitreux est à peu près celle qui donne le point de saturation. Si, lorsqu'on est parvenu à ce point, on ajonte du nouvel air nitreux, il n'y a ni rougeur ni effervescence, et le volume total demeure exactement égal à la somme de chaeun des deux en particulière.

Il y a toute apparence que l'ean qui sert à renfermer l'air sous la cheche dans le mellange absorbe une portion de l'air; en effet, la dininution de volume est moindre lorsqu'on substitue du mercure à l'eau. Deux parties d'air commun contre une d'air nitreux donnent alors, par leur combinaison, deux parties et un septième, a nieu de deux parties moins un neuvième; si on introduit ensuite de l'eau sous l'apparell, elle absorbe quelques portions d'air; mais la diminution de volune va jamais aussi loin que si le mélange avait été fait originairement sur l'ean.

L'air infreux ne fait aurune effervescence, ni avec l'air fue, ni aver l'air fue, ni, en général, avec tout air qui a été réduit par quelque moyen que ce soit; on ne remarque non plus alors aucune diminution de volume. Au contraire, plus l'air est salubre, plus lai diminution de volume est considérable, et cette circonstance a fondiminution de volume est considérable, et cette circonstance a fondiminution de volume est considérable, et cette circonstance a fondiminution de volume est considérable, et cette circonstance a fondiminution de volume est des des des des des values au l'air salubre d'avec celui qui ne l'état pas. Dès le moment de cette découverte, il a préféré cette foreuve à celle faits sur les animax.

L'air nitreux est susceptible d'être absorbé par l'eau, surtout quand elle est purgée d'air; quant à la quantité de cette absorption, M. Priestley donne des résultats qui ne paraissent pas s'accorder exactement entre eux. Lorsque cet air a été une fois combiné avec l'eau, il est difficile de l'en séparer; elle donne à penie quelques bluels dans le vide de la machine pneumatique, et, quelque temps qu'on l'y laisse, elle conserve toujours le même goût. M. Priestley a cependant éprouvé que cette eau, chadifée pendant une muit, premait un goût fade, et qu'il s'en séparait une pellicule ou écume qu'il ni a paru être une portion de chaux fournie par le métal dont cet air avait été tiré. L'eau imprégnée d'air nitreux peut se conserver aisément dans des bouteilles, même sans être bouchées, et dans un endroit chanti; M. Priestley ne s'est jamais auret qu'il érrouvit la monirée a liferation.

On a va plus hant qu'un melange de soufre, de fer et d'eau, diniusui d'un quart ou d'un tiers le volume de l'air dans lequel il était contenu : l'air nitreux fournit un moyen de pousser beaucoup plus loin cette diminution; si, sons la cloche qui reuferme ce melange, on introduit une portion d'air nitreux, en une lieure de temps l'air communse trouve réduit au quart de sou volume. Il y aura effer-rescence visible dans ce mélange; et la chaleur en est si cousidérable, qu'il est imposible de tenir la main sur la cloche qui le contient. La portion d'air qui reste ne diffère point de l'air commun dans lequel aurait été mis un mélange de sonfre et de fer; il u'est plus suceptible d'être diminue davantage; cette dernière circonstance est commune à l'air ordinaire dont le volume a été réduit par l'air nitreux : il n'est plus susceptible d'ètre diminné par un mélange de soufre, quoique cependant ces deux matières s'y gonflent et sy échauffent.

M. Priestley a essayé de mélanger de l'air nitreux avec de l'air inflammable, et il a eu un résultat inflammable. La flamme qu'il a oblenue avec cet air a cela de particulier qu'elle est de couleur verte; cette circonstance tient, suivant M. Priestley, à la nature même de l'air, et ne dépend en rien du métal par le moyen duquel il a étéevtrait.

Un phénomène très-singulier et presque incroyable, éest que l'ain nitreux, soit seul, soit qu'il ait été combiné avec de l'air commun, conserve toujours une pesanteur spécifique sensiblement égale à celle de l'air de l'atmosphère. M. Priettley, sur un volume de trois chopines, n'a jamais trouvé plus d'un demi-grain de différence, tantôt en plus, tantôt en moins. Comment concevoir, cependant, que deux fluides se préderent au ponti qu'il en résinte une diministroi d'un tieres dans leur volume, saus que la pesanteur spécifique du mélange soit plus grande que n'était sépariment celle de chacun des deux fluides?

L'air nitreux est extrèmement funeste aux végétaux : soit que cet air soit pur, soit qu'il ait été mélangé avec l'air commun au point de saturation, les plantes qu'on y enferme y périssent en peu de temps.

Les métaux calcinés dans cet air n'y opèrent aucun effet sensible. Enfin M. Priestley a reconnu qu'il avait une vertu antiseptique beaucoup plus grande que l'air fixe, et qu'il pouvait préserver très-longtemps les chairs de la corruption.

M. Priestley termine cet article par une table de la quantité d'air inflammable qu'on peut obtenir des différents métaux; il en résulte que le laiton est celui de tons qui en donne le plus, ensuite le fer, enfin l'argent et le cuivre : les antres métaux en fournissent beaucoup moins.

### ARTICLE VII.

### DE L'AIR INFECTÉ PAR LA VAPEUR DU CHARBON DE BOIS.

M. Cavendish avait fait voir dans un mémoire communiqué à la Société royale de Londres, et qui se trouve dans les Transactions philosophiques, qu'en faisant passer de l'air à travers un tuyau de fer rougi qui contenait de la poussière de charbon, il diminuait euviron d'un dixième de son volume; il avait encore observé qu'on obtenait de l'air fixe dans cette opération. M. Priestley a répété ces expériences, et ses résultats ont été les mêmes.

M. Priestley a varié cette même expérience en la répétant sous une cloche de verre à l'aide du foyer d'un verre ardent, et il est parvenu à produire une diminution d'un cinquième dans le volume de l'air; les quatre cinquièmes restants étaient en partie de l'air fixe, en partie de l'air inflammable. Ce qui est très-digne de remarque dans cette expérience, c'est que, si le charbon qu'on emploie a été calciné par un feu très-vif et capable de fondre en partie le creuset qui le contenait, il n'y a point de diminution sensible dans le volume de l'air dans lequel on le fait brûler. M. Priestley attribue cet effet à l'air inflammable qui se dégage du charbon dans ce dernier cas, et qui remplace la portion d'air absorbée. Il observe, à l'appui de cette explication, que le charbon qui a été médiocrement calciné ne donne aucun vestige d'air inflammable. Si, au lieu d'opérer la combustion du charbon sur de l'eau, on la fait sur du mercure, il n'y a plus de diminution dans le volume de l'air; on observe même quelque augmentation, soit en raison de l'air fixe qui se dégage, soit en raison de l'air inflammable, mais surtout en raison du premier. Lorsqu'on introduit ensuite de l'eau de chaux dans cet air, elle est précipitée sur-le-champ, et l'air se trouve diminué d'un cinquième; mais une circonstance singulière, c'est que le charbon que M. Priestley a employé dans cette expérience, et qui pesait exactement vingt-neuf grains, s'est trouvé exactement du même poids à la fin de l'opération.

Lorsque l'air a été réduit par la combustion du charbon, il éteint la flamme, il est finueste aux aiimaux dans le plus haut degré, il me fait point d'ellervescence avec l'air nitreux, il n'est plus susceptible de diminution, soit qu'on y brîlle de nouveau du charbon, soit qu'on y mette un mélange de limaille de fer et de soufre, soit enfin par quelque autre moven que ce soit.

### ARTICLE VIII.

DE L'EFPET QUE PRODUSEST SUR L'AIR LA CALCIVATION DES MÉTAUX ET LES ÉMANATIONS DE LA PRINTURE À L'HUILE AVEC LA CÉRUSE.

D'après les expériences qu'on vient de voir sur la combustion du charbon, M. Priestley s'est cru en droit de soupconner que la diminution du volume de l'air ne venait que de ce qu'il était plus chargé de phlogistique. La calcination des métaux lui offrait un autre moyen de produire un effet semblable, c'est-à-dire, suivant lui, d'obtenir une émanation de phlogistique. En conséquence, il suspendit des morceaux de plomb et d'étain dans des volumes donnés d'air, et fit tomber dessus le foyer d'un verre ardent. L'air, par cette opération, se trouva diminué d'un quart; la portion qui restait ne fermentait plus avec l'air nitreux; elle était pernicieuse aux animaux, comme l'air dans lequel on a brûlé du charbon, et elle n'était plus susceptible de diminuer par un mélange de soufre et de limaille de fer. Cet air, lavé dans l'eau, y a perdu tout ce qu'il avait de pernicieux, et il s'est rapproché beaucoup de l'air ordinaire, Soit que M. Priestley ait employé le plomb ou l'étain dans cette expérience, l'air restant lui a toujours paru le même. Il a observé que, dans ces deux cas, il s'élevait des métaux une vapeur jaunâtre, dont partie s'attachait au haut du récipient, partie se déposait à la surface de l'eau.

Si, au lieu de renverser la cloche qui contient les métaux dans de l'eau commune, on la renverse dans de l'eau de chaux, elle n'en est point précipitée; mais sa couleur, son odeur et sa saveur en sont considérablement altérées. Enfin, si, au lieu d'eau de chaux, on se sert de mercare, l'air ne diminue que d'un cinquième, au lieu de diminuer d'un quart: lorsque, ensuite, on a introduit de l'eau dans ce même air, on ne s'aperçoit pas qu'elle en absorbe aucune portion.

Il paraît que M. Priestley a essayé de caleiner les métaux dans l'air inflammable, dans l'air fixe et dans l'air nitreux, sans pouvoir y parvenir; mais il a observé qu'ils pouvaient encore se caleiner dans un air où le charbon ne briblait plus.

M. Priestley explique tous ces phénomènes par l'émanation du phégistique; cette substance, qui so dégage du charbon qui brête des métaux qui se calcinent, se combine, suivant lui, avec l'air, et en diminue le volune; l'eau, ensuite, agitée avec cet air, lui enlève le phologistique, et l'air se trouve restitué dans son état naturel. Il présume encore que c'est en absorbant la surabondance de phlogistique, que la vépétation corrige l'air qui a été rendu nuisible.

Ces réflexions ont conduit M. Priestley à l'explication de la cause des effets funcetes que produit la peinture à l'huile nouvellement faite avec le blanc de plomb. Cette substance n'est, suivant M. Priestley, qu'une chaux de plomb imparfaite: aussi, en ayant peint plusieurs morceaux de papier, et les ayant placés sous un récipient, au bout de vingt-quatre heures, le quart ou le cinquième de l'air s'est trouvé absorbé; ce qui en restait ressemblait en tout à celui dans lequel on a calciné des métaux : il ne faisait plus d'efferescence avec l'air nitreux; il n'était plus susceptible de diminution par la combinaison d'un mélange de soufre et de l'innaille de fer, et il a été aisément rétabli par la simple agitation avec l'eau.

### ARTICLE IX.

### DE L'AIR QUE L'ON BETIRE PAR LE MOYEN DE L'ESPRIT DE SEL.

M. Priestley a éprouvé, d'après M. Cavendish, que la dissolution du cuivre par l'esprit de sel produisait une vapeur élastique. Il a reçu cette vapeur dans un vase renversé, plein de mercure et plongé dans du mercure; mais, y ayant ensuite introduit de l'eau, presque tout a disparu, et il n'est resté qu'une portion d'air inflammable.

Cet air blanchit l'eau de chaux; mais M. Priestley ne pense pas que la couleur laiteuse soit due à la précipitation de la chaux, mais à quelque circonstance particulière, qu'il n'a pas été à portée d'approfondir.

La dissolution du plomb daus l'acide marin présente les mêmes phénomènes : la vapeur élastique qui en résulte, quand elle touche à l'eau, diminue des trois quarts de son volume; le quart qui reste est inflammable. Dans la dissolution de fer par l'esprit de sel, un haitieme seulement de la vapeur élastique disparaît par le contact de l'eau. Dans celle d'étain, il en disparaît un sixième; et dans celle de zinc, un dixième seulement: l'air restant de celui tiré du fer donne ne flamme verditer ou bleatter palle. M. Priestley peuse que cette vapeur est réellement absorbée par l'eau, et il se persuade arème qu'il est un point de saturation au delà duquel l'eau ne peut plus en recevoir d'avantace.

Il est évident, d'après les expériences mêmes de M. Priestley, que l'air dout il est question dans cet article n'est autre chose que de l'esprit de sel réduit en vapeurs; en effet on obtient une vapeur élatique toute semblable par le moyen de l'esprit de sel seul, et sans qu'il sont nécessaire d'y faire aucune dissolution métallique. Il est aisé de juger, d'après cela, que l'eau imprégnée de cette vapeur n'est autre chose que de l'esprit de sel et qu'elle en a toutes les propriétés.

M. Priestley s'est assuré que cette vapeur élastique était beaucoup plus pessute que l'air : a grains ; d'eau de pluie peuvent en absorber trois mesures capables de content in une once d'eau chacune; après quoi l'eau pèse le double et se trouve augmentée d'un tiers de son volume. Cette même vapeur a, suivant M. Priestley, une trè-graude dispusition à s'unir au phlogistique; ell l'enlève à toutes les autres bustances et forme avec lui un air inflammable. Cette circonstance port-M. Priestley à croire que l'air inflammable n'est qu'une combinaison d'une substance acide en vapeurs avec le phlogistique; il s'est encore

confirmé dans cette opinion, parce qu'ayant versé sur cette vapeur de l'esprit de vin, de l'huile d'olive, de l'huile de térébenthine, et y ayant mélé du charbon, du phosphore, même du soufre, il en a résulté de l'air inflammable: cette dernière expérience semblerait annoncer que l'acide mariu, dans cette circonstance, a la puissance de décomposer le soufre.

M. Priestley a encore suspendu dans cette vapeur élastique un moceau de salpêtre; à l'instant, il a été environné d'une fumée blanche, de la même manière que si fon eût mêlé cet air avec de l'air nitreux : cette expérience prouve encore que l'esprit de sel en vapeur est, dans quelques circonstances, plus fort que l'acide nitreux, qu'il peut le décomposer et le chasser de sa bacte.

Presque toutes les liqueurs absorbent très-promptement la vapeur de l'esprit de sel; l'huile de lin l'absorbe plus lentement que les autres, et elle devient noire et gluante.

### ARTICLE X.

### OBSERVATIONS DIVERSES.

M. Priestley place dans cet article quelques expériences qui n'out pue entrer dans les divisions précédeutes. Il a mis dans une foile de la petite bière, et l'a placée sous une jarre renversée dans de l'eau : il y a cu dégagement d'air dans les premiers jours, ensuite une diminution graduelle, qui a été portée environ à un diaième de la quastité d'air primitive. La bière, après cette époque, étant aigrer l'air qui restait éteigant les chandelles; cependant, ayant essayé de le mier avec quatre fois autant d'air fixe, une souris put y vivre comme dans l'air ordinaire.

M. Priestley stablit comme un principe que tout air factice est unisible aux animaux, à l'exception de celui tiré du salpêtre par la détonation : une chandelle brêde dans ce dernier, et sa flamme même augmente avec une cepéce de siflement quand l'air est nouvellement dégagét sans doute qu'alors il contient encore quelques portions de

nitre non décomposé. M. Priestley ayant conservé de cet air pendant mi an, il se trouva, au bout de ce temps, extrémement nuisible aux animaux; mais, l'ayant lavé dans de l'eau de pluie, il redevint salutaire et fermenta avec l'air nitreux de la même manière que l'air commun.

M. Prissley a curore essayé l'effet de la vapeur du camphre et de l'alerla vidali sur les animans. Les souris, introduite daus une bouteille reuplie de ces vapeurs, n'en fut pas forț incommodée; elle tousa nu pen, surtout lorsqu'elle en sortit, mais il ne lui en resta aucune impression ficheuse.

M. Priestley termine son ouvrage par des expériences très-singulières sur l'air commun qui a été agité longtemps avec l'eau : il a renversé dans de l'eau bouillante des jarres pleines d'air commun; en peu de temps, les quatre septièmes de cet air out été absorbés; la portion restante étéginait la flaume, mais elle ne faisait aucun mal aux animaux. Les quautités absorbées ne sont pas toujours exactement les mêmes; elles dépendent beauroup, saus doute, de l'état de l'eau qu'on emploie.

L'air dont une partie a été ainsi absorbée par l'eau ne peut pas être aisément rétabli, même par la végétation des plantes.

M. Priestley a observé qu'une chopine d'eau de son puits contenait le quart d'une mesure d'air, de la capacité d'une once d'eau; cet air éteint les chandelles, mais ne fait point mourir les animaux.

M. Priestley a garlé très-longteups de l'air commun dans des bouteilles, dans la vue de s'assurer si l'état de la stagnation ne l'altérerait pas à la longue; l'ayant essayé ensuite, il l'a trouvé aussi salubre qu'au moment où il avait été enfermé; il fermentait également bien avec l'air nitreur.

Cet ouvrage de M. Priestley est suivi de quelques espériences de M. Iley, qui ont pour objet de prouver que l'eau imprégnée d'air fixe dégagé de l'huile de vitriol et de la craie ne contient rien des matières qui ont servi à le former. Cette eau ne change point la couleur du sirop de violette, tandis qu'une seule goutte d'acide vitriolique de l'avent de l sur une chopine d'eau lui donne une teinte de pourpre très-sensible.

Gette eau trouble un peu la dissolution de savon dans Feau; mais M. Hey prétend que cet effet est dù à la combinaison qui se fait de l'air fixe avec l'alcali caustique du savon, et qui occasionne la séparation de quelques portions d'huile. Elle trouble également uu peu la dissolution du socre de saturne.

A la suite de ces expériences est une lettre de M. Hey adressée à M. Priestley sur les effets de l'air fixe appliqué en lavements dans les maladies putrides.

# CHAPITRE XVI1.

EXPÉRIENCES SER LA CHAEX, PAR M. DEHANEL.

L'ai aumonée é-idessus, page boo, que je différais de rendre compte des expériences de M. Duhamel sur la chaux pour ne point interronpre le fil de ce que J'avais à dire sur l'historique de l'air kei, je m'empresse, dans ce moment, de rendre à ce célèbre académicien ce qui lui est dû; on sait qu'il est peu de parties des sciences qu'il n'ait enrichies.

M. Duhamel a observé que le marbre blanc, calciné à un feu trèsvif, perdait environ un tiers de son poils; encore, au sortir du feu, n'étai-til pas calciné jusqu'au centre, et restait-il au milieu un noyau qui partiripait autant du marbre que de la chaux. La pierre à chaux de Courrelles, d'où nous vient presque toute la chaux que nous employaus dans nos bâtiments, n'a pas été à heaucoup près aussi difficile à calciner; et il paraît, ne ginérrel, que la calcination est d'autant plus prompte et d'autant plus aisée que la pierre est plus tendre. Les pierres de Courcelles perdent, par la calcination, environ 8 ones fa gros par livre, c'est-à-dire un peu plus de moité de leur poids. Exposées ensuite à l'air, elles s'y gercent, s'y réduisent en poudre, et reprennent peu à peu une partie du poids qu'elles avaient perdu; mais il s'en faut de 5 onces <sup>2</sup>; par livre qu'elles ne reviennent à la pesanteur qu'elles avaient vant la calcination.

M. Duhamel a fait quelques recherches sur la quantité d'eau nécessaire pour éteindre la chaux : il a pris 16 onces de chaux de Courcelles; il l'a éteinte avec de l'eau jusqu'à ce qu'elle fût en consistance de bouillie, et l'a laissée sécher à l'air; elle pesaît ensuite 26 onces,

Ce chapitre est extrait des Mémoires de l'Académie des sciences, année 1747.

c'est-à-dire qu'elle avait acquis une augmentation de poids de 10 onces. La chaleur de l'étuve, continuée sur cette chaux pendant un temps assez considérable, n'a pas diminué sensiblement son poids.

La quantité d'eau qu'absorbe la chaux de marbre est beaucoup plus considérable que celle qu'absorbe la chaux des pierres de Courcelles.

M. Duhamel a essayé de chasser par le feu cette même eau qu'il avait introduite dans la chaux, mais il y a trouvé beaucoup de dificientlés; et, quoiqu'il ait employé un fourneau de fusion dans lequel le feu était animé par un fort soullet, la chaux a toujours couservé une augmentation de poids de figoré; par livre : elle était occasionnée, saus doute, par un reste d'eau qui n'avait pu s'en dégager. Cette chaux alors était dans l'état de chaux vive, et en présentait tous les phénomèmes.

Le mémoire de M. Duhamel contient ensuite des expériences trèsnombreuses et l'rés-inféressults sur la chaux vive et sur sa combinaison avec les acides; mais, comme elles seraient étrangères à mon objet, j'en supprime ici le détail : il me suffira de dire que la chaux combinée avec les trois acides minéraux ne donne pas de produits différents de ceux qu'on obtient avec la craie et, en général, avec toutes les terres calcaires pures. M. Duhamel a observé qu'il se dégageait, dans toutes ces combinaisons, une vapeur vive et pénérante qui précipitail la dissolution d'argent, et cette circonstance, jointe à son odeur, lui a fait sonpouner que c'était de l'esprit de set.

M. Duhanel termine ce mémoire par une observation singulière, et tout à fait neuve au moment de sa publication : il a fait dissoudre, dans de l'eau distillée, de l'alcali du tartre; il a fait évaporer, et il a obtenu des cristaux; il où l'on voit que c'ext à M. Duhannel qu'appartient, dans l'origne, la découverte de la cristallasion des alcalis.

## CHAPITRE XVII.

OBSERVATION DE M. ROCELLE, DÉMONSTRATEER EN CHIMIE AL JARDIN DES PLANTES À PARIS, SER L'AIR FILE ET SER SES EFFETS DANS CERTAINES RAUX MINÉRALES <sup>1</sup>.

L'air five devient de jour en jour foljet des travant des chimistes, ainsi que de la plupart des physiciens. Le célèbre M. Hales est, en quelque façon, le premier qui nous ait mis sur la voie par le travail suivi qui nous a laisée sur cette matière. MM. Machirde et Black y out ajonté une sante bien intéressant d'expériences lomineuses. Es-suite M. Priestley, à Londres, et M. Jacquin, à Vienne, out si bien appuyé la doctrine de M. Black, que cette matière est devenue une des plus intéressantes de la chimie et de la physique par la relation immédiate que cet être nouvellement connu pent et doit avoir avec une infinité de plénomèmes de la nature.

Je un borne ici au rapport que l'air fixe parali avoir avec certaines caux minérales et quelques grands phénomènes de la nature, et je vais rapporter, le plus succintetuent qu'il me sera possible, quelques expériences qui nous font comaître sou usage, ses effets, relativement au fer qu'on trouve dans ses eaux, et qui donnent la solution de quelques faits qu'on ne saurait, ce me semble, expliquer sans lui.

L'eau distillée, l'eau de rivière, les eaux les plus pures, en un mot, comme l'a remarqué M. Priestley, s'imprègnent facilement d'air fixe;

L'Ouverage que je donne aujourd'hui sur bas évanantions élastiques et sur la fixation de l'air dlans les corps était pre-que fini, et j'étais au noment d'en entanner la lecture à l'Arafrais. Inseque ces observations de M. Bouelle parurent. Comme elles sont courtes, qu'elles sont d'ailleurs trés-inférensantes et peu sont d'ailleurs trés-inférensantes et peu sont d'ailleurs trés-inférenque le jublic me saurait gré de les lui douner dans leur entier; je ne fais en conséquence que transerire ici, mot à mot. l'article du Journal de Wédecine de M. Roux, du mois de mai dernier, où ces observations sont imprimées, et ce n'est plus moi, mais M. Bonelle, qui parle dans ce chapitre. et dès lors elles ont le même goût, la même saveur, et présentent les mêmes phénomèmes que les caux minérales qu'on appelle mal à propos ardidust. Cest e que M. Venel a déjà complétement démontré le premier. Les expériences qui le prouvent sont comues, et je ne les ai répétées que pour me disposer plus sûrement à celles que j'ai tenties ensuite, et dont i evis sendre compte.

s' Jai imprégné d'air fixe de l'eau distillée, à la manière de M- Priestle, J'en ai pris sur-le-champ une bouteille dans laquelle j'ai ajouté un peu d'une mine de fer, de la nature de la pierre d'Aigle, réduite en poudre très-fine. Cette mine et set pas attirable par l'aimant, du moins d'une manière qu'on puisse appeler sensible. J'ai bouché la bouteille le plus exactement qu'il m'a été possible, et l'ai laissée en repos et renversée pendant vingle-quater heures.

Il s'y est dissous assez de fer pour donner, avec l'infusion de noix de galle, une forte teinte vineuse violette, tirant un peu sur le noir.

La liqueur qu'on prépare pour précipiter le bleu de Prusse, ou l'alcali phlogistiqué, la colore en vert-bleu; et, au bout de quelques jours, il s'y forme un précipité, plus ou moins considérable, qui est nu vrai bleu de Prusse.

Cette cau aérée, ayant bouilli, perd toutes ses propriétés. Elle se trouble, dépose une matière ocreuse, et ne donne plus de teinte violette, ni verte, ni bleue, par la noix de galle ou par l'aleali phlogistiqué.

Exposée à l'air libre pendant plusieurs jours, elle y perd également toutes ces propriétés, et précisément de la même manière que les eaux minérales que M. Monnet appelle ferrugineuses.

Je ne suis pas le premier qui ait imaginé de dissoudre le fer pur dans l'eau, à l'aide de l'air fixe. M. Priestley nous apprend que son ani, M. Lane, a mis de la limaill de fer dans cette cou suixe, et qu'il a fait une eau chalybée ou ferrée, forte et agréable, semblable à quelques ceux naturelles qui tranneu le fer en dissolution, pur le moyen de l'air fixe seulement, et sans aucun acide.

Mais on sent bien qu'on trouve très-rarement le fer, dans le sein de

la terre, uni à tout son phlogistique, et que la nature a rarement de la limaille de fer sous sa main. J'ai donc cru devoir diriger mes expériences sur une substance martiale plus commune; et c'est pour cela que j'ai préféré les mines de fer du genre de la pierre d'Aigle, qui sont très-abonalnes et qu'on trouve partout.

2º Eau distillée, une livre; sel marin à base terreuse, quatre grains; sel d'Epsom, douze grains; mine de fer, à volonté; car l'eau n'en prend que la petite portion qu'elle en peut dissoudre.

Cette cau, ayant été aérée, donne, avec la noix de galle, une forte teinte violette vineuse, et prend, avec la liqueur du bleu de Prusse, une couleur assez foncée d'un vert tirant sur le bleu.

3º De l'eau chargée de douze grains de sel marin, de dix-huit grains d'aleali fixe minéral par livre, et imprégnée d'air, a pris moins de fer que les précédentes. La couleur violette par la noix de galle et le vert bleu par l'aleali phlogistiqué étaient plus pâles et plus éteints. Il est vrai que l'une et l'autre de ces couleurs se sont développées un peu au hout de quelque tenns.

Cette eau, par l'ébullition, perd la propriété de verdir avec l'alcali fixe phlogistiqué; mais l'infusion de noix de galle y manifeste encore un vestige de fer.

4º L'eau de rivière imprégnée d'air fixe, chargée d'un peu de mine de fer, a pris avec la noix de galle une teinte violette très-foncée, et une belle couleur bleue avec l'alcali phlogistiqué.

La même cau de rivière, pure et non aérée, chargée de la même mine, et la bouteille bien bouchée, n'a donné, au bout de vingt-quatre heures, quoqu'on l'ent souvent agitée, aucun signe de la présence du fer, nar aucun de ces deux réactifs.

M. Monnet, dans son Traité des caux minérales, propose comme nu moyen éprouvé, pour faire une eau ferrugineuse non aérée, d'enfermer de la limaille de fer récente dans une bonteille, de la bien boucher et de l'agiter souvent pendant plusieurs jours.

l'aurai lieu de parler, dans une autre occasion, de cette manière de rendre les eaux ferrugineuses, sans air fixe. Il y en a, en effet, beaucoup dans la nature qui sont martiales sans cet intermède, comme M. Monnet l'a démontré.

5° L'eau d'Arcueil pure et non aérée, ayant été chargée de la même mine, et traitée par les réactifs, n'a donné aucun signe de la présence du fer.

Je l'ai aérée, et, pour lors, le fer s'y est dissous; la noix de galle m'a douné une couleur violette qui s'y est développée peu à peu, et l'alcali phlogistiqué a fait sur-le-champ une couleur verte assez foncée.

Jui ajouté de l'esprit de sel sur cette eau, afin de sature en partie la terre absorbante qu'elle tient en dissolution; je l'ai ensuite imprégnée d'air fixe, et j'ai obtenu avec les réactils les couleurs ordinaires de violet et de vert ou bleu, mais l'une et l'autre avaient moins d'intensité qu'avec les précédentes eaux. Il semble que la présence des sels et de la terre, dont certaines eaux sont chargées, nuisent beaucoup à la solution de ce fer; cependant j'ai trouvé que l'eau du puits de chez moi prenait un peu de fer sans être aérée.

Cette eau ayant bouilli, tout le mars s'en est séparé, en sorte que les réactifs n'y font plus rien.

6º L'cau de Seine pure, aérée par l'appareil ordinaire, avec la vapeur qui se dégage de la précipitation de l'hépar par les acides, et chargée de la même mine, change à peine de couleur avec la noix de galle et point du tout par l'alcali phlogistiqué.

Cependant je dois observer que non-seulement la mine de fer, mais encore les safrans de mars calcinés et non attirables par l'aimant, comme le safran du résidu du sublimé corrosif et celui qu'on appelle rouge de Berlin, noircissent assez promptement lorsqu'on les mêle à cette eau imprégnée de cette vapeur.

L'eau, ainsi chargée de cette vapeur, premi le goût et une forte oder d'hépar; elle couserve l'une if l'autre assez longtemps, même de l'air libre, mais elle s'y trouble et derient comme du petit-lait qui n'aurait pas été clarifié; ce qui est dà à une portion de soufre très-atténuée, qui se dégage de l'eau et qui se précipite.

Cette vapeur, qui s'élève de la précipitation de l'hépar par tous les

acides, est très-inflammable !. Elle l'est même encore aprie a voir passé au travers de l'eau, avec laquelle elle ne forme presque pas d'uniou; ce qui me fait croire qu'elle ne contient que très-peu d'air fixe véritablement pur, quoiqu'il s'en dégage abondamment par l'effervesceace des acides avec l'alcali de l'hépar; mais je vois, par les phénomèmes qu'il présente, qu'il est ici, ainsi que dans les dissolutions mécalliques par les acides, dans un état très-différent de l'air fixe ordinaire. Ansi l'eau ne s'imprègne-t-elle de cette vapeur que très-peu et avec la plus grande difficulté. M. Priestley a observé le même phénomème.

7º l'ai pris une pinte d'eau de rivère pure; j'y ai sjotté, suivant le procédé de M. Venel, deux gros d'aleali fixe niméral et six gros d'esprit de sel, qui, d'après des expériences préliminaires, était la quantité nécessaire pour saturer et aleali. L'ai fortement houché la houteille die temps de l'effervescence. Vingl-quatre heures après, je l'ai ouverte avec précaution pour y introduire de la mine de fer, et je l'ai rehonchés sur-le-champ.

Au bout de deux fois vingl-quatre heures, l'eau était encore bien aérée aux yeux et au goût; mais elle n'a fait que brunir un peu avec l'infusion de noix de galle, et à peime a-t-elle verdi, quelque temps après, par l'addition de l'alcoli phlogistiqué.

8º l'ai reçu dans une vessie la vapeur qui s'élève d'une dissolution

Je crayais avoir vu le premier e phinomine, mais je visus de retrouve que nomine, mais je visus de retrouve que M. Meyer en a fait meution. Cest le hasard qui lei lui présenta comme hane, Naus filmes chargés, mas febre et mai, en y58. d'examiner des nomaiss de qu'un prefate la tellement alliées, qu'uneun des moyens a usage dans les essuis et la purification de l'er ne pouvait en faire le départ. Nous en l'or ne pouvait en faire le départ. Nous en vaione quate reaces en dissolution par l'hépar. J'est fis la précipitation de muit; le lumère était aprels, et je me vis tout l'est en mière était aprels, et je me vis tout l'est en comm bien vist et acuse. M. Meyer pour attilaner, l'inflammation de cette aspure i sum portion de vais soufre, qui est dellement diviré, qu'il est volaillié et emporée par le trouve de la vapeur; et en cels je présume qu'il et troupe. La vapeur ellemône est mammable, et la portion de soufre qu'elle entrême indement est mammable, et la portion de soufre qu'il et cette inflammation justique. « il rea agilve cette rapeur sinis chargée de soufre sere de l'eneu, le soufre s'ent diegne; comme je l'ei soufre viere de l'eneu, le soufre s'ent diegne; comme je l'ei soufre viere de l'eneu, le soufre s'ent diegne; comme je l'ei soufre viere qu'il eneu le soufre s'ent diegne; comme je l'ei soufre vierage; ne crose pas pour rela d'Irv: inflammatible, (New & M. Rosell.)

de fer par l'acide du sel. Cette vapeur, qui est et reste longtemps inflammable, s'incorpore très-difficilement dans l'eau; mais, quelque petite que soit la quantité que l'eau en prend, elle n'en contracte pas moins une odeur très-sensible d'hépar ou d'œuf pourri.

L'eau ne prend non plus qu'une quantité infiniment petite de la vapeur qui se dégage de la dissolution de fer par l'acide vitriolique, mais elle ne contracte pas la même odeur d'hépar que dans l'expérience cidessus.

L'air qui se digage des corps est donc dans deux états très-difficrets. Dans quelque-uns, ce n'est qu'un air fixe pur, et celui-ci se combine avec l'eau en si grande quantité, qu'il peut, au moins, égaler son volume et lui communiquer plusieurs propriétés, entre cutres celle de dissoudre le fer, de précipter l'eau de chaux, comme le fait l'air fixe lui-même, etc. Tel est l'air qu'on dégage par la combinaison des acides avec les substances alcalines et calcaires, la vapeur qui s'élève des liqueurs spiritueuses actuellement en fermentation et celle du charbon. Dans tous ces cas, cette vapeur ou cet air fixe n'est point inflammable.

Au contraire, celui qui se dégage dans la précipitation du foie de soufre par quelqu'un des trois acides minéraux ou par l'acide du vinaigre, celui que fournissent en abondance les dissolutions du fer et du zine par l'acide vitriolique et l'acide marin, sont très-inflammables Cette vapeur passe au travers de l'eau sans s'i nicroporrer et sans pierdre la propriété de s'enflammer, qu'elle peut même conserver longtemps. Elle communique à l'eau un goût et une odour très-remarquables de précipitation de foie de soufre; mais elle diffère encore de l'air fixe ordinaire en ce qu'elle ne précipite point l'eau de chaux, et, pour le dire en passent, on peut la comparer avec l'air qu'on obtient par la distillation des végétaux et des animaux, que M. Hales a examiné le perenier, et un'il a reconne d'être encore inflammable longetemps alson

Cc n'est pas que, dans la précipitation de l'hépar, ainsi que dans les dissolutions métalliques, il ne se dégage beaucoup d'air; mais il y est visiblement combiné avec une grande quantité de phlogistique, et c'est en raison de cette combinaison qu'il est plus ou moins immiscible ou insoluble dans l'eau, et qu'il devient propre à s'enflammer.

Jetons maintenant un regard sur ce qui se passe en grand dans la nature; je crois qui rouvera la même différence entre cet être incocible, pour ains dire, qui se dégage des eaux minérales froides, oquo appelle faussement acidules, comme celles de Bussang, de Selters, etc. et la vapeur sulfureuse qui s'élve des eaux thermales, comme celles d'Aix-la-Chanelle, de Baréges, Cauterets, etc.

Dans les premières, il paraît que cet être n'est autre que l'air fixe, le même qu'on obtient par la méthode de Priestley. Au lieu que la vapeur sulfureuse des eaux d'Aix-la-Chapelle, etc. doit avoir un grand rapport avec celle qui se dégage de la précipitation des hépars.

Il serait à souhaiter que les chimistes qui sont plus à portée de ces eaux voulussent vérifier cette conjecture et nous apprendre aussi si cette vapeur est inflammable comme celle des hépars. Ce qu'il y a de certain, c'est que celle-ci a précisément la même odeur, comme on le sait, que celle qui s'élève des eaux minérales. Elle a aussi la propriété de noireir Targent, même lorsqu'on l'a introduite dans l'eau, ainsi que les chaux métalliques et même les safrans de mars les mieux calcinés et non attriables par l'aimant.

Nous pouvons observer aussi les mêmes rapports et les mêmes differences dans les mofettes. On sait qu'il y en a de deux sortes. Les unes, comme celles de la Grotte du Chien, ne sont point inflammables; elles ne noircissent point l'argent ni les chaux métalliques; elles éteigement les flambeaux, etc. ainsi que les vapeurs qui se dégagent de la fermentation spiritueuse: celle du charbon, l'air fixe qui se dégage des combinaisons des acides avec les aleafis, à la manière de M. Priestley, produisent les mêmes phénomènes que la Grotte du Chien, et peuvent lui être comparés à tous égards; à lous fards; à lous fards;

Il se dégage donc de la terre un air fixe semblable à celui qui est produit dans certaines expériences de chimie et dans la fermentation des liqueurs spiritueuses, puisque celui-ci, comme le remarque M. Priestley, a aussi la propriété de se dissoudre dans l'eau. C'est principalement à raison de cet air que les sources minérales froides tiennent le plus de fer en dissolution, et qu'à l'exemple de nos eaux artificiellement aérées, elles le déposent promptement, soit par le repos à l'air libre, soit enfin par l'ébullition.

Cet air fixe qu'on introduit dans l'eau est, comme l'a renarqué. M. Priestley, d'un volume égal à celui de l'eau qui en est imprégnée. Cet air n'y est pas senlement interposé, il y est véritablement dans un état de combinaison; l'eau peut même être filtrée sans en être déponilde d'une manière sensible. Cepondant cette eau n'acquiert pas pour cela un volume ni un poids remarquable, en proportion du grand volume d'air qu'elle a pris.

Ne pourrait-on pas soupçonner, d'après tous les effets de l'air fixe, que c'est lui qui passe de la terre dans la végétation, par ce mouvement de fermentation universelle que le retour du soleil excite dans la nature, à la naissance du printemps?

En effet, l'air qui se combine dans les végétaux, d'après les expériences de M. Hales, a perdu toutes ses propriétés élastiques, quoiqu'il y soit en quantité numérique et pondérable.

Quant à l'autre espèce de mofettes, on sait qu'il se dégage, dans les galeries des mines, et surtout des mines de charbon de terre, dans celles de sel genme, etc. deux sortes de vapeurs, dont l'une est même souvent visible. Elle est immiscible avec l'eau, elle s'enflamme et déione souvent avec beaucoup de bruit et de fraces; l'autre, au contraire, ne s'enflamme point; elle éteint les lampes et les Banbeaux, comme la vapeur de la Grotte du Chien, comme celle du fermentation spiritueus et comme celle du charbon; mais toutes tuent également les animaux qu'on y expose.

On sait qu'il y a des vapeurs qui s'élèvent de certaines eaux, soit dans des souterrains, soit même à l'air libre, qui prennent feu et s'enflamment très-rapidement.

M. Priestley a conclu, d'après quelques effets salutaires qu'on lui a rapportés, que l'air fixe n'était point nuisible et qu'on pouvait le respirer. Pour moi, je soupçonne fort que partout où il sera rassemblé en quantité, et sans communication avec l'air de l'atmosphère, il peut devenir dangereux et peut-être tuer comme les vapeurs dont nous venons de parler; c'est ee dont je rendrai compte, d'après une suite d'expériences qui pourront décider la question !.

Quant à la vapeur de l'hépar, j'ose assurer qu'elle est aussi pernicieuse que celle du charbon. C'est à mes dépens que j'ai appris à la connaître, et j'ai failli un jour en être suffoqué.

Voici les symptòmes que cette vapeur occasionna en moi. Ayant vonlu la respiere fortement, pour d'indér le caractère de cette odeur, je portai le nez et la bouehe ouverte sur le vase, dans l'instant que j'y faisais une précipitation d'hépar très en grand : je fus pris sur-le-champ et me trouvai s'abitement dans l'impossibilité d'inspirer, et surtout d'expirer. Le sentais ma poitrine dans un état de dilatation jointe à un serrement insupportable. Dans cet état, quelque elfort que je fisse, je ne pouvais ni introduire ni chasser l'air des poumons. Je mo précipitai hors du laboratoire du Jardin du lloi, où je faisais cette expérience, jeu aguai le large et la muraillé de la cour pour me soutenir, car défaillait en moi; et en efut quaprès avoir fait les plus grands efforts d'inspiration et d'expiration an grand air, que je commença à redair mailtre de cette fonction et ensemble de mes mouvements. Mas je fus encore tout l'après-muiti dans un état de malaise et d'oppression, acompagié de pesanteur de tôte, que jearais de la pein é exprimer. <sup>2</sup>

On sait que l'air fax qu'on dégage à la manière de M. Priestley a anssi des propriétés qui lui sont communes avec l'air ordinaire. Si on l'introduit dans le vide, le vide cesse, et les vaisseaux se détachent. Celui qui est inflammable présente le même phénomène. Il est doue propre aussi à ontre-balancer l'effort de l'atmosphère; ce qui prouve, entre autres choses, ce me semble, que cette vapeur n'est pas seulement le phlogistique ou l'acidum pingue, comme on l'a avancé sur de simples spéculations, miss, au contraire, que c'est de l'air qui,

Je vieus d'apprendre que M. Priestley l'a déjà décidée. (Note de M. Rouelle.)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> M. Meyer rapporte aussi un accident

semblable, arrivé à son aide, en sa présence. en faisant une précipitation d'hépar en grand. (Note de M. Bouelle.)

quoique combiné, conserve encore les principales propriétés de l'air ordinaire, quoiqu'il en diffère à tant d'autres égards .

Je vieus d'apprendre qu'il paraît depuis peu une dissertation en anglais de M. Priestley, dons laquelle on trouve une très-belle suite d'expériences sur l'air fixe. l'air inflammable et l'air méphitique on de putréfaction. Jai regret de ne l'avoir pas connue plus tôt : la manière dont sont faites les expériences que nous avons déjà de lui est un garant sûr de l'usage excellent qu'on peut faire de tout ce qui vient de sa main. (Note de M. Rowelle.)

# CHAPITRE XVIII.

RYBALT D'UN MÉNOIRE DE M. RECQUET, DOCTEUR-BÉGENT DE LA PACULTÉ DE MÉDICINE DE PIRIS, ATANT POUR TITRE, ELPÉRIESCES PRISICO-CHINQUES SER L'AIR QUI AN DÉGIGE DES CORPS DANS LE TEMPS DE LEUR DÉCOMPOSITION, ET QU'ON CONNIÎT SOIN LE NOM D'UIR PINÉ, LE À L'ALDÉMIE BOTIAL DES SCIENCES, LE 2<sup>6</sup> A NOIL 1773.

M. Bucquet, après avoir rendu compte, dans un abrégé très-coucis, des expériences de Vau Helmont, de Boyle, de MM. Black, Macbride et Jacquin, sur la nature des émanations élastiques qui se dégagent des corps et sur l'air fixe ou fixé, entreprend de déterminer: 1° si l'air fixe est le nième que celui de l'atmosphère; 2° s'il est le mème, de quelque corps qu'il ait été tiré.

M. Bucquet s'est servi, dans une grande partie de ses expériences, de l'appareil de M. Macbride, dont on a domte la décrejtion plus haut'. On se rappelle qu'il consiste en deux bouteilles qui communiquent ensemble par un tube de verre recourbé. Cet appareil, tel que s'en est servi M. Macbride, a le grand inconvénient de ne permettre d'opérer que sur de l'air fixe mélangé avec une quantité très-notable d'air de l'atmosphère, et cette circonstance a engagé M. Bucquet à y faire quelques chaugements. Il y a ajouté des robinets; il l'a disposé de manière à pouvoir se visser à la machine pueunatique; enfiu, il a coupé l'une des bouteilles par le milieu, afin que la partie supérieure pat se dévis-ser, et qu'on pàt y introduire un baromètre d'épreuve. M. Bucquet a papelé bourille des mélangés celle destinée à recevoir les substances qu'il se proposait d'exposer à l'émandation de l'air dégagé.

<sup>&#</sup>x27; Ch. 1x, p. 479.

Il a résulté des expériences faites avec cet appareil que l'air, dégade tous les adois sans exception, combiné soit avec la craie, soit avec les alealis, était absolument le même; il a seulement observé que celui tiré de l'alcali volatil conservait une odeur de viande pourrie; il a c'ét truuvé de même une identité très-parfaite entre l'air qui se dépage des matières en fermentation et celui qui se dépage de celles en effervecence. Cet air a une odeur prénérante, que N. Bucquet appelle odeur gazeuse; il a la propriété de précipiter la chaux dissoute par l'eau, de la changer en terre caleaire, et de lui rendre la propriété da faire effervescence avec les acides; il produit sur les alcalis caustiques des effets à peu près seublables; il leur rend la propriété de faire effervescence avec les de cristaliser.

L'air fixe, dans tous ces cas, ne contient rien des substances salines dont il a été tiré : du sirop de violette, exposé pendant plus de donze heures à son action, dans l'appareil qu'on vient de décrire, n'en a été aucunement altéré.

M. Bucquet a soumis ce même air aux expériences connues, pour en déterminer le poids et la compressibilité; ses résultats n'ont pas différé seusiblement de ceux qu'on obtient en employant l'air ordiuaire.

M. Bucquet examine ensuite l'air produit par la dissolution des substances métaliques, et il le trouve fort différent de celui qui se dégage, soit par l'effervescence, soit par la fermentation : cet air n'est point susceptible de se combiner avet l'eux; il refuse également des combiner, soit avec la chaux, soit avec les alcais, custiques; quelque long temps qu'on les expose à son action, ils ne recouvrent pas la propriété de faire effervescence avec les acides.

L'air fixe dégagé d'une effervescence, combiné ensuite avec le vin, ne le change point en vinaigre; il lui communique seulement un goût acerbe, qui pourrait être cependant le premier degré de la fermentation acéteuse.

M. Bucquet examine ensuite si l'air produit, soit par les effervescences, soit par les fermentations, est inflammable comme celui tiré de la dissolution du zinc et du fer par l'acide vitriolique ou par l'acide marin, comme l'avait avancé M. Hales; mais il n'a pu parvenir à l'enslammer.

De ces expériences M. Bucquet conclut que l'air tiré, soit des efferrescences, soit des fermentations, soit des dissolutions inétalliques, n'est pas précisément le même que celui de l'atmosphère, quoique égal en pesanteur et en élasticité; que celui tiré des effervescences et des fermentations differe de l'air atmosphérique et de l'air des dissolutions métalliques, en ce qu'il a une aplitude très-grande às combiner avec la chaux, avec les alealis, et même avec l'eau; enfin, que l'air des dissolutions métalliques a le caractère distinctif de pouvoir s'enflammer.

Quoique ces expériences aient beaucoup de rapport avec celles publiées avant M. Bucquet, surtout avec celles de M. Priestley, elles n'en sont pas moins précieuses pour la physique. On ue saurait trop multiplier les expériences sur nue matière aussi épineuse, et qui laisse encore de l'obscurié. C'est d'ailleurs beaucoup que de savoir qu'on peut arriver aux mêmes résultats par des procédés différents.

# CHAPITRE XIX.

APPENDICE SER L'AIR PIXE, PAR M. BAUMÉ, APOTHICAIRE DE PARIS.

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES!

Quelques physiciens croient trouver à l'air fixe des propriétés, Lui doivent faire rejeter le phlogistique pour lui substituer l'air fixe. Lui fixe doit, suivant ces mêmes physiciens, occasiouner dans la chimie une révolution totale, et changer l'ardre des connaissances acquises. Mais les expériences publicés juuqu'à présent not paru présenter des phénomènes sur la cause desquels il me paraît qu'on a pris le change, comme il sera facile den juger pat les réflections suivantes.

Nous avons établi dans plusieurs endroits de cet ouvrage, et d'après en plus célères physiciens, que l'air est un étément qui entre dans la composition de beaucoup de corps. Hales, dans sa Statique des végétaux et dans celle des animaux, a démontré cette vérité par un grand nombre d'expériences bius fates: il a apprécié le poids et le volume de l'air contenu dans différents corps, et il a nommé air faxe etui qui entre dans leur composition, celui, eufin, qui est devenu un de leurs principes constituants et qui a perdu son élasticité et toutes les propriétés de l'air pur et agrégé; et il a donné à l'air dégagé des corps le nou d'air élassieux.

L'air, comme nous l'avous dit en son lieu, est identique : il n'y a qu'une seule espèce d'air; cet élément peut entrer et entre en effet dans une infinité de combinaisous; mais, lorsqu'on le dégage des corps dans lesquels il était combiné, il recouvre toutes ses propriétés; et.

<sup>&#</sup>x27;La crainte qu'on ne m'accusât d'avoir apporté un esprit de partialité dans l'exposé que j'ai fait de ce qui a été écrit jusqu'à ce jour sur l'air fixe m'a engagé à transcrire ici oet appendice, tel qu'il se trouve à

la fin du troisième volume de la chimie de M. Baumé, page 693,

On ignore quels sont ces physiciens.

L Statique des régétaux, p. 163, fig. 26.

lorsqu'il est purifié convenablement, il n'est point différent de celui que nons respirons.

Ce que plusieurs chimistes nomment aujourd'uni air faer paralt être celui qu'on a dégagé des corps par différents moyens; mais on devrait plutôt le nommer air dégagé ou air élantque, comme l'a dit M. Ilales. En effet, l'air ainsi séparé des corps n'est pas plus fixe que celui que nous respirons, puisqu'il recouvre toutes ses propriétés élastiques, comme ce physicien l'a démontré.

L'air, comme nous le disons en plusieurs endroits de cet ouvrage, dissout non-seulement l'eau et s'en sature, mais il dissout encore les matières huileuses, etc.

Lorsqu'on dégage l'air d'un corps, en soumetlant ce mênte corps à la distillation, dans un appareit let que M. Hales l'a indiqué, les physiciens actuels le nomment air fær. Cet air, en se dégageant des corps, charrie avec lui différentes substances qu'il tient réellement en dissolution, et on attibué à ct air des propriétés qu'in apparetiennes à l'air, mais seulement aux substances étrangères dont il est chargé. Il parait qu'on n'à pas fait ette distinction, qui, cependant, devait se présenter naturellement.

Lorsqu'on combine un acide avec une terre calcaire, ou avec un est lacali, ou avec une substance métallique, il s'en dégage, comme nous le faisons remarquer, une quantité considérable d'air et de feu presque pur, qui ne peuvent point faire partie du sel neutre qui resulte de cette union. S' fon recueille par un appareil convenie suite de cette union. S' fon recueille par un appareil convenie dégage est encore nommé air faze, On trouve à cet air des propriétés différentes de lair de l'atmosphère, et on en conclut que l'air n'est pas le mème dans tous les corps; mais les propriétés différentes qu'on lui trouve doivent être altribuées, comme nous venons de le dire, aux substances étrangères dont il est charge;

L'air qui se dégage des corps pendant la fermentation spiritueuse, pendant la putréfaction, est encore nommé air fixe; et ces airs fixes diffèrent entre eux, comme les corps qui les ont produits. Ces seules

observations indiquaient assez que ces diverses propriétés devaient tère attribuées aux substances dont l'air est chargé, et non à l'air luimême, qui est un dément qui ne peut subir aucune altération. Mais, an lieu de faire ces réflexions, il paraît qu'on est disposé à établir autant d'especés d'air qu'il y a de corps qui peuvent en fournir; ce qui servirait qu'à répandre de l'obscurité sur la théorie de la chimie. Quelques personnes ont déjà voulu admettre de l'air fixe inflammable : de l'air fixe qui réduit en chaux les métaux, et qui est la eause de l'augmentation de leur poids; de l'air fixe antiputride, qui rétablit la viude nutréfiée, etc.

Il n'y a point de doute que, lorsqu'une substance huileuse trèsrectifiée est dissoute par de l'air, et qu'elle et assemblée dans un espace convenable, elle ne s'enflamme, comme le dit M. Hales dans plusieurs endroits de sa Statique des vépétaux, et particulièrement page 153, à l'analyse des pois, des écnilles d'luttres, de l'ambre et de la cire, quoiqu'il ait lavé onze fois de suite l'air dégagé de ces substances. Les matières huileuses, ainsi dissoutes par l'air, ou réduites ans l'état de vapeurs, s'enflamment presque toujours avec explosion à l'approche d'une lumière; mais ce n'est point l'air qui s'enflamme; cet élément est incombustible.

Les chimistes ont reconnu que les métaus qui se réduisent en chaux ne doivent cet état qu'à la portion de phlogistique qu'ils ont perdue, et qu'en leur restituant ce principe inflammable on les fait reparaître de nouveau sons le brillant métallique, tels qu'ils étaient avant la calcination; quelques physiciens, pertantsans de l'air fice, disent au contrairre que c'est à l'air qui s'est fixé dans le métal, pendant sa réduction en chaux, qu'on doit attribuer ce nouvel état et la cause de l'augmentation de son poisi. Se mêmes physiciens prétendent encore qu'en supprimant à ces chaux métalliques l'air fixe dont elles sont chargées, elles se réduisent en métal sans aucune addition, même sans feur mais il paraît qu'on a encore pris le change sur cette réduction, et qu'on emploie dans ces opérations des vapeurs phlogistiques, saus s'en apereccoir.

Nous avons dit, à l'article du foie de soufre précipité par un acide, que les vapeurs qui s'en élèvent ne sont point inflammables, mais qu'elles ressuscitent sans feu, sous le brillant métallique, les chaux des métaux. Ce n'est point l'air qui produit est effet, mais seulement le principe phologique dont ce même air est chapte.

A l'égard de l'air fixe antiputride, il est très-prohable qu'il y a beaucoup de substances ayant des propriétés antiputrides que l'air peut dissoudre, et qui fout même rétrograder la putréfaction, comme font le quinquina et d'autres matières astringentes, qui out de même des propriétés antiseptiques, lorsqu'elles sont appliquées inunédiatement sur les chairs putréfiées.

Il résulte de ces réflexions :

- 1º Que ce que l'on nomme air fixe est improprement ainsi noumé; le nom d'air dégagé ou air élastique, comme M. Hales l'a dit, lui convient mieux;
- 3º Que l'air five, sous cette détomination qu'on lai a dounée, est de l'air ordinaire, mais chargé de substances étrangères qu'il tient en dissolution : air qu'on peut souvent purifier et rausener à l'état d'air pur, semblable à celui de l'atunosphère, en faisant passer cet air fixe au travers des différentes liqueurs propres à filtrer l'air et à retenir les substances étrangères qui altèrent sa pureté.
- 3º L'air fixe, suivant cette théorie, ne doit plus être examiné sous le point de vue sous lequel ou l'a considéré jusqu'à présent, mais seulement relativement aux substances que l'air peut dissoudre, ou dont il peut se charger.
- frº Il y a une très-helle suite d'expériences à faire pour connaître quelles sont les substances qui peuvent se dissoudre dans l'air et quelles peuvent être les propriétés de ces mêmes substances réduites dans cet état: ces expériences, faites sous ce point de vue, conduiraient à des connaissances plus certaines et plus claires que celles qu'ou nous a données jusqu'à présent.

Il en est de l'air comme de l'eau : ce sont deux éléments qui ont la propriété de dissoudre beaucoup de substances et de s'en saturer : l'un et l'autre de ces éléments acquièrent de nouvelles propriétés, qui n'appartiement ni à l'eau ni à l'air, mais seulement aux substances dont its sont charges. Comme il y a certaines substances que l'eau peut d'assoudre et qu'on ne peut plus lui enlever, il doit en être de même de l'air : ce dernier élément peut se charger de substances aussi volaties aussi dilatables que lui, et qu'on ne pourra peu-l'ètre jamis s'aprer par distillation, filtration ou autre moyen; mais il n'en résultera pasmoins que les nouvelles propriétés qu'on trouvera à cet air seront touiours due sau substances étrangères, et uno a l'âir lui-inème.

Nors. Ce dis-neuf chapitres renferment ce que Jai pa me procurer de plas interessant ur l'inforces ante ur l'inforce jaurer le patter l'extrait dunt thes très-blen faite, en faveur de la doctrine de M. Black, souteme à Edimbourg, le 1 septembre 1750, en faveur de la doctrine de M. Black, couteme à Edimbourg, le 1 septembre 1750, en faveur de la doctrine de M. Black, Cavendial et Lane, Jai eraint de me jiere dans des répétitions intultés.

Je sais eurore qu'il paraît depuis peu un Recueil de Dissertations chimiques, de M. Wiegel, docteur en médecine à Greiswald, dans l'une desquelles il traite de l'air fixe et de l'acidum pingue; mais il ne m'a pas encore été possible de me procurer cet ouvrage.

# NOUVELLES RECHERCHES

# L'EXISTENCE D'UN FLUIDE ÉLASTIQUE FIXÉ

DANS QUELQUES SUBSTANCES,

ET SUR LES PHÉNOMÈNES QUI RÉSULTENT DE SON DÉGAGEMENT

OU DE SA FIXATION.

SECONDE PARTIE.

### NOUVELLES RECHERCHES

SER

# L'EXISTENCE D'UN FLUIDE ÉLASTIQUE FIXÉ

DANS QUELOUES SUBSTANCES.

ET SUR LES PHÉNOMÈNES QUI RÉSULTENT DE SON DÉGAGEMENT

OU DE SA FIXATION.

# CHAPITRE PREMIER.

DE L'EXISTENCE D'UN FLUIDE ÉLASTIQUE FIXÉ, DANS LES TERRES CALCAIRES. ET DES PHÉNOMÈNES QUI RÉSULTENT DE SON ABSENCE DANS LA CHAUX.

Après avoir exposé, dans la première partie de cet ouvrage, l'opinion de M. Black, de M. Meyer et de M. de Smeth, sur les causes les de causticité de la chaux vive et des alcalis, j'ai pensé qu'avant de passer plus avant je ne pouvais me dispenser de reprendre tout l'édifice en sous-ordre. de répéter les principales expériences de M. Black, de M. Meyer, de M. Jacquin, de M. Crans et de M. de Smeth, d'y en ajouter même de nouvelles; enfin, de m'attacher à fixer, s'il était possible, les idées des physiciens sur la valeur des différents systèmes.

Tel est l'objet que je me suis proposé de remplir dans les trois premiers chapitres de cette seconde partie : comme les expériences que j'y rapporte sont toutes exactement liées les unes aux autres, j'ai besoin d'une attention suivie de la part du lecteur.

### PREMIÈRE EXPÉRIENCE.

Dissolution de la craie par l'acide nitreux.

### PRÉPARATION.

J'ai mis dans un petit matras à col long et étroit 6 onces d'acide mitrenx, dont le poids était à celui de l'eau comme 1 2985 est à 100,000. J'ai jeté peu à peu, par le col du matras, de la creise en poudre séchée à un degré de feu longtemps continué et à peu près égal à celui du mercure bouillag.

#### \*\*\*

La dissolution s'est faite avec une vive effervescence, mais presquesans chaleur. J'avais onde tenir le matras bouché, autont qu'il était possible; je le débouchais de moment en moment pour donner issue aux vapeurs d'astiques qui se dégageaient avec impétuosité : l'objet de ces précautions était d'avoir le moins d'évaporation qu'il était possible. J'ai employé, pour parvenir au point de saturation, 2 onces 3 gros 36 grains de craie; le total du poids des matières employées dans la ainsolution était donc de 8 onces 3 gros 36 grains; cependant, avant pesé de nouveau après la combinaison, le poids ne s'est plus trouvé que de 7 onces 3 gros 36 grains, ce qui formait une perte de poids d'une once juste.

Cette perte de poids ne pouvait être attribuée qu'au fluide disstique qui s'était dégagé, et aux vapeurs aqueuses, ou autres, qu'il avait entrainées avec lui; il fallait donc trouver un moyen de les retenir et de les examiner. C'est ce que je me suis proposé dans l'expérience qui suit.

### DEUXIÈME EXPÉRIENCE.

Mesurer la quantité de fluide d'astique qui se dégage de la craie pendant sa dissolution dans l'acide nitreux.

### DESCRIPTION DE L'APPAREIL.

AB (fig. 1) est une platine de cuivre jaune, ou laiton, de 12 pouces

de diamètre; à son centre, en C, s'élève une tige CD, laquelle porte une seconde platine EF, ronde comme la première, et de 5 pouces ; de diamètre: sur cette seconde platine s'élève, en G, une petite tige GH, laquelle porte un châssis représenté séparément dans la figure 2. Ce châssis est destiné à supporter une fiole de verre I, en forme de poire; elle doit avoir un goulot en t, pour éviter que le fluide qu'elle est destinée à verser ne coule le long des parois extérieures ; à défaut de goulot, on peut en faire un avec de la cire. La fiole I, au lieu d'être suspendue par deux pivots, doit être plutôt soutenue par deux calottes hémisphériques à vis, de manière qu'on puisse les écarter ou les rapprocher, suivant que la fiole dont on veut se servir est plus ou moins grosse. La partie inférieure K de cette fiole doit être lestée avec du plomb, afin qu'elle se tienne droite d'elle-même; elle doit avoir aussi à cette même partie un bouton K, auquel s'attache une ficelle; cette dernière doit passer par-dessus le châssis et s'introduire par le trou M de la platine inférieure, lequel est garni d'une petite poulie; cette ficelle sert à faire faire la bascule à la bouteille I, quand on le juge à propos. Tout cet appareil est recouvert d'un grand bocal NNOO, de 6 pouces de diamètre et de a pieds à 3 pieds de hauteur; enfin, le tout doit être placé dans un seau de faience VVSS d'un pied de diamètre dans son fond, et à peu près de même hauteur; on l'a rendu transparent dans la figure pour mieux faire sentir tous les détails de l'appareil.

L'arsqu'on veut se servir de cette machine, on met dans la folo l' une certaine quantité d'acide ou d'une antre liqueur quelconque; on met dans le bocal Q de la craie, de l'aleai, ou une autre substance quelconque dont on veut faire la dissolution; on emplit d'eau le sean VESS; on dève ensuite l'eau en segant par on trus l'pratiqué au haut du bocal, et on la fait monter jusqu'en VI, plus ou moins, suivant la nature des expériences qu'on se propose de faire; enfin, avec l'entonnoir représenté dans la figure 3, on introduit de l'Iuule sous le récipient; cette huile, plus légère que l'eau, monte à as surface en VI, et, par son interposition, empêche que le fluide élastique édeagé des combinaisons ne soit absorbé par l'eau. Lorsque tout est ainsi préparé, on tire la ficelle r, laquelle passe sur les trois poulies de renvoi p.Mn, et on fait faire la bascule à la fiole I.

On peut joindre à cet appareil une pompe, et cette précaution même st indispensable, toutes les fois qu'on emploie des matières dont les vapeurs peuvent être nuisibles, et qui ne permettraient pas de succr l'air sans s'incommoder. On voit cette pompe adaptée à l'appareil de la figure i. PP représente le corps de pompe; Z, l'annean qui sert à élever le piston. A chaque coup, l'air est aspiré par le tuyau XL, dont l'extrémité X doit s'élever jusqu'à quedques lignes du dessous de la platine; il est ensuite réfoulé et chassé du corps de pompe par le tuyau T. Comme l'extrémité i du tuyau VL, ainsi que l'extrémité s' du tuyau XL, ainsi que l'extrémité s' du tuyau VL, ainsi que l'extrémité s' du tuyau VL, ainsi que l'extrémité s'au tuyau qui soutient la pompe, est destiné à tremper dans l'eau, les vis, en cet endroit, doivent être garnies de cuirs bien graissés; on verra dans la suite d'autres suages de cette même pompe.

### PRÉPARATION DE L'EXPÉRIENCE.

l'ai mis dans la fiole (f.g. 1) 1 once à du même acide nitreux employé dans la première expérience; j'ai mis dans le boral Q à gros 63 grains de la même craie desséchée au degré de mercure bouillant. l'ai élevé l'eau jusqu'en l'Y, comme il est dit c'-dessus, et j'ai introduit une couche d'huite sur la surface de l'eau; enfin j'ai fait la combinaison par le moyen de la bascule, en observant d'aller lentement pour éviter que la liqueur ne passát par-dessus les bords du bocal, par la vivacité de l'effervescence.

#### REFET

L'ean a baissé tout à coup dans le bocal NNO, et elle s'est arrêtée à 7 pouces'; au-dessous de la surface Vf. Le bocal, en cet enford, avait 70 lipnes ;; d'où il suit que la quantité de fluide élastique dépagé était de 206 pouces cubiques; mais, au bout d'un quart d'heure, le peu de chaleur produite pendant la combinaison s'étant dissipé, cette quantité de fluide élastique s'est réduite à 200 pouces; après quoi il n'y a plus eu de variation sensible, même pendant plusieurs jours; le thermomètre, pendant cet intervalle de temps, s'est maintenu entre 16 et 17 degrés, et le baromètre aux environs de 28 pouces.

### BÉPLESIONS.

Les quantités d'acide nitreux et de craie employées dans cette seconde expérience ne sont que le quart de celles employées dans la première; d'où il suit que, si on eût employé 6 onces d'acide nitreux. et 2 onces 3 gros 36 grains de craie, comme dans la première expérience, on aurait eu un dégagement d'air de 800 pouces cubiques; mais la perte de poids, dans la première expérience, a été d'une once juste; donc 800 pouces cubiques de fluide élastique, tel qu'il se dégage de la craie, et chargé, sans doute, d'une assez grande quantité de vapeurs aqueuses qu'il entraîne avec lui, pèsent 1 once juste à une température de 16 à 17 degrés du thermomètre; donc le pied cube ou 1728 pouces cubes de ce fluide pèsent 2 onces 1 gros 20 grains; mais le pied cube d'air commun, à cette même température, ne pèse, suivant les observations de M. de Luc, que 1 once 2 gros 66 grains, d'où l'on peut déjà conclure, de deux choses l'une, ou que le fluide élastique qui se dégage de la craie par l'effervescence pèse environ un tiers de plus que l'air de l'atmosphère, ou, ce qui est beaucoup plus probable, qu'aidé par le tumulte de l'effervescence, il entraîne avec lui une quantité assez considérable de vapeurs aqueuses ou autres qui contribuent à augmenter la perte de poids observée dans la première expérience, et qui font paraître ce fluide élastique plus pesant qu'il ne l'est en effet.

### TROISIÈME EXPÉRIENCE.

Déterminer la quantité d'esu nécessaire pour saturer une quantité donnée de chaux vive.

### PRÉPARATION.

J'ai mis dans un chaudron de fer 28 onces 6 gros de chaux vive, et j'ai versé dessus peu à peu assez d'eau pour la réduire en une pulpe médiocrement épaisse. Lorsque les phénomènes de l'extinction ont été passés, j'ai placé le chaudron sur un feu doux, pour enlever l'humidité surabondante. J'avais soin d'agiter fréquemment la matière aver une spatule de fer, pour l'empêcher de prendre corps et de se rassenbler en grosses masses; sur la fin, j'ai donné un feu plus fort et égal peu près au degré du mercure bouillant, et je lai soutenu ainsi pendant plusieurs heures; enfin, lorsque la matière m'a paru parfaitement sèche, je l'ai retirée du feu, et, l'ayant misse toute chaude sur une baalunce, elle s'est trouvée peuer 3 ponces juste. El nessuite mis promptement en poudre toute cette chaux dans un mortier que j'entretenais toujours chaud; je l'ai passée au tamis de soie, et je l'ai renfermée dans une boutelle de verre bien bouchée, pour me servir au besoin.

### BÉPLEXIONS

Il suit de cette expérience que le rapport du poids de la chaux vive à celui de la chaux éteinte est comme 1000 à 1287, c'est-à-dire que 1000 parties de chaux vive peuvent absorber ; d'ou; autrement dit, que cette substance peut absorber 4 onces 4 gross 53 grains d'eau par livre.

On pourrait peut-être peuser que la chaux n'absorbe pas seulement de de upourant son extinction; que l'air lui-mèune, ou quelque substance répandue dans l'air, se combine avec elle peudant cette opération et contribue à l'augmentation de poids qu'on observe; l'expérience qui suit détruira ces conjectures, et fera voir que l'air extérieur n'entre pour rien dans les phénomènes de l'extinction.

# QUATRIÈME EXPÉRIENCE.

Extinction de la chaux vive dans le vide de la machine pneumatique.

# PRÉPARATION

l'ai mis dans une capsule de verre 1 once ½ de chaux vive en morceaux médiocrement gros; j'ai versé dessus suffisante quantité d'eau, après quoi j'ai placé la capsule sous le récipient de la machine pneumatique, et j'ai fait le vide le plus promptement qu'il m'a été possible. EFFET.

Les phénomènes de l'extinction n'ont différé en rien de ceux qu'on observe à l'air libre; il y a eu, au bout de quelques minutes, goullement, bouillonnement et chaleur; la chaux s'est réduite en une pulpe blanche, qui, drasséchée, s'est trouvée avoir reçu une augmentation de poids à peu près proportionnelle à celle observée dans l'expérience précédente!

CINQUIÈNE EXPÉRIENCE.

Dissolution de la chaux dans l'acide nitreux.

PRÉPASATION.

l'ai mis dans un petit matras à col long et étroit 6 onces d'acide nitreux, semblable à celui des expériences précédentes; j'ai introduit peu à peu, dans le même matras, de la chaux éteinte, saturée d'eau et desséchée, comme on l'a vu dans la troisième expérience.

EFFET.

Les premières portions se sont dissoutes presque sans mouvement; l'effervescence est devenue ensuite de plus en plus sensible, à mesure que l'acide se saturait; mais cette effervescence, en même temps, était différente de celle qu'on observe dans la dissolution de la craie; les bulles étaient fréquentes, mais petites, et le gonflement peu considerable; la chaleur, au contraire, était très-forte, et telle même, qu'il y a apparence que les phénomènes de l'ébulition se joignent à ceux de l'effervescence. La quantité de chaux nécessaire pour la saturation a été de 1 once 5 gros 36 grains; le poids de ces mêmes matières, après la combinaison, s'est trouté de 7 onces d'gros 70 grains. La perte de pouds n'était donc que de 38 grains seulement.

Il était important de comparer, comme dans les première et deuxième



Je ne nie poa que la chaux ne puisse absorber un peu de fluide élastique pendant sa dessiccation; mais cette quantité est peu

considérable et presque nulle en proportion de la quantité d'essu qu'elle absorbe.

expériences, la perle de poids observée pendant l'effervescence à la quantité de fluide élastique dégagée; pour y parvenir, j'ai eu recours à l'appareil de la première expérience, ainsi qu'il suit.

#### SIXIÈME EXPÉRIENCE.

Déterminer la quantité de fluide élastique qui se dégage de la chaux pendant sa dissolution dans l'acide nitreux.

# PRÉPARATION.

Jai mis dans la fiole f (fig. 1) 1 once è d'acide nitreux, le même que dans les expériences précédentes; Jai mis dans le bocal Q, 3 gros 27 grains de claux éteinte et séchée. (On vient de voir dans l'expérience précédente que cette proportion était celle nécessaire à la saturation.) Du reste, tout a été disposé comme dans la deuxième expérience.

La combinaison s'est faite, comme dans l'expérience précédente, avec un petit mouvement d'effervescence ou d'ébullition. Dans le premier moment, l'eau est descendue subitement de 3 ou 4 pouces dans le bocal ANOO; mais, en quelques secondes, elle a repris son niveau et s'est arrêtée environ à 1 pouce au-dessous de la première marque. Le boeal était tiède, et, comme la masse d'air qu'il contenait était fort considérable, il était tout naturel qu'il en résultât une dilatation trèssensible; aussi, à mesure que eet air a repris le degré du laboratoire, l'eau a remonté, le dégagement d'air s'est trouvé réduit à une tranche eylindrique de 4 lignes de hauteur sur 70 lignes 40 de diamètre, e'està-dire de 9 pouces cubes. Si l'on eût opéré dans cette expérience sur des quantités égales à celles de la einquième expérience, on aurait eu sans doute un dégagement de fluide élastique quatre fois plus grand, c'est-à-dire de 36 pouces eubes; mais, en supposant, comme on peut le faire ici sans erreur sensible, que ce fluide fût exactement équipondérable à l'air, ces 36 pouces cubes devaient peser 16 grains : à la température du laboratoire. La perte totale du poids, dans la cinquième expérience, n'a été que de 38 grains; d'où il suit que, malgré la grande chaleur éprouvée pendant la dissolution, la perte de poids causée par l'évaporation n'a été que de 2 grains <sup>2</sup>.

# CONSCOURNCES GÉNÉRALES DES SIX EXPÉRIENCES PRÉCÉDENTES.

1° Il est d'abord évident, d'après la troisième expérience, que la quantité de 1 once 5 gros 36 grains de chaux éteinte, employée dans la cinquième expérience, et nécessaire pour saturer 6 onces d'acide nitreux, contenait 3 gros o grain † d'eau.

a" D'après la sixième expérience, que cette même quantité de chaux éteinte contenait 16 grains : de fluide élastique; elle ne contenait donc réellement que 1 once 2 gros 18 grains : de terre alcaline; mais, par la première expérience, il a fallu 2 onces 3 gros 36 grains de craie pour saturer une pareille quantité, c'est-à-dire 6 onces d'acide nitreux : d'où il semble qu'on peut conclure que 2 onces 3 gros 36 grains de craie ne contiennent également que 1 ouce 2 gros 18 grains : de terre alcaline; qu'elles contiennent, en outre, 3 gros o grain : d'eau et 6 gros 16 grains - de fluide élastique; ces 6 gros 16 grains -, d'après la cinquième expérience, équivalent à 800 pouces eubes; d'où il suivrait que le fluide élastique contenu dans la craie pèse 🚟 de grain le pouce eube, à la température de 16 à 17 degrés du thermomètre de Réaumur, c'està-dire un peu plus de ; grain, tandis que le pouce cube d'air commun, à pareille température, ne pèse, suivant les résultats de M. de Lue, que 400 de grain, c'est-à-dire un peu moins de 1 grain. Cette différence vient, ou de ce que le finide élastique dégagé de la craie est récliement un peu plus lourd que celui de l'atmosphère, ou de ce qu'il est chargé de vapeurs au sortir de la craie, on enfin de ce que la eraie contient plus d'eau que la chaux éteinte.

Si 2 onces 3 gros 36 grains de craie sont réellement composés, comme on vient de le dire, de 1 once 2 gros 18 grains † de terre alcaline, de 3 gros o grain † d'eau et 6 gros 16 grains † de fluide élastique, il doit s'ensuivre, par une conséquence nécessaire, que ces différentes substances, combinées entre elles dans ces mêmes proportions, doivent faire de la terre calcaire ou de la craie. Pour obtenir ce complément de preuves, j'ai fait l'expérience suivante.

#### SEPTIÈNE EXPÉRIENCE.

Refaire de la terre colcaire ou de la craic, en rendant à la chaux l'eau et le fluide élastique dout elle a été dépouiliée par la calcination.

#### PRÉPARATION.

J'ai peé 5 gros 22 grains de chaux vive. On se rappelle que cette quantité est précisément celle qui répond à 1 once 3 gros 5 grains de craie. J'ai jeté cette chaux dans 8 pintes d'eau distillée; la chaux a été hientôt divisée par l'eau, et elle a été dissoute en partie; naiss une portion assez considérable est demeurée déposée au fond du vasc.

J'ai pris, d'un autre côté, une bouteille de verre A (fig.  $\Delta$ ), tabulée en E'; je l'ai emplie jusqu'en BC (fig.  $\Delta$ ), écst-à-dire environ jusqu'an tiers, de craie en poudre grossière. J'y ai ensuite ajusté l'entonnoir G, que j'ai bien luté avec le rol de la bouteille, de manière que l'air ne plet communiquer par la jointure. J'ai justé a bout d'un bâton DP un bouchon de liége P, tellement proportionné qu'il pôt boucher exactement l'entonnoir G. J'ai luté à la tubulure E un siphon de verre EHI, dont j'ai fait tomber l'extrémité J'dans le fond du seau de fainence, représenté ici plus en petit par un bocal ELMN, et dans lequel était la chaux en dissolution dans l'eau. Enfin, j'ai rempli d'acide vitriolique affaibli l'entonnoir G, et je soulevais de temps en temps le bouchon P, pour laisser introduire quelques portions d'acide vitriolique dans la bouteille A.

RFFET.

L'air dégagé de l'effervescence occasionnée par la dissolution de la craie dans l'acide vitriolique a passé par le siphon de verre EHI, et a

M. Bonelle s'est servi avant moi de ces bouteilles dans les expériences qu'il a faites sur l'eau imprégnée d'air fixe, et qui ont

été publiées dans le Journal de médecine de M. Boux.

bouillonné dans l'eau de chaux contenue dans le vaisseau A.L.M.; en même temps l'eau de chaux s'est troublée, et, après avoir continné pendant un temps fort considérable, je suis parvenu à précipiter toute la chaux et à rendre l'eau surnageante absolument douce; alors j'ai décanté, j'ai fait sécher la terre qui restait au fond à un degré de-leur égal à celui du mercure bouillant, après quoi elle s'est trouvées repers 1 notes i gros 36 grains. Son poids, suivant les déterminaisons précédentes, aurait du être de 1 once z gros 56 grains. Cette différence de 18 grains, qui ne peut pas être regardée comme fort considérable, vient ou de la pete inévitable q'on éprouve dans toute expérience, ne serait-ce que par la petite quantité de terre qui demeure attachée aux vaisseaux, ou peut-être encore de ce que la chaux, dans cette expérience, n'a pas été aussi saturée de fluide élastique qu'elle le pouvait être.

Gette terre calcaire, au surplus, ne différait en rien de la craie; elle donnait, par sa dissolution dans l'acide nitreux, une quantité de fluide élastique à peu près égale à la craie; la perte de poids qu'elle éprouvait, pendant cette opération, était aussi la même; elle ne dégagnait plus à froid l'alcali volatil du sel ammonise; en un mot, on ne pouvait par auteun moyen la distinguer de la vértiable craie en poudre.

#### HUITIÈME EXPÉRIENCE.

Déterminer la pesanteur spécifique de l'eau de chaux avant et après la précipitation.

#### PRÉPARATIO

J'ai pris de l'eau distillée à la température de 17 degrés du thermomérie de Réaumur; j'a ip longé un pèse-liqueur d'argent représenté lig. 6. Cet instrument est construit sur le mêue principe que celui d'erit par l'abrenheit dans les Transactions philosophiques, c'est-à-dire que sa tige DE, au lieu d'être graduée comme dans l'arcéomètre de Bun'a qu'une petite marque gravée en E à peu près vers son milieu. Cette tige n'a que 3 pouces de longueur; elle est surmontée d'un bassin propre à recevuir des poist; on charge l'instrument jusqu'à ce qu'il enfonce jusqu'à la marque E dans le fluide dont on veut déterminer la pesanteur spécique. Ce pèss-élique res élexé dans sa partic inférieure, c'est-à-dire en BC, avec de l'étain. Son poids est de 9 onces o gro. 63 grains; j'à été obligé , pour le faire enfoncer jusqu'à la marque E, dans de l'eau distillé à la température de 17 degrés du thermomètre de Réamur, de le charger de 20 grains  $\frac{1}{2}$ ; d'ôù il suit qu'il déplace un volume d'eau déstillée de 9 onces ; gros 12 grains  $\frac{1}{2}$ .

Ayant retiré le pèse-liqueur de cette esu. j'y si jeté beaucoup plus de haux qu'elle ne pouvait en dissoudre; le fai fifrée, et, lorsqu'elle s'est trouvée exactement au mème degré de température que daus l'expérience précédente, j'y si plougé le pèse-liqueur; mais je n'ai pu le laire enfoncer jusqu'à la même marque qu'en le chargeant de 33 grains; d'où il suit que le poids du volume d'eau déplacé par le présentique et de l'eau de charge présentique et et paport de la pesanteur spécifique de l'eau distillée à celle de l'eau de chaux, comme 1000000 est à hous 3 de l'eau distillée à celle de l'eau de chaux, comme 1000000 est à hous 3 de l'eau de chaux,

# VEUVIÈNE EXPÉRIENCE.

Déterminer la pesanteur spécitique de l'eau de chaux dans laquelle on a fait bouillonner le fluide élastique dégagé d'une effervescence.

l'ai fait bouillonner, comme dans la sisème expérience, le fluide clastique dégagé de l'efler-secance de l'acide vitriolique et de la crair dans de l'eau de chaux saturée; lorsque la précipitation a été entièrement achevée, j'ai laissé reposer la liqueur, après quoi je l'ai décantée et j'y ai plongé le pèse-liqueur; la pesanteur du fluide déplacé s'est trouvée de 9 onces 1 gros 1 s grains §; c'est-d-dire sensiblement la même que celle de l'esu distillée; doit il suit que faddition du fluide élastique avait précipité toute la chaux, et l'avait rendue insoluble dans l'eau.

#### DIXIÈME EXPÉRIENCE.

Impréguer d'air fixe, ou de fluide élastique, de l'eau, ou tel autre fluide qu'on jugera à propos.

### PRÉPIRATION.

La figure  $\gamma$  représente l'appareil dont je me sers daus ces sortes d'expériences; il ne difère de celui de la figure 5 qu'en ce que j'ai substitué une bouteille l, tubulée en R, au seau ou bocal KLMN. Je mets, comme dans la septième expérience, de la craie en poudre grossière dans la bouteille A, et j'a fais couler peu à peu de l'acide vitriolique par l'entonnoir G.

#### ---

A mesure que le fluide élastique se dégage par l'effervesceuce, il est obligé d'enfiler le siphon EIII, de passer dans la bouteille I, de bouillonner à travers l'eau distillée, ou telle autre liqueur qu'elle renferme. Il faut que toutes les jointures des vaisseaux soient eacetement lutées dans cette expérience. La tubulure R doit être aussi bouchée avec un bon bouteilon de liége; on parvient, par ce moyen, à entretenir dans la bouteille I une atmosphère de fluide élastique beaucoup plus condensé que l'air de l'atmosphère, et la liqueur se charge plus promptement et en plus grande abondance que s'il n'y avait pas de compresion. Il est nécessire de éboucher de temps en temps la tubulure R, de peur que les vaisseaux ne crèvent, ou que les vapeurs trop condensées ne se fassent jour à travers les jointures; il ya toujours, d'ail-leurs, une portion assez considérable de fluide élastique dégagé des effervescences, qui n'est point susceptible de se combiner avec feau, et auqueil et st nécessaire de donner de temps en temps une issue,

#### ONZIÈME EXPÉRIENCE.

Comparer la pesanteur spécifique de l'eau imprégnée de fluide élastique à celle de l'eau distillée.

l'ai pris de l'eau distillée très-chargée de fluide élastique par le procédé décrit dans la précédente expérience. Cette eau avait un goût aigrelet extrèmement sensible, et plus considérable, à ce qu'il m'a semblé, que n'a celle faite par le procédé de M. Priestley.

Y ayant plongé l'aréomètre d'argent représenté fig. 6, le fluide de placé s'est trouté peer 9 onces 1 gros 13 grains à la température de 19 degrés ;; le même volume d'ou distillée à paroille température ne s'est trouté peer que 9 onces 1 gros 11 grains ; l. da différence est de 1 grain ; l' doi 3 usit que la pesanteur spécifique de l'eau imprégéé d'air fixe est à celle de l'eau distillée dans le rapport de 1000332 à 1000000.

La même cau, ayant été agitée et batue en la versaut cinq à sir foi d'un vase dans un autre, a perdu sou goût aigrelet; soumise eusuite à l'épreuve du pèse-liqueur, le volume d'eau déplacé s'est trouvé de 9 onces 1 gros 11 grains, c'est-à-dire sensiblement le même que celui de l'eau distillé.

Il est probable qu'en répétant cette expérience pendant un temps froid, on parviendrait à charger l'eau d'une beaucoup plus grande quautité de fluide élastique; mais je réserve cette expérience pour une autre saison.

# DOUZIÈNE EXPÉRIENCE.

Précipiter l'eau de chaux par une addition d'eau imprégnée de fluide élastique.

l'ai mis dans un bocal de la même eau de chaux, dont la pesanteur spécifique a été déterminée ci-dessus, huitième expérience. I'y ai mêlé peu à peu de l'eau qui a été imprégnée de fluide élastique par l'appareil représenté fig. 7.

\*\*\*\*\*

L'eau de chaux s'est troublée sur-le-champ, et la terre s'est précipitée au fond du vase; j'ai continué d'ajouter ainsi de nouvelle eau imprégnée de fluide élastique, jusqu'à ce que je fusse assuré que la précipitation était complète; alors j'ai laissé reposer la liqueur, et, lorsqu'elle a été parfaitement éclaireie, j'y ai plongé le pèse-liqueur, et j'ai reconnu que sa pesanteur spécifique n'excédait presque pas celle de l'eau distillée; la différence était environ de 0,00005, encore est-il probable que cette très-légère différence ne venait que de ce que je n'avais pas employé précisiement la proportion d'eau de chaux et d'eau imprégnée de fluide élastique nécessaire pour que la précipitation fait parfaite. On jugera aisément, en effet, en comparant cette expérience avec la suivante, que, pour peu qu'on emploir trop d'eau de chaux ou trop d'eau imprégnée de fluide élastique, il reste également, dans les deux cas, une portion de terre unie à l'eau; du reste, la terre précipitée n'était plus dans l'état de chaux vive; elle faisait effervescence avec les acides et ne dégageait plus à froid l'alcali volatil du sel ammonias : était une vértiable crait.

# TREIZIÈME EXPÉRIENCE.

Redissoudre, par une nouvelle addition d'eau imprégnée de fluide élastique : la chaux après qu'elle a été précipitée.

La précipitation de l'eau de chaux par le moyen d'un mélange d'eau imprégnée de fluide étastique présente un phénomène singulier; c'est que, si, après avoir précipité toute la chaux, comme on vient de le voir dans l'expérience précédiente, on continue d'ajouter de nouvelle eau imprégnée de fluide étastique, toute la trere calcaire qui avait été précipitée se redissout de nouveau, et la liqueur devient parfaitement dianbane.

J'examinerai dans un chapitre particulier les effets de l'eau ainsi chargée d'une dissolution de terre calcaire combinée avec le fluide élastique.

#### CONCLUSION DE CE CHAPITRE.

En rapprochant les différentes expériences dont je viens de rendre compte, il est difficile de se refuser aux conséquences qui suivent.

Premièrement, qu'il existe dans les pierres et terres calcaires un

fluide élastique, une espèce d'air sous forme fixe, et que cet air, lorsqu'il a repris son élasticité, jouit des principales propriétés physiques de l'air.

Secondement, que 100 livres de craie, dans les proportions ci-dessus, contiennent environ 31 livres 15 onces de ce fluide élastique, 15 livres 7 onces d'ean, et seulement 52 livres 10 onces de terre alcaline.

Troisièmement, qu'il serait même possible que la craie contint encore moins de terre alcaline et plus de fluide élastique, mais que, jusqu'à présent, nous ne connaissous aucun moyen de l'en dépouiller au delà, ni de porter plus loin son analyse.

Quatrièmement, que la terre alcaline peut exister dans trois états différents : s' saturée de fluide élastique et d'eau, telle est la craie; 2º privée de fluide élastique et saturée d'eau, telle est la chaux éteinte; 3º privée d'eau et de fluide élastique, telle est la chaux vive.

Ginquièmement, que la chaux xive (c'est-à-dire la terre alcaline dépouillée d'eau et de fluide élastique) contient une grande quantité de matière du feu pure, qu'elle a acquis probablement pendant la calcination, et que c'est à cette matière qu'est due la grande chaleur qu'on observe dans l'extinction de la chaux et dans sa dissolution dans les acides.

Saisiement, qu'il ne suffit pas de saturer d'ean la chaux vice pour en chasser cette quantité surabondante de matière du feu; qu'il en reste encore après l'extinction, puisque la chaux éteinte communique une chaleur considérable à l'acide nitreux dans lequel on la fut dissoudre, phénomène que ne produit pont la terre caleaire ou la craie.

Septièmement, que ce n'est point cette surabondance de matière du feu qui constitue la terre alscline dans l'état de chaux, puisque, dans l'état de chaux éteinte et privée par l'extinction d'une grande partie de cette matière du feu, elle n'en est pas moins soluble dans l'eau, elle n'en décompose pas moins les ella ammonia à l'roid, elle n'en communique pas moins la causticité aux alexis fixes et volatils; en un mot, elle n'est pas noins chaux qu'avant son extinction.

Huitièmement, enfin, qu'il suffit de rendre à la chaux, par quelque

moyen que ce soit, le fluide élastique qu'on en a chassé, pour la rendre douce, insoluble dans l'eau, susceptible de faire effervescence avec les acides; en un mot, pour la rétablir dans l'état de terre calcaire ou de craie

Nors. Le n'ai parfé, dans ce chapitre, que d'une seule copère de terre calcaire, dans la crainte de jeter de la condition dans les apériences et de faire perfer de vue l'objet principal. Toutes les terres cateaires purse que j'ai eu occasion d'esaminer présentaut les unêmes phénomènes que la cruie; elles sont composées toules de terre alcaline et d'eux, combinée avec un fluide d'assique faire mais elles dif-Revat presque toutes par les proportions dans lesquelles ces trois substances entrent dans leux combination.

Unelque expériences me portent tuême à cruire que c'est en partie à la difference de ces proportions que tient la diventié de figure des spaths. Jai réprouvé, par exemple, qu'à poids égal l'espèce désignée par Valerius sous le sonn de pus-de finisé Bastique. Le morceau que Jai soumis à me expériences était tiré de activale de finisé Bastique. Le morceau que Jai soumis à me expériences était tiré de activade par l'active de piere à chaux situées entre Chausunot en Bassique V Vigour). Par été obligé d'en employer souses é grou 33 grains pour sature 6 onces du même acide obligé d'en employer souses é grou 33 grains pour sature 6 onces du même acide unitexe dont jui parté cl-desses, tatoliq qu'il e me falle que o onces 3 gros 56 grains de crais pour produire le même offet. D'un autre cété, la perté ep douis, parles la combination, au litur d'être é o noce just, comme avec la crais ; a été de noce si gross. La dissolution de ce path avait un coup d'est verdêtre, et il a laissé un petit dévid blanc incadulté dans les saides.

Un spath de Sainte-Marie-aux-Mines, en cristaux blanca grompfe, espèce de Dusan qui a beauxoup de rapport avec celui présenté dans la figure y de la Minéralogie de Valerius, m'a donné des résultats très-approchants de ceux de la craix. La quantific récessaire pour auture 6 onces aiche initreus a été de 2 onces 3 gress. Ce sapats a la perte de poids, après la combinaison, de 1 once o gros 3 grains. Ce apatt a laisé nu dépât junnitre insoluble dans les acides. Je me propose quelque jour de suivre plus loine ces apérénces.

### CHAPITRE 11.

DA L'EXISTENCE D'UN FLUIDE ÉLASTIQUE FIXÉ DANS LES ALCALIS FIXES ET VOLATILS, ET DES MOYENS DE LES EN DÉPOSITLEE.

Après avoir prouvé qu'il existe dans les terres caleares un fluideclastique sous forme fixe, que ce fluide constitue une partie considérable de leur poids, que c'est principalement à son absence que la chaux doit sa causticité, il me reste à suivre la combinaison de ce fluide avec différentes substances de la nature, et notamment avec les substances alcalines et avec les métaux.

L'alcali fixe végétal, celui qui provient de la combustion des végétal, catuar et qu'on a coutume de désigner sous le nou de sel de tatre, ai paru peu propre à être employé dans les expériences dont je vais rendre compte: 1º Parce qu'il est difficile de le ramener toujours à un point de dessicatation fixe et déterminée, et que la quantité d'eau plus on moins grande qu'il conserve peut devenir une source notable d'erreurs; aº Parce que, ajant une action très-prompte sur l'humidité contenue dans lair, il change de poils presque à chaque instant. Des cristatus de soude purifiés, cristallisés et séchés sur du papier gris, mont paru préférables; bien entendu que j'avais soin de les tenir toujours dans des flacons bien bouchés pour les empécher de s'effleuir. C'est, en conséquence, de cet alcali que je me suis servi dans les expériences qui suivent.

PREMIÈRE EXPÉRIENCE.

Dissolution des cristaux de soude dans l'acide nitreux.

PRÉPARATION

J'ai mis dans un matras à col long et étroit 6 onces du même acide nitreux que j'avais employé (1º expérience, chapitre l). D'autre part, j'ai fait dissoudre, dans une quantité connue d'eau distillée, un poidégalement connu de cristaux de soude; j'à saturé peu à peu, avec cette iqueur alcaline, les 6 onces d'acide nitreux, et j'ai été obligé, pour y parvenir, d'employer 10 onces 6 gros 63 grains d'eau et 6 onces gros 15 grains ; de cristaux de soude; encore y avait-il un peu d'acide dominant; le total des matières employées dans la combinaison pesait 23 onces 1 gros 6 grains ; .

#### EFFET.

L'effervescence a été vive, mais sans aucune chaleur, après quoi les mêmes matières ne se sont plus trouvées peser que 22 onces o gros 62 grains  $\frac{1}{4}$ . La perte était de 1 once o gros 16 grains  $\frac{1}{4}$ .

# DEUXIÈME EXPÉRIENCE.

Mesurer la quantité de fluide élastique qui se dégage de la soude pendant sa dissolution dans l'acide nitreux.

# PRÉPARATION

J'ai employé, dans cette expérience, la sitième partie des dosse employées dans la précédente. Jai mis, en conséquence, dans la folo I (figure 1),  $\iota$  once d'acide nitreux. J'ai mis dans le bocal Q  $\iota$  once 26 grains  $\frac{1}{2}$  de cristaux de soude, dissous dans a onces d'acu; j'ai recurrent le value I experience d'acu j'ai récurrent le value I experience I experience

#### EFFET

L'effervescence a été vive, et la quantité de fluide élastique dégagé a été de 135 pouces cubes. Si donc j'eusse employé, dans cette expérience, des doses égales à celles de la précédente, j'aurais eu un dégagement de fluide élastique de 810 pouces cubes.

#### atriaxions.

Le baronektre, pendant cette expérience, était à 8 pouces 1 ligne ; et le thermomètre à l'esprit-de-vin de M. de Réaumur, à 15 degrés ; d'où l'on peut conclure, d'après les déterminations de M. de Loue, que l'air de l'atmosphère pesait, dans ce moment, environ ; de grains le pouce cable. Si donc le fluide élastique dégagé n'avait été que de l'air pur, son poids n'aurait été que de 5 gros 12 grains ; cependant la perte de poids s'est trouvée de 1 once o gros 16 grains ; d'où il résulte un scrédant de 3 gros 3 grains ; étett différence vient, comme on l'a indiqué plus haut à l'égard de la craie, ou de ce que le fluide dégagé par l'effervescence est plus pesant que l'air de l'atmosphère, ou de ce qu'il enlève avec lui des vapeurs aqueuses.

On voit par cette expérience : « Qu'il faut heaucoup plus de soude que de craie pour saturer une quantité donnée d'acide nitreux, ce qui infique que ce sel coutient beaucoup d'eau dans sa cristallisation et dans sa composition; » Que, si, d'un côté, la soude, à posté égal, contient une beaucoup moindre quantité de fluide élastique que la craie, d'un autre, elle en contient une quantité assez exactement proportionnelle à sa quantité de substance alcaline; en effet, on se rappelle qu'en saturant de craie 6 onces d'acide nitreux, on a obtenu 800 pouces aubes de fluide élastique; le dégagement de ce même fluide a été de 81 o avec la soude; or ces deux quantités penvent être regardées comme sensiblement les mêmes.

On pourrait peut-être, d'après cela, supposer que 6 onces a gros 15 grains ; de soude contiennent une quantité de substance alcaline égale en pois à celle contenue dans sonces 3 gros 36 grains de craie et faire un calcul assez probable sur la proportion d'eau, de fluide élastique et de substance alcaline que contient la soude; mais j'avoue en même temps qu'il fludrait quedques expériences de plus pour donner à ce calcul un certain degré d'évidence. Il résulterait de ce calcul que 6 onces a gros i 5 grains ; de soude ne contiennent que i once a gros 18 grains ; de substance alcaline , to use de fluide élastique et 3 onces 18 grains ; de substance alcaline , to use de fluide élastique et 3 onces 7 gros 69 grains d'eau; quoi qu'il en soit, ce calcul ne peut pas éécarter beaucoup de la vérité. En réduisant ces mêmes quantités au quintal, il en résulterait que 100 livres de soude contiennent 63 livres 10 onces d'eau, 15 livres 15 onces de fluide élastique, et 20 livres 7 onces de substance alcaline.

### TROISIÈME EXPÉRIENCE.

Diminution de pesanteur spécifique d'une solution de cristaux de soude par l'addition

J'ai fait dissoudre dans 16 onces d'eau distillée 2 onces de soude en cristaux. J'y ai plongé le pèse-liqueur d'argent représenté dans la figure 6, lequel déphace, comme on a vu plus haut, 9 onces 1 gros 1 s grains ; d'eau distillée à la température de 17 degrés du thermomètre de M. de Réaumur; le poids d'un pareil volume de la solution de soude s'est trouvé de 9 onces 4 gros 56 grains, ce qui donne le rapport entre la pesanteur spécifique de l'eau distillée et celle de la solution de soude, comme 1000000 est à 1 ofa635 et.

J'ai mis dans cette solution 1 once de chaux éteinte et desséchée (3º expérience, chapitre I), c'est-à-dire une terre alcaline saturée d'eau, mais privée de fluide élastique; j'ai agité quelques instants la liqueur pour donner à la chaux le temps d'exercer son action sur la soude, après quoi je l'ai laissée reposer; en peu de temps la chaux a gagné le fond du vase, où même elle a pris corps, et la liqueur surrangeantes ést trouvée claire et transparente. J'y ai plongé le pèse-liqueur; mais fluide déplacé, au lieu de peser 9 onces 4 gros 56 grains ‡; con ci-devant, ne s'est plus trouvé peser que 9 onces 4 gros 40 grains ‡; ce qui établit le rapport de la pesanteur spécifique de la solution avec celle de l'eva distillée, comme 1000000 à 10631 3.

J'ai ajouté, dans la même solution, une nouvelle once de chaux; j'ai agité comme la première fois, et j'ai laissé reposer; le poids du bluide déplacé par le pèse-liqueur ne s'est plus trouvé que de 9 onces 4 gross 21 grains, c'est-à-dire dans le rapport de 1000000 à 1042612.

Enfin, j'ai ajouté une troisième once de chaux : elle a été plus long-

tempa à se précipiter, elle n'a point pris corps comme dans les expériences précédentes: la solution foamonia vavit encere sensiblement diminué de pesanteur spécifique: le volume déplacé par le pèse-liqueur ne pesait plus que 9 onces à gros 16 grains, ce qui donne le rapport depesanteur spécifique avec l'eus distilée comme 1000000 à 10 10 30.

À chacune de ces additions de chaux, la solution alcaline faisait sensiblement moins d'effervescence avec les acides; enfin, après la troisième, il n'y avait plus aucune effervescence, on voyait seulement, en prétant une grande attention, quelques bulles très-fines qui s'élevaient à la surface de la liqueur ou qui s'attachaient aux parois du vase où se faisait la précipitation. Quelque quantité de chaux que j'aie ensuite ajoutée, je n'ai pa diminuer davantage la pesanteur spécifique de la solution, ni parvenir au point qu'il ne se dégageât plus aucune petite bullel, lorsqu'ou la mélait avec les acides.

# RÉPLEXIONS.

Gette expérience doune la proportion de la chaux éteinte nécessière pour ameure la soude à l'état de causticité; on voit qu'elle est de trois parties de chaux coutre deux de soude en cristaux, il y a même une quantité de chaux excédante à celle qui serait indispensablement nécessire; mais il vaut mieux, Jorszyon désire obtenir lessire aussi caustique qu'il est possible, en employer plus que moins. Si, au lieu de chaux éteinte, on se servait de chaux vive, il suffirait d'employer parties égales; on a vu, en effet, par la troisième expérience du chapitre l, que la chaux éteinte contenait un peu plus d'un quart de son poisà d'ean.

Quelque favorable que pardi estte expérience au système de M. Black., elle pouvait méanuoins «esplique enore dans celui de M. Meyer, les partisans de ce dernier pouvaient dire, en effet, que la diminution de pesanteur spécifique observée dans la solution alcaline, à mesure qu'on y ajoutait de la chaux, loin de prouver que la chaux enfevit quelque chose à l'alcali, prouvait, au contraire, qu'elle lui fournissait une matière plus légère que n'était ettes solution, et qu'il n'arrivait en cela

que ce qui s'observe relativement à l'eau dont on diminue la pesanteur spécifique par l'addition d'une liqueur spiritueuse, ou de toute autre moins pesante qu'elle; qu'il était même probable que cette matière u'était autre chose que le phlogistique; enfin, ils ajouteraient que cette propriété du phlogistique, de diminuer la pesanteur spécifique des liqueurs dans lesquelles il est combiné, est un effet connu en chimie, sur lequel il ne peut rester d'équivoque; que l'esprit-de-vin, les huiles et plusieurs autres substances en fournissent des exemples.

Je ne m'arrêterai point ici à discuter ces objections : je me jetterais dans des raisonnements superflus; c'est à l'expérience seule qu'il faut avoir recours pour en apprécier la valeur; je me hâte donc de poursuivre.

# QUATRIÈME EXPÉRIENCE.

# Augmentation de poids de la chaux qui a passé dans une solution alcaline.

J'ai fait dissoudre 6 nones de cristaux de soude dans 14 nones d'eau distillée; j'a jiéz 6 nones de taux témite et desséchée (voy. 3'expér. chap. 1), et j'ai agité la liqueur pendant quelques instants; lorsque toute la chaux a été déposée, j'ai décanté la liqueur, j'ai lavé avec plasieurs eaux la terre qui restati au fond, après quoj le Tai fait sécher au degré du mercure bouillant; l'ayant ensuite pesée, elle s'est trouvée du poids de 3 onces o gras 6 grains.

### RÉFLEXIONS.

Il est clair, d'après ectte expérience, que la chaux étainte culvee, à la solution laciliane une substance quéclonque qu'elle s'appropriet qui augmente son poids environ d'un tiers. Cette substance ne peut être de l'eau, 1° parce qu'elle en était déjà saturée; 2° parce qu'en enlevant l'eau de la solution atcaline elle l'aurait concentrée : elle en aurait donc augmenté la pesanteur spécifique, loin de la diminuer, comme on l'a vu dans l'expérience précédente. Les expériences qui suivent vont nous apprendre quel est ce quelque chose que la chaux entève à la solution afcaline de la soude.

### CINQUIÈME EXPÉRIENCE.

Faire passer dans la chaux telle portion qu'on voudra du fluide élastique de la soude .

et le démontrer ensuite dans la chaux.

PRÉPARATION.

J'ai fait dissoudre dans deux onces d'eau distillée 1 once 56 grains, dede soude en cristaux, Isequels, suivant la deuxième expérience, devaient contenir 135 pouces de fluide élastique. J'ai ajouté à cette solution 2 gros de chaux éteinte, Isequels (suivant la cinquième expérience du chapitre 1) deviaient contenir environ 5 pouces cubes d'air; la quantité totale du fluide élastique employée dans cette expérience était donc de 14 pouces.

Si les a gros de chaux avaient réellement enlevé à la soude une portion du fluide élastique qu'elle contensit, à l'a ensuivait nécessairement, i' que la soude devait en contenir moiss qu'auparavant; ? que la quantité manquant à la soude devait se retrouver dans la chaux. Pour vérifier cette conjecture, jai décanté, d'une part, jusqu'à la demière goutte, la solution alcaline de soude surrageante à la chaux; d'autre, j'ai lavé avec soin le chaux qui était au fond; enfin j'ai saturé-séparément l'une et l'autre d'acide nitreux dans l'appareil destiné à mesurer les quantités d'air dépagé, prepésanté fig. ;

EFFET.

La solution alcaline de soude, au lieu de 135 pouces, n'en a fourni que 64; la chaux, au contraire, qui n'en devait fournir que 6, en a donné 80, total 144; ce qui revient, à 3 pouces près, à la quantité totale employée.

#### SIXIÈME EXPÉRIENCE.

Fai répété la même expérience en employant la même dose d'alcali de la soude et d'eau; j'y ai seulement ajouté 4 gros de chaux, au lieu de 2. Fai décanté la solution alcaline, j'ai lavé la chaux avec un peu d'eau, après quoi j'ai soumis séparément et successivement, d'une part, la lessive caustique, de l'autre, la chaux, à l'appareil représenté fig. 1.

#### EFFET.

Le dégagement d'air fourni par la lessive alcaline n'a été que de 18 pouces cubiques. Celui, au contraire, fourni par la chaux, a été de 13a, total 150 pouces; ce qui revient encore, à 8 pouces près, à la quantité totale du fluide. élastique employé dans l'expérience.

#### BÉPLEXIONS.

Quatre gros de chaux éteinte, suivant les expériences rapportées dans le chapitre précédent, sont capables d'absorbe plus de 200 opuces cubiques de Buide élastique; cependant il s'en est fallu de 18 ponces qu'elle ait pu enlever à la soude les 135 pouces d'air qu'elle contensit; cette circonstance prouve, d'un côté, que les dernières portions de fluide élastique ont une adhérence asses forte aux substances alcanices avec lesquelles elles sont unies; de l'autre, que la chaux, lorqu'elle est combinée avec certaine portion de fluide élastique, n'a plus me action aussi puissante qu'auparvant pour en absorber de nouveau.

Je passe aux phénomènes qui s'observent relativement à l'alcali volatil.

# SEPTIÈME EXPÉRIENCE.

Dissolution de l'alcali volatil concret dans l'acide nitreux.

# PRÉPARATION.

l'ai mis dans un petit matras à long col 6 onces d'acide nitreux, et j'y ai jeté peu à peu de l'alcali concret jusqu'à ce que j'eusse atteint le point de saturation.

#### RPPET.

Il y a eu une très-vive effervescence, et la quantité d'alcali volatil nécessaire pour saturer complétement l'acide nitreux a été de 2 onces 6 gros 36 grains; le total du poids des matières employées était donc, avant la combinaison, de 8 onces 6 gros 36 grains. La combinaison achevée, il ne s'est plus trouvé que de 7 onces 3 gros 60 grains; d'où il suit que la perte, pendant l'effervescence, a été de 1 once 2 gros 68 grains.

### BUTTIÈME EXPÉRIENCE.

Mesurer la quantité de fluide élastique dégagé d'une quantité donnée d'alcali volatif concret.

l'ai employé, dans cette expérience, le quart des doses de la précédente, c'est-à-dire 1 once ; d'acide nitreux et 5 gros 45 grains d'alcali volatil concret. La combinaison faite dans l'appareil représenté fig. 1 m'a donné 270 pouces cubiques : de fluide élastique ; en quadruplant cette quantité, on aura 1080 pouces cubiques pour la quantité de fluide élastique contenu dans a onces 6 gros 36 grains d'alcali concret, Le baromètre était, dans le temps de cette opération, à 28 pouces 1 ligne 1, et le thermoniètre à 19 degrés. La pesanteur du pouce cube d'air de l'atmosphère était donc, d'après les déterminations de M, de Luc, d'environ . de grain : d'où il suit que, si le fluide élastique dégagé de l'alcali volatil concret n'était pas plus pesant que l'air de l'atmosphère, les 1080 pouces cubiques ci-dessus n'auraient dû peser que 6 gros 54 grains; cependant la perte du poids a été (7° expérience) de 1 once 2 gros 48 grains; sur quoi on peut faire les mêmes réflexions qu'à l'égard de la craie et de la soude. (Voy. ci-dessus, at expérience, chap. I et II.).

#### NEUVIÈME EXPÉRIENCE.

Combinaison de la chaux avec une solution d'alcali volatil concret.

J'ai mis dans un vaisseau bien bouché 18 onces d'eau distillée et 2 onces d'alcil volatil concret; la solution s'est faite avec refroidissement, comme il arrive à presque tous les sels. Lorsque la liqueur saline a eu repris la température du laboratoire, qui était environ 17 degrés du thermomberte de Réumur, j'y ai plongé le même pèse-liqueur d'argent dont je m'étais servi dans les précédentes expériences; le poide du fluide déplacé s'est trouvé de o ques 3 gran 65 grains 2, c'est-àdire que la pesanteur spécifique de cette solution était à celle de l'eau distillée dans le rapport de 1037440 à 1000000.

l'ai remis cette solution dans un flacon bien bouché, j'y ai ajouté once de chaux éteinte et séchée, j'ai agité le vase pendant quelques instants; enfin, j'ai laissé reposer, et, ayant décanté, j'y ai plongé de nouveau le pèse-liqueur; le volume de fluide déplacé par cet instruent s'est trouvé sensiblement plus léger qu'il résit avant l'abstidié de chaux. Il ne pesait plus que 9 onces a gros 59 grains, c'est-à-dire que la pesanteur spécifique de la solution n'était plus à celle de l'eau distillée que dans la proportion de 1021 faya à 1000000. Cette solution, qui, ayant l'addition de la chaux, n'avait qu'un montant asser faible d'alcali volait, était d'èi tère-penérante.

l'ai ajouté à cette solution 4 nouveaux gros de chaux; alors le poiddu volume de fluide déplacé s'est trouvé réduit à 9 onces 1 gros 57 grains, c'est-à-dire que sa pesanteur spécifique était à celle de l'eau distillée dans le rapport de 1008446 à 1000000.

Quatre nouveaux gros de chaux ont réduit cette pesanteur à 9 onces o gros 69 grains, c'est-à-dire que la liqueur était plus légère que l'eau distillée<sup>1</sup>, dans le rapport de 997058 à 1000000.

La solution était alors extrêmement pénétrante, les vapeurs mêmes en étaient si suffocantes, qu'on ne pouvait opérer, pour en déterminer la pesanteur spécifique, sans prendre quelques précautions pour les éviter.

Ayant encore ajouté quatre nouveaux gros de chaux, la liqueur s'est trouvée plus légère que l'eau distillée dans le rapport de 990790 à 1000000.

Ce terme est celui auquel l'alcali volatil est privé de fluide élastique, autant qu'il le peut être par la chaux; car, ayant encore ajouté 4 gros de chaux dans la solution alcaline, ils n'ont produit aucune diminution nouvelle dans sa pesanteur spécifique.

<sup>.</sup>º Cette légèreté de l'alcali volatil fluor, plus grande que celle de l'eau, a déjà été observée par Beaumé, relativement à celui tiré du sel ananoniac par la chaux. (Vov.

Chimie expérimentale et raisonnée, page 112.)

La quantité totele de chaux employée dans cette expérience est de 3 ouces juste.

#### RÉFLEXIONS.

Il résulte de cette expérience qu'il faut tout au plus deux parties et dennie de chaux écinite pour rendre l'aleui voldai aussi canstique qu'il le peut être par la chaux; il faudrait, dans la proportion, employer un peu moins de deux parties de chaux vive pour produire le même effet, mais il est beaucoup préférable d'employer la chaux éténite; autrement, la grande chaleur qu'éprouve la liqueur pendant l'extinction dissiperant une portion de l'aleali volatil.

# DIXIÈME EXPÉRIENCE.

Augmentation de poids de la chaux qui a été combinée avec une solution d'alcali volatil concret.

Pour prouver, comme dans la quatrième expérieuce, que la chaux eulère que-lique chose à falcali volotif, j'ai décant le soution aleatine qui avait été ainsi diminuée de poids dans l'expérience prérédente, et jai mis soigneusement à part toute la chaux qui s'était rassemblée au fond; je l'ai fait s'éther en la tenant longtemps exposée sur un bain de-sable à un degré de chaleur un peu supérieur à celui du mercure bonillant, et capable, par conséquent, de chasser l'alcali volatif qui pouvait rester interposé entre ses parties; après quoi, l'ayant portée à la balance, j'ai trouvé son poids de 3 onces s figros 60 grains, tandis qu'elle ne pessit que 3 onces inset avant l'opération.

#### RÉPLEMONS.

Si l'on calcule maintenant d'après les proportions de la huitième expérience, on trouvera que les 3 onces d'alcali volatil concret employées dans la neuvième expérience devaient contenir 768 pouces enbes de fluide élastique; mais ces 768 pouces cubes de fluide élastique, en passant dans la chanx, y ont occasionné une augmention de poids de h gros 60 grains; donc chaque pouce de fluide élastique pessit  $\frac{1}{2}$  de grain; ce qui revient précisément à la pesanteur du pouce emb de l'air de l'atmosphère. On pourrait m'objecter ici que je suppose, dans cette expérience, que le fluide élastique a passé de l'alcali volatil dans la chaux sans l'avoir démontré; l'expérience suivante détruira cette objection.

#### ONZIÈME EXPÉRIENCE.

Démontrer dans la chaux la quantité de fluide élastique qu'elle a enlevé à l'alcali volatif.

#### PRÉPARATION.

l'ai dissous, dans suffisante quantité d'eau distillée, 6 groc 65 grains d'alcali volatil concret; j'y ai ajouté moitié de son poids, c'est-à-dire 2 gros 58 grains de chaux éteinte; jai agité la liqueur, et, lorsque j'ai jugé que la chaux avait exercé toute son action, j'ai décanté la liqueur surangeante et j'ai sounis séparément, d'une part, la chaux déposée au fond du vase, de l'autre, l'alcali volatil à l'apparvil de la figure 1. Le dégagement d'air fourni par la chaux a été de: 63 pouces; celui fourni par l'alcali volatil à ét à peu près tel qu'il devait être pour compléter les 270 pouces cubiques de fluide élastique contenu dans les 5 gros 45 grains d'alcali volatil; je dis à peu près, parce qu'une circoustance de l'expérience, dont il est inutile de rendre compte, m'a laissé une incertitude de quelques pouces sur le résultat obtenu par l'alcali volatil.

# BOUZIÈNE EXPÉRIENCE.

Rendre à une lessive alcaline de soude caustique l'air dont elle a été dépouillée par la chaux, et lui rendre en même temps sa pesanteur spécifique originaire, et la propriété de faire efferversonce avec les acides.

# PRÉPARATION

Fai pris la lessive alcaline de la troisième expérience, qui avait été dépoullée de son air par la chaux, je l'ai mise dans l'appareil représenté fig. 7, et j'y ai fait bouillonner le fluide élastique dégagé de la craie par l'acide vitriolique.

#### SFFET

Lorsque je ne mettais que peu de lessive alcaline caustique dans la boucielle I, ne trois ou quatre minutes elle reprenait la propriété de faire effervescence; il fallait plus de temps, à proportion que la masse de liqueur était plus considérable; mais, dans les deux cas, sa pesanteur spécifique augmentait sensiblement, et, à la fin de l'expérience, elle se rapprochaît beaucoup de celle qu'elle avait avant sa combinaison avec la chaux.

#### TREIZIÈME EXPÉRIENCE.

Rendre à l'alcali volatil caustique l'air qui lui a été enlevé pàr la chaux, et lui rendre en même temps toutes les propriétés qui en dépendent.

#### PRÉPARATION.

l'ai mis dans la bonteille I (fig. 7) l'alcali volatil de la neuvième expérience de ce chapitre, rendu caustique par la chaux, et j'ai fait passer à travers le fluide élastique dégagé de la craie par l'acide vitriolique.

#### KFFET.

La liqueur a augmenté peu à peu de pesanteur spécifique, son odeur vive et pénétrante s'est adoucie; enfin, elle a repris la propriété qu'elle avait perdue, de faire effervescence avec les acides et de précipiter la terre calcaire dissoute dans l'acide nitreus.<sup>1</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gette dernière circonstance a rapport à la première expérience du chapitre suivant.

# CHAPITRE III.

DE LA PRÉCIPITATION DE LA TERBE CALCAIRE DISSOUTE DANS L'ACIDE NITREUX PAR LES ALCALIS CAUSTIQUES ET NON CAESTIQUES.

Après avoir combiné trois à trois l'acide nitreux, la terre calcaire, les destis fixe et vlastiés et le fluide élastique; après avoir fait voir comment ce dernier passe des alealis dans la terre caleaire, et comment il peut être chasse de cette dernière par le moyen des acides, j'ai cru devoir, à l'exemple de MM. Black et Jacquim, essayer de compliquer ces combinaisons, de les faire quatre à quatre, et je vais rendre compte des phénomènes que ces expériences m'ont présentés.

l'ai fait d'abord dissoudre, dans 6 onces d'acide nitreux, 1 once 5 gres 36 grains de chaux éteinte. On a vu (chap. 1, 5° expérience) que cette proportion était celle nécessaire à la saturation. J'ai ensuite divisé cette dissolution en quatre portions égales, et je les ai mises dans autant de bocaux séparés; il est facile de voir que chacun d'eux contenait 1 once 2 d'acide nitreus et 3 gros 27 grains de chaux éteinte.

Je m'en suis servi pour faire les quatre expériences qui suivent.

### PREMIÈRE EXPÉRIENCE.

Précipitation de la chaux dissoute dans l'acide nitreux par l'alcali de la soude.

l'ai verté goutte à goutte dans une des quatre portions de dissolution ci-dessus de l'alcali de la soude en liqueur, t jai continué jusqu'à ce qu'il ne se fit plus de précipitation ; il n'y a eu si mouvement, ni effervescence, et le précipité s'est rassemblé sous forme blanche. L'ai décanté la liqueur surmageante, je l'ai lavée dans plusieurs seux distillées; enfin, j'ai fait sécher le précipité à une chaleur égale à celle du mercure bouillant : elle s'est trouvée pear à groe so grains. Cette terre faisait une vive effervescence avec les acides, elle n'avait presque aucun goût, elle ne dégageait point à froid l'aleali volatil du sel ammoniae; en un mot, elle n'était plus dans l'état de chaux, mais dans celui de terre calcaire ou de craie.

#### DECAIÈME EXPÉRIENCE.

Précipitation de la terre calcure dissoute dans l'acide nitreux par l'alcali de la soude rendu caustique.

Jai versé, dans une seconde portion de la même dissolution, de l'alcalí de la soude en liqueur, dépouillé de fluide élastique par la chaux. (Voy, ci-dessus, 3° expérience). La précipitation s'est faite comme à l'ordinaire. Ayant ensuite lavé et séché le précipité, il s'est trouvé peser 3 gros 68 grains. Cette terre était une véritable chaux; elle était dissoluble dans l'eau dans la même proportion que la chaux; leau de chaux qui en résultait domait une crème de chaux à la surface; elle ne faisait presque aucueu effervesence avec les acides; elle communiquait la causticité aux alcalis; elle décomposait à froid le sel ammoniae; en un mod, on ne pouvait assigner aucune différence entre elle et une vérialbé claux faite par la calcination.

### TROISIÈME EXPÉRIENCE.

Précipitation de la terre calcaire dissoute dans l'acide nitreux par une solution d'alcali volatil concret.

La précipitation s'est faite avec un mouvement d'effervescence assesensible, et ette circonstance fournit enorer une nouvelle confirmation de la théorie; on a vu, en effet, chapitre II, huitième expérience, et chapitre IV, deuxième expérience, que l'alcali voltail contenait plus de liuide élastique que la terre calcaire; cette dernière ne peut douc absorber, pendant sa précipitation, la totalité de celui qui se dégage de l'alcali volail pendant sa dissolution, et il doit nécessairement se trouver un excédant qui, rendu à son élasticié, doit se dissiper par l'effervescence. La terre précipide était d'un blanc un peu jaunitre; séchée au degré du mercure bouffant, elle pesait à gros 4g grains. Cette terre, comme celle de la première expérience de ce chapitre, était dans l'état de terre calcaire; elle était insoluble dans l'état l'etre calcaire; elle était insoluble dans l'eau; elle faisait efferrescence avec les acidés et n'avait aucun des caractères é la chaux.

# QUATRIÈME EXPÉRIENCE.

Précipitation de la terre calcaire dissoute dans l'acide nitreux par l'alcali voletil dépouillé de fluide élastique.

J'ai tenté en vain cette précipitation, soit par l'aleali volatil dégagé du sel ammoniac par la chaux, soit par l'aleali volatil concret dépouillé de fluide d'astique par une addition de chaux, soit, enfin, par un aleali volatil dégagé du sel ammoninc par les substances métalliques et trèprivé de fluide élastique : dans aucun cas la terre calcaire ne s'est précipitée; j'ai observé seulement, quelquefois, que la liqueur louchissait un peu, et qu'il se rassemblait avec, le temps une matère jaune roulle de fer trè-divisée, qui, séchée, ne pessit que quelques grains'.

# RÉPLEXIONS.

Il résulte de ces quatre expériences :

3º Qu'on peut, à volonté, précipiter la terre alealine d'une dissolution par l'acide intiexo us ouss forme de craie, c'est-à-dire saturée de fluide élastique ou sous forme de chaux; elle est chaux, si on précipite par un aleali caustique, c'est-à-dire par un aleali privé de fluide élastique; elle est craie, si fon précipite par un alealin ordinaire;

ȼ Que, lorsqu'elle a été précipitée sous forme de chaux, elle n'a presque que le poids originaire de la chaux employée dans la dissolution, tandis que, au contraire, lorsqu'elle est précipitée sous forme de terre calcaire ou de craie, c'est-à-dire saturée de fluide élastique, on l'obtient avec une augmentation de poids très-approchante de cellqu'acquiert la chaux qui se convertit en craie;

¹ On a vu ci-dessus, treizième expérience. à l'alcali volatil caustique on lui rend la prochapitre II, qu'en rondant le fluide élastique priété de précipiter la terre calcaire. 3° Qu'il s'en faut cependant de quelque chose que cette augmentation soit aussi forte qu'elle devrait l'être; il résulte, en effet, des expériences rapportées au commencement du chapite l'", que 3 gros 2 grains de chaux éteinte, saturée ensuite de fluide élastique, doivent peser à gros 63 grains; on n'a eu cependant, par faleati de la soude (1" expérience), que à gros 60 grains; et par l'aleati volatil concret (3' expérience), que à gros 60 grains; et qui confirme encore ce qui a été avancé plus haut, que la chaux, qui attire très-puissamment les premières portions de fluide élastique qui lui sont présentées, n'a qu'une action plus faible sur les dernières.

### CONCLUSIONS DES CHAPITRES II ET III.

Il est à peu près aussi prouvé qu'il le puisse être en physique, d'après les expériences rapportées dans ces deux chapitres, que le mème fluide d'astique qui a été reconnu dans la craie (chap. I) existe également dans les alcais fixes et volatifs; qu'il en peut être chassé par la dissolution dans les acides, et que l'effervescence qu'on observe dans le moment de la combination est un effet du dégagement de ce fluide; que ce même fluide a plus de rapport, plus d'affinité avec la chaur qu'avec les alcais salins, et que c'est par cette raison que, si on méle de la chaux dans une liqueur alcaline, elle s'empare du fluide élastique qu'elle contenait, se l'approprie, se convertit en terre calcaire et réduit l'alcali à l'état de caussité.

Ce serait peut-être ici le moment de rapporter les expériences que jai faites sur la nature du fluide élastique dégagé des alcalis salins et terretux; cependant d'autres considérations m'obligent de m'occuper d'abord de la combinaison de ce même fluide avec les substances métaliques.

# CHAPITRE IV.

DE LA COMPINAISON DU PLUIDE ÉLASTIQUE DE LA TERRE CALCAIRE ET DES ALCALIS-AVEC LES REESTANCES MÉTALLIQUES PAR PRÉCIPITATION.

Un assez grand nombre d'expériences me portent à croire que le fluide élastique, le même dont j'ai cherché à prouver l'existence dans la terre calcaire et dans les alcalis, est susceptible de s'unir par précipitation à la plupart des substances métalliques; que c'est en grande partie ce principe qui forme l'augmentation de poids des précipités métalliques, qui leur ôte leur éclat, qui les réduit sous forme de chaux, etc. Quoique mes expériences soient déjà très-multipliées sur cet objet, cependant, comme on ne peut douter que les précipités ne retiennent avec eux quelque chose, et de leurs dissolvants, et des matières qu'on a employées pour les précipiter; qu'à cette circonstance se joignent encore des phénomènes particuliers occasionnés par la décomposition des acides; j'ai cru devoir réserver pour un mémoire particulier la plus grande partie de mes expériences; je me contenterai. en conséquence, de donner ici celles qui sont les plus essentiellement liées avec l'objet que je traite aujourd'hui, en avertissant cependant le lecteur que je ne les donne que pour des faits dont les conséquences ne sont pas encore suffisamment prouvées.

## PREMIÈRE EXPÉRIENCE.

Dissolution du mercure par l'acide nitreux.

J'ai pesé exatement : 2 onces de mercure, je les ai mises dans un matras, et j'ai versé par-dessus : 2 onces de l'espirit de nitre employé (1<sup>ra</sup> expérience, chapitre l'); bientôt l'ellervescence s'est excitée d'ellemême avec chaleur; il s'est élevé du mélange des vapeurs rutilantes

d'acide uitreux, et la liqueur a pris une couleur verditer. Je n'ai pas attendu que la dissolution fût entièrement achevée pour porter les matières à la balance; la perte s'est trouvée de 1 gros 18 grains; trois heures après il ne restait plus de mercure; mais, ayant repesé de novean la dissolution; je fus trè-chomé de m'appreveoir qu'elle avait augmenté de poids au lieu de diminuer, et que la perte, qui était de 1 gros 1 8 grains n'était plus que de 5 ¼ grains. Le lendemain, la dissolution du mercare était entièrement achevée, et la perte du poids se trouvait réduite à 18 grains; de sorte qu'en douze heures la dissolution, quoique renfermée dans un matras à od étori, avait acquis une augmentation de poids de 1 gros. Le temps ne me permettant pas, dans ce moment, de suivre plus loin ce phénomène, j'ai remis à un autre temps à l'approfonduir; j'ajontai à na dissolution de feau distillée pour l'empècher de cristalliser; son poids se trouva ensuite être de £8 once-1 gros 18 grains.

# DEULIÈNE EXPÉRIENCE.

l'récipitation du mercure par la craie et par la chaux.

#### PRÉPABITION

I'ai pesé séparément, dans deux horaux, 8 onces o gros i 5 grains de la dissolution ci-dessus. Suivant l'expérience précédente, ils devaient contenir chacen 2 onces d'acide nitreux et 2 onces de mercure. J'ai préparé, d'autre part, 6 gros 36 grains de craie et 8 gros 36 grains de chaux éteinte. On a vu, chap. 1, \*\* et l'expérience, que cos deux quantités étaient celles nécessaires pour suturer 2 onces d'acide nitreux. 2± mis dans J'un des bocava la craise en pondre, dans l'autre la chaux.

----

Il y a eu effervescence, pendant la précipitation, par la craie, mais sans chaleur; le mercure s'est précipité en poudre d'un jaune peu foncé; en même temps la craie s'est dissoute dans l'acide nitreux.

La précipitation par la chaux s'est faite sans effervescence, mais avec

chaleur; le mercure s'est précipité en poudre brunâtre. Lorsque les précipités ont été bien rassemblés, j'ai décanté la liqueur surmageante, j'ai bien éduleoré les précipités; après quoi je les ai fait sécher à une chaleur à peu près égale à celle du mercure bouillant.

Le précipité par la craie s'est trouvé peser 2 ouces 2 gros 45 grains. Celui par la chaux pesait 2 onces 1 gros 5 grains. Il était d'un gris terreux foncé.

# TROISIÈME EXPÉRIENCE.

# Dissolution du fer par l'acide nitreux.

l'ai me dans un matras 16 onces du même acide nitreux employé dans les expériences précédeutes, j'y ai ajouté peu à peu de la limaille de fer; l'elfervecence a été vive avec très-grande chaleur, vapeurs rutilantes et dégagement très-rapide de fluide élastique; la quantité de limaille nécesaire pour atteindre le point de saturation a été de 2 oncede gros, après quoi la perte de poids a est trouvée de 4 gros 19 grains.

Comme la solution était trouble, j'y ai ajouté de l'eau distillée jusqu'à ce que le poids total de la dissolution fût exactement de 6 livres.

# QUATRIÈME EXPÉRIENCE.

Précipitation du fer dissous dans l'acide nitreux par la craie et la chaux.

# PRÉPARATION.

l'ai pris deux portions, de 12 onces chacune, de la dissolution cidessus, lesquelles contenaient 2 onces d'acide nitreux et 2 gros 36 grains de limaille de fer; je les ai mises dans deux bocaux séparés; j'à aijouté, dans l'un, 6 gros 36 grains de craie, et dans l'autre, 4 gros 36 grains de chaux éteinte. On ne doit pas perdre de vue que ces deux quantités sont celles nécessaires pour saturer 2 onces d'acide nitreux.

EFFET

La précipitation par la craie s'est faite avec effervescence et gonflement; celle par la chaux s'est faite sans effervescence et sans chaleur; l'un et l'autre précipité étaient d'un jaune brun rouille de fer; je les ai lavés dans plusieurs eaux distillées, après quoi je les ai séchés au bain de sable à une chaleur un peu supérieure à celle du mercure bouillant.

Le précipité par la craie, séché, était d'un rouille de fer grisâtre, même blanchâtre par veines, il pesait 6 gros 35 grains; celui par la chaux était un peu plus jaune, il pesait 4 gros 69 grains.

### RÉPLEXIONS

Il résulte de ces expériences:

1º Que le ser et le mercure dissous par l'acide nitreux éprouvent, en général, une augmentation notable lorsqu'on les précipite, soit par la craie, soit par la chaux;

2º Que cette augmentation est plus grande à l'égard du fer qu'à l'égard du mercure;

3° Qu'une raison de penser que le fluide élastique contribue à cette augmentation, c'est qu'elle est constamment plus grande lorsqu'on emploie une terre saturée de fluide élastique, telle que la craie, que lorsqu'on emploie une terre qui en a été étépouillée comme la chaux;

4" Qu'il est probable que l'augmentation de poids qu'on éprouve dans la précipitation par la chaux, quoique moins grande que celle qu'on éprouve par la eraie, vient encore en partie d'une portion de fluide élastique qui reste probablement unie à la chaux, et que la cariantion n'a pu en séparer; la sixieme expérience du chapitre prenier confirme cette opinion; elle fait voir, en effet, que la chaux éteinte rontient encore quelques portions de fluide élastique.

A ces expériences, qui semblent porter à croire que l'augmentation de poids des précipités métalliques et en partie due à une portion de fluide élastique qui leur est uni, on peut joindre une considération très-forte: c'est que, si, au lieu de précipite par une terre, on fait la précipitation par un autre métal, comme elle est indiquée dans les colonnes a ct 3 de la table des rapports de M. Geoffroy, le métal dissons, au lieu de se précipites sous forme de chaux, reparalt, au con-

traire, sous sa forme métallique, et il n'a alors que le même poids qu'il avait avant la dissolution; il est très-probable que cette circonstance tient à ce que le métal ne trouve, en se précipitant, aucun corps auquel il puisse enlever le fluide élastique.

Je m'occuperai quelque jour plus particulièrement de cet objet.

### CHAPITRE V.

DE L'EXISTENCE D'UN PLUIDE ÉLASTIQUE FIXÉ, DANS LES CHAUX MÉTALLIQUES.

En supposant que les expériences rapportées dans le chapitre précédent ne prouvassent pas complétement la possibilité de l'union d'un fluide clastique avec les substances métalliques, elles formaient au moins un indice asset fort pour m'engager à m'occuper essentiellement de cet objet. Le commençai dès lors à soupconner que l'air de latienphère, ou un fluide élastique quelconque contenu dans l'air, était susceptible, dans un grand nombre de circonstances, de se fixer, de se combiner avec les métaux; que éclait à l'addition de cette substance qu'étaient dus les phénomènes de la calcination, l'augmentation de poids des métaux que convertis en chaux, et peut-être beaucoup d'autres phénomènes dont les physicieus n'avaient encore donné aucune explication satisfaisante. Ces conjectures mèmes acquirent à mes yeux un très-grand degré de probabilité par les réflexios qui suivent.

Premièrement, la calcination des métaux ne peut avoir lieu dans des vaisseaux exactement fermés et privés d'air.

Secondement, elle est d'autant plus prompte que le métal offre à l'air des surfaces plus multipliées.

Troisièmement, c'est un fait reconnu de tous les métallurgistes, et observé par tous ceux qui out travaillé aux opérations de docinei, que, dans toute réduction, il y a effervescence au moment où la substance métallique passe de l'état de chaux à celui de métal; or une cliercescence n'est communément autre chose qu'un dégagement de fluide élastique sous forme fixe, qui reprend son élasticité au moment de la réduction.

Quelque probables que me parussent ces conjectures, c'était à l'expérience seule à les confirmer ou à les détruire; je fis en conséquence successivement différentes tentatives, dont un grand nombre ne fut pas heureux et dont je crois devoir épargner le détail au lecteur, jusqu'à ce qu'enfin je parvins à établir les vérités qui suivent.

# PREMIÈRE EXPÉRIENCE.

Faire la réduction du minium dans un appareil propre à mesurer la quantité de fluide élastique dégagée on absorbée.

#### DESCRIPTION DE L'APPAREIL.

BCDE (fig. 8) représente une cuvette ou autre vase quelocnique de fisence ou de verre, dans lequel est reversée une cloche de cristal FiH, an milieu de la cuvette, en K, s'élève une autre petite colonne de cristal IK, évasée par le haut; on l'assujetiti par en has avec un peu de cire verte<sup>1</sup>. On pose sur cette colonne une coupelle I, de porcelaine on d'une autre matière très-réfractaire. On passe par-dessous les bords de cloche le siphon ou tube recourbé de verre MV (fig. 9), et ou emplit d'esu la cuvette BCDE. On fait ensuite monter l'eau à telle hauteur qu'on le jueg à propos dans le cloche FGR, en seçant l'arge l'ouverture N du siphon MV; enfin, avec l'entomoir à goulot recourbé, représenté fig. 3, on introduit une couche d'huile sous la cloche; cette huile monte à la surface, et die empéche que le fluide élastique dégagé pendant l'opération n'ait le contact immédiat de l'eau et ne sot absorbé par elle l'au et ne sot

### PRÉPARATION DE L'EXPÉRIENCE

J'ai mis dans la capsale A (fig. 8) 2 gros de minum, mèlés avec 12 grains de braise de boulanger, qui avait été préslablement réduite en poudre et calcinée à un grand feu pendan plusieurs heures dans un vaissean fermé; j'ai marqué, avec une bande de papier collé, la hauteur GH, jusqu'à l'aquelle j'avais élevé l'eau, et j'ai porté l'appareil, ainsi disposé, au foyer du grand verre ardent de Tschiruhlansen, appar-

On trouve de ces sortes de colonnes chez la plupart des faienciers; on les emploie dans les desserts pour supporter les fruits.

tenant à M. le comte de la Tour d'Auvergne; cette lentille était alors établie au Louvre, dans le jardin de l'Infante, pour d'autres expériences faites en société par MM. Macquer, Brisson, Cadet et par moi, et dont une partie est déjà comme de l'Académie des sciences.

FEFET

Presque au même instant que la coupelle A a été présentée au força la réduction s'est faite et le plomb a repar un petites parcelles roudes ou grenaille très-line; en même temps il s'est élevé une vapeur jaunâtre qui s'est attachée à la voute de la cloche, et qui m'a paru n'être qu'une chaux de plomb qui avait été volatilisée par la violence de la chaleur. Lorsque j'ai jugé la réduction faite, j'ai retiré Jappareil de joyer, j'ai la jalesé sur la même tablet et exactement à la même place où il était avant l'opération; enfin, lorsque les vaisseaux ont été parfaitement refroidis, et qu'ils ont eu repris le même degré de température qu'avant la réduction, j'ai observé la bauteur de l'eau, et j'ai reconnu, par l'abaissement de sa surface, qu'il s'était opéré un dégagement de l'une élastique de r'à pouces choiques environ.

#### RÉVLELIONS.

La quantité de plomb obtenue par cette réduction était environ de , de pouce cube, d'où il suit que le volume de fluide élastique dégagé égalait 448 fois le volume de plomb réduit; encore s'est-il trouvé au fond de la coupelle quelques portions de minium non réduites. J'artépété plusieur sois cette expérience, et dans différentes proportions réplété plusieur sois cette expérience, et dans différentes proportions celles que j'indique ici m'out constamment le mieux réussi. Quand on emploie trop de charbon, la réduction ne se fait qu'avec peine dans le nofind du vase; le charbon, au contraire, se brûle à la surface, et il en résulte des erreurs assez considérables pour ôter toute confiance dans les résultas.

Quoique cette première expérience sût assez décisive, elle me laissait cependant encore de l'inquiétude; premièrement, parce que le soyer du verre ardent étant sort étroit, je n'avais pu opérer que sur de médiocres quantités; secondement, parce que la chaleur était si grande dans les environs du foyer, qu'il m'avait été impossible d'employer des clotes de moins de 5 à 6 pouces de diamètre, encore s'échauffaient-elles beaucoup et s'en était-il cassé quelques-unes; il arrivait de là que, le petit nombre de pouces cubiques dégagés pendant la réduction se trouvant répartis dans un espace assez étendu en surface, les différences devenaient peu sensibles; troisièmement, parce que le volume de l'air contenu sous la cloche étant fort considérable, la moindre différence dans la température pouvait occasionner des erreurs sensibles; quatrièmement, enfin, parce que l'huile même qui couvrait la surface de l'eau se trouvant exposée à un degré de chaleur assez considérable, il pouvait s'en dégager quelques portions de fluidelastique.

Ces différentes considérations m'ont obligé d'avoir recours à l'appareil représenté par la figure 10, dont l'idée vient originairement de M. Hales, qui a été, depuis, corrigé par feu M. Rouelle, et auquel j'ai fait moi-mêuse quelques changements et additions relatifs à la circonstance.

La comue A (fig. 10) sújuste en GG avec un récipient GH, lequel, suivant les opérations, peut être d'étain, de fer-blanc ou de verre; ce récipient a, en A, une tabulure qui se prolonge en un tuyau M, de 2 pietés  $\hat{c}$ ; plus ou moins, de longueur. VFFF est un grand seau de bois, ou mieux encore de métal, peré en KK, dans lequel on place un récipient GH, et on Y assujettit de toutes parts avec du mastic ou de la soudure, suivant qu'il est de verre ou de métal; enfin, on recouvre le tout avec un grand récipient de verre nNos, lequel doit être percé d'un petit trou en n. Ce récipient est supporté gran un piédes la composé de quatre petites colonnes maintenues à une distance convenable par le moyen de bandes de métal. Ces colonnes sont entaillées par le baut, pour recevoir les bords du récipient par le moyen de bandes de métal. Ces colonnes sont entaillées par le baut, pour recevoir les bords du récipient

Pour faire usage de cet appareil, on met dans la cornue A les matières sur lesquelles on veut opérer; on la lute très-exactement en GG, au récipient GH, avec du lut gras, de consistance un peu ferme; cette opération doit être faite avec la plus grande attention, et il ne faut pas y éparguer le lut, parce qu'il est extrémement essentiel qu'il ne s'introdusie pas la moindre particule d'air à travers les jointures; on rerecouvre ce lut avec une vessie mouillée que l'on assujettit ensuite par un grand nombre de tours de ficelle ne peu serrés. Il n'est pas intuite d'avertir qu'avant de passer la ficelle sur le lut il est nécessaire que la vessie ait été préalablement liée fortement au-dessous et au-dessous de la jointure, afin d'empêcher que le lut ne s'étende au delà de ce qu'il est nécessaire et ne se dérobe à la pression de la ficelle.

Lorsque les vaisseaux sont ainsi lutés, on emplit d'eau le seau VVFF; ensuite on pompe l'eau en suçant par le trou n, et on l'oblige à monter dans le récipient aussi haut qu'on le désire; on doit avoir soin de remplir le seau dans la proportion.

L'opération de la succion n'est pas aussi aisée qu' on pourrait le penser; elle devient nême extrêment pénihle lorsque la hauteur de l'eau approche de 28 ou de 30 pouces. Cette difficulté m'a paru asses réelle pour devoir m'occuper à la lever, et j'y suis parveun en appliquant à cet appareil la petite poupe représentée figure 1. Pintrodois sous le récipient n'No (fig. 10) un siphon ou tuyau de fer-blanc EBCD, représenté séparément fig. 11. Son extrémité D est proportiounée de manière à s'ajuster très-exactement dans le tuyau SS (fig. 10), lequel est garni d'un robinet R; enfin, l'autre extrémité du même robinet séguiste en SX avec le tuyau XL de la pompe P. Lorsque les jointures DS et SX ont été exactement lutées avec du lut gras ou de la circ verte reconverte avec de la vessie de cochon mouillée et garnie de fil un peu fort, on ouvre le robinet R, on fait joner le piston Z. on pompe l'air contenu dans le récipient n'No, et on parvient à élever commodément freau à la hauteur nécessaire.

C'est sur les chaux de plomb que jai opéré, à l'aide de l'appareil que je viens de détrie, et la réduction en est sá fieile, que je ne prévoyais pas qu'il pût se trouver de difficulté dans l'exécution; j'en ai rencontré cependant de très-réciles par l'embarras du choir des cornues; celles de verre sont si susceptibles d'être attaquées par les chaux de plonds, qu'elles se déforment et se fondent avant que la réduction soit achevée. Celles de grès résisteraient mieux, mais elles ont presque toutes de petils trous imperceptibles à travers lesquels l'air pénêtre, de sorte qu'on ne peut presque jamais être tranquille sur le succès de l'onórtation.

Ces difficultés m'ont arrêté longtemps, et ce n'est que depuis que jai essayé de me procurer des cormues de fer que j'ai commencé à opérer commodément. Comme les mêmes obstades que j'ai remountrés pourraient se présenter à ceux qui voudraient opérer après moi, je vais entrer daus quelque détail sur la fabrication des cornues dont je me suis servi.

On prend de la tôle la plus forte que l'on puisse trouver; on en forge un morceau en forme de calotte AAB (fig. 12), pour former le fond de la cornue; on forme ensuite, avec la même tôle, trois viroles AACC, CCDD, DDE, dont les bords s'ajustent très-exactement les uns dans les autres; on soude soigneusement avec du cuivre la jonction latérale de chaque virole; enfin on réunit chacune de ces viroles l'une à l'autre et à la calotte AAB avec la même soudure. Il n'y a uniquement de difficulté que pour celle de ces soudures qu'on réserve pour la dernière, parce qu'on est obligé de la faire en dehors; mais un ouvrier adroit en vient aisément à bout, et on ne m'en a pas beaucoup manqué. Ces cornues peuvent rougir assez complétement sans que les soudures fondent; il faut seulement avoir soin, lorsqu'on emploie des matières métalliques capables d'attaquer le cuivre et de s'y unir, de n'emplir que la partie inférieure AAB de la cornue au-dessous de la soudure. On peut se servir un assez grand nombre de fois de la même cornue, et ce n'est que lorsque le fer s'est brûlé et réduit en écailles qu'on est obligé de les rejeter. Quelque attention qu'apporte l'ouvrier, il est possible qu'il reste à la soudure de petits trous imperceptibles par lesquels l'air pourrait s'introduire; il ne s'agit, pour les découvrir, que d'introduire un peu d'eau dans la cornue et de la promener tout autour jusqu'à ce que les parois intérieures en soient mouillées dans toute leur surface; si l'on souffle ensuite par l'ouverture E, le trou, s'il y en a un, s'annonce par un petit bouillonnement d'eau qui s'apercoit et qui s'entend'.

Quelque longs que puissent paraître ces préliminaires, on jugera aisément qu'ils étaient indispensablement nécessaires pour l'intelligence des expériences qui suivent; j'ai préféré de les faire précéder, afin de moins couper l'attention du lecteur.

## DEUXIÈME EXPÉRIENCE.

Faire la réduction du plomb par le feu des fournesux dans un appareil propre à mesurer la quantité de fluide élastique dégagée.

J'ai mis dans la cornue de tôle A (fig. 10) 6 onces de minimi et 6 gros de poudre de charbon passée au tamis de crin. On verra bieutò que cette quantité de charbon est beaucoup plus considérable qu'il ne fant pour opérer la réduction; mais une circonstance rend cette proprion nécessire lorsqu'in se sert de cornue de fir, c'est qu'alors le plomb, après la réduction, reste en menues grenailles qui se trouvent mélées avec la poudre de charbon, et que l'on fait sortir assiement de cornue; tandis qu'au contraire, lorsqu'on n'emploie que la juste proportion de charbon nécessaire, le plomb se met en masse, et, si on le fait refondre pour le faire sortir, il est à craindre, ou qu'il n'en reste quelque peu dans la cornue; on évite ces inconvénients en employant plus de charbon qu'il ne faut.

Fai luté exactement, comme il est dit ci-dessus, la corrue d' au récipient GH. Jai clèvel Feau jusqu'en FY, enfin j'aintroduit une couche d'huile sur la surface de l'œu. Lorsque tout a été ainsi disposé, j'ai laissé l'appareil dans le même état jusqu'au lendemain pour m' assurve que l'air ne pénérait d'aucun chéc alors jai marqué, avec une hande de papier, la hauteur de l'ean en FY, et j'ai allumé du charbon dans le fourneau.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'ouvrier dont je me suis servi se nomme Deforme; il demeure rue de Charonne. faubourg Saint-Antoine.

ETTET.

A mesure que les vaisseaux se sont échauffés, l'air qu'ils contenaient s'est dilaté, et l'eau est descendue en proportion; mais cet effet a eu des bornes, et au bout de quelque temps la dilatation s'est ralentie et l'eau est presque demeurée stationnaire; lorsque ensuite le feu a été assez augmenté pour faire rougir obscurément le fond de la cornue, l'eau a commencé tout à coup à descendre, presque à vue d'œil, à raison de 12 à 15 pouces cubiques par minute; sur la fin, le dégagement s'est ralenti; enfin, lorsqu'il a cessé entièrement, j'ai arrèté le seu et j'ai laissé refroidir parfaitement les vaisseaux. Bientôt l'air contenu sous le bocal n Noo s'est condensé à mesure qu'il se refroidissait, et l'eau a remonté; lorsqu'elle a été absolument fixée, j'ai marqué, avec une bande de papier, l'endroit où elle s'était arrêtée, et j'ai encore laissé les vaisseaux dans le même état pendant 48 heures, sans qu'il y ait eu de variation sensible dans la hanteur de l'eau; le thermomètre, dans le laboratoire, était alors à 15 degrés ;, et le baromètre à a8 pouces 1 ligne +.

Il ne sagissait plus que de déterminer la quantité de pouces cubes contenue entre les deux bandes de papier, et c'est ce que j'ai fait de deux manières : 1° En déterminant, par nne mesure exacte et par le calcul, la solidité du cylindre; 3° En emplissant d'eau l'intervalle compris entre les deux bandes de papier, et en déterminant le poids et le volume de cette eau. Ces deux méthodes m'ont donné des résultats assez exactement les mêmes, et la quantité de fluide élastique dégagé s'est trouvée, par l'ane et l'autre, de 560 pouces cubiques. La quantité de plomb résultant de cette réduction était environ de ; de pouce cubic d'où il suit que la chaux de plomb routient une quantité de lluide élastique égale à 747 fois le volume du plomb qui a servi à la former. Lorsque les vaisseus unot été désappareillés, ji ai secoué la cornue et j'en ai fait tomber le plomb; il était en grenaille mêlé avec une quantité considérable de poudre de charbon; l'ayant examiné avec attention, i n'ai pu y apercavoir aucenne portion de minimu no réduit. Le poids

de ce résidu était de 5 onces 7 gros 66 grains. J'ai répété cette expérience un très-grand nombre de fois, et les circonstances en ont toujours été très-exactement les mêmes.

#### afrirmoss.

Le poids des matières employées dans cette expérience était, avant la réduction, de 6 onces 6 grais il ne s'est plus touvé, après la réduction, que 5 onces 7 gross 66 grains; d'où il suit que la perte de poids a été de 6 gros 6 grains; expendant la quantité de fluide étastique déagée n'a été que de 560 pouces cubiques, et un pareil volume d'air de l'atmosphère ne devait peser ce jour-la que 3 gros 1 grains; il est vai que tout prote à croire que le fluide étastique des réductions métalliques, qui est le même que celui des effervescences, comme je le ferai voir dans la suite, est, lus pevant que l'air de l'amosphère; on a même vu (chap. I, p. 187) que sa pesanteur pouvait être évaluée a milie de grain le pouce; mais, en partant même de cette dernière évaluation, 560 pouces cubiques de fluide étastique ne péseraient encore que é gros 3 di grains, et il resterait toujours un défeit de poids de 1 gros de grains.

Quelques gouttes de flegme que j'avais constamment trouvé dans le récipient GH (fig. 10), dans toutes les réductions de chaux de plomb que j'avais faites, me firent soupconner qu'indépendamment du fluide élastique fité il existait une portion d'eau dans le minium, qu'elle s'en séparait pendant la réduction, et qu'elle était probablement la cause de la perte de poids que j'avais observée; mais, comme le récipient GH (fig. 10) était trop petit pour condenser suffissamment les vapeurs, je pensai qu'il était à propos de répéter l'expérience avec un appareil distillatoire ordinaire, e ne employant un plus grand ballon.

## TROISIÈME EXPÉRIENCE.

Déterminer la quantité d'eau qui se dégage de la réduction du minium par la poudre de charbon.

l'ai employé dans cette expérience, comme dans la précédente,

6 onces de minium et 6 gros de charbon en poudre; le ballon était percé d'un petit trou que j'ai été obligé de laisser ouvert pendant l'opération; le dégagement de fluide élastique s'est fait avec sillement, et, pendant le commencement de la réduction, il a passé quelque peu d'acu dans le récipient. Le poids de cette eau n'excédait pas 24 grains; elle consistait en un flegme insipide qui ne paraissait pas différer de l'eau distillé real.

#### RÉFLEXIONS.

Quoque le résultat de cette expérience ne donne que 2d grains de flegue, il est cependant probable qu'il sen est dégagé davantage; qu'une partie a été emportée par le courant du fluide élastique, et s'est dissipée en vapeurs par la tubulure du récipient; d'un autre côté, il est possible que le fluide élastique dégagé du minium soit un pu plus pesant que celui dégagé des effervescences, et il est très-probable que c'est à l'une de ces deux causes que tient le défini de poids observé dans la deuxième expérience.

Je m'étais proposé d'abord, pour éclaireir ce point, de détermine le rapport de posanteur des différents fluides étaciques qui se dégagent des corps, et de les comparer à celle de l'air de l'atmosphère; mais les différents appareità nécessaires pour remplir cet objet n'ayant pu être achevés à temps, je n'ai pas eru devoir différer pour cela la publication de cet ouvrage; j'aurai d'ailleurs plus d'une fois occasion de revenir sur cet obiet.

La quantité de poudre de charbon employée dans la deuxième expérience était de 6 gros; la quantité de fluide élastique obtenue pendant la réduction n'a pas excédé 4 gros ou 6 gros 2, tout au plus. Le poids du fluide élastique dégagé était doue beaucoup mointre que con lui de charbon employé, et on pouvait m'objecter que la quantité de fluide élastique dégagé pouvait aussi bien venir du charbon que de la chaux métallique. Pour prévenir cette objection, j'ai fait l'expérience qui suit.

#### OUATRIÈME EXPÉRIENCE.

Séparer d'avec le plomb la portion de charbon qui reste après la réduction.

Jai nis dans une cuiller de fer le résidu de la deuxième expérience. (On se rappelle qu'il était composé de grenaille de plomb et de poudre de charlon, et que son poids était de 5 onces 7 gros 66 grains). Stiôt que la poudre de charlon a commencé à s'échauller, elle «s'est allumée et s'est consommée peu à peu; après quoi il ne m'est plus resté qu'un rulot de plomb et un peu le chaux de ce même métal qui s'était reformé pendant la combustion du charbon. La totalité du plomb réunie pesait à très-peu près 5 onces 3 gros 12 grains. Je dis à très-peu près, parce que, pour peu qu'on ne pousse pas l'opération jusqu'à sa fin, il reste un peu de charbon non hrâlé; au contraire; pour peu qu'on la pousse trop loin, une partie du plomb se recalcine et augmente de poids; cette circonstance jette environ une douzaine de grains d'in-certitude sur le résultait aussi, n'est-ce quen répétant plusieurs fois l'expérience, et en m'arrêtant au moindre poids que je l'ai fixé tel qu'il est ici.

BÉFLEMONS.

Il suit de cette expérience, 1° que le rapport de pesanteur du plomb au minium est comme 5 onces 3 gros 19 grains à 6 onces, c'est-à-dire qu'avec 100 livres de plomb on peut faire 111 livres 10 onces de minium, ou, ce qui est encore la même chose, que 100 livres de minium contienent 83 pivres 9 onces 6 plomb; 2° que les 5 onces 7 gros 66 grains restant dans la cornue (3° expérience), après la réduction, étaient un composé de 5 onces 3 gros 13 grains de plomb et de figor 56 grains de charbon; la réduction n'avait donc récliement employé que 1 gros 18 grains de charbon; mais la quantité de fluide élastique dégagé dans la deuxième expérience, en mettant tout au plus bas, pesait au moins 3 gros ‡; elle n'avait donc pu être fournie par 1 gros ‡ de charbon, et il s'ensuit que c'est nécessairement aux dépens du minium que la plus grande partie du fluide élastique a été fournie. Quelque concluante que fit cette espérience, je ne n'en suis pascontenté, et j'ai eru devoir m'attacher sortout à canniner si le Aussiner. Si chaviner seul ne donnait pas, à un même degré de feu, un fluide élastique semblable à celui que j'avais obtenu de la réduction du minium; c'est la l'objet que je me suis proposé dans l'expérience qui suit.

#### CINQUIÈME EXPÉRIENCE.

Calciner à grand feu du charbon en poudre seul dans un appareil propre à mesurer la quantité de fluide élastique dégagé.

## PRÉPARATION,

J'ai fait courber un canon de fusil neuf et bien nettoyé en dedans, jen ai fait boucher la lumière et la culase, et j'ai fait recouvrir l'une et l'autre avec un morceau de fer soudé à chaud, afin d'être encore plus assuré que tout acels était exactement ferrué à l'air extérieur. I', ai introduit a gross de la même braise de boulanger en poudre qui m'avait servi dans les première et deuxième expériences, et je l'ai adapté à l'appareil de la figure o, a oquel j'ai été obligé de faire, à cette occasion, quelques légers chaugements, dont il servit superful de reudre complet; j'ai ensuite lufé tris-exactement toutes les jointures comme à l'ordinaire, j'ai élevé l'eau dans le bocal Mozo, je l'ai recouverte d'une petite couche d'huile, et, après m'être assuré que l'air ne précierait d'acuen côté, j'ai marqué la hauteur y de l'eau; enfin, j'ai allumé un feu très-vil autour du canon de fosil, et je l'ai tenu rougellane nendant une heure.

#### EFFET

Il y a d'abord eu d'ilatation de l'air par la chaleur comme à l'ordinaire, et la surface de l'eau s'est abaissée en proportiou; mais, lorsque le feu a été éteint, elle a remonté peu à peu, et, lorsque le canon de fusil a été entièrement refroidi, elle est revenue presque jusqua point d'où elle était partie; il s'est troué seulement une production d'air de 13 pouces cubiques, laquelle, au bout de deux jours, était réduite à 8. La pondre de charbon, pesée à la fin de cette expérience, n'avait perdu que 6 grains, encore est-il probable qu'il en restait quelque portion attachée au canon de fusil.

#### BÉFLEXIONS

Le feu, dans cette opération, a été infiniment plus fort et plus longtemps continué qu'il n'est nécessaire pour une réduction de chanx de plomb; cependant la production dair a été presque nulle, d'où il suit que l'air obteau dans les première et densième expéciences n'était pas seulement un effet de la calcination du charbon, qu'il était, au contraire, le produit de la réduction.

Jui annoncé que j'avais employé, dans celte expérience, un canon de finsil nuel et bien nettoyé en dedans, et cette circonstance est trèsremarquable, parce que les phéaomènes sont tout différents lorsqu'on emploie un canon rouillé en dedans; on obient alors un peu d'eau et une production de fluide élastique d'autant plus considérable que le canon était plus rouillé; mais il est sensible, d'après l'expérience précélente, que ces produits apapartienent à la claux de fer qui se réduit et non pas au charlon. Il m'est arrivé quelqueбois, avec des canons de fusil très-rouillés, de retirer jusqu'à 80 et 100 pouces cubiques de fluide élastique la première fois que je m'en servais. Le ne fais qu'indiquer cir cette expérience, me réservant de donner, dans la suite, différents déclais qui y sont relatifs.

On pourrait peut-être sonponner que le canon de fusil que j'ai employé dans la cinquième expérience, quoque neuf et bien nettoyé, conteuait encore de la ronille, et que c'est à cette circomstance que tenait le dégagement de 8 pouces de fluide élastique que j'ai observé; je me suis convaince du contraire en répétant la même expérience dans le même canon de fusil et avec de nouvelle pondre de charbon; il est chir que, si le fluide élastique eût été produit, dans l'expérience précédente, par la réduction de la ronille de fer du canon, ce dégagement n'aurait plus dù avoir lieu dans la seconde expérience; cependant, par le fait, la quantité de fluide élastique a été, cett dernière fois, de 12 pouces au moins, c'est-à-dire un pen plus grande qu'elle n'avait été la première fois; d'où il paraît prouvé que le dégagement appartenait au charbon.

La diminution de poids, dans cette expérience, a été de 8 grains.

# SIXIÈME EXPÉBIENCE.

Réduction du minium dans un canon de fusil.

## PRÉPARATION.

l'ai pris le même charbou qui venait d'être si fortement calciné dans l'expérience précédente, j'y ai mêté 4 onces de minium et j'ai remis le tout dans le même canon de fusil qui m'avait servi dans les deux calcinations précédentes, je l'ai adapté à l'appareil de la figure 10, et j'ai tout disposé de la même manière que dans la cinquième expérience; enfin, j'ai alluné du feu dans le fourmeau.

#### EFFET.

Dès que le canon de fusil a commencé à rougir obscurément, le dégagement de fluide élastique s'est fait avec une si grande rapidité, que l'eau descendait à vue d'œil dans le récipient NNoo (fig. 10). Le dégagement fini, j'ai continué de pousser le feu, mais il n'y a plus eu d'abaissement sensible. Lorsque ensuite les vaisseaux ont été refroidis, j'ai mesuré la quantité de fluide élastique dégagé, elle s'est trouvée de 360 pouces cubiques, c'est-à-dire de 90 pouces par chaque once de minium. On vient de voir ci-dessus (3e expérience) que 6 onces de minium avaient donné un dégagement de fluide élastique de 360 pouces cubiques; c'est un peu plus de 93 pouces par chaque once; d'où l'on voit qu'il se trouve un accord presque parfait entre les résultats de ces deux expériences. Comme dans l'opération dont je rends compte ici, le charbon avait été fortement calciné une seconde fois avant d'être combiné avec le minium, les résultats de cette expérience paraissent mériter quelque degré de confiance de plus que ceux de la troisième expérience.

#### RÉPLEUONS.

Il paratit prouvé, d'après ces expériences, que ce n'est point le charbon seul qui produit le dégagement de fluide élastique observé dans les première et deuxième expériences, ce n'est point non plus le minium seul, puisque, d'après les expériences de M. Hales (voy, p. hōg), il ne dunne que très-peut d'air; la majerne partie du fluide élastique dégagé résulte donc de l'union du charbon en poudre avec le minium. Cette dernière observation nous conduit insensiblement à des réflexions très-importantes sur l'usage du charbon et des matières charbonnenses en général dans les réductions métalliques. Servent-elles, comme le peusent les diseigles de M. Stalli, à rendre au métal le phologistique qu'il a perdu 7 on bien ces matières entrent-elles dans la composition même du fluide élastique? C'est sur quoi il me semble que l'état actuel de nos comaissances ne nous permet pas encere de prononcer.

Sil était permis de se livrer aux conjectures, je dirais que quelques expériences, qui ne sont pas assex complètes pour pouvoir être soumisse aux yeux du public, me portent à croire que tont fluide élastique riveilte de la combinisaion d'un corps quelconque, solide ou fluide, avec na principe inflammable, ou peut-être même avec la matière du fen pur, et que c'est de cette combinaison que dépend l'état d'élasticit, j'ajouterais que la substance fixée dans les chaux métalliques, et qui en augunente le poids, ne serait pas, à proprement parler, daus cette hypothèse, un fluide élastique, mais la partie fixe d'un fluide élastique qui a été déponillé de son principe inflammable. Le charbon alors, ainsi que toutes substances charbonneuses employées dans les réductions, aurait pour objet principal de rendre au fluide élastique fixé le phlogistique, la matière du feu, et de lui restituer en même temps l'elasticité uni en dérend.

Ce sentiment, quelque éloigné qu'il paraisse de celui de M. Stahl, n'est peut-être pas cependant incompatible avec lui; il est possible que l'addition du charbon, dans les réductions métalliques, remplisse en même teups deux objets : s' celui de rendre au métal le principe inflammable qu'il a perdu; 3º celui de rendre au fluide élastique fixé, dans la chaux métallique, le principe qui constitue son elasticité. Au surplus, je le répète eucore, ce n'est quave la plus grande circonspection qu'on peut hasarder un sentiment sur une matière si délicate ets idificite, et qui ient de tèx-per à une plus abscure encore, je veux dire à la nature des éléments mêmes, ou au moins de ce que nous regardons comme les éléments. Cest au temps seul et à l'expérence qu'il appartiendra de liver nos opinious.

## CHAPITRE VI.

DE LA COMBUSTION DE PLEIDE ÉLASTIQUE AVEC LES SUBSTANCES MÉTALLIQUES, PAR LA GALGINATION.

Je n'ai, jusquirie, prouvé l'existence d'un fluide élastique fixé, dans les chaux métalliques, que par le dégagement qui a lieu dans le moment de la réduction. Quoque les expériences que j'ai rapportées paraissent, à cet égard, de nature à ne laisser aucun doute, il faut avouer néamonis qu'on ne parvient à convainere, en physique, qu'autant qu'on arrive au même but par des routes différentes.

Je vais faire voir, en couséquence, dans le cours de ce chapitre, que, de même que toutes les fois qu'une chanx métallique passe de l'état de chanx à l'état de métal il y a dégagement de fluide élastique, de même anssi, toutes les fois qu'un métal passe de l'état de métal à celui de chanx, il y a absorption de ce même fluide, et que la calcination même est à peu près proportionnelle à la quantité de cette absorption.

## PREMIÈRE EXPÉRIENCE.

Calcination du plomb au verre ardent sous une cloche de cristal renversée dans de l'eau.

#### PRÉPARATION.

J'ai mis dans l'appareil représenté fig. 8, 3 gros de phomb en fames roulées, et je les ai exposées au foyer de la grande leutille de Tachirahausen de 33 pouces de diamètre, dont j'ai dijà parlé plus haut. Le foyer de cette leutille était rétréci et raccourei par le moyen d'une seconde, qui avait été ajoutée à la première à une distance convenable. Un moreeau de grès dur, de la nature de ceux qu'on emploie pour le pavé de Paris, servait de support au plomb; il était creusé dans le milieu pour l'emplecher de couler lorqu'il serait fondu.

EFFET.

Le plomb a fondu au même instant qu'il a été présenté au foyer; il a commencé bientôt après de s'en élever une fumée blanchâtre qui s'est rassemblée sur les parois intérieures de la cloche, et qui y a formé un dépôt jaunâtre. En même temps il s'est formé, à la surface du plomb, une légère couche de chaux, qui, par le progrès de la calcination, a pris une couleur jaune de massicot. Ces différents effets ont eu lieu pendant les cinq premières minutes, après quoi, ayant continué de tenir exactement le plomb au foyer, j'ai vu avec surprise que la calcination n'avait plus lieu. J'ai persisté, pendant une demi-heure, à suivre cette expérience, sans que je me sois aperçu que la conche de chaux formée sur le plomb ait augmenté de la moindre chose. On conçoit que l'air contenu sous la cloche devait être fort échauffé, et que, par sa dilatation, il devait avoir fait baisser la surface GH de l'eau; mais, à mesure que les vaisseaux se sont refroidis, elle a remonté, et enfin, lorsque tout l'appareil a été ramené au même degré de température qu'avant l'opération, il s'est trouvé une diminution, dans le volume de l'air, de 7 pouces cubes environ.

Le plomb, ayant élé rétiré, s'est trouvé tont aussi malléable qu'avant fopération, à la petite conche près de claux dont il était recurent, mais qui était extrémement mince. Il avait perdu près d'un demi-grain de son poids, mais il était évident, par l'imspection des fleurs junuse qui tapassient le dôme de la cloche, que cette diminution venoit de l'évaporation, et qu'en rapprochant leur poids de celui du plomb, il y aurait eu une augmentation de phusieurs grains.

# DECTIÈME EXPÉRIENCE.

## Calcination de l'étain,

l'ai exposé au foyer de la même lentille, et sous le même appareil, 2 gros d'étain; la calcination a été plus difficile encore que celle du plomh; le métal s'est couvert d'une petite couche de chaux, mais infiniment minec; il ya eu un peu de fumée. Pai continué l'opération pendant singt minutes assus maperevoir que la caloination fil auceun progrès. Lorsque les vaisseaux ont eu repris la même température qu'avant l'expérience, il ne s'est trouvé qu'une diminution insensible dans le volume de l'air; l'étain, avanté de repset, avait augmenté d'un buitième de grain envirou; du reste, il était malfiable comme avant l'opération, et n'avait qu'une conche extrémement minec de claux à sa surface,

## TROISIÈME EXPÉRIENCE.

## Calcination d'un alliage de plomb et d'étain.

Jai voulu essayer ai la calcination de l'étain et du plomb mèlés ensemble ne s'opérerait pas avec plus de facilité; jai composé en conséquence un alliage de parties égales de plomb et d'étain, et jen ai exposé 2 gros au foyer du verre ardent; la cloche n'avait, tout au plus, que moitié de la capacité de celle de la prenière expérience de ce chapitre, et u'avait une 5 nonces - de d'amètre.

Les matières se sont fondues sur-le-champ, il s'en est élevé beaucoup de fumée blanche, dont partie s'est attachée à la partie supérieure de la cloche, partie s'est déposée sur la surface de l'Inile. L'opération a été continuée pendant vingt minutes, après quoi la calcination paraissait beancoup plus avancée que dans less répériences précédentes; il y avuit avême des espèces de végétations à la surface : les vaisseaux réfroidis, il s'est trouvé une diminution de 5 à 6 pouces cubes dans le volume de l'air; la cloche contenait une grande quantité de fleurs, et le bouton d'étain et de plomb avait diminué de à grains; il y a apparence qu'on les aurait retrouvés et au delà duns la portion qui s'était sublimée. Quoique la calcination fût un peu plus avancée dans cette expérrence que dans les précédentes, cepondant la plus grande partie de l'alliage était encore mallésoble et dans l'état médalique.

Les expériences précédentes, quoique confirmatives de celles faites dans le chapitre V, me laissaient encore cependant quelque inquiétude : 1° Parce que la surface de l'huile renfermée sous la cloche se tronvant

78

exposée à un degré de chaleur assez considérable, il était possible qu'elle produist de l'air pendant la radination ou qu'elle en absorbât; s' Parce que, la chaleur du foyer étant trop violente, elle volatilisait le plomb et l'étain à mesure qu'ils se calcinaient, de sorte que je ne pouvais obtein à auen civattat fixe sur l'augmentation de pesanteur de ces métant. J'ai cherché à remédier à ces deux inconvénients dans l'exidérieure qui suit.

## QUATRIÈME EXPÉRIENCE.

Calcination du plomb sous un vase de cristal renversé dans du mercure

#### PRÉPARATION.

Je me suis servi d'un appareil à peu près semblable à celui représenté par la figure 8 : il en différait cependant, 1° en ce qu'à la place de la capsule BCDE j'avais employé une forte terrine de terre cuite et vernissée; 2º en ce qu'au lieu de l'emplir d'eau j'y avais versé 80 livres de mercure; 3º enfin, en ce qu'à la cloche FGH j'avais substitué une cucurbite de verre sans pontis. L'objet de ce dernier chaugement était d'avoir un vase de la même capacité que la cloche, mais dont l'ouverture fût plus étroite, afin d'employer moins de mercure. Ces dispositions faites, j'ai placé sur la colonne IK un grès creusé, contenant 3 gros de plomb; le creux du grès avait un bon ponce de diamètre et 4 lignes environ de profondeur; il était plat par le fond, afin que le métal présentât plus de surface aux ravous solaires; j'ai ensuite recouvert le tout avec la cucurbite de verre qui me tenait lieu de cloche; j'ai élevé le mercure avec le siphon LM jusqu'à la hauteur GH; j'ai très-soigneusement marqué le point auquel répondait sa surface avec une bande de papier qui faisait presque le tour du vase; enfin, j'ai présenté tout l'appareil au grand verre ardent, en observant que le plomb fût à un bon pouce du véritable fover, et qu'il n'éprouvât qu'une chaleur peu supérieure à celle nécessaire pour le faire fondre.

EFFET.

An même instant que le plomb a fondu, quoiqu'il det été tiré du centre il nu gros morceau, qu'il flu brillant sur toutes es faces, et qu'il n'ett pas la moindre appareuce de crasse, il s'est formé ceprodant sur-le-champ une pellicule à sa surface. Par le progrès de la calcination, ette pellicule est devenue jame de massicoi, il s'y est fait des dans le seus du méridien; après quoi, an bont de 1 o ou 1 a minntes, la calcination s'est arrivée, et on n'a plus observé d'effet seusible; il arrivait seulement que, dans les instants où la chaleur était un peu plus vive, le massicot findait en quelques endroits et formait un verre jau-natre; il s'elevait ensuite des portions ainsi vitrifiées une faméc assez abondante qui ternissait le laut de la cucurbite. Je m'oppossis, antant qu'il était possible, à cette évaporation, en éloiguant de plus en plus le plomb du rvai foyer de la lemille.

Le plomb a été ainsi exposé à l'effet du grand verre brâlant pendant i heure 45 minutes; mais, comme pendant et intervalle le soleil a été de temps en temps obscurci par de petits nuages, il ne faut guère compter que sur i heure i5 minutes de véritable effet.

L'opération finie, et les vaisseaux parfaitement réforids, la surface du mercure s'est trouvér emontée de a lignes \(\frac{1}{2}\) an-dessus de son niveau; le diamètre de la cuentritie, en cet endroit, était de 4 pouces \(\frac{1}{2}\), ce qui donne 3 pouces cubiques \(\frac{1}{2}\) pour la quantité d'air absorbée. Le plomb, ayant été soignensement détadét du support de grès, s'est trouvé puser 3 gros 1 grain \(\frac{1}{2}\); j'ai évalué \(\frac{1}{2}\) de grain environ les vapeurs jamaltres attachées aux parois de la cucurbite; l'angmentation totale du poids pendant la calcination avait donc été de a grains \(\frac{1}{2}\) environ, c'està-dire de \(\frac{1}{2}\) de grain par chaque pouce d'air. Il en résulte que la quantité de l'absorption est assec exactement proportionnelle \(\frac{1}{2}\) l'angmentation du poids de la chaum métallique.

La partie vide de la cucurbite, autrement dit le volume d'air dans lequel s'est faite la calcination, était de 75 pouces cubiques; d'où il suit que l'absorption a été précisément d'un vingtième.

#### GINQUIÈME EXPÉRIENCE.

Effet de l'air dans lequel on a calciné du plomb sur les corps euflammés.

Jui calciuf, comme dans l'espérience précédente, et dans le même appareil. 3 groc de plomb. L'opération fiuie, jai retourné brasquement la cucurhite FGH (fig. 8), je l'ai tournée de manière que son ouverture fût dirigée vers le haut, et j'y ai introduit sur-le-champ une bongie; etle y a bridé asexe bien dans le premier instant; mais insensiblement elle a commencé à languir, et elle s'est éteinte au bout d'une mintet environ.

# SIXIÈME EXPÉRIENCE.

Effet de l'air dans lequel on a calciné les métaux sur l'eau de chaux.

l'ai opéré, dans cette expérience, de la même manière que dans la précédente, avec cette différence seulement qu'au lieu d'introduire une bougie dans la cucurhite j'y ai versé de l'eau de chaux; j'ai ensuite bouchlé son ouverture, et j'ai agité fortement; l'eau de chaux a pris un petit coup d'eii louche presque imperceptible, mais il n'y a point eu de précipitation.

#### BÉPLEXIONS

Il résulte de ces expériences que l'air dans lequel on a calciné des métaux n'est point dans le même état que celui dégagé des effervescences et des réductions métalliques.

#### SEPTIÈME EXPÉRIENCE.

Calcination du fer par la voie humide.

J'ai mis dans une capsule de verre à onces de limaille de fer que jai hunectées avec un pen d'eau distillée, et j'ai recouvert le tout avec une cloche de verre dont la partie vide était environ de 200 pources cubiques de capacité. Pendant les premiers jours il n'y a pas en d'effet sensible : la limaille de fer la plus fine nageait sur la surface de l'eau sans se rédnire en rouille, le reste était au fond. Au bout de huit jours il y avait un peu de rouille de formée, et la diminution du volume de Lair était de 6 ou 8 pouces; au bout de quinze jours elle était de 15 pouces; au bout d'un mois, de 36; enfin, au bout de deux nois, elle a été portée jusqu'à 50 pouces environ; ce terme a été celui auquel l'absorption a cessé d'avoir lieu, car, au bout de sept mois, l'apparcil était encore dans le même état, et l'absorption n'avait pas augmenté de la moindre chose.

#### CONCLUSION DE CE CHAPITRE.

Il résulte de ces expériences :

- 1° Que la calcination des métaux, lorsqu'ils sont renfermés dans nue portion d'air contenue sons une cloche de verre, ne se fait pas, à beaucoup près, avec autant de facilité qu'à l'air libre;
- aº Que cette calcination même a des bornes, c'est-à-dire que, lorsqu'une certaine portion de métal a été réduite en chaux dans une quantité donnée d'air, il n'est plus possible de porter an delà la calcination dans le même air;
- 3º Qu'à mesnre que la calcination s'opère, il y a une diminution dans le volume de l'air, et que cette diminution est à peu près proportionnelle à l'augmentation de poids du métal;
- he Qu'en rapprochant ces faits de ceux rapportés dans le chapitre précédent, il paraît prouvé qu'il se combine avec les métaux, pendant leur calcination, un fluide élastique qui se fixe, et que c'est à cette fixation qu'est due leur augmentation de poids;
- 5º Que plusieurs circonstances sembleraient porter à croire que tout l'air que nous respirons n'est pas propre à se fixer pour entrer daus la combinaison des chaux métalliques, mais qu'il existe dans l'atmosphère un fluide élastique particulier qui se trouvemélé avec l'air, et que écs au moment où la quantité de ce fluide contenue sous la cloche est épuisée, que la calcination ne peut plus avoir lieu. Les expériences que je rapporterai dans le chapitre l\(\text{\text{A}}\) Onneront quelques degrés de probabilité de plus à cette opinier.

Les expériences dont je viens de rendre compte sembleraient en-

core conduire aux deux conséquences qui snivent: 1° que la calcination des métanx ne peut avoir lieu dans des vaisseaux exactement fermés, ou au moins qu'elle ne peut y avoir lieu qu'en raison de la portion d'air fixable qui y est renfermée; 2° que, dans le cas où la calcination pourrait s'opérer dans des vaisseaux exactement fermés et privés d'air; elle devrait alors se faire saus augmentation de poids, et par conséquent avec des circonstances fort différentes de celles qui s'observent dans les calcinations faites dans l'air.

La suite d'expériences que MM. Darcet et Rouelle out annoncées dans un mémoire inséré dans le Journal de Médeiene, du mois de janvier dernier, sur la calcination des métaux dans des vaisseaux de porcelaine exactement fermés, jettera sans doute une grande lumière sur ect objet. Peut-être cette calcination ne sera-t-clle qu'une simple privation de phlogistique dans le sens que Stahl l'entendait. Quoi qu'il en soit, les savants ne peuvent qu'altendre avec heaucoup d'impatience la publication de ces expériences, et la réputation que ces deux chimistes se sont justement acquise répond suffisamment de l'exactitule qu'on doit en attendre.

Nota. Je n'avais point connaissance des expériences de M. Priestley, lorsque je me suis occupé de celles rapportées dans ce chapitre. Il a observé, comme moi et avant moi, ainsi qu'on l'a vu dans la première partie de cet ouvrage, qu'il y avait une diminution dans le volume de l'air pendant la calcination des métaux. Cette diminution, dans quelques expériences, a été jusqu'au cinquième, même au quart du volume de l'air qu'il avait employé. Quuique je me sois servi de la lentille la plus forte connue, je n'ai pu porter cette diminution au delà d'un seizième par la voie sèche. Cette circonstance me porterait à sompçonner que le fluide élastique fixable répandu dans l'air y est peut-être plus abondant dans un temps ou dans un lieu que dans un autre; qu'il se trouve mêlé dans une plus grande proportion avec l'air atmosphérique dans les lieux habités, dans nos laboratoires, etc. que dans les plaines, les jardins, et en général dans les endroits où l'air est perpétuellement renouvelé. Au reste, M. Priestley s'est persuadé que la diminution du volume de l'air qu'il a observée venait d'une surabondance de phlogistique qui lui était fourni par la calcination du métal, et il ne parait pas avoir soupçonné que la calcination elle-même fût une absorption, une fixation du fluide élastique.

## CHAPITRE VII.

EXPÉRIENCES SUB LE FLUIDE ÉLASTIQUE DÉGAGÉ DES EFFERVESCENCES ET DES RÉDICTIONS WÉTALLIQUES.

Sprès avoir fait voir qu'il se dégage de la réduction du minim un fluide élastique très-abondant, il me reste à donner quelques expérieures sur la nature de ce fluide, et surtont à prouver sa parfaite identité avec celni dégagé des effervescences: mais, avant que d'entrer dans le détail des expériences qui me serviront de preuve, je crois devui les faire précéder ici de quelques descriptions préliminaires.

Appareil propre à obtenir le fluide élastique des effervescences aussi pur qu'il est possible, sans se servir de vessie.

Cet appared est représenté figure 13; 4BC est une houteille de la contenance d'environ 2 pintes, thublée en E, la même dont la description a été dounée plus haut, fig. 4. (Voy, p. 566.) On met dans cette bouteille de la craie en pondre grossière jusqu'au tiers ou jusqu'à moitié, tout au plus, de sa capacité, et on y lute l'entomoir G, de la même manière que dans les figures 5 et 7.

On emplit, d'un autre côté, d'ean pure, une bouteille O, on la renverse dans un sean de faience UVFF également plein d'eau, et on la pose sur un petit guéridon ou trépied de bois troué dans son milieu, et qui doit être lesté avec du plomb pour éviter qu'il ue surrage; on établit ensuite la communication entre la bouteille d et la bouteille O, par le moven des deux tuyaux coudés E et TALAM.

SS est un tuyau qui s'ajuste à frottement avec heaucoup d'evactitude aux deux tubes IE et TA. Ce tuyau SS a un robinet en R, qui s'ouvre et se ferme à volouté.

Lorsque toutes les jointures ont été exactement lutées avec du lut

gras, recouvert de vessies monillées, on introduit dans la bouteille A, par l'entonnoir G, assez d'acide vitriolique affaibli pour produire une quantité de lluide élastique au nouis capable de remplir le vide des vaisseaux, et de chasser l'air commun qui s'y rencontre. Cela fait, on bouche l'orifice de l'entonnoir avec le bouchon P (fig. 5); on l'emplique d'acide vitriolique affaibli; après quoi, au moyen du petit bâton IIP qui tient au bouchon P, on laisse entrer dans la bouteille A la quantité d'acide vitriolique mécessaire; ou ne doit pas oublier, en mèute tenns, d'oursi le robine B.

A mesure que le fluide élastique est dégagé de la craie dans la bonteille 4, il passe dans la bonteille 0, haquelle se vide d'ean dans la proportion. Il est nécessaire, dans quedques expériences, d'introduire dans la bouteille 0 une petite couche d'lunie qui nage à la surface de l'ean et qui empête de que le fluide élastique n'ait un fibre contact avec elle.

Manière de conserver le fluide élastique en bonteilles aussi longtemps qu'on le vent.

Quand toute l'eau de la bouteille O (fig. 13) a été déplacée par le fluide élastique, et qu'il ne reste plus qu'une petite couche d'huile dans le goulot, on en dégage l'extrémité M du siphon TXLM, on la bonche sous l'eau avec un bouchon de liége, et on la transporte ensuite partout où on le juge à propos. Le fluide élastique peut se conserver trèslongtemps dans cet état; cependant, lorsqu'on vent le garder d'une saison à l'autre et lui faire subir des alternatives de chaud et de froid. il est nécessaire de prendre quelques précautions de plus. Cet air étant, en effet, susceptible de se condenser par le froid comme celui de l'atmosphère, l'air extérieur, lorsque la température devient plus froide, presse sur le bouchon, et il est difficile qu'il ne parvienne, avec le temps, à s'introduire dans la bouteille et à se mêler avec le fluide élastique qui y est contenu. Il est aisé d'éviter ce mélange des deux airs en plongeant les bouteilles remplies de fluide élastique le col en bas, soit dans une terrine, soit même dans un bocal plein d'eau, comme un le voit représenté figure : 4. Dans les expériences où l'on ne craint pas la petite perte de fluide élastique causée par l'absorption de l'eau, ou

pent se dispenser de laiser une couche d'huile dans le col de la boutelle; cette précaution mêtre pourrait devoir nuisible dans le cos oi l'on voudrait conserver le fluide élastique pendant un temps trèscussidérable, parce que l'huile étant suceptible de fermenter et de se corrompre, elle pourrait produire des phénomiens particuliers. Il est nécessaire alors de laiser une petite couche d'eau dans le goulot de la boutelle à la place de la couche d'huile.

Manière de faire passer le fluide élastique d'un vase dans un autre.

Soit le récipient a NOI (fig. 10) qui contienne une certaine quantité de fluide élastique qu'on ait besoin de faire passer dans un bocal, dans une loutielle ou dans un autre vase quelconque ; on établit, au moyen du tuyan reconrbé EBO, et du tuyan SS garni de son robine R, une communication entre l'intérieur du récipient n NOI et le corps de pompe P. On établit également, par le moyen du tuyan SS, garni de son robinet R et de relai txIm, même communication entre la pompe P et le vase Q, lequel doit être exactement rempli d'ean; enfin on fait joure le piston Z de la pompe P. A chaque levée de piston, l'air du récipient a NOI passe dans le corps de pompe P, il est ensuite refoulé et obligé de passer dans le vase Q, dont à mesure il déplace l'eau. Si le vase dont on sesert est une bouteille, on peut la boucher sous Feau, et conserve le fuile élastique de la manière qu'ou vient d'indique, et conserve le fuile élastique de la manière qu'ou vient d'indique, et

Description d'un appareil propre à faire passer un fluide élastique à travers telle liqueur qu'on voudra, et à le recueillir ensuite pour l'examiuer.

Cet appareil, représenté fig. 15, ne diffère de celui de l'expérience précédente que par les bouteilles p' p'', l'esquelles sont placées entre le corps de pompe PP et le seau nnf; ces bouteilles sont sembhables en tout à celle représentée fig. 4. On les emplit d'eau de chaux ou de telle autre linquer à travers laquelle on veut faire passer le didé élastique; on établit communication de la pompe PP à la première par le moyen d'un tuyau coudé m' p' représenté séparément fig. 16. Enfin. Torsque, par le que du piston Zi. 6 fuide d'astique a passé dans le corps

de pompe P, et qu'il est ensuite refoulé, il est nécessairement obligé d'enfiler le tuyau w' p' et de bouillonner dans la liqueur contenue dans la labouteille p'; la pression l'oblige ensuite de continuer sa route et de bouillonner successivement, de la même manière, dans chaeune des bouteilles p' p'' en aussi grand nombre qu'on le jugera h propes, jusqu'à ee qu'enfin tout l'air qui n'a pu être absorbé par le fluide élastique passe dans la bouteille ou boeal Q par le moyen d'un tuyau txlm, représenté séparfement fig. 17.

Les differents appareils que je viens de décrire, changés et modifiés de différentes façons, ont suffi pour presque tontes les expériences que jai été obligé de faire sur le fluide élastique dégagé des corps. J'en excepte cependant celles relatives à l'air nitreux et à l'air inflammable de M. Priestley, dont je ne me suis pas encore compé, et qui estimate des précautions particulières. J'ai cru devoir faire précéder ces descriptions, afin de n'avoir plus à y revenir dans le cours de ce chapitre, et de n'être point obligé de couper le récit de mes expériences.

#### PREMIÈRE EXPÉRIENCE.

Effet du fluide élastique dégagé de la craie sur les animaux.

# PRÉPARATION.

Jai dégagé le fluide élastique de la craie par le moyen de l'acide vitriolique, et je l'ai fait passer, à l'aide de l'appareit représenté fig. 1.3, dans un bocol Q, qui se voit fig. 15, et qui est représenté séparément fig. 1.8 J'ai bouché le bocal sous l'eau avec un large bouchou de liége bien ajusté, après quoi je l'ai retourné; j'ai ôté le bouchon et j'y ai introduit sur-le-kamp un jeune moineau franc.

....

A peine avait-il atteint le fond du bocal qu'il est tombé de côté avec convulsions; l'ayant retiré au bout d'un quart de minute, il était expirant, et il ne m'a pas été possible, par auenn moyen, de le rappeler à la vie. La même expérience ayant été répétée sur un rat, il a péri avec les mêmes circonstances et à peu près dans le même intervalle de temps; ses flancs étaient affaissés et avaient une espèce de mouvement convalsif, comme s'il eût cherché à inspirer de l'air sans pouvoir y parvenir.

# DEUXIÈME EXPÉRIENCE.

Effet du fluide élastique dégagé des chaux métalliques sor les animoux

Jai rempli le même hocal Q, représenté fig. 15 et 18, de fluide élastique dégagé du minium par la réduction, et Jy ai successivement introduit un moineau, une souris et un rat. ils y sont morts presque sur-le-champ, de même que dans le fluide élastique dépagé des effervesences, et leur mort a été excompagnée des mêmes circonstances.

#### RÉPLEMONS

Ces expériences semblent laisser entrevoir une des principales causes de la mort presque subite des animanx dans le fluide élastique des effervescences et des réductions métalliques. Sans connaître très-précisément quel est l'usage de la respiration dans les animaux, nous savons au moins que cette fonction est si essentielle à leur existence, qu'ils périssent bientôt, si leurs poumons ne sont enflés presque à chaque instant par le fluide élastique qui compose notre atmosphère; or il est aisé de sentir que le fluide élastique des effervescences, ou celui des réductions métalliques, n'est aucunement propre à remplir cette fonction de l'économie animale; qu'il ne peut enfler le poumon des animaux comme l'air que nous respirons. On a vu plus haut, en effet, que ce fluide est absorbé avec une très-grande facilité par l'eau et par la plupart des liqueurs, qu'il se fixe avec elles et perd subitement son élasticité; il en résulte, par une conséquence nécessaire, que l'intérieur du poumon étant composé de membranes humides, de vaisseaux même, à travers lesquels transsudent continuellement des vapeurs aqueuses, le fluide élastique fixable ne peut y parvenir sans y perdre subitement son élasticité; bien plus, il est même probable que le fluide élastique fixable ne parvient point jusqu'aux dernières ramifications du poumon, qu'il est fixé avant d'y arriver. Le jeu du poumon doit donc être suspendu par le défaut de fluide élastique; il doit s'affaisser et devenir flasque, et c'est, en effet, ce que l'on observe dans la dissection des animaux qui ont péri de la sorte. On éprouverait pressque un même effet avec un soufflet dont l'inférieur serait humecté d'eau et dout on voudrait eutreteuir le jeu avec un fluide élastique fixable.

#### TROISIÈME EXPÉRIENCE.

Effet du fluide élastique dégagé des effervescences sur les corps embrasés et enflammés.

PRÉPARATION,

J'ai rempli de fluide élastique dégagé de la craie un bocal long et étroit représenté fig. 19. J'y ai plongé une bougie ou une chandelle allumée (fig. 20) suspendue par le moyen d'un fil de fer.

EFFET.

A peine était-elle parvenue à l'orifice du bocal, qu'elle ést éteinte en un elin d'œil; la partie elarbonneuse de la mèche est même devenue noire. Il m'est quelquefois arrivé de rallumer dix ou douze fois la même bougie et de l'éteindre autant de fois dans le même bocal, tant il est vrai qu'il faut un intervalle de temps assec considérable pour que le fluide élastique fixable se mêle avec l'air de l'atmosphère. On observe seulement que, chaque fois qu'on éteint de nouveau la bougie, il faut la plonger un pue plus avant que la fois précédente, cè qui semble prouver que l'union du fluide élastique avec celui de l'atmosphère ne se fait qu'à la surface et couche par couche, à peu près de la même manière que se fait une dissolution.

Un charbon ardent, plongé dans le même air, y devient noir surle-champ de la même manière que s'il était plongé dans de l'eau.

## QUATRIÈME EXPÉRIENCE.

Effet du fluide élastique dégagé des chaux métalliques sur les corps enflammés ou embrasés.

l'ai répété l'expérience précédente en employant, au lieu de fluide

79.

élastique dégagé de la craie, celui dégagé du minium; les effets ont été précisément les mêmes, et je n'ai pas aperçu la moindre différence.

#### CINOUTÈME EXPÉRIENCE.

Faire passer par de l'eau de chaux le fluide élastique dégagé d'une effervescence, et observer la quantité qui en est absorbée.

#### PRÉPARATION.

l'ai rempli de fluide élastique dégagé de la craie par l'acide vitrolique une bouteille de 206 pouces cubiques  $\xi$  de capacité; placée, le goulot en bas, dans un seuu VV rempli d'aun (fg, i5), et j'ai tout disposé sinsi qu'il est expliqué au commencement de ce chapière. Le bocal Q avait 69 pouces cubiques de capacité, il était exactement rempli d'eau, et les trois bouteilles p' p' p' contenaient ensemble Q l'ives  $\xi$   $\xi$  d'anc de chaux. Lorsque tout a été sains préparé, et que toutes les jointures ont été exactement lutées avec un lut gras, j'ai ouvert les robinets R r et j'ai fait agir le piston Z de la poupe P.

#### PEFF

Aussidu l'air a bouillomé dans les trois bouteilles p' p' p'', et, dès le premier coup, la première a commencé à prendre un coup d'œi nébuleux; la même chose est arrivée à la seconde vers la fin du deuxième coup; et à la troisième pendant le quatrième. l'ai été obligé de donner quinze coups de piston et denii pour remplir de fluide élastique le bocal O.

#### RÉFLEXIONS.

La capacité de la pompe est de 1 a pouces ; d'où il suit que la quantité de fluide d'assique que j'avais fait bouillonner clans Fean de tautiait de 18 pouces; elle s'était trouvée réduite, au sortir de l'eau de chaux, à 6g pouces; la quantité qui s'en était combinée avec la chaux était donc de 11 pouces, écal-d-dire de près des deux tiers.

Il est bon d'observer que cette expérience ne donne pas très-exactement la portion de fluide élastique susceptible d'être absorbée par la chaux; en effet, une portion de l'air contenu dans la partie vide debouteilles p' p' p' passe dans le bocal Q, et est remplacée par le fluide elastique; d'où il suit que la quantité de fluide élastique absorbée paraît moindre qu'elle ne l'est en effet. Il est probable, d'ailleurs, que p' livres  $\frac{1}{2}$  chau de chaux ne suitisent pas pour dépouiller le fluide élastique de toute la portion susceptible de se fixer, et qu'il en pénêtre encore quelque peu jusque dans le bocal Q; c'est sans doute par ces différentes raisons que le fluide élastique ne s'est réduit que de deux tiers dans cette expérience, tandis que M. Priestley est parvenu à le réduire des quatre cinquièmes.

## SIXIÈME EXPÉRIENCE.

Effet du fluide élastique des effervescences sur les animaux, lorsqu'il a été dépouillé de se partie fixable par la cheux.

Lorsque l'ean du bocal () (fig. 15) a touté été déplacée par le fluide déstique qui avait bouillonné à travers l'eau de chaux; j'ai été curieux d'éprouver l'effet qu'il produisait sur les animaux. j'ai retiré en conséquence de l'eau le bocal, après l'avoir bouché comme il a été dit cleasses, et j'ai introduit m jeune moineau; il n'a pas paru y souffiribien sensiblement pendant le premier instant; mais, au bout d'une minute, sa respiration a paru difficile, il ouvrait le bec, et au bout d'une minute il est tombé de côté presque sans mouvement: on l'a laissé dans cet état encore une bonne demi-minute, après quoi il a été retiré et exposé à un courant d'air libre. Il n'avait, aprais premier moment, d'autre mouvement que celui du bec, mais en moins d'une minute il est revenu à lui et s'est mis à courir et à valet.

#### SEPTIÈME EXPÉRIENCE.

#### Effet du même fluide sur les corps enflammés.

l'ai fait passer une petite portion du fluide élastique de la craie qui me restait encore de la bouteille A (fig. 15) à travers la même eau de chaux, et je l'ai ensuite reçue dans un petit bocal; une petite bougie,

que j'y ai descendue de la manière qu'il est représenté fig. 19 et 20, s'y est éteinte à l'instant.

L'oan de chaux qui avait servi à ces expériences, et qui était contenue dans les bouteilles p''p''p'', s'est trouvée dépouillée entièrement de son goût alealin. La chaux qui s'en était précipitée faisait une vive et longue effervescence avec les acides; et, d'après toutes les expériences auxquelles je l'ai soumise, je n'ai point trouvé qu'elle différât en rien de la craic.

#### HUITIÈME EXPÉRIENCE.

Faire passer à travers de l'eau de chaux le fluide élastique dégagé d'une chaux métalliquepar la réduction observer la quantité qui en est absorbée, et l'effet du résidu sur les animaux et sur les corpse edinamnés.

#### PRÉPARATION.

Au lieu de la bouteille 4 (fig. 15), je me suis servi du grand boeza  $NOO\left(\text{fig. 1}\right)$ , dans lequel j'a finit passer un mélange de 56 o pouces cubiques de finite élastique dégage d'une chaux mélanlique et de 8 o pouces enbiques d'air commun. J'aurais préféré, sans doute, de m'employer que du fluide élastique pur et nou mélangér amis l'appareil décrit plus haut, et représenté fig. 10, ne me permettait pas d'en obtenir de tel, parce qu'il reste loujours nécessirement de lair commun dans le vide de la corman d'at als en récipient tubulé GH. J'ai shaphé, de la même manière que dans l'expérience précédente, le grand siphon BBCD (fig. 10 et 11) à la pompe PP, et j'ai fait bouillonner le fluide élastique d'a traver quatre bouteilles qui contensient chacone 2 livres 10 onces d'ean de chaux; enfin j'ai disposé un boeal Q de 66 pouces de capacité pour recevoir l'air qui ne serait point absorbé par la chaux:

#### EFFET.

Dès le premier coup de piston, l'eau de chaux contenue dans la première bouteille a commencé à louchir, et elle s'est troublée très-sensiblement au second. L'eau de la seconde bouteille a commencé à louchir au troisième coup de piston; celle de la quatrième, au sixième.

Fai été obligé de pomper 135 pouces cubiques de fluide élastique pour déplacer tout l'eau contenue dans le bocal  $O_c$  et pour le remplir d'air, d'où il suit que 135 pouces avaient été réduits à 66 pouces en passant par l'eau de claux, c'est-à-dire que 6g pouces d'air étaient combinés, soit dans la chanx, aoit dans l'eau, et s'y étaient fixés.

Un rat, ayant été mis dans cetair, y a demeuré asser tranquille dans le premier instant, ensuité il a paru souffirir étest agité violemment; cufin, au bout de trois ou quatre minutes, il est tombé dans une espèce d'assoupissement et est resté sans mouvement et comme mort. L'ayant retiré, il a commencé, au bout de quelques minutes, à donner quelques signes de vie; il a'est ensuite ranimé pen à peu, et bientôt il est devenu aussi vif qu'upparavant.

Une bougie allumée, plongée dans ce même air, s'y est éteinte à l'instant.

L'eau des deux premières houteilles p'p', à la fin de cette opération, avait déjà forné un déput assex considérable, celle de la troisème et de la quatrième était déjà fort trouble; mais il était aisé de juger que toute la chaux qui y était en dissolution n'était pas encore précipitée. J'ai donc essayé de faire houillonner de nouveau fluide élastique à travers la même cau et de le faire passer dans le bocal Q: la quantité d'air mécessaire pour le remplir s'est trouvée de 120 pouces, d'ob il suit qu'il n'y en avait eu, cette seconde fois, que 5 à pouces d'absorbés par Fena de chaux, écst-à-dire précisément  $\stackrel{m}{=}$ .

l'ai rempli une troisième fois, de la même manière, le même bocal Q, et la quantité de fluide élastique absorbée par la chaux, dans cette troisième opération, n'a été que de 48 pouces, c'est-à-dire de .....

Le même rat, ayant été introduit dans cet air, a paru y souffrir beaucoup davantage; en moins d'une minute il est tombé sur le côté, je l'ai retiré, mais il était mort; il n'a plus été possible de le rappeler à la vie.

Enfin, j'ai rempli une quatrième fois le même bocal de la même

manière; il n'y a eu cette fois que 44 pouces de fluide absorbés, c'està-dire exactement les quatre dixièmes de la quantité employée; une souris introduite dans cet air y a péri en un tiers de minute.

#### RÉPLEXIONS

La quantité de fluide élastique nécessaire pour rempir, la première fois, le bocal Q, a été de 135 pouces cubiques; mais on doit se rappeler que ce fluide élastique contenuit † d'air commun; les 135 pouces cubiques étaient douc composés de 115 pouces à de fluide élastique étaggé de la chaute plombe, et de 19 pouces † d'air commun, nais l'air commun, celui de l'atmosphère, n'est point susceptible de s'unir subitement avec l'eau de chaux comme le fluide élastique des efferves-ences et des réductions; les 19 pouces † d'air commun ont donc dû, après avoir bouillonné dans l'eau de chaux, passer dans le bocal Q sans avoir subit de diminution. Il est évident, d'après ce calcul, que ce n'est pas réellement 135 pouces de fluide élastique qui ont été réduits à 66 pouces, mais 115 è qui ont été réduits à â6 è, L'eau a donc absorbé du volume du fluide élastique employé.

En appliquant ce calcul au second, troisième et quatrième bocal, ou trouvers que, pour le second, la quantité de fluide élastique employée a été de 103 pouces, qu'elle a étéréduite à fg, d'où il suit que la quantité absorbée par l'eau de chaux a été de 54 pouces cubiques, éests-dire de #::

Que, pour le troisième bocal, la quantité de fluide élastique employée a été de 88 ponces, qu'elle a été réduite à 50, c'est-à-dire que la quantité absorbée a été de 48 pouces, ou à très-peu près de la moitié:

Enfin que, pour le quatrième bocal, la quantité de fluide élastique employée a été de 94 pouces, qu'elle a été réduite à 50, c'est-à-dire que la quantité absorbée par la chaux a été de 44 pouces ou de 164 pouce

Une circonstance remarquable que j'ai indiquée plus haut, c'est que l'eau des bouteilles p' p' p'', qui était devenue tout à fait trouble dans le commencement de ces différentes opérations, et qui avait déposé toute

la chaux qu'elle tenaît en dissolution, s'éclaircissaît peu à peu vers la fin. La raison de ce phénomène dépend du fluide élastique dont l'eau s'imprègne, et à l'aide duquel elle devient capable de dissoudre la terre calcaire. On trouvers dans le chapitre qui suit quelques détails surcette dissolution.

## NEUVIÈME EXPÉRIENCE.

Effet d'un refroidissement très-grand sur le fluide élastique des effervescences,

La figure 3 i représente l'appareil que j'ai cru nécessaire pour cette expérience. A désigne une bouteille remplie de fuiné élastique dégagé de la craie par l'acide vitriolique; le tuyau EBCD y est exactement luté avec du lut gras recouvert de vessie, et il a'ajuste par son extrémité D avec le tuyau SS garni de son robinet R. Tout étant ainsi disposé, rip placé la bouteille A dans un seau que j'ai rempli de glace pilée et deset marin mêlée quesmble.

Réfléchissant ensuite sur cette expérience, j'ai considéré que son but principal était de rapprocher le fluide élastique, de le condenser le plus qu'il serait possible; qu'au moyen, cependant, de ce que l'air de la bouteille A n'avait aucune communication avec l'air extérieur. mon objet ne serait pas rempli; en effet, quelque degré de refroidissement que je lui eusse fait éprouver dans cet appareil, son volume serait toujours demeuré égal à la capacité de la bouteille; d'après ces considérations, j'ai senti qu'il était indispensable, pour pouvoir tirer quelque parti de cette expérience, de luter à l'autre extrémité du tuyau SS un siphon TXLM qui communiquât avec l'intérieur d'unc bouteille renversée O, remplie de fluide élastique également dégagé de la craie; alors j'ai ouvert le robinet R. Il est évident qu'au moyeu de la communication établie entre la bouteille A et la bouteille O, le fluide élastique ne pouvait se condenser par le froid dans la première sans qu'une portion de celui contenu dans la seconde passât pour remplacer le vide; de sorte que la condensation devait se faire alors aussi librement que possible.

L'air du laboratoire était à 10 degrés 1 au-dessus de la congélation.

Lorsque j'ai commencé cette expérience, le refroidissement a été d'environ 15 degrés au-dessous de la congélation. J'ai continué à entretenir, pendant cinq heures, cette même température, saus que le fluide clastique ait diminué plus que n'aurait fait de l'air ordinaire. Ayanécarté, au bout de ce temps, la glace qui environnait la boutelle, je l'ai trouvée couverte intérieurement d'efflorescences blanches, qui n'étaient autre chose que l'Ilumidité de l'air qui s'était condeusée par le refroidissement et qui avait formé une espèce de givre.

Il s'agissait ensuite d'examiner si le réfroidissement avait change la nature de ce fluide étastique, et s'il l'avait rapproché de l'ait-mosphère, comme l'avait avancé M. de Saluces. (Voy, première partie, page 470.) l'our cela, j'ai retouraé la houteille A dans un seau de faienter VI plein d'eau (fig. 16), j'en ai pompé le fluide élastique par le moyen de la pompe PP, et je l'ai fait houillonner à travers trois bouteilles j' p' p' remplies d'eau de chans.

Dès le premier roup de piston, la liqueur a commencé à devenir lonche, et elle s'est troublée ensuite de la même manière que si le diudé élastique n'est point été soums à l'épreuve du réfroilssement. J'ai également éprouvé l'effet de ce fluide sur les animaux : ils y ont péri en quelques secondes, et les corps enflammés s'y sont éteints à l'instant.

## CONCLUSIONS DE CE CHAPITRE.

Il résulte des expériences contenues dans ce chapitre :

Premièrement, qu'il existe un rapport presque parfait entre le fluide élastique dégagé de la réduction du minium et celui dégagé des effervescences, et qu'ils produisent l'un et l'autre les mèmes phénomènes sur l'eau de chaux, sur la terre calcaire, sur les corps allumés et sur les animaux:

Secondement, que ces deux fluides sont composés l'un et l'autre : 1° D'une partie fixable susceptible de se combiner avec l'eau, avec la chaux, etc. 2° D'une autre partie beaucoup plus difficile à fixer, susceptible, jusqu'à un certain point, d'entretenir la vie des animaux, et

80.

qui paraît se rapprocher beaucoup, par sa nature, de l'air de l'atmosphère;

Troisièmement, que cette portion d'air commun est un peu plus considérable dans le fluide élastique dégagé des réductions métalliques que dans celui dégagé de la craie;

Quatrièmement, qu'il paraît constant que c'est dans la partie fixable que réside la propriéténuisible de ce fluide, puisqu'il est d'autant moins funeste aux animaux qu'il en a été dépouillé davantage, ainsi qu'il est prouvé par la huitième expérience;

Giaquièmement, que rien ne met encore en état de décider si la partie fixable du fluide élastique des effervesceuces et des réductions est une substance essentiellement différente de l'air, ou si c'est l'air luimème auquel il a été ajouté ou retranché quelque chose, et que la prudence exige encore de suspendre son jugement sur cet article.

## CHAPITRE VIII.

DE QUELQUES PROPAIÉTÉS DE L'EAU IMPRÉGNÉE DU FLUIDE ÉLISTIQUE DÉGIGÉ DES EFFERVESCENCES OU DES RÉDUCTIONS MÉTALLIQUES.

M. Cavendish, M. Priestley et M. Rouelle ont fait part au public d'expériences très-nicéressantes sur la propriété dissolvante de l'eau imprégnée d'air fax, autrement dit du fluide élastique dégagé des effervescences; ils ont fait voir que cette eau avait la propriété de dissoudre les terres calcaires, le fer, le zine, la mine de fer, etc. J'ai été curieux de varier leurs expériences, de les étendre, s'il était possible, et jai essayé d'unit, trois à l'ouis, l'air fixe, les métaux et les aeides, afin d'aequérir quelques notions sur le degré d'affinité de ces différentes substances.

Pour remplir eet objet, j'ai d'abord imprégné une suffisante quantité d'eau distillée pure de fluide élastique dégagé d'une effervescence. Je me suis servi, à cet effet, de l'appareil représenté fig. 7.

J'ai versé de cette cau dans des verres dans lesquels j'avais mis préalablement de la dissolution de fer, de cuivre et de zine, par l'acide vitriolique; de la dissolution de fer, de cuivre, de plomb et de mercure, par l'acide nitreux; enfin, de la dissolution d'or par l'eau régale et du sublimé corrosit; en quedques proportions que j'aie tenté ces mélangje n'ai jamais pu opérer de précipitation, et les liqueurs sont restées aussi transparentes qu'elles étaient auparavant; bien plus, la dissolution de fer par l'acide vitriolique, qui était un peu louche, s'est même éclairies sur-le-champ par le mélange d'eau imprégnée de fluide élastique.

l'ai essayé de mélanger de la même cau avec de la dissolution d'argent par l'acide nitreux : la liqueur a pris un petit œil louelte, mais presque imperceptible, et il fallait y regarder avec l'attention la plus scrupuleuse, pour le remarquer. Cette circonstance pourrait laire soupenomer que le rosie contient quedques atomes d'acide marini; que cet acide, qui y est engagé dans une base, en est chassé par l'acide vitriolique, qu'il passe avec le fluide d'astique, et que c'est lui qui, s'unissant avec l'argent dans cette expérience, forme un peu de lune cornée; mais, en supposant même que ce soupeon fit fondé, cette quantité d'acide marin serait si peu considérable, qu'un grain d'esprit de sel, étendu dans a livres d'eau, produirait un effet beaucoup plus sensible.

Quoique ces expériences ne soient pas tout à fait complètes, pare que je n'ai pu les étendre à toutes les dissolutions métalliques, elles paraissent cependant prouver en général que les substances métalliques out plus d'affinité avec les acides minéraux qu'avec le fluide élastique fixable.

M. Hey, dont M. Priestley a publié quelques expériences, a annoncé que l'air fixe n'altérait point la couleur bleue du sirop de violettes, et, comme cette expérience a été depuis contestée, jai été curieux de la répéter: j'ai étendu, en conséquence, dans de l'eau impréguée de fluide élastique, du sirop de violettes, et j'ai comparé sa couleur avec celle du même sirop de violettes, et j'ai comparé sa couleur avec celle un même sirop de violettes, et j'ai comparé sa couleur avec celle un même sub d'altération sensible; cependant, en regardant avec une ascrupuleuse attention, le sirop de violettes mélé avec l'eau imprégnée de fluide élastique semblait d'une nuance un tant soit peu plus rouge; mais la différence était si faible, si imperceptible, qu'on pouvait presque en douter.

On peut se rappeler une expérience que j'ai rapportée dans cetteseconde partie, chapitre l. Si l'on verse peu à peu, sur de l'eau de chaux saturée, de l'eau impréprée de fluide élastique, aussiôt la fiqueur se trouble, et la chaux se précipite sons forme de craie; mais, si, après avoir précipité toute la chaux, on continue d'ajouter de nouvelle eau imprégnée de fluide élastique, peu à peu toute la craie qui s'était précipitée se redissout, et la liqueur acquiert la même transparence qu'auparavant. On a vu de même, dans le elhapitre précédent, que, si, après avoir fait bouillonner le fluide élastique dégagé, soit dune effeution métallique, à travers l'eau de chanx, et en avoir précipité toute la terre alealine sous forme de craie, on continue d'y faire bouillonner de nouveau fluidé élastique, la plus grande partie se redissout, et la liqueur reprend sa trausparence. Le fluide élastique, la plus grande partie se redissout, et la liqueur reprend sa trausparence. Le fluide élastique, l'air fixe, étant assez commun dans le règne minéral, ainsi qu'on en peut juger par les eaux jazeuses ou arérées, et par pluseurs autres phénomènes de la nature, la combinaison de cette substance avec les terres calcaires doit se rencontrer fréquemment dans les eaux; j'ai eru, en conséquence qu'il pourrait être intéressant d'examiner les effets que produisent, aur cette combinaison eurore peu connue, les différentes espèces de récetifs.

l'ai fait dissoudre à cet effet, dans de l'ou distillée, de la chaux jusqu'au point de saturation, et j'y ai fait bouillonner du fluide élastique provenant d'une réduction de chaux de ploub : d'abord, comme je l'ai anuoncé plus haut, la chaux s'est précipitée, puis elle s'est dissoute, et j'ai continué ainsi jusqu'à ce que je jugeasse l'eau aussi chargée de terre calcaire qu'élle le pouvait être.

J'ai versé cette cau sur une dissolution de fer et de euivre dans l'acide nitreux; la liqueur ne s'est point troublée, et il ne s'est fait aucun précipité. La dissolution d'argent par le même acide a donné un petit œil louche à la liqueur, mais presque imperceptible, et à pen prètel que je l'avais observé avec de l'eau imprégnée de fluide élastique seul.

Il n'en a pas été de même des dissolutions de fer, de euivre et de zine par l'acide vitriolique. La précipitation, il est vrai, n'a pas eu lieu dans le premier instant; mais, au bout de quelques secondes, la liqueur s'est troublée, et en peu de temps le précipité s'est rassemblé et s'est décose au fond du vase.

La dissolution du plomb par l'acide nitreux a donné sur-le-champ un précipité blanc fort abondant.

La dissolution du mercure dans l'acide nitreux n'a donné de préci-

pité qu'autant que j'employais beaucoup d'eau et peu de dissolution; ce précipité étoit de couleur jaune pâle; il est devenu peu à peu gris avec le temps.

La dissolution d'or par l'eau régale n'a donné aucun signe de précipitation.

Ini aussi essayé sur cette esu l'elfet des alcalis fixes et volatifs, caustiques et non caustiques : tous occasionnent la précipitation de la terre alcaline sous forme de craie, c'est-à-dire qu'ils loi enlèvent la portion de fluide élastique surabondante qui la tenait en dissolution, mais ils ne peuvent l'en déposible au dels; on a vu, en effet, que le fluide élastique avait plus d'affinité avec la terre alcaline qu'avec les alcalis salins.

La même eau, versée sur du sirop de violettes, en attaque peu la couleur; on remarque cependant une légère nuance de verdâtre qui devient plus sensible au bout de quelques heures.

Toutes ces expériences ont le même succès, soit qu'on emploie le fluide élastique dégagé des effervescences, soit qu'on emploie celui dégagé des réductions métalliques.

## CHAPITRE IX.

DE LA COMBESTION DU PHOSPHORE ET DE LA FORMATION DE SON ACIDE.

#### PREMIÈRE EXPÉRIENCE.

Combustion du phosphore sous une cloche renversée dans de l'eau.

PREPARATIO

J'ai mis dans une petite capsule d'agate 8 grains de phosphore de Kunckel; j'ai placé cytte petite capsule sous une cloche de verre renversée dans de l'eau, et j'ai introduit, avec un entonnoir recourbé, une petite couche d'huile sur la surface de l'eau; cet appareil est le même que celui représenté fig. 8. J'ai ensuite fait tomber sur le phosphore le fover d'une leutille de verre de 8 pouces de damàtre.

LFFFT

Bientòt le phosphore a fondu, puis il s'est allumé en donnant une belle flamme; en même temps il sen élevait une grande quantité de vapeurs blanches qui s'attachaient à la surface intérieure de la cloche, et qui la ternissient; ces vapeurs, ensuite, en quelques minutes, sont timpées en déliquium, et ont formé des gouttes d'une liqueur claire et limpide. Dans le premier instant, l'eau de la cloche a un peu haissé, en raison de la dilatation occasionnée par la chaleur; mais bientot elle a commencé à remonter sensiblement, même pendant la combustion, et, lorsque les vaisseaux ont été refroidés, elle s'est arrêtée à 1 pouce 5 lignes au-dessuud és on premier niveau.

#### BEFLEXIONS.

Le diamètre intérieur de cette cloche était de 4 pouces ;; d'où il suit que l'absorption de l'air avait été de 1 9 pouces ;. Ayant retiré la capsule de dessous la cloche, il s'est trouvé au fond une matière jaune qui n'était autre chose que du phosphore à demi décomposé; je l'ai javi et séché, après quoi il pesait entre : et a grain, d'où il suit qu'i n'y avait eu réellement que 6 à 7 grains de phosphore de brûlé, et que l'absorption d'air avait été environ de 3 pouces par chaque grain de plosoblore.

La portion de la cloche au-dessus de l'eau était de 109 pouces cubiques de capacité. L'absorption d'air avait donc été de ;; ou, ce qui est la même chose, entre un cinquième et un sixième de la quantité totale d'air contenue sous la cloche.

## DEUNIÈME EXPÉRIENCE.

Combustion du phosphore sous une cloche renversée dans du mercure.

#### PRÉPARATION.

l'ai répété cette expérience avec la même cloche que ci-dessus, j's ai employé également 8 grains de phosphore, enfin j'ai fait en sorte que toutes les circonstances fusent absolument les mêmes, à la seule différence qu'au lieu de renverser la cloche de verre dans un vase rempli d'eau et recouvert d'une couche d'huile, je l'ai renversée dans un vase rempli de mercure.

#### EFFET

La combustion s'est faite à peu près comme dans l'expérience précédente, avec cette différence que les vapeurs qui s'attachient à la cloche étainet no florons beaucoup plus légers, beaucoup plus blancs, et qu'ils ne sont point tombés de même en deliquius. Indépendamment de ceux attachés à la cloche, la petite capsule en était couverte. L'absorption d'air a été de 16 pouces cubiques ; c'est-à-dire d'un peu moins de 3 pouces par grain de phosphore. Il restait de même dans la capsule un peu de résidu phosphorique jaune à deur décomposé.

# TROISIÈME EXPÉRIENCE.

Combination du phosphore sur le mercure, à moindre dose que dans les expériences précédentes.

Jui essayé de brûler sous la même clorhe, et également sur du mercure, du phosphore à moindre dose, c'est-à-dire en quantité moindre que 8 grains: la quantité d'air absorbée a diminué en proportion que je diminuais la quantité de phosphore, et elle a constamment été entre a pauces; et a pouces; par charque grain, déduction faite de la pelite portion de résidu jaume qui restatit à chaque combustion.

#### QUATRIÈME EXPÉRIENCE.

Déterminer la plus grande quantité de phosphore qu'on paisse brûler dans une quantité donnée d'air, et quelles sont les limites de l'absorption.

#### PRÉPARATION.

Fai mis dans le même appareil, c'est-à-dire sons une cloche plongée dans du mercure, 24 grains de μhosphore dans une capsule d'agate.

EFFET.

La combustion s'est faite, dans le premier moment, de la même manière que si la quantité de plosophore n'ent été que de 6 à 8 grains, à l'exception cependant qu'elle a été plus rapide, plus instantanée, et que la dilatation a été plus forte; mais bientôt, quoiqu'il y cêt encre une quantité considérable de phosphore non brité, la combustion a cessé, et il ue m'a plus été possible de la rétablir à l'aide du verre ardeut; je parvenais bien à fondre le phosphore, à le faire houillonner, à le sublimer même, mais il ne s'enflanunait plus. La portion d'air absorbée, dans cette expérience, s'est trouvée de 1 y à 18 pouces environ, et, en comparant la quantité restante de phosphore avec celle que j'avais employée, il s'est trouvé que la quantité brâtée n'avait encrer été que de 6 à y grains.

## RÉFLEXIONS.

l'ai répété un grand nombre de fois ces expériences, et les résultats out toujours été les mêmes, à quelque différence près, dans les quantités d'air absorbées; jamas il m'a été possible de porter cette absorption au delà de 20 ou 21 pouces dans une cloche de 100 pouces de capacité, c'est-à-dirc qu'elle a approché beaucoup du cinquième du volume total sans pouvoir y arriver. Souvent, après avoir laissé refroidir les vaisseaux pendant plusieurs heures, j'essayais de rendre l'air sous la cloche en la soulevant; sitôt que le phosphore recevait le contact du nouvel air, il se rallumait sur-le-champ, et, lorsque je le coutrais de nouveau avec une autre cloche à peu près de même capacité, il s'en brâlait encore 6 à 8 grains; après quoi le phosphore s'éteignait, sans qu'il fût possible de le rallumer autrement qu'en lui rendant de nouvel air.

Ces expériences semblaient déjà conduire à penser que l'air de l'air mosphère, ou un autre fluide élastique quelconque contenu dans l'air, se combinait, pendant la combustion, avec les vapeurs du phosphore: mais il y avait bien loin d'une conjecture à une preuve, et le point essentiel était d'abord de bien établir qu'il se faisait, en effet, une combinaison d'une substance quelconque avec la vapeur du phosphore pendant sa combustion. Les expériences suivantes m'ont paru propres à fournir cette preuve.

## CINQUIÈNE EXPÉRIENCE.

Déterminer, avec autant de précision que ce genre d'expérience le comporte, l'augmentation de poids des vapeurs acides du plussphore qui brile.

## PRÉPARATION.

J'ai introduit (fig. 22) dans une bouteille P, de cristal, à large goubot, une petite capsule de verre B, dans laquelle j'ai ins 8 grains de phosphore; j'ai bouché très-exactement cette bouteille avec un houchon de liége, et j'ai pesé le tout jusqu'à la précision d'un demi-grain; j'ai resuite débouché la bouteille, je l'ai lipacée sur-le-champs sous la cloche de cristal ACG, qui m'avait servi précédemment; enfin j'ai élevé le mercure jusqu'en CG, et j'ai allumé le phosphore avec un verre ardent.

EFFET.

L'acide phosphorique s'est sublimé en flocons blancs qui se sont atlachés la plupart aux parois intérieures de la bouteille P et sur la capsule B; un quart au moins est sorti au dehors de la bouteille, et s'est déposé partie sur la surface du mercure, partie sur les parois intérieures de la cloche, partie enfin sur la surface extérieure de la bouteille.

Lorsque les vaisseaux ont été refroidis, l'absorption s'est trouvée de tô à 17 pouces cubiques, et il restait une petite portion de matière jaune non brôlée. J'ai alors enlevé la cloeke 4 avec les précautions convenables, et en moins de quatre secondes j'ai rebouché la bouteille P avec son bouchon de liége. Il est aisé de sentir qu'en un si court intervalle de temps, l'air contenu dans la houteille P ne pouvait avoir été remoucé et rempalce par de l'air chargé d'humôléé, ou, au moins, que, si cet effet avait pu avoir lieu, ce ne ponvait être que pour une quantité pressur insensible.

La bouteille P ayant été très-exactement essuyée et nettoyée en choros, je l'ai portée à la balace et f'ai trouvé son poids augmenté de 6 grains, c'est-à-dire qu'au lieu de 8 grains de phosphore que j'avais mis dans la houteille, il s'y trouvait i 4 grains, soit d'acide phosphorique concret, soit de phosphore à demi décomposé; mais on se rap-pelle qu'il était sorti, pendant la combustion, au moins un quart de 3 grains d'acide phosphorique (à 2 grains d'un et la bouteille, c'est-à-dire 3 à 6 grains d'où le de phosphorique concret, autement dit que 6 à 7 grains de phosphore alsorbent 1 o à 12 grains d'une substance quelconque contenue dans l'air enfermé sous la cloche. Cette expérience laisse trop de marge pour qu'on puisse rassonnablement établir quelque doute sur son résultat, et tous les arguments qu'on pourrait faire ne tendraient tout au plus qu'à réduire l'augmentation de poids à 8 ou 10 grains, au lieu de 10 ou 12.

#### BÉFLEXIONS.

La quantité d'air absorbé était de 17 pouces au plus, combinés avec le phosphore pour former l'acide phosphorique; ils lui ont communiqué une augmentation de poids de 10 à 19 grains; d'où il luit que le fluide élastique absorbé pèse environ ; de grain le pouce cube, c'està-dire à peu prês un quart de plus que l'air que nous respirosa.

Mais, si la matière attirée par le phosphore, peudant sa combustion, est la partie la plus pessante de l'air, pourquoi ne serait-ce pas l'eau elle-même que ce fluide tient en dissolution, et qui est répandue dans l'atmosphère en si grande abondance et dans une espèce d'état d'expansion? Sans doute, me suis-je dit à moi-mème, l'eau est nécessaire à l'aliment de la flamme; tant que l'air en contient, il est propre à entreteuir la combustion; en est-il dépouillé, la combustion ne peut plus avoir l'ieu.

Ce sentiment était probable et se présentait avec un air de vérité propre à séduire; aussi me suis-je empressé de le soumettre à l'épreuve de l'expérience, et voici le raisonnement que j'ai fait. Si cette théorie de l'absorption de l'eau est vraie, il doit en résulter trois choses:

1º Qu'en rendant à l'air renfermé sous une cloche dans laquelle on brûle du phosphore, de l'eau réduite en vapeur, à mesure qu'il y en a d'absorbée, la combustion, loin de cesser, doit se prolonger très-longtenus;

a° Que, dans ce cas, il ne doit plus y avoir de diminution dans le volume de l'air à mesure que le phosphore brûle;

3º Qu'en reudant à un volume d'air dans lequel on a brâlé du phosphore, qui atéé épuisé per conséquent d'eau, et qui a été diminué de près d'un cinquième de l'eau réduite en vapeur, on doit produire dans son volume une augmentation égale à la diminution qu'il avait essuyée pendant la combustion.

Ces réflexions m'ont conduit aux expériences qui suivent.

#### SINIÈME EXPÉRIENCE.

Briller du phosphore sous une cloche plongée dans du mercure, en entretenant sous la même cloche une atmosphère d'eau réduite en vapeur.

#### PRÉPARATIO

J'ài mis suffisante quantité de mercure dans une petite terrine, j'y ai fait nager deux petites capsules d'agate. l'une contenant 8 grains de phosphore, l'autre environ 1 gros d'eau, je les ai recouvertes toutes deux avec une cloche de cristal, et j'ai élevé le mercure dans la cloche à une lauteur convenable.

Jui fait tomber d'abord le foyer du verre ardent sur la capsule qui contenait Feau, en quelques minutes elle vis c'ébaulife, puis elle a bonilli, et il s'en est élevé des vapeurs qui se condensaient en gouttes et qui conlaient le long des parois intérieures de la doche. Lorque j'ai déi parfaitement assuré qu'il existait sons la cloche une atmosphère aboudante de vapeurs aqueuses, j'ai cessé de faire bouillir l'eau et j'ai fait tomber le foiver du nuême verre ardent sur le phossibore.

#### LIFES

La combustion s'est faite comne à l'ordinaire, il y a en même quantié d'air absorbé, et l'expérience n'a différé de toutes celles faites sur le mercure qu'en ce que l'acide, au lieu d'être en fleurs blanches et sons forme concrète, s'est déposé en gouttes sur les parois de la cloche en raisou de la quantité d'ean qu'in lui avait été fournie.

#### SEPTIÈNE EXPÉRIENCE.

## Rendre de l'humidité à l'air dans lequel a brûlé le phosphore.

l'ai répété la même expérience, en observant de brûler d'abord le phosphore et de faire bouillir l'eau ensuite par le moyen du verre ardent.

#### EFFET.

Les vapeurs acides se sont déposées sur les parois de la cloche en flocons d'un blanc moins beau que dans l'expérience précédente, et en quelques minutes elles sont tombées en deliquiem, à raison de l'humidité que l'eau, quoique froide, avait fourrie sous la clothe. Les vaisseaux refroidis, l'absorption de l'air s'est trouvée à peu près égale à celle éprouvée dans les expériences précédentes; jai fini alors mobbre le foyer du verre ardent sur l'eau contenue dans la capsule, et je Tai fail houilir; la vapeur s'est bientôt répandue dans la capsuité de la doche, elle sets même rassemblée en gouttes le loug de ses parois; mais la hauteur du mercure n'a ni augmenté ni diminué, c'est-à-dire que le volume de l'air est restê très-exactement le même.

#### HEITIÈME EXPÉRIENCE

Essayer si, à l'aide d'une atmosphère d'eau réduite en vapeurs, on peut brûler une plus grande quantité de phosphore dans une quantité donnée d'air.

#### PRÉFABATION.

J'ai employé dans cette expérience les deux capsules d'agate employées dans les précédentes; j'ai mis dans l'une un peu d'eau distillée, dans l'autre, 18 grains de phosphore; j'ai fait bouillir l'eau à l'aide du verre ardent; enfin, j'ai allumé le phosphore.

EFFET.

Il ne s'en est brûlé que 7 à 8 grains, après quoi la combustion a cessé; il ne m'a pas été possible de la ranimer à l'aide du verre ardent; la plus grande partie du phosphore non brûlé était restée dans la capsule; quelques portions s'étaient sublimées aux parois intérieures de la doche; l'absorption d'air était de 18 pouces ‡, c'est-à-dire toujours à pen près la même que dans les autres expériences.

#### RÉPLE VIONS

Il paralt constant, d'après ces expériences, que la diminution du volume de l'air qui s'observe pendant la combustion du phosphore ne tient point à l'absorption de l'eau qui y était contenue; que la plus ou moins grande quantité d'eau introduite sons la cloche et érombinée avec l'air qui y est enfermé ne change rien aux phénomènes, et que la seule différence qui en résulte est d'avoir l'acide ou concret ou fluor. Ce n'est pas que je veuille nier que l'acide phosphorique, en se formant, ne puisse enlever à l'air une portion de l'humidité dont il est chargé; il est mêne très-probable que cet defla a lieu, et c'est san doute en raison de cette humidité que l'augmentation de pesanteur observée dans la cinquième expérience s'est trouvée un peu plus grande qu'elle n'airari d'i l'tre, proportionnellement à la quantité d'air absorbée; nais il ne m'en paralt pas moins prouvé par tout ce qui a précédé :

- 1° Que la plus grande partie de la substance absorbée par le phosphore, pendant sa combustion, est autre chose que de l'eau;
- 2º Que c'est à l'addition de cette substance que l'acide phosphorique doit la plus grande partie de son augmentation de poids;

3º Enfin, que c'est à sa soustraction que l'air dans lequel on a brûlé du phosphore doit sa diminution de volume. Une dernière expérience que je vais faire précéder par quelques réflexions préliminaires portera, à ce que l'espère, ces vérités insui à l'évidence.

Je suppose qu'une bouteille, ou un autre vase quelconque à goulde troit, soit exactement remplie d'ean distillée, de manière qu'il ne soit plus possible d'en ajouter une seule goutte sans en répandre par-dessus les bords. Si ensuite on introduisait dans cette bouteille de l'acide hosphorique, ou un autre acide quelconque dans un état de concentration absolue, c'est-à-dire absolument privé d'eau, il est clair qu'il arriverait de deux choses l'une : ou cet acide se logerait entre les par-ticules d'eau et se combinerait avec elle sans en augmenter le volume; ou bien, ce qui est plus probable, en se mélant avec l'eau il en écarterait les parties, et il résulterait du mélange un volume plus grand que n'était celui de l'eau; alors il y aurait une quantité de fluide excédante à ce que la bouteille pourrait contenir, et cet excédant à écoulerait par-dessus ses bords.

Je suppose que la quantité d'acide introduite fût inconnue, il ne serait pas difficile de la déterminer dans le premier cas; il ne s'agirait que de peser la bouteille, et l'augmentation de poids qu'elle aurait acquise serait égale au poids de l'acide ajouté.

Il n'en serait pas de même dans le second cas: alors, pour avoir la quantité d'acide introduite dans la bouteille, il faudrait ajouter à l'aug-mentation de poids qu'elle aurait acquise le poids du fluide qui se serait écoulé par-dessus ses bords; mais il demeurerait toujours pour constant, et l'on pourrait regarder comme démontré que, dans les deux cas, la quantité d'acide ajouté, si elle n'est plus grande, est au moins égale à l'augmentation de poids que la bouteille a acquise. Ces rélations vont s'appliquer tout naturellement à l'expérience qui soit.

## NEUVIÈME EXPÉRIENCE.

Examen du rapport de pesanteur de l'acide phosphorique avec l'eau distillée. et des conséquences qu'on en peut tirer.

l'ai pris un grand plat de faience émaillée au milieu duquel j'ai placé une petite soucoupe d'agate, et j'ai recouvert le tout avec une grande cloche de verre, de manière cependant que les bords du plat débordassent ceux de la cloche. L'avais préalablement humecté l'un et l'autre vase avec un peu d'eau distillée. L'appareil ayant été ainsi disposé, j'ai mis dans la soucoupe d'agate 2 ou 3 grains de phosphore, et je les ai enflammés par le moyen d'une lame de couteau légèrement échauffée que je passajs sous la cloche et avec laquelle je touchais le phosphore. Sitôt que l'inflammation avait lieu, il s'élevait du phosphore une colonne de vapeur blanche très-épaisse qui se répandait dans la cloche; mais ce qui est remarquable, c'est que, quoique la cloche fût simplement posée sur le plat, et qu'elle ne le touchât pas même exactement dans tous les points, la vapeur qui circulait dans son intérieur, au lieu d'être chassée en dehors par la dilatation occasionnée par la chaleur, semblait, au contraire, être repoussée en dedans par des bouffées d'air extérieur qui s'introduisaient sous la cloche. Cette circonstance n'empêchait cependant pas que, dans quelques autres instants, il ne s'échappât quelque peu de vapeurs.

Il fallait environ une heure pour condenser la totalité des vapeurs

contenues sous la cloche, après quoi je recommençais la même opération avec la précaution seulement de réimbiber la cloche, soit avec de l'ean distillée, soit avec l'eau même qui avait déjà servi et qui devenait de plus en plus acide.

Îl est hon d'observer qu'à la fin de chaque combustion il restait constamment, au fond de la soucoupe d'agate, quelques portions de la matière jaume dont j'ai parfé plus hant, et qui n'est autre chose que du phosphore à demi décomposé; j'avais soin de les mettre à part. Il continué à l'infler ainsi du phosphore jasqu'à la concurrence de a gros la grains; après quoi, ayant lavé et séché la matière jaune qui me restait, je l'ai trouvée du points de 3a grains; la quantité de phosphore que j'avais brêtle n'était donc récliement que de 2 gros 10 grains.

La liqueur résultant de cette opération était claire et limpide, sans coulent, sans odeur, et avait une saveur acide comme aurait eu de l'huite de vitriol étendue dans beaucoup d'eau. Il était clair que cette liqueur n'était autre chose qu'une eau distillée dans laquelle on avait introduit une certaine quantité d'acide phosphorique, et je pouvais hai appliquer les réflexions qui ont précédé cette expérience.

J'ai choisi, en conséquence, une fole à peu près capable de contenir un l'acide phosphorique que J'aviso lobteu, «t. comme, après y avoir mis est acide, il restait encore une potite portion vide pour arriver jusqu'au goulot, je l'ai remplie avec un peu d'eau distilée, et j'ai lié un fil exactement à l'endroit jinsques auquel venait la surface de la liqueur; la houteille ayant été portée à la balance, le poids de l'acide, déduction faite de la tare, s'est trouvé de 6 onces 7 gros 6 grains ;

J'ai ensuite vidé la bouteille, je l'ai très-exactement rimée, et j'y ai introduit de leau distillée jusqu'à la même marque. Le poids de cette eau, déduction faite de la tare, s'est trouvé de 6 onces 4 gros 43 grains, ce qui donnait, pour l'excédant de poids de l'acide sur l'eau distillée, 3 gros 37 grains ½.

Il est clair, d'après ee qui a été dit plus haut, qu'un excès de poids de 3 gros 27 grains ; annonçait au moins qu'il existait dans la liqueur 3 gros 27 grains ; d'acide dans les suppositions même les plus défavorables; cepeudant la quantité de phosphore employée n'était que de agros 10 grains d'où il suit évidemment que le phosphore avait altiré, peudant la combustion, au moiss 1 gros 17 grains d'une substance quel-conque. Cette substance ne pouvait être de l'eau, parce que de l'eau n'aurait pas augmenté la pesanteur spécifique de l'eau, c'était donc on l'air lui-même, ou un autre fluide élastique conteun, dans une cretaine proportiou, dans l'air que nous respirous. Cette dernière expérience me paralt si démonstrative, que je ne prévois pas par quelle objection on pourrait l'attaque.

# CHAPITRE X.

EXPÉRIENCES SUR LA COMBUSTION ET LA DÉTONATION DANS LE VIDE.

Si la combustion du phosphore consiste essentiellement, comme les expériences précédentes parsissent le prouver, dans l'absorption de l'air ou d'un autre fluide élastique contenu dans l'air, il doit en résulter que la combustion du phosphore ne peut se faire saus air; qu'elle un peut, par conséquent, avoir leu dans le vide de la machine pneunatique, et Jai été curieux de me procurer ce nouveau complément de preuve.

# PREMIÈBE EXPÉRIENCE.

Essayer la combustion du phosphore dans le vide.

J'ai placé sous le récipient d'une machine pneumatique un petit unoreau de phosphore, et jai fait un vide aussi parfait que la machine pouvait le comporter. J'ai fait ensuite tomber sur le phosphore le foyer d'une lentille de 8 pouces de diamètre; aussitôt il a fondu, il a bouilloané, il a pris une conleur jaune un peu plus foncée qu'auparavant; enfin il s'est sublimé, mais il n'y a point eu de combustion. Ayant rendu l'air sous le récipient, et ayant goulé les vapeurs aqueuses qui s'étaient attachées à ses parois intérieures, je ne les ai pas même trouvées sensiblement acides; d'ôn il suit qu'il n'y avait point eu de combustion.

#### DRUXIÈME EXPÉRIENCE.

## Soufre dans le vide.

Le soufre, exposé, dans le vide de la machine pneumatique, à la chaleur du verre ardent, s'est sublimé comme le phosphore, et il n'a pas été possible de l'y enslammer,

#### TROISIÈME EXPÉRIENCE.

Poudre à canon dans le vide.

I'ai mis, sous le récipient de la machine pueumatique, de la pondre à a anon, et j'ai fait le vide aussi exactement qu'il était possible; ayant fait ensuite tomber le foyer du verre ardent sur la pondre, elle s'est fondue, le soufre s'est sublimé à la voîte du récipient, mais il n'y a eu ni inflammation, ni détonation; je nie servais également, dans cette expérience, d'une lentillé de 8 pouces de diambér.

Ayant introduit un peu d'air sons le récipient, à peu près la vingtième partie de ce qu'il pouvait en contenir, la détonation s'est faite aisément et à peu près avec le bruit d'une vessie faible qui se crève. Ce bruit est d'autant moindre que le récipient est plus grand.

## QUATRIÈME EXPÉRIENCE.

Nitre et soufre dans le vide

Parties égales de soufre et de nitre ne donnent, dans le vide, aucune espèce de détonation; le soufre se sublime, sans brûler, de la même manière que s'il était seul.

## CHAPITRE XL

DE L'AIR DANS LEQUEL ON A BRÛLÉ DE PHOSPHORE.

#### PREMIÈRE EXPÉRIENCE.

Effet de l'air dans lequel on a brûlé le phosphore sur les animaix.

Lui fait passer dans un bocal, an moyen de la pompe PP, et par un appareil à peu près semblable à celui de la figure vo, de l'air dont le volume avait été diminué d'un ouzième par la combustion du plosphore. J' ai jeté un oiseau et jel'y ai laissé pendant une bonne deminunte. Je ne me suis pas aperçu qu'il cut la respiration plus difficie que dans l'air ordinaire, et rien ne u'a amoncé qu'il y souffrit : on peut se rappeler, au contraire, qu'un animal de même rapère, jeté dans l'air fux, y prêti presque da la première inapiration.

#### DEUXIÈME EXPÉBIENCE.

Effet de l'air dans lequel on a brûlé du phosphore sur les bougies allumées.

Jai fait passer une autre portion du même air dans un boal étroit, et j'y ai plongé une bougie allumée; elle s'y est éteinte sur-le-champ, comme dans le fluide élastique des effervesences et des réductions. Ayant rallumé la bougie à plusieurs reprises, elle s'y est constamment éteinte. Jai observé cependant que cette expérience ne pouvait as être répétée un aussi grand nombre de fois avec cet air qu'avec celui des efferveseences et des réductions; ce qui me porte à croir qu'il se male plus aisèment et plus promptienent avec l'air de l'atmosphère.

#### TROISIÈME EXPÉRIENCE.

Welanger une portion de fluide élastique des effervescences avec l'air dans lequel on a brûlé du phosphore.

J'ai été curieux, relativement à des vues dont je rendrai compte

daus un autre temps, d'observer si le médange d'un tiers de fluide élatique des effervescences corrigerait Fair qui avait servi à la combustion du phosphore. I bui rendrait la propriété d'entretenir les corps enflammés. Le médange fait, j'en ai rempli un bocal étroit et j'y ai untroduit une bougle, mais elle s'y est dévinte sur-le-champ

## EXTRAIT DES REGISTRES

DE

## L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

#### Du 7 décembre 1773.

Nous avons examiné, par ordre de l'Académie, MM. de Trudaine, Macquer, Cadet et moi, un ouvrage de M. Lavoisier, intitulé: Opuscules physiques et chimiques.

Cet ouvrage est divisé en deux parties, l'une, qui a pour titre : Précis historique sur les émantiens élatiques qui re dégagent des corps pendant la combustion, la fermentation, etc. l'autre : Nouvelles recherches sur l'existence d'un fluide élatique fixé, dans quelques substances, etc.

Afin de présenter à l'Académie une idée suffisamment développée de l'ouvrage de M. Lavoisier, il faut entrer dans quelques détails sur chacuno de ces deux parties.

Quand une matière est comme nouvelle, et qu'elle n's point encere été sivine d'une manière ses réquilère, une des premiers objets qu'on doire se proposer, c'est de rassembler, sons un point de van net et précis, ce qui a déf fait par ceur qui nous ont précédés; par la, syant sons les yeax un lableun fâblé des recherches qui out déf faites, sachant le point d'ol l'on est partie et celui ol în on est arrivé, on est beaucoup plase en dut tel page de la rotau qu'on doit suivre, des difficultés que l'on peut rencontre, enfin de tout ce qui reste à faire pour éclairei les places de la rotau qu'on de la voite que de l'aute que fon peut rencontre, enfin de tout ce qui reste à faire pour éclairei les places en extres qu'on estrepris de dévolopper; el est l'objet que M. L'arosière se propose dans la première partie de son traité. Il passe en revue, ca conséquence, tous les auteurs qui on paré des émansions disableque, écquis l'arrocke jusqu'aux physiciess et aux chimiètes de nos jours, et il n'oublie point d'insister d'autant plas sur ce qu'il not découver ou rapporté, qu'il peut crabuler plas de del unières

sur l'objet dont il s'occupe; nous l'imiterons dans le compte que nous allous rendre de cette première partie.

La nature n'est presque jamais consultée par les expériences, qu'elle ne laisse échapper plus ou moins quelques-uns de ses secrets. Les premiers chimistes s'étaient bien apercus que, dans beaucoup de circonstances, il se dégageait des corps nne vapeur, un fluide élastique, qui produisait des effets remarquables et quelquefois même dangereux : ils lui donnérent le nom de spiritus silvestre, esprit sanvage; tel est en effet le nom que lui donne Paracelse. Cependant, si ce fluide frappa assez ces chimistes nour les engager à le caractériser par un nom particulier, ils n'allèrent pas plus loin; mais, quelques années après, le disciple de Paracelse (le célèbre Vau-Helmont) en fit l'objet de ses recherches, et prouva, par un grand nombre d'expériences, que ce fluide est abondamment répandu et joue un grand rôle dans la nature, et il jui donna le nom de gaz on de gaz silvestre. Il alla même jusqu'à examiner si cette substance élastique est de la même nature que l'air que nons respirons, et il semble se décider pour la négative. Boyle viut ensuite, mais il ajonta peu à ce que Van-Helmont avait déconvert; rependant il fit une remarque importante : c'est que, si l'air se dégage des corps dans certaines opérations, il semble, au contraire, dans d'autres, être absorbé, comme dans la combustion du sonfre et d'autres substances de cette nature. Enfin Hales parut, et l'on vit nos connaissances sur le fluide élastique qui se développe des corps prendre une face toute nonvelle.

On avait bien observé que re fluide se dégageait dans un grand nombre de circonstances, mais on ne l'avait point regardé comme partie constituante de ces corps. comme combiné avec leurs molécules; on n'avait pas plus pensé à mesurer ni le noids ni le volume de celui tiré de différentes substances; cependant c'est ce que fit Hales par des expériences aussi aimples qu'ingénieuses, comme on peut le voir dans son sixième chanitre de la Statique des végétaux; là, il paraît qu'il n'y a presque aucune substance qu'il n'ait analysée pour reconnaître le volume et le poids du fluide élastique qui s'en dégage, et on apprit, pour la première fois, qu'il y avait de ces substances qui renfermaient une si grande quantité d'air, qu'elles en contenaient plus de cinq cents fois leur volume. Enfin, tels furent la nature et le nombre des expériences de cet homme illustre, qu'on neut dire qu'il a fravé amplement la voie à ceux qui sont venus après lui, Jusque-là il semblait que nous avions pris peu de part à ces sortes de recherches, lorsque M. Venel lut à l'Académie un mémoire pour faire voir que ces eaux minérales, que, par leur saveur, on caractérisait d'acidules, n'étaient mi acides ni alcalines, et que toute cette savent tenait à une grande quantité d'air qui y était combiné.

Les choses en étaient là lorsque M. Black, célèbre chimiste écossais, entreprit d'analyser, par un grand nombre d'expériences, la chaux et les terres calcaires. Suivant ce chimiste, toutes les terres qui se réduisent en chaux par la ractionitate sont auter chou qu'un combiné d'aue grande quantité d'air fixe et d'une terre alealine naturellement soluble dans l'eux; et il est essentiel de rennarquer même que, par ce mod d'air fax, il entend une espèce d'air différent de l'air élastique communi que nous repirons, mais qu'i en l'antomismi réprinde dans l'atmosphère; il sjoute que c'est peut-létre una l'à propos qu'il se sert de cette dénomination d'air, mais qu'il simme même mulpoyer e enut digli counq que d'air inventer un autre pour désigner une substance dont la nature et les propéréés lui sont encore fort true commes.

Selon M. Black, la chaux et tous les alcalis caustiques n'existent sous cette forme et n'ont les propriétés que nous leur remarquons que parce qu'ils ont été dépouillés de leur aic fixe; qu'on le leur rende, et ils rentrent, l'un dans la classe des terres calcaires, les autres dans celle des alcalis : ils font effectescence avec les acides : enfin ils ont toutes les propriétés des terres calcaires et des alcalis ordinaires. Il rapporte plusieues expériences pour confirmer cette opinion; ai, par exemple, on précipite de la chaux dissoute par un acide, au moyen d'un alcali ordinaire, cette chaux précipitée devient par là une terre calcaire, ayant repris l'air fixe contenu dans l'alcali, et qui lui manquait pour être une véritable terre de cette espèce. De même, si de la craie est dissoute pac un acide, ou pourra l'avoir à volonté sous une forme de craie ou sous une forme de chaux; il suffira de la précipiter, ou par un alcali ordinaire, ou pac un alcali caustique; car, dans le premier cas, l'alcali qui la précipite lui rend l'air fixe qu'elle avait perdu dans l'effervescence, et, par conséquent, la précipite sous la forme de craie qu'elle avait auparavant; mais, dans le second, l'alcali caustique qui cause la précipitation, étant privé d'air fixe, ne peut rendre à la craie celui qu'elle avait perdu dans sa dissolution, et par conséquent la précipite sous la forme de chaux.

On voit aussi que M. Black attribue à l'air fixe un grand nombre d'effets que, jusqu'à lui, on n'avait pas expliqués et qu'on avait attribués à d'autres causes,

Pendant que M. Black se livrait à ces rechercles, et imaginais avoir découvert dans l'air fise le auset d'un grand nombre de phénomèmes, M. Merre, fameux chimiste allemand, 'occupant presque des mêmes objets, suivait une autre ronte; l' creit reconaultre que le caustirié de la chaux et des rafiste sensit à une cause toute différente de celle que M. Black avait imaginée, et que c'était à une espèce d'acide qu'il appela acidum pingue. Selon lui, cet ariele, étant intimement uni avec ess substances, leur donne la propriéé cerordante et caustique qui les caractécies; de la on voit qu'il résulte un champ d'idea toutes nouvelles auc les phénomèmes que l'en observe par rapport à la chaux, sus clastic sansiques, aun terres cadaciars et aux facilis ordinaires, et que tous les effets que M. Black attribue à l'abserce de feir fire, M. Meyer les attribue, a nortaire, à la présence de son acidens pingue. Gel acide, tel que l'imagine ce chimiste, cut d'une nature fort approchante de la unuière et entre en grande abondance dans la composition des végétaus et des animaux. Non-seulement M. Heyer ne puralt pas embarrassé des difficultés qu'on peut faire contre son système, mais il répond même avec facilité à des objections qui semblemient d'abord dévoir l'embarrasser.

On a vu, por exemple, de quelle manière M. Black explique cette importante et curieuse aspérience de précipite le crise dissoulé dans un acide, ou sous forme de chaux, ou sous forme de craie; nous avons dit que crât lenait uniquent, selon bui, à la nature de la substance précipitante; que, si elle ne contient par d'air fias, elle préripiters la craie sous forme de chaux, que, si elle en contient, au contariur, elle le fera sous forme de craie. M. Meyer explique ce double plécimonnée fort naturellement, en disant que, lorque vous précipiter avec un alcai cuastique, vous employer, en quelque façon, deux espèces de sel, celni de lalcali custique, vous employer, en quelque façon, deux espèces de sel, celni de lalcali custique, qui est composé de l'ardam parges et de l'astali, et celui qui est composé de l'ardam parges et de l'astali, et celui qui est composé de l'ardam parges et de l'astali, et celui qui est composé de l'ardam parges et de l'astali, et celui qui est composé de l'ardam parges et de l'astali, et celui qui est composé de l'ardam parges et de l'astali, et celui qui est composé de l'ardam parges et ardam parges, et que celui-ci, en a'unissant avec la craie, en fait tout usturellement une chaux ou une terre calcaire unis asset est ariche.

Quoisque l'Allemaque ait embrassé en grande partie les idées de M. Neyer, M. Black y trouve expendant dans M. Jacquin un raéé défenseur. Cet hable chimisér-sontiat son système avec de nouvelles armes et lui donna un nouvaeu degré de clarifé par la manière dout il le présenta; mais hiendô M. Crans, embrasant avec chaleur le parti de M. Neyer, fit un ouvrage pour prouver l'existence de residues paques et enuever la doctrice de l'air face de M. Black. Il rapporte, à ce sujet, un grand nombre d'expériences pour étayer le système de son compatriste; mais la crainte d'être trop long nous oblige, malgré nous, de passer sons ices, de tesser sons et ces expériences el les conséquences que l'auteur en déduit, quoiqu'elles paraissent nume, à certaine d'agent, assue solider.

Nous en dirons autant de l'ouvrage de M. de Smeth, qui a fait pareillement un grand nombre d'apriences pour examiner ce que l'on doit pesser de l'air fine; sons ne pouvons expendant nous empécher de rumarquer que ce physicien observe que c'est très-impreprement qu'on a donné le nom d'air fax à l'émantion d'assittages de la fermentation et des efferences ess, que cette substance est connec depuis longiensps, et que, loin d'être une substance unique, elle est, au contraire, rète-meltighée et très-différent d'elle-même; enfan, que la doctrise de l'air sinc ries appayée que sur des fondements très-incertains, et que, ne pouvant souteir un exames naivi, elle ne sera que l'opinion du monent. Au reste, il n'est pas difficile de s'aperceroir, en lisant M. de Smeth, qu'il a cherché à dublir men nouvelle poinion qu'il tul tu espèce de milleu ceur celle de M. Bleck et celle de M. Meyer.

Pendant que ces différents objets exerçaient les esprits en Allenague et en Hallande, M. Prietrief fusiait en Angletere un grant onner d'expérience, nonseulement sur l'air fue, qu'il regarde, sinsi que M. Black, comme une substance entièrement distincte de l'air commun de notre stampoblère, mais melun sur d'autres sirs dégagés de diverses substances; il traite de ces différente expérience d'autres sirs dégagés de diverses substances; il traite de ces différente expérience d'autres sirs dégagés de diverses substances; il traite de ces différente expérience d'autres sirs dégagés de diverses substances; il traite de ces différente expérience d'autres sirs dégagés de diverses substances; il traite de ces différentes expériences sur l'air dans lequel on a fait breiler des chandelles ou du soufre, aur l'air inflammans, etc. mais il nous serait impossible de suivre M. Lavoisier dans tout co qu'il en dit.

Nous nous contenterous d'observer que prevajue tous ce articles contienaeut des expériences très-inatéressentes et très-curiences. On years, aur l'air faise M. Prietelley le regarde comme le produit constant de la fermentation et de l'été vescence; que cet air est à les puis de la même pessanter que celui de notre atmosphère, qu'il est abourdé par l'évau et se combine très-sisément avec ce fluide; que les animant y mourent unel-de-tamp.

Que l'air inflammable que l'on obtient en recevant l'air qui se dégage de l'aigui siricitique dans le temps qu'il dissont des métaux, et urbord du sinc, du fer et de l'étain, s'a point, comme l'air fise, la propriété de se mèter avec l'eau, au moin que en o'et que trè-difficilement que bes animans y movent comme dans l'air fise, mais après y avoir éprouvé des mouvements convulsirs, quo cet air inflammable se sépare fecilement d'avec fair fise; refina que, quoique chargée na poute de heaucoup de phôtogistique, il no peut cependant être absorbé par l'acide vitriolisme ou l'acido intreus.

Que l'air nitreux qu'un obtient en recevant l'air qui 'élève des dissolations des métus a dans l'écide o nitre resemble beaucup aux superar de l'expri de nitre funnant; que cet air a une propriéé sinquilière, c'est de diminuer considérablement le volume d'air commun dans lequel on le melle, de le troubler ou d'en alièrer la transparence et do prendre une couleur rouge oradge foncée; enfin, que plus l'air dans lequel on introduit l'air nitreux et estabuler, pour li y a de mouvements d'eferresceux; de fepron que cet air nitreux devient une excellente pierre de toude la parent de l'ira. Mási nous nirons pas plus loin; il duordrit transcrire si citost ce que rapporto M. Lavoisier, pour faire connaître toutes les expériences de M. Prietelley; nous crispous même tellement fallaquer cet extrait, que nous sommes obligés de passer sous silence ce qui sjoute M. Lavoisier an sujet des expériences de MM. Boudell et Bucquet.

D'après cet exposé, on voit évidemment que M. Lavoisier présente, dans cette première partie, un tableau très-étendu de tout ce qui a été découvert et écrit avant lui sur les émanations élastiques des corps, et nous pouvons ajouter qu'il le fait en historien impartial qui se contente d'exposer les faits sans prendre aucun parti.

Nous allons passer maintenant à la seconde partie, dans laquelle cetacdémician sourcepe à prouver l'existence du fluide élastique dans certaines substances, et à exposer les phéponières qui résultent de son dégagement et de sa fixation.

Daus cette seconde partie, M. Lavoisier ne s'est pas contenté de raisonner sinplement d'après les expériences déjà connues, et qu'il avait exposées dans la première; il a supposé en quelque sorte que le fluid elastique n'éstat que soupçonné, et a entrepris d'en démontrer l'evistence et les propriétés par une suite nombreuse d'expériences dont cette sevoude nartie de sou unvarge est toute rempte.

Pour auive ce plan de déasontration uniquement par voie d'espéciences. Al Lavisier's éta jusposé la lei de reprendre la matière dis son principe, et de refuire par conséquent la plupart des espériences qui avaient déjà été publiées sur cet abjet si il résulte de là que celles par lesquelles il a commencé ne sont point neuves pour le fond, mais, indépendamment de l'utilité et mêma de la névessité qu'il y a de bien constater des faits de l'importance de ceux-ci, M. Lavisier les a nis en quelque sorte dans la classe des faits tout nouveaux et se les net rendus propres par la précision et la serupuleuse exactitude avec lesquelles il en a constaté toute les riconstaines.

Les expériences publiées par MM. Black, Jacquin, Priestley et autres, ajoutées à celles du célèbre llales, avaient appris, comme nous l'avons déjà indiqué dans la première partie de cet extrait, que les effervescences observées dans la dissolution des terres calcaires non calcinées et des alcalis fixes ou volatils non caustiques. lorsqu'on les combinait avec un acide quelconque, étaient dues au désagement d'une quantité considérable d'un fluide élastique qu'on a pris d'abord pour de l'air de l'atmosphère, peut-être chargé de quelques substances hétérogènes; on savait encore que les propriétés des terres calcaires et des alcalis dépouillés de ce fluide par la calcination ou autrement étaient très-différentes de ce qu'elles étaient aunaravant, et que ces substances se trouvaient alors privées particulièrement da celle de produire de l'effervescence avec les arides; on savait enfin que le fluida dégagé des effervescences dont il s'agit pouvait se combiner avec l'ean, avec d'autres matières, et singulièrement se recombiner de nouveau avec les terres calcaires et les alcalis qui en avaient été dépouillés; et que ces dernières substances reprenaient alors leurs premières propriétés, et en particulier celle de faire une grande effervescence avec tous les acides. Ces connaissances étaient assurément très-importautes et très-précieuses pour la chimie, et méritaient d'autant plus d'être appuyées de tootes les preuves dont elles étaient susceptibles, qu'il y en avait plusieurs qui étaient contestées ; c'est cette vérification que M. Lavoisier a entreprise ; il ne s'est pas contenté de vérifier toutes les belles expériences qui uous les ont procurées, il

a fait cette vérification do la manière la plus propre à leuc donner toute l'évidence et toute la cectitude qu'on pouvait désirer. A l'aide de plusieurs instruments de physique ingénieusement imaginés ou perfectiounés, il est parvenu à déterminer la diminution de poids que souffrent les terres calcaires et les alcalis peivés de leur fluide élastique par leur combinaison avec un acide; à mesurer et à peser la quantité de ce fluide dégagé; enfin, à reconnaître l'augmentation de poids qui arrivait à res mêmes terres et alcalis lorsqu'ils étaient rétablis dans leuc premier état par leur réunion avec toute la quantité de fluide élastique qu'ils sont capables de reprendre; et ce qu'il y a de plus satisfaisant dans les expéciences de M. Lavoisiec, c'est que ces diminutions et augmentations de poids se sont trouvées aussi justes et aussi correspondantes que puissent le permettre des expériences de physique faites avec toute l'exactitude dont elles sont susceptibles. Nous ne pouvons entrec ici dans le détail de ces expéciences, parce qu'il secuit impossible de les faire connaître saus transcrire l'ouvrage presque tout entice; mais nous croyons devoir assurer l'Académie, qui nous a chargés de les vérifier, que M. Lavoisier les a répétées presque toutes avec nous, et nous joignons à ce rapport la notice que nous en avons prise à mesure qu'elles se faisaient, signée et parafée de nous; on y verra, ainsi que dans l'ouvrage de M. Lavoisier, qu'il a soumis tous ses résultats à la mesure, au calcul et à la balanco : méthode rigoureuse, qui, heureusement pour l'avancement de la chimie, commence à devenic indispensable dans la pratique de cette science.

Indispendamment des expériences déjà commes et publiées, dont l'ovrage de M. Lavoisier contient la réfinition aver toutes les riconstances que nous venous d'indiquez, en nême ouvrage ce tranferme heuscup de neuves, et qui sont propes. I hauteur. Il a souponné que le même fluide qui, pe sa prénence su son abseace, changesit s'econòdivalement les propriéts des terres et des sels alcalis, pourait influer aussi beaucoup suc les différents états des métaux et de leurs terres, et il 'est engagé aux ces objets dans une nourales suite d'expériences du même genre, c'est-à-dire faites avec la même exactitude que celles dont nous venous de parler; mais il annonce que la parte de co travali qui concerne la cause de l'augmentation de poids des métaux par précipitation n'est ouvere qu'énauchée, quoque les expériences soient digit ire-multipliées; et lis evotuetes, à cet égard, d'exposer celles qui sont le plus essentialtement liées avec son objet principal, réservant les autres pour un mémoirs parteiuler.

Ces expériences poctent M. Lavoisies à croire que le fluide élastique se joint aux terres des métaux dans leurs dissolutions, précipitations et calcinations, et que c'est à son union qu'est dû l'état pacticulier des précipités et chaux métalliques, et surtout l'augmentation de leur poids.

Les dissolutions du mercure et du fer dans l'acide nitreux, la comparaison des

poids des précipités de ces deux métaux, faits par la craie ou par la chaux, s'accordent assez avec cette nouvelle idée,

On sait que, dans le monente di se fait la revirification de la chaux d'un médal, conseçuin la fond sare de la poundre de larbon, il y a un gordimente et un séritable effervescence, assez considérable même pour obliger à modérer beaucoup lo feu dans l'instant de cette réduction; M. Lavoisière a fait cette opération dans des vasseaux closs et dans un apparell propre à retenir et la mouerre la quadre de fluide élastique qui se d'égogenti; il l'a trouvée très-considérable et à peu près correspondante à la diminustion du poisè du médal réduit.

Les calcinations qu'il a faites du plomb, de l'étain et de l'alliage de ces deux métaux, au fover du grand verre ardent, sous des récipients plongés dans de l'eau ou du mercure, et disposés de manière à pouvoir mesurer la quantité d'air absorbée dans ces expériences, lui ont fait connaître qu'il y a, en effet, une diminution d'air sous le récipient, et qu'elle est assez proportionnée à la portion du métal qui a été calciué. Il en a été de même de l'espèce de calcination par la voie humide qui transforme en rouille certains métaux, et le fer en particulier, que M. Lavoisier a choisi pour son expérience. Ces tentatives lui ont donné lieu d'observer qu'il se dégage un peu d'eau dans la réduction du minium, même par le charbon le plus exactement calciné; que la calcination des métaux sous des récipients clos n'a lieu que jusqu'à un certain point, et s'arrête ensuite sans pouvoir continuer, même à l'aide de la chaleur la plus violente et la plus soutenue; et plusieurs antres phénomènes singuliers qui lui ont fait naître des idées neuves et hardies; mais M. Lavoisier, loin de se trop livrer à des conjectures, se coutente de les proposer une scule fois et en deux mots, avec toute la réserve qui caractérise les physiciens éclairés et judicieux.

L'examen des propriétés des fluides éfastiques dégagés, soit dans les efferréscences des terres et des alcalis avec les arides, soit dans celles des rédirents métalliques, et la comparaison des effets qu'elles sont capables de produire sur les copres embares, sor l'est de chaus et sur les animaux, on téomir à M. Lavoisier la matière de beancoup d'expériences intéressantes; il ne r'est pas content d'arprouver ces fluides tels qu'ils nortest inmédiatement des premières opérations, il les a flirés en quelque sorto à travers différentes liqueurs, telles que l'est distillée et l'esu de chaux contenue dans plusieurs houcitelles, commoniques dicessable par des riphons et placéro à la suite l'une de l'autre; ces fluides, ainsi filtrés, con été somis sus mêmes éprevers que ceux qui ne l'arabate pas été, et il es suité de lout ce travail que le fluide élastique dégagé par la réduction du minim e acatement le mems propriétés que celli qui n'arabate pendant les efferencesences de la combination des terres calcaires et des alcalis avec les acidest qu'ils out l'un of l'autre la prevenité de mercialer que de chaux. d'étodre les coras illumés or l'autre la prevenité de mércialer que une de chaux d'étodre les coras illumés or de tuer les animaux en un instant. M. Lavoisier penne, di après ce que ses espèciences lui ont faivoir, que ces finides sont composé à ron el Fautre d'une partieusceptible de se combiner avec l'eau, avec la claux et autres substances, et d'une trapetité beaux que l'avec partieus de l'aire des animaux, et qui paraît se rapprecher beaucoup par a nature de l'aire de fatunosphère; que cette portien d'air commun est un per pluc considératie dans le fuide d'assitupe dégagé des réductions métalliques que dans cedu qui est dégagé de la craixe, que c'est dans la partie ausceptible de se combiner quo réside la propriée moitible de ne même fluide, pasque M. Lavoisier a observé qu'il fait périr les animaux d'autant moins promptement qu'il en a été dépositif davanpige: enfin, que roin en met encore en dats de décider à la partie combinable de fluide d'aire que en la production set une substance essentielles ment différente de l'aire, ou s'ec est l'aire luiment maquel à a été partie combinable en différente de l'aire, ou s'ec est l'aire luiment au quel à a été partie do dont it a été rétauché quelque chous, et que la prudence exige de suspendre encores son insement sur ce la trisée.

Après tottes ces recherches, M. Lavoisier a voulu répéter les espériences de MV. Cacondish, Priedrey et Houselle sur les propriétée et la vertu dissolvante de Feun imprégnée de fluide élastique dégaged des éffervescences; il y a joint l'examen de celle de Feun imprégnée de fluide élastique des réductions métalliques; il a fait, avec ces deux caux guerues, les dissolutions des terres calcaires, qui lui out rivissi comme aux playsiriens que nous venons de nommer; ces eaux es soul taussi comportées de même avec la plupart des dissolutions néalliques, qu'elles out plutôt érhaircies que précipitées; enfiu, elles out douné une très-légère teinte rougeltre aux sinq de violette.

Cos coux gazeuses out été ensuite saturées de craie, et alors elles ont présenté des effets fort différents : elles out très-légèrement verdi le sirop violet, n'out point précipité certaines dissolutions métalliques, en out précipité d'autres plus ou moins promptement et abondamment, et enfin out été précipitées elles-mêmes par les alcalis fixes et voluits caustiques et on caustiques.

L'ouvrage est terminé par des expériences sur la combastion du phosphore dans les vaisseux clos. N. L'avoisir a bien constaté que, dans use quantité d'air non renouvelée, il ne peut brêler qu'une quantité limitée de phosphore, laquelle que, d'environ à 8 y gains sous un réripient contenant 10 pousee solubque d'aire, que, par l'effet de cette combastion, il y a une diministion correspondante dans le poids de l'avoite plosphorique. Comme les acides, et cebui du phosphore en particulier, unu travielde de l'aumidié, et qu'il pouvait se faire que cette augmentation fit du de la la partie auguese, qu'on sait être toujourn mêtée avec l'air; que, d'ailleurs, on pouvait crier aussi que cette mine partie ausquess désta thécessira l'entretien de la courcrier aussi que cette mine partie ausquess désta thécessira l'entretien de la cour-

## 666 EXTRAIT DES REGISTRES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

bustion, et que le phosphore cossait de brêler dès que l'air en Gait jépuici M. Lovissir a disposé non appared de manière qu'il pourait infonduire, sous le récipient, de l'eux réduite en vapeurs dans le tempa qu'il vouhii de la combustion du phaphore; et, apant fuit cette jépeure de toutes les manières, il eu a résulté que l'eux ne contribuit en rieu à la combustion du phosphore, ni su dégagement de sou ne contribuit en rieu à la combustion du phosphore, ni su dégagement de sou cocide, et il est resé frir-probable que tous ce phénomiers sont dux à la partie tivable de l'air. Le phosphore, le soufre, la pouter à canon, différents melange de soutre et de nitre, ou refusé constantent de brêler et de élèmer dans le de la marchine poumatique, malgré l'application souvent rélétrée du foyer d'un verre archet de 2 pouce de diamètre.

Enfin, Inir dans lequel le phosphure avait crosé de briller sous le cleche, facile de renouvellement, éponaré sur les animans, ne les a pas fait périr comme du des efferessences et des rédections métallepses, quiequ'il évejuit le bouge dans le mouveu nême où il en touchait la finance; circonstance remarghabe, qui indéque qu'il y a encore hen des choses importantes à décourre un ar la nature et les de de l'air, et des fluides élastiques qu'on obient dans les combinasions et les décompositions, de houveup de substances.

Telles sont les principales expérieures dont et remplie la secunde partic de l'ouvage de U. L'avoir : nous n'avons que prier donner une diet très-sucriente et par conséquent imparfaite, par les raisons que nous avons déjà exposées. On ne peut top e relactre III. Avassier et continuer cette sunt et expériences déjà si hier conmercée, et nous croyaus que l'urerage dont nous venues de rendre compte mérit d'être nutriuli sext l'accordation de l'Astadonie.

Fait dans l'Académie des Sciences, le 7 décembre 1773.

Signés: De TRUBAINE, MACQUER, LE ROY et CADET.

Je certifie l'extrait ci-dessus conforme à son orignal et au jugement de l'Académie de Paris.

A Paris, le 8 décembre 1773.

GRAMEAN DE FUUCRY, Secretaire perpétuel de l'Académie royale des Seiences.

# TABLE DES MATIÈRES

## CONTENUES DANS CE VOLUME

# TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE CHIMIE.

| DISCOURS PRÉLIMINAME.                                                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| PREMIÈRE PARTIE.                                                                                                                       |     |
| PE LA FORMATION DES FLUIDES AÉRIFORMES ET DE LEUR DÉCONPONTION; DE LA COMPASTION<br>DEN CORPS SURFLES ET DE LA FORMATION DES ACIDES.   |     |
| CHAPTRE PREMIER. — Des combinaisons du calorique et de la formation des fluides élastiques aériformes.                                 | 17  |
| CHAPITRE II. — Vues générales sur la formation et la constitution de l'atmosphère<br>de la terre.                                      | 3-2 |
| CHAPITRE III. — Analyse de l'air de l'atmosphère, sa résolution en deux fluides<br>élastiques, l'un respirable, l'autre non respirable | 35  |
| CHAPITRE IV. — Nomenclature des différentes parties constitutives de l'air de<br>l'atmosphère                                          | 46  |
| CHAPITRE V. — De la décomposition du gaz oxygène par le soufre, le phosphore et le charbon, et de la formation des acides en général   | 50  |
| CHAPITRE VI. — De la nomenclature des acides en général, et particulièrement de coux tirés du saipètre et du sel marin                 | 58  |
| CHAPITRE VII. — De la décomposition du gaz oxygène par les métaux, et de la for-<br>mation des oxydes métalliques                      | 65  |
| CHAPITRE VIII. — Du principe radical de l'eau et de sa décomposition par le char-<br>bon et par le fer.                                | 68  |
|                                                                                                                                        |     |

| CHAPITRE IX. — De la quantité de calorique qui se dégage des différentes espèces  |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| de combustion.                                                                    |   |
| Combustion du charbon                                                             |   |
| Combination du gaz hydrogène                                                      | l |
| Formation de l'acide nitrique                                                     | l |
| Combustion de la bougie                                                           |   |
| Combustion de l'huile d'olive                                                     |   |
| CHAPITRE X De la combinaison des substances combustibles les unes avec les        |   |
| antres.                                                                           |   |
| CITAPITRE M Considérations sur les oxydes et les acides à plusieurs bases, et sur |   |
| la composition des matières végétales et animales.                                |   |
|                                                                                   |   |
| CHAPITRE XII. — De la décomposition des matières végétales et animales par l'ac-  |   |
| tion du fea                                                                       |   |
| CHAPITRE XIII De la décomposition des oxydes végétanx par la fermentation         |   |
| rineuse.                                                                          |   |
| CHAPITRE XIV De la fermentation putride.                                          |   |
| CHAPITRE AV. — De la fermentation acéteuse.                                       |   |
| CHAPITRE XVI De la formation des sels neutres et de différentes bases qui         |   |
| entrent dans leur composition                                                     |   |
| De la potasse.                                                                    |   |
| De la sonde                                                                       |   |
| De l'ammoniaque                                                                   |   |
| De la chaux, de la magnésie, de la baryte et de l'alumine                         |   |
| Des substances métalliques.                                                       |   |
| CHAPITRE XVII Suite des réflexions sur les bases salifiables et sur la formation  |   |
|                                                                                   |   |

## SECONDE PARTIE.

DE LA COMSTRAISON DES ACIDES AVEC LES BASES SALIFFABLES,

AT DE LA PORMATION DES SELS NEUTRES.

| AVERTESSERENT          |            |     | ٠.  | - 1 | ٠.   | ٠.  |     |     |    |    |     |    |    |   |    |    |   |    |   |    |     | ٠, |    |   |   |    |
|------------------------|------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----|----|-----|----|----|---|----|----|---|----|---|----|-----|----|----|---|---|----|
| Tablean des substances | simples    |     | 1   |     |      | ٠.  |     |     |    |    |     |    | ٠. |   |    |    |   |    |   |    |     |    |    |   |   |    |
| Observations.          |            |     |     |     |      |     |     |     |    |    |     |    |    |   |    |    |   |    |   |    |     | ٠. |    |   |   |    |
| Tableau des radicaux o | u bases on | ydi | ble | = 1 | et . | ьс  | idi | fie | ы  | cs | . c | 00 | np | ю | sé | ٤, | q | pu | i | es | ıtı | re | nt | 6 | h | D: |
|                        |            |     |     |     |      |     |     |     |    |    |     |    |    |   |    |    |   |    |   |    |     |    |    |   |   |    |
| les combinaisons       | à la mani  | ère | de  | 6 8 | ab   | sta | inc | 205 | 81 | m  | φŀ  | 80 | ٠. |   |    |    | ٠ |    |   |    |     |    |    |   |   |    |

| TABLE DES MATIÈRES.                                                                                                                                           | 669    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Observations sur les combinaisons de la lumière et du calorique avec les                                                                                      | Pages. |
| différentes substances                                                                                                                                        | 161    |
| Tableau des combinaisons binaires de l'oxygène avec les substances métalliques et                                                                             | 111    |
| non métalliques, oxydables et acidifiables                                                                                                                    | 153    |
| Observations                                                                                                                                                  | :43    |
| Tableau des combinaisons de l'oxygène avec les radicaux composés                                                                                              | 156    |
| Observations.                                                                                                                                                 | 147    |
| Tableau des combinaisons binaires de l'azote avec les substances simples                                                                                      | 149    |
| Observations.                                                                                                                                                 | 150    |
| Tableau des combinaisons binaires de l'hydrogène avec les substances simples                                                                                  | 154    |
| Observations.                                                                                                                                                 | 153    |
| Tableau des combinaisons binaires du soufre non oxygéné avec les substances simples.                                                                          | 155    |
| Observations.                                                                                                                                                 | 156    |
| Tableau des combinaisons binaires du phosphore non oxygéné avec les substances                                                                                |        |
| simples.                                                                                                                                                      | 157    |
| Observations                                                                                                                                                  | 157    |
| Tableau des combinaisons binaires du carbone non oxygéné avec les substances                                                                                  |        |
| simples                                                                                                                                                       | 160    |
| Observations                                                                                                                                                  | 161    |
| Observations sur les radicaux muriatique, fluorique et boracique, et sur                                                                                      |        |
| eurs combinaisons                                                                                                                                             | 162    |
| Observations sur la combinaison des métaux les uns avec les autres                                                                                            | Ibid.  |
| Tableau des combinaisons de l'azote ou radical nitrique, porté à l'état d'acide nitreux                                                                       |        |
| par la combinaison d'une suffisante quantité d'oxygène, avec les bases salifiables.                                                                           |        |
| dans l'ordre de leur affinité avec cet acide.                                                                                                                 | 163    |
| Tableau des combinaisons de l'azote, complétement saturé d'oxygène et porté à l'état                                                                          |        |
| d'acide nitrique, avec les bases salifiables, dans l'ordre de leur affinité avec cet                                                                          |        |
| acide                                                                                                                                                         | 164    |
| Observations.                                                                                                                                                 | 165    |
| Tableau des combinaisons de l'acide sulfurique, ou soufre oxygéné, avec les bases                                                                             |        |
| salifiables, dans l'ordre dé leur affinité avec cet acide, par la voie humide                                                                                 | 168    |
| Observations                                                                                                                                                  | 170    |
| Tableau des combinaisons de l'acide sulfureux avec les bases salifiables, dans l'ordre                                                                        |        |
| de leur affinité avec cet acide.                                                                                                                              | 179    |
| Observations                                                                                                                                                  | 173    |
| Tableau des combinaisons du phosphore qui a reçu un premier degré d'oxygénation,                                                                              |        |
| et qui a été porté à l'état d'acide phosphoreux, avec les bases salifiables, dans                                                                             |        |
| l'ordre de leur affinité avec cet acide.                                                                                                                      | 175    |
| Tableau des combinaisons du phosphore saturé d'oxygène, ou acide phosphorique, avec les substances salifiables, dans l'ordre de leur affinité avec cet acide, |        |
| avec les substances satuables, dans l'ordre de leur affinité avec cet acide,                                                                                  | 176    |

| with the property of the terror of the terror                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tableau des combinaisons du radical carbonique oxygéné, ou acide carbonique, avec       |
| les bases salifiables, dans l'ordre de leur affinité avec cet acide                     |
| Observations.                                                                           |
| Tableau des combinaisons du radical muriatique oxygéné, ou acide muriatique, avec       |
| les bases salifiables, dans l'ordre de leur affinité avec cet acide                     |
| Tableau des combinaisons de l'acide muriatique oxygéné avec les différentes bases       |
| salifiables avec lesquelles il est susceptible de s'unir                                |
| Observations.                                                                           |
| Tableau des combinaisons de l'acide uitro-muriatique avec les bases salifiables, ran-   |
| gées par ordre alphabétique, attendu que les affinités de cet acide ne sont point       |
| asset contines                                                                          |
| Observations                                                                            |
| Tableau des combinaisons du radical fluorique oxygéné, ou acide fluorique, avec les     |
| bases salifiables, dans l'ordre de leur affinité avec cet acide                         |
| Observations                                                                            |
| Tableau des combinaisons du radical horacique oxygéné avec les différentes bases        |
| salifiables auxquelles il est susceptible de s'unir, dans l'ordre de leur affinité avec |
| cet acide.                                                                              |
| Observations                                                                            |
| Tableau des combinaisons de l'arsenie oxygéné, ou acide arsénique, avec les bases sa-   |
| Ittiables, dans l'ordre de leur affinité avec cet acide                                 |
| Observations                                                                            |
| Tableau des combinaisons du prolybdène oxygéné, ou acide molybdique, avec les           |
| bases salitiables, par ordre alphabétique                                               |
| Observations                                                                            |
| Tableau des combinaisons du tungstène oxygéné, ou acide tungstique, avec les bases      |
| salifiables                                                                             |
| Observations                                                                            |
| Tableau des combinaisons du radical tartareux oxygéné, ou acide tartareux, avec les     |
| bases solifiables, dans l'ordre de leur affinité avec cet acide,                        |
| Observations                                                                            |
| Tableau des combinaisons du radical malique oxygéné, ou acide malique, avec les         |
| boses salifiables, par ordre alphabétique                                               |
| Observations                                                                            |
| Tableau des combinaisons du radical citrique oxygéné, ou acide citrique, avec les       |
| bases salifiables, dans l'ordre de Jeur affinité avec cet acide.                        |
| Observations                                                                            |
| Tableau des combinations du rediret overdieneux overéné, ou acide overdieneux           |

| TABLE DES MATIÈRES.                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tableau des combinaisons du radical pyro-tartareux oxygéné, ou acide pyro-tarta-     |
| reux, avec les bases salifiables, dans l'ordre de leur affinité avec cet acide       |
| Observations                                                                         |
| Tableau des combinaisons du radical pyro-muqueux oxygéné, ou acide pyro-mu-          |
| queux, avec les bases salifiables, dans l'ordre de leur affinité avec cet acide      |
| Observations                                                                         |
| Tableau des combinaisons du radical oxalique oxygéné, ou acide oxalique, avec les    |
| bases salifiables, dans l'ordre de leur affinité avec cet acide                      |
| Observations                                                                         |
| Tableau des combinaisons du radical acéteux, oxygéné par un premier degré d'oxy-     |
| génation, avec les bases salitiables, suivant l'ordre de leur affinité avec cet      |
| aride                                                                                |
| Observations                                                                         |
| Tableau des combinaisons du radical acéteux oxygéné par un second degré d'oxygé-     |
| nation, ou acide acétique, avec les bases salifiables, dans l'ordre de leur affinité |
| avec cet acide                                                                       |
| Observations.                                                                        |
| Tableau des combinaisons du radical succinique oxygéné, ou acide succinique, avec    |
| les bases salifiables, dans l'ordre de leur affinité avec cet acide                  |
| Observations                                                                         |
| Tableau des combinaisons du radical benzoique oxygéné, on acide benzoique, avec      |
| les différentes bases salifiables rangées par ordre alphabétique                     |
| Observations                                                                         |
| Tableau des combinaisons du radical camphorique oxygéné, on acide camphorique.       |
| avec les bases salifiables , par ordre alphabétique                                  |
| Observations.                                                                        |
| Tableau des combinaisons du radical gallique oxygéné, ou acide gallique, avec les    |
| hoses salifiables, rangées par ordre alphabétique                                    |
| Observations                                                                         |
| Tableou des combinaisons du radical lactique oxygéné, ou acide lactique, avec les    |
| bases salifiables, par ordre alphabétique                                            |
| Observations                                                                         |
| Tableau des combinaisons du radical saccholactique oxygéné, ou acide saccholac-      |
| tique, avec les bases salifiables, dans l'ordre de leur affinité avec cet acide      |
| Observations,                                                                        |
| Tableau des combinaisons du radical formique oxygéné, ou acide formique, avec les    |
| bases salifiables, dans l'ordre de leur affinité avec cet acide                      |
| Observations.                                                                        |
| Tableau des combinaisons du radical hombique oxygéné, ou acide hombique, avec        |
| to and down a stiff of the same and a stable to the same                             |

| Tableau des combinatsons du radical sébacique oxygéné, on acide sébacique, avec les |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| bases salifiables, dans l'ordre de leur affinité avec cet acide,                    | 231   |
| Observations.                                                                       | 231   |
| Tableau des combinaisons du radical lithique oxygéné, ou acide lithique, avec les   |       |
| bases salifiables, rangées par ordre alphabétique.                                  | 241   |
| Observations                                                                        | 24:   |
| Tableau des combinaisons du radical prussique oxygéné, ou acide prussique, avec     |       |
| les bases salifiables, dans l'ordre de leur affinité avec est acide.                | 24    |
| Observations.                                                                       | 9.5   |
|                                                                                     |       |
| TROISIÈME PARTIE.                                                                   |       |
| DESCRIPTION DES APPAREILS ET DES OPÉRATIONS MANTELLES DE LA CHIRIF                  |       |
| hymoperties.                                                                        | 24    |
| CHAPITRE PREMIER Des instruments propres à déterminer le poids absolu et            |       |
| la pesanteur spérifique des corps solides et liquides                               | 25    |
| CHAPITRE II De la gazométrie, ou de la mesure du poids et du volume des             |       |
| substances aériformes                                                               | 25    |
| S I. Description des appareils pneumato-chimiques                                   | Ibi   |
| 5 H. Du gazonsètre                                                                  | 26    |
| 8 III. De quelques autres manières de mesurer le volume des gaz                     | 26    |
| 5 IV. De la manière de séparer les unes des autres les différentes espèces de       |       |
| gat.                                                                                | 27    |
| § V. Des corrections à faire au volume des gaz obtenus dans les expériences.        |       |
| relativement à la pression de l'atmosphère                                          | 17    |
| 8 V). Des corrections relatives aux différents degrés du thermomètre                | 27    |
| 5 VII. Modèle de calcul pour les corrections relatives au degré de pression         |       |
| et de température                                                                   | 97    |
| et de température                                                                   | 98    |
| CHAPITRE III. — Des appareils relatifs à la mesure du calorique                     | 98    |
| Description du calorimètre.                                                         | Ibio  |
|                                                                                     | 1 Dil |
| CHAPITRE IV. — Des opérations purement mécaniques qui ont pour objet de diviser     |       |
| les corps.                                                                          | 29    |
| 8 1. De la trituration, de la porphyrisation et de la pulvérisation                 | Ibi   |
|                                                                                     |       |

| TABLE DES MATIÉRES.                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHAPITRE V. — Des moyens que la chimie emploie pour écarter les unes des autres                |
| les molécules des corps sans les décomposer, et réciproquement pour les réunir.                |
| S.I. De la solution des sels.                                                                  |
| § II. De la hisiviation                                                                        |
| e III. De la mittatoria                                                                        |
| S III. De l'évaporation. S IV. De la cristallisation.                                          |
| A V. D. L. P. Ch. C. C. L.                                                                     |
| 8 V. De la distillation simple.<br>8 VI. De la sublimation                                     |
|                                                                                                |
| HAPITRE VI. — Des distillations pneumato-chimiques, des dissolutions métalliques,              |
| et de quelques autres opérations qui exigent des appareils très-compliqués                     |
| \$ 1. Des distillations composées et des distillations pneumato-chimiques                      |
| \$ II. Des dissolutions métalliques                                                            |
| \$ III. Des appareils relatifs aux fermentations vineuse et patride                            |
| S IV. Appareil particulier pour la décomposition de l'eau                                      |
| 5 V. De la préparation et de l'emploi des futs                                                 |
| HAPITRE VII Des opérations relatives à la combustion proprement dite et à la                   |
| ditonation                                                                                     |
| \$ 1. De la combustion du phosphore et du charbon                                              |
| S II. De la combustion des huiles                                                              |
| S III. De la combustion de l'esprit-de-vin ou alcool                                           |
| S IV. De la combustion de l'éther.                                                             |
| S V. De la combustion du gaz hydrogène et de la formation de l'eau                             |
| 5 VI. De l'oxydation des métaux                                                                |
| S VII. De la détonation.                                                                       |
| HAPITRE VIII. — Des instruments nécessaires pour opérer sur les corps à de très-               |
| hautes températures                                                                            |
| \$ I. De la fusion.                                                                            |
| C II Day Garage and                                                                            |
| S.II. Des fourneaux. S.III. Des moyens d'augmenter considérablement l'action du feu en substi- |
| s III. Des moyens u augmenter consideraniement l'action du leu en substi-                      |
| tuent le gaz oxygène à l'air de l'atmosphère                                                   |
| -                                                                                              |
|                                                                                                |
| ables à l'usage des ehimistes                                                                  |

Downsty Guogle

# OPUSCULES PHYSIQUES ET CHIMIQUES.

| Augustuseruser.                                                                                                                                                | 63 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PREMIÈRE PARTIE.                                                                                                                                               |    |
| PRÉCIS EISTORIQUE SCR LEX ÉNIXINTONS ÉLISTIQUES QUI SE DÉGLERT DES CORPA-<br>PENDANT LA COMBUSTION, PENDANT LA PERMENTATION<br>ET PANDANT LES EPPERN EXCENCES. |    |
| INTRODUCTION                                                                                                                                                   | 44 |
| CHAPITRE PREMIER. — Du fluide élastique désigné sous le nom de Spirites sitrestre jusqu'à Paracelse, et sous le nom de gaz, par l'un Helmont                   | 44 |
| CHAPITRE II. — De l'air artificiel de Boyle.                                                                                                                   | 65 |
| CHAPITRE III. — Expériences de M. Hales sur la quantité de fluide élestique qui se                                                                             |    |
| dégage des corps dans les combinaisons et dans les décompositions.  Expériences par la distillation.                                                           | 4  |
| Expériences sur la fernsentation.                                                                                                                              | 43 |
| Expériences sur les dissolutions et les combinaisons.                                                                                                          | 16 |
| Expériences sur les corps enflammés et sur la respiration des animeux                                                                                          | 45 |
| CHAPITRE IV Sentiment de M. Boerhaave sur la fixation de l'air dans les corps.                                                                                 |    |
| et sor les émanations élastiques                                                                                                                               | 61 |
| CHAPITRE V Sentiment de M. Stohl sur la fixation de l'air dans les corps                                                                                       | 51 |
| CHAPITRE VI Expériences de M. Venel sur les eaux improprement appelées aci-                                                                                    |    |
| dules, et sur le fluide élastique qu'elles contiennent                                                                                                         | 40 |
| CHAPITRE VII Théorie de M. Black sur l'air fixe ou fixé contenu dans les terres                                                                                |    |
| calcaires, et sur les phénomènes que produit en elles la privation de ce même                                                                                  |    |
| eir                                                                                                                                                            | 44 |
| CHAPITRE VIII. — Du fluide élastique qui se dégage de la poudre à canon, par<br>M. le courte de Saluces.                                                       | 47 |
| CHAPITRE IX Application de la doctrine de M. Black sur l'air fixe on fixé à l'ex-                                                                              | -  |
| plication des principaux phénomènes de l'économie animale, par M. Macbride                                                                                     | ħ; |
| CHAPITRE X Expériences de M. Cavendish sur la combinaison de l'air fixe ou                                                                                     |    |



| TABLE DES MATIÈRES.                                                                                                                                               | 675    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CHAPITRE XI Théorie de M. Mayer sur la calcination des terres calcaires et sur                                                                                    | Pages. |
| la cause de la causticité de la chaux et des alcalis                                                                                                              | 482    |
| CHAPITRE XII. — Développement de la théorie de M. Black sur l'air fixe ou fixé.<br>par M. Jacquin.                                                                | 486    |
| CHAPITRE XIII. — Réfutation de la théorie de MM. Black, Macbride et Jacquin.                                                                                      | 400    |
| par M. Grans                                                                                                                                                      | 690    |
| CHAPITRE XIV. — Sentiment de M. de Smeth sur les émanations élastiques qui se<br>dégagent des corps, et sur les phénomènes de la chaux et des alcalis caustiques. | 499    |
| CHAPITRE XV Recherches de M. Priestley sur les différentes espèces d'air                                                                                          | 510    |
| ARTICLE PREMIER. De l'air fixe.                                                                                                                                   | Hid.   |
| ARTICLE II. De l'air dans lequel on a fait brûler des chandelles ou du soufre                                                                                     | 516    |
| ARTICLE III. De l'air inflammable                                                                                                                                 | 5.8    |
| ARTICLE IV. De l'air corrompu ou infecté par la respiration des animaux                                                                                           | 540    |
| ABTICLE V. De l'air dans lequel on a mis un mélange de limaille de fer et de                                                                                      |        |
| soufre                                                                                                                                                            | 524    |
| ARTICLE VI. De l'air nitreux.                                                                                                                                     | 525    |
| ARTICLE VII. De l'air infecté par la vapeur du charbon de bois                                                                                                    | 529    |
| émanations de la peinture à l'hnile avec la céruse.                                                                                                               | 530    |
| ARTICLE IX. De l'air que l'on retire par le moyen de l'esprit de sel                                                                                              | 531    |
| ARTICAR X. Observations diverses.                                                                                                                                 | 533    |
| CHAPITRE AVI Expériences sur la chaux par M. Duhamel                                                                                                              | 536    |
| CHAPITRE XVII Observations de M. Rouelle, démonstrateur en chimie au Jar-                                                                                         |        |
| din des Plantes à Peris, sur l'air fixe et sur ses effets dans certaines eaux mi-                                                                                 |        |
| pérales.                                                                                                                                                          | 538    |
| CHAPITRE XVIII Extrait d'un mémoire de M. Bucquet, docteur régent de la Fa-                                                                                       |        |
| culté de médecine de Paris, ayant pour titre : Expériences physico-chimiques sur                                                                                  |        |
| l'air qui se dégage des corps dans le temps de leur décomposition, et qu'on connaît                                                                               |        |
| sous le nom d'air fixé, lu à l'Académie royale des sciences le 24 avril 1773                                                                                      | 548    |
| CHAPITRE XIX. — Appendice sur l'air fixe, par M. Boumé, maître apothicaire de Paris, de l'Académie royale des sciences.                                           | 551    |
|                                                                                                                                                                   |        |
| SECONDE PARTIE,                                                                                                                                                   |        |
| NOUVELLES RECREMENES SUE L'EXISTENCE D'EN PLUIDE ÉLASTIQUE PIAÉ, DANS QUELQUES SUBSTANCES                                                                         |        |
| ET SUR LES PHÉNOMÈNES QUI RÉSULTENT DE SON DÉGLGEMENT OU DE SA PINATION.                                                                                          |        |

85.

| Decuire expansece. Mesurer la quantité de fluide élastique qui se dégage        | Pages.     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| de la craie pendant sa dissolution dans l'acide uitreux                         |            |
| Tronsière apprinence. Déterminer la quantité d'eau nécessaire pour saturer      | 56o        |
| une quantité donnée de chaux vive                                               | 563        |
| Ouarrième expérience. Extinction de la chaux vive dans le vide de la mechine    | 202        |
| pneumatique                                                                     | 564        |
| Cavorière expéaserce. Dissolution de la chaux dans l'acide nitreux              | 565        |
| Sixière expéniesce. Déterminer la quantité de fluide élestique qui se dégage    | uwu        |
|                                                                                 | 566        |
| Conséquences générales des six expériences précédentes                          | 567        |
| Servicus avecauxes. Refaire de le terre calcaire on de la craie, en rendant à   | _          |
| la chaux l'eau et le fluide élastique dont elle a été dépouilée par la calci-   |            |
|                                                                                 | 568        |
| Ils retires expénierce. Déterminer la pesanteur spécifique de l'eau de chaux    |            |
| avant et après la préripitation                                                 | 569        |
| Nerviène expéniesce. Déterminer la pesanteur spécifique de l'eau de cheux       |            |
| dons laquelle on a fait bouillonner le finide élastique dégagé d'une effer-     |            |
| yescence                                                                        | <u>570</u> |
| Diviène expéniesce. Imprégner d'air fixe, on de fluide élastique, de l'eau ou   |            |
| tel autre fluide qu'on jugera à propos                                          | 571        |
| Ovriève exrémence. Comparer la pesanteur spécifique de l'esu imprégnée          |            |
|                                                                                 | Ibid.      |
| Dos ziène expériesce. Précipiter de l'eau de cheux par une addition d'eau im-   |            |
|                                                                                 | 574        |
| Terrenius expérience. Redissoudre, par une nouvelle addition d'eau impré-       |            |
| guée de fluide élastique, la chanx après qu'elle a été précipitée               | 573        |
| Conclusion de ce chapitre                                                       | lbid.      |
| MAPITRE II De l'existence d'un fluide élastique fixé, dans les alcalis fixes et |            |
|                                                                                 | 576        |
|                                                                                 | Ibid.      |
| Deuxième expérience. Mesurer le quantité de fluide élastique qui se dégage      | Tour.      |
|                                                                                 | 577        |
| Trossiène expérience. Diminution de pesanteur spécifique d'une solution de      | -//        |
|                                                                                 | 579        |
| QUATERÈME EXPÉRIENCE, Augmentation de poids de la chaux qui e passé dans        | -15        |
|                                                                                 | 581        |
| Cavorière expénience. Faire passer dans la chanx telle portion qu'on voudra     |            |
|                                                                                 | 582        |
|                                                                                 | lbid.      |
| Sarriène expénience. Dissolution de l'alcali volatil concret dans l'acide ni-   | -          |

| TABLE DES MATIÈRES.                                                                                                                                         | 677         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| HOITTÈME EXPÉRIENCE Mesurer la quantité de finide élastique dégagé d'une                                                                                    | Pages       |
| quantité donnée d'alcali volatil concret                                                                                                                    | 584         |
| latil concret                                                                                                                                               | Ibid.       |
| Dixiène axréasaxca. Augmentation de poids de la chaux qui a été combinée<br>avec une solution d'alcali volatil concret                                      | 586         |
| Ovaièuz syréatevea. Démontrer dans la chaux la quantité de fluide élastique<br>qu'elle a enlevé à l'alcali volatil                                          | 581         |
| Douaixas aaréanavos. Rendre à une lessive alcaline de soude caustique l'air                                                                                 | 307         |
| dont elle a été dépositiée par la chaux, et lui rendre en même temps sa<br>pesosteur spécifique originaire, et la propriété de faire effervescence avec     |             |
| les acides.                                                                                                                                                 | 1bid.       |
| Tariziène expérieure. Rendre à l'alcoli volatil caustique l'air qui lui a été<br>enlevé par la chaux, et lui rendre en même temps toutes les propriétés qui |             |
| en dépendent                                                                                                                                                | SHE         |
| CHAPITRE III. — De la précipitation de la terre calcaire dissoute dans l'aride ni-<br>treux par les alcalis caustiques et non caustiques                    | 589         |
| Parmiène avefaiaves. Précipitation de la chaux dissoute dans l'acide nitreux                                                                                |             |
| par l'alcali de la soude.  Dauxième expénieuce. Précipitation de la terre calcaire dissoute dans l'acide                                                    | Lbid        |
| nitreux par l'alcali de la soude rendu caustique                                                                                                            | 590         |
| Trossième avréaserce. Précipitation de la terre calcaire dissonte dans l'acide<br>nitreux per une solution d'alcali volatil concret.                        | Ibid        |
| Quartieus aversieure. Précipitation de la terre calcaire dissoute dans l'acide                                                                              |             |
| nitreux par l'aleali volatil dépouillé de fluide élastique                                                                                                  | 591<br>591  |
| CHAPITRE IV. — De la combinaison du fluide élestique de la terre calcaire et des                                                                            |             |
| alcalis avec les substances métalliques par précipitation.  Parmitas appéaignes. Dissolution du mercure par l'acide nitreux.                                | 5gi<br>Ibid |
| Deuxièua gurémusca. Précipitation du mercure par la craie et par la chaux                                                                                   | 59          |
| Taoisthus expéniexce. Dissolution du fer par l'acide uitreux.  Quaragina expéniexce. Précipitation du fer dissous dans l'acide nitreux, par                 | āg!         |
| la craie et par la chaux                                                                                                                                    | Ibid        |
| CHAPITRE V. — De l'existence d'un finide élastique fixé dans les chaux métalliques.                                                                         | 598         |
| Paraular appareil propre<br>à mesurer la quantité de fluide élastique dégagée ou absorbée                                                                   | 599         |
| Decuirus exprimence. Faire la réduction du plomb par le feu des fourneaux.                                                                                  |             |
| dans un appareil propre à mesurer la quantité de fluide élestique dé-<br>gagée                                                                              | 60          |
| Trousina axefaurez. — Déterminer la quantité d'ean qui se dégage de la                                                                                      | - Cod       |

| QUATRIENE EXPÉRIENCE. Séparer d'avec le plomb la portion de charbon qui                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| reste après la réduction                                                                                      | 608   |
| Gasquiexz zweiszzycz. Calciner à grand fou du charbon en pondre, seul, dans                                   |       |
| un appareil propre à mesurer la quantité de fluide élastique dégagé                                           | 609   |
| Sixieme exprintesee. — Réduction du minium dans un canon de fusil                                             | 611   |
| CHAPITRE VI De la combinaison du fluide élastique avec les substances métal-                                  |       |
| liques. par la calcination                                                                                    | 615   |
| Pacuskae expénsever. Calcination du plomb au verre ardent sous une eloche                                     |       |
| de cristal renversée dans de l'eau                                                                            | Ibid. |
| Drevieur restaurace. Calcination de l'étain                                                                   | 615   |
| Tamesing gradustres. Calcination d'un alliage de plomb et d'étain                                             | 616   |
| Quatanème expénience. Calcination du plomb sous un vase de cristal renversé                                   |       |
| dans du mercure                                                                                               | 617   |
| Cavotrène expériesce. Effet de l'air dans lequel on a calciné du plomb sur                                    |       |
| les corns enflammés.                                                                                          | 619   |
| Siviène expénience. Effet de l'air dans lequel on a calciué les métaux sur                                    |       |
| l'eau de chaux                                                                                                | Ibid. |
| Septitus suptainues. Caleination du fer par la voie lumide                                                    | Ibid. |
| Conclusion de ce chapitre                                                                                     | 620   |
| CHAPITRE VII Expériences sur le finide élastique dégagé des effervescences et                                 |       |
| des réductions métalliques                                                                                    | 622   |
| des réductions métaffiques.  Appareil propre à obtenir le fluide élastique des effervescences aussi pur qu'il |       |
| est possible, sons se servir de vessie                                                                        | Ibid. |
| Monière de conserver le fluide élastique en bouteilles aussi longtemps qu'on                                  |       |
| le veut                                                                                                       | 6+3   |
| Manière de faire passer le fluide élastique d'un vase dans un autre                                           | 6:4   |
| Description d'un appareil propre à faire passer un fluide élastique à travers                                 |       |
| telle liqueur qu'on voudra, et à le recueillir ensuite pour l'examiner,                                       | Ibid. |
| Parmier expérience. Effet du fluide élastique dégagé de la craie sur les ani-                                 |       |
| IDEUX                                                                                                         | 625   |
| DEUXIÈME EXPÉRIENCE. Effet du fluide élastique dégagé des chaux métalliques                                   |       |
| sur les animoux.                                                                                              | 626   |
| Troisiène gréauxeg. Effet du fluide élastique dégagé des effervescences aur                                   |       |
| les corps embrasés et enflammés                                                                               | 627   |
| Quarantez eurémance. Effet du fluide élastique dégagé des chaux métalliques                                   |       |
| sur les corps enflammés ou embrasés                                                                           | Ibid. |
| Cavociène expénerce. Paire passer par de l'eau de chaux le finide élastique                                   |       |
| dégagé d'une effervescence, et observer la quantité qui en est absorbée                                       | 628   |
| Sexiène expénience. Effet du fluide élastique des effervescences sur les ani-                                 |       |
| maux, lorsqu'il a été déponillé de sa partie fixable par la chaux                                             | 629   |
| Suprième expénience. Effet du même finide sur les corps enflammés                                             | Ibid. |

| TABLE DES MATIÈRES.                                                           | 679     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| HUTTIÈME EXPÉRIENCE. Faire passer à travers de l'eau de chaux le fluide éla-  | Pages.  |
| tique dégagé d'une chanx métallique per la réduction, observer la quanti      |         |
| qui en est absorbée, et l'effet du résidu sur les animaux et sur les corp     |         |
| enflammés.                                                                    | 630     |
| Neuvrène expéniesce. Effet d'un refroidissement très-grand sur le fluide éla- | -       |
| tique des effervescences                                                      | . 633   |
| Conclusion de ce chapitre                                                     | . 634   |
| CHAPITRE VIII De quelques propriétés de l'eou imprégnée du fluide élastique   | e       |
| dégagé des effervescences ou des réductions métalliques                       | 636     |
| CHAPITRE IX De la combustion du phosphore et de la formation de son acide.    | . 640   |
| Parmière expérience. Combustion du phosphore sous une cloche renverse         | e       |
| dans de l'eau                                                                 | . Ibid. |
| Dauxière avrésience. Combustion du phosphore sous une cloche renverse         | ie      |
| dans du mercure                                                               |         |
| Taoisième expésience. Combustion du phosphore sur le mercure, à moinde        |         |
| dose que dans les expériences précédentes                                     |         |
| Quarantesa exprimerca. Déterminer la plus grande quantité de phospho          |         |
| qu'on puisse brûler dans une quantité donnée d'air, et quelles sout les l     |         |
| mites de l'absorption                                                         |         |
| Civottina avrástavez. Determiner, avec autaut de précision que ce genre d'es  |         |
| périence le comporte, l'augmentation de poids des vapeurs acides du pho       |         |
| phore qui brûle                                                               |         |
| mercure, en entretenant sous la même cloche une atmosphère d'eau réduit       |         |
| en vapeurs                                                                    |         |
| SEPTIÈNE ANESNENCE. Rendre de l'humidité à l'air dans lequel a brûlé          |         |
| phosphore.                                                                    |         |
| HUTTERE EXPÉRIENCE. Essayer si, à l'aide d'une atmosphère d'eau réduite e     |         |
| vapeurs, on peut brûler une plus grande quantité de phosphore dans us         |         |
| quantité dounée d'air                                                         |         |
| NEUVIÈNE EXPÉRIENCE. Examen du rapport de pesanteur de l'acide phospho        | -       |
| rique avec l'eau distillée, et des conséquences qu'on en peut tirer           |         |
| CHAPITRE X Expériences sur la combustion et la détonation dans le vide        | . 65a   |
| Panuèza avráziarez. Essayer la combustion du phosphore dans le vide           |         |
| Deutsème expérience. Soufre dans le vide                                      |         |
| Taoisième expérience. Poudre à canon dans le vide                             | . 653   |
| Quartukur rapúsurace. Nitre et soufre dans le vide                            | . Ibid. |
| CHAPITRE XI De l'air dans lequel on a brûlé du phosphore                      | . 655   |
| Paguiñas gargaianea, Effet de l'air dons lequel on a brûlé le phosphore si    |         |

| 680    | TABLE DES MATIÈRES.                                                                                                                  |      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | DEUTIÈME STERMENCE. Effet de l'air dans lequet on a brûlé du phosphore sur                                                           | Prej |
|        | les bougies aflumées                                                                                                                 | 6    |
|        | TROUNIER EXPÉRIENCE. Mélanger une portion de fluide électique des efferves-<br>cences avec l'air dans lequel on a brûlé du phosphore | Ibi  |
|        |                                                                                                                                      |      |
| Extrai | t des registres de l'Académie des sciences                                                                                           | 65   |

# TABLE DES MATIÈRES

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE,

## TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE CHIMIE.

Acuses. Ils résultent en général d'un premier ordre de combinaisons formées par la réunion de deux principes simples, 115; - savoir, d'un radical particulier et d'un principe acidifiant common à tous, l'oxygène, 57. - C'est, en général, le résultat de la combastion on de l'oxygénation d'an corps., 58. - Leurs dénominations générales se tirent de celle de leur base acidifiable, 5g. - Difficulté de les nommer lorsque les bases sont inconnues. ibid. - Leurs nones se terminent en euz. lorsqu'ils contiennent peu d'oxygène, ibid, - Ils se terminent en ique, lorsqu'ils sont plus chargés de ce principe, ibid. - Ils peuvent être regardés comme de véritables principes salifiants, 115. - Leurs combinaisons avec les bases salifiables, 133.-Leur nombre s'est beancoup accru depuis les nouvelles déconvertes chimiques, 157. - Chaque acide nouveau enrichit la chimie de vingt-quatre on de quarante-huit sels. 198.

Acuse scársou, vulgairement appelé rinaigre, 113. - Son radical est composé d'une proportion encore indéterminée d'hydrogène et de carbone, ibid. - Il est le résultat de l'oxygénation du vin, ibid. - Il absorbe l'oxygène de l'air en se formant. ibid. - Tableau de ses combinaisons, 216. Acros acérrors. Tableau de ses combineisons, 220. - Appelé antrefois visaigre radical. - Dernier degré d'oxygénation que paisse prendre le radical hydro-carboneux. - li n'est pas encore démontré qu'il soit plus oxygéné que l'acide acéteux; il pourroit en différer par la différence de proportion des principes dn radical. - Moyens de l'obtenir, 221. Acides avinava. On n'en connelt encore que six, 95. - Il paralt qu'ils se repprochent

besuconp les uns des sutres, ibid. - Il entre ordinairement dans leur composition quatre bases acidifiables, q1. Actor assévique. Tableau de ses combinai-

sons, 193. - Enlève l'oxygène à l'acide

nitrique, devient un véritable acide, soluble dans l'eau, 196.— Se combine avoc la potasse et avec un graud nombre de bases solifiables, ibid. — Plusieurs moyens de l'obtenir, ibid.

Acher rezzoique. Tableau de ses combinations, 224. — On l'obtient par sublimation et par la voie humide. — Procédé pour l'obtenir. — On le recueille sous forme concrète. 225.

Actor soussyrt. Tableau de ses combinaisons, 336. — Se tire de la chrysnide du ser à sois. — Moyen de l'obtenir. — Ses propriétés et ses affinités ne sont pas bien déterminées. — Son radical paraît être composé de carbone, d'hydrogène et peuttère de phosphore, 237.

Acus souscopit. Combination în redicia horozique avet (vayyore, 163, - 175). belon în es e combinatione, 189, — Se tire du borat, — Sel selatifi des anciens, 191. — Ses progriées, ses affantie diteiraties, selon que on opter par voie bumide. — Son radical est incomus. — Ge n'est que par anciente di cincomus. — Ge n'est que par anciente qu'on creit que l'oxygène fait partie de se composition, 1920.

Acras currentere. Tablem de se combinaisons, 19 f. Myens de folkement.

Il est tris-analogue à l'acide oxidique.

Il est tris-analogue à l'acide oxidique.

d'acide oxidique et d'acide malegue, 19 7, 18

comment de l'acide malegue, 19 7, 18

comment de malegue, 19 7, 18

comment de l'acide l'ac porte avec lui une portion de calorique qui le constiture dans l'état de gra, s'indi-— Il est un des produits de la fernattion vinesses, 100. — On le convertit en un acide végétal en lui combiant de l'hydrogène, 11 h. 25 décomposition sernit bien importante pour les arts. — On peut y parvenir par les affinités doublés. 180. — Taldean de sec combinations 1.7.

Actor ciranger. Tableau de ses combinaisons, 205 — On le tire du jus de citron; on le trouve dans beaucoup d'autres fruits. — Moyens de l'obtenir pur, 206.

Actor reconsers. Combination de radical fluorique avec l'oxygène, 16 s. — Tableau de sez combinations, 188. — Il est tout formé dans le spath fluor ou spath phos-phorique. — Moyens de le dégager de ses bases. — Il est naturellement sous formade gaz. — Dissout le verre. — On pour-rait touter de le décomposer par les affinités doubles, 180,

Actor roausers. Tableau de ses combinaisons, 234. — Il a été connu dans le siècle dernier. — Espèce de fournii dont ou le tire. — Moyens de l'obtenir, 235.

Acine cattique. Tableau de ses combinasons, 238. — Se tire de la noix de galle. — Moyen de l'obtenir. — Ses propriétés acides sont peu marquées. — Il se trouve dans beaucoup de végétaux. — Son radical est inconsus, 230.

Acine Lactrore. Tableau de ses combinaisona, 230. — Se trouve dans le petit-lait. — Procédés pour l'obtenir. — S'unit avec toutes les bases salifiables. — Il a beaucoup de rapport avec l'acide acéteux. 131.

Acine Litringes. Tableau de ses combinaisons, año. — Moyens de l'obtenir. — Ses propriétés sont pou conques. — Il pourroit bien être déjà combiné à nue base et dans l'état de phosphate de chaux, 241.

Acton axtore. Tableon de ses combinaisons, 203. — Se trouve tout formé dans le jus de pommes et d'autres fruits. — Moyen de l'obteuir. — Il est mêté avec l'acide ciriquipe et tratureux dans besucoup de fruits. — Tient le milieu entrefacide consigne et facide acéteux. — Son redical consistent du archone et de l'Indrogène. — On le forme artificiellement, 205.

Actas neurs. Est naturellement dans l'état de gaz, au degré de pression de l'atmosphère, 60. — Voy. Acids marintique.

Actor mans orveává. S'obtient en distillant de l'acide morin sur des oxydes métalliques. 185. — Voy. Acide murintique axurésé.

Actor MOLTROGE. Tableau de ses combinaisons, 196. — Moyens de l'obtenir. — On le recueille sons forme pulvérulenie de couleur blanche comme la craie. — Il est fonjours concret et peu soluble. 197. Augus weazyurs. Combinaison du radie.

Acupe numarique. Combinaison du radical mariolique avec l'oxygène, 16a. - Son nom dérivé du mot latin maria, 61, -Il est dans l'état de gaz au depré de pression et de température ordinaire, 60. -Se combine facilement avec l'eau, 61. -Il est très-répandu dans le règne minéral. uni à différentes bases. - Na été décomposé dans aucune expérience chimique. - Sou radical est inconnu, 61 et 185. - Opinion sur sa nature, 185. -Tient faiblement à ses bases. - Moyen de l'en séparer. - Appareils pour sa distillation, ibid. - On le surcharge d'oxygène, en le distillant sur des oxydes métalliques, tels que le manganèse, ibid, -Il est susceptible de différents geares d'oxygénation, 61. - L'excès d'oxygène le rend moins miscible à l'eau, 62; plus volatil, shid. — Pourquoi on n'a pas donné à son nom la terminaison en eux, shid. — Tableau de ses combinaisons, 181.

Acons extravect oxytelet. Bet plus volutie gon Facile mortisique ordinaire, 6s.—
Il ne peut exister que sous forme gauene.— No est absorbable par Fom qui esta contra gauene.—
No est absorbable par Fom qui esta considere de lasses satisfables.— Les seiquil forme détenent sero le carbone.—
Cos débussaises sont dengreuses par Forquission des adorégies, 185.— Il disputation des adorégies de la disputation des adorégies de la disputation des adorégies de la disputation de la dispu

- Tableau de ses combinaisous, 183. Acres situates. Raisons de lui conserver ce nom: celui d'azotique lui conviendrait mieux. 63. - Se tire ordinairement du salpêtre, 58 et 165. - Moyens de l'obtenir, 165. - Il est le résultat de la combinaison de l'oxygène et de l'ezote, 62 et 150. - C'est l'acide du nitre surchargé d'azote ou de gaz nitrens, 64; - et par conséqueut un véritable acide azoteux. 63. - Il est le premier dans lequel l'existence de l'oxygène ait été bien démoutrée, 62. - Les principes qui le constituent tienneut peu ensemble, ibid. - B est rouge et fumant, 64. - Il laisse échapper son excès de gaz uitreux à une légère chaleur, ibid. - Il est formé par le réunion de trois parties d'oxygène et d'une d'azote, 63. - Tableau de ses

combinations, 164.

Acras avranças. Le gas asote est son radical.

4g. — C'est l'acide nitreux surchargé
d'oxygène, 66. — Il est composé de
quatre parties d'oxygène et d'une d'asote.

266. — Il est blane, sans couleur, le

fit en fin qual facile nitreus, 56, ... Se time of minimum  $\delta$  and  $\delta$  and

Acuer mrooceauroce. Anciennement appelé can régin.— O'est un acido à deux bases, 187. — Il a des propriétés particulières qui dépendent de l'action conbinée de ses deux bases acidiables, 90 et 187. — Les métaus s'oxydent dans et acide avant de s'y dissoudre. — Gas qui se dépagent pendant la "dissolution, 187. — Tableau de ses combinasions, 186.

teins oxituors. Tableon de ses combinasons, a 13. — Il se retire du suc de l'oseille; il se trouve, dans cette plante, unià la polasse, et dans l'état d'un sel neutre voic exché dicile. — Moyen de le dégager de sa base. — Il cristallise lorsqu'il est pur. — Uni has base, peut entrer tout entier dans un grand nombre de combinaisons; il en résulte des sels à deux ba-

Arasa Prosersonaux. Combinaison du phosphore avec l'oxygène par une combustion lente, 177.—Se convertit en acide phosphorique par une longue exposition à l'air. ibid. — Tableeu de ses combinaisons, 175.

Acrae ressencesque. Produit per la combustion du phosphore dans le gas oxygène. 51. — Il est naturellement dans l'état concret après la combustion, 53, 78 et 178. — Moyen de l'obtenir pur, 178. — Ouantité d'oxygène qu'absorbe le phosphore dans sa conversion en acide, 184. — Ne peut pass être regarde comme un acide animal, parce qu'il appartient aux trois règnes, 95. — Tableau de ses combinaisone. 176.

tene presseur. Tableau de ses combinaisona, a 4-a. — Uni an fer, il le colore en bleu. — Son radical est inconnu. — C'est un acide à base double ou triple, dont l'anote est un des principes constituents. 243. — Il ne jouit même que d'une partie des propriétés acides, ibid.

Acine Practicates. Tableau de ses combinaisons, 207. — Se retire du bois. — Moyens de l'obtenir pur. — Son radicat est formé d'hydrogène et de carbone. — Il est le même, de quelque nature de bois qu'on le retire, 208.

Acins Peroncoraex. Tableau de ses combinaisons, 211. — On le retire de tous les corps sucrés par la distillation à feu nu. — Accidents à éviter. — Procédé ponr le concentrer. — On le convertit en acide malique et en acide oxalique en l'oxygéaent, 212.

Acuse praoriariaeux. On le retire du tartre par distillation à feu nu. — Moyens pour l'oblenir. — Il se dégage, pendent la distillation une grande quantité d'acidecarbonique. — Explosion dans le rectification, \$10. — Tableau de ses combinaisons, 200.

ACIDE SACCHOLACTIQUE. Tableau de ses combinasions, a 3 s. — Extrait du sucre de petit fait. — Son action sur les métaux, pen connue. — Les sels qui résultent de sa combinasion avec les bases solifiables sont pen sombles : a 33. Acina séraciqua. Tableau de ses combinaisons, <u>238</u>. — C'est la graisse animale oxygénée. — Moyen de l'obtenir, 239.

Acian soccinque. Tableau de ses combinaisons, 222. — On le retire du succin. — Moyena de l'obtenir. — Il n'a pas dans un degré très-éminent les qualités acides.

Acas surrassz. Premier dogré d'oxygénation du sonfre, 55 et 1;2. — Les métaux, lorsqu'ils sont oxydés, sont dissolbes dans est acide, 1;2.5. — On l'obtient par différents procélés, sidd. — Il est dans l'état de gar à la pression ordinaire de l'atmosphère. — Il se condonce par le froid, did. — Tablesu de ses combinaisons, 1;2...

Acina surrusique. Il est formé par la combinaison du soufre et de l'oxygène, 55. 59 et 170. - Proportion d'oxygène qui entre dans sa combinaison, 171. - Il est incombastible, 55. - Son poids est égal à celui du soufre qu'on a brûlé pour le former, et de l'oxygène qu'il a absorbé pendant la combustion, ibid. - Diffirulté de le condenser, ibid. - Il se combine avec l'eau en toutes proportions. ibid. - On le trouve tout formé dans les arriles, les gypses. - Movens de le ramener à l'état de soufre par voie de décomposition et d'affinité. 156. - Décomcompose le nitre, 62. - Les métaux le décomposent et le réduisent à l'état d'acide sulfureux, 171. - Tableau de ses combinaisons avec les bases salifiables.

ACIDE TARTAREU. Tableau de ses combinaisona, 200. — Moyena de l'obtenir pur. — Son radical est en excès. — C'est par cette raison qu'ou a donné à son noom la terminaison en exz. — Sa base est le radical carlonne-hvdreus, — L'arote entre dans sa composition. — En l'oxygénant on le change en acides malique et acidenta, aos et 200. — On observa deux degrés de saturation dans ses combinaisons avec les slocils. — Le premier degré avec excès d'acide; terririe acidel de potasse. — Le second degré e de passare. Le second degré est passare de potasse en le second degré est passare.

Acian тексятіцех. Tableau de ses combinaisons, 198. — Se retire de la mine de tungstène, dans laquelle il est déjà sous forme d'acide. — Moyens de l'obtenir. — Ses affinités avec les acides métalliques ne sont pas déterminées, 199.

Acides vécétaux. On en counsit treize jusqu'à présent, 95. - Leur composition est connue, mais la proportion des principes qui les constituent ne l'est pas encore, or et 116. - Ils ont tous pour base l'hydrogène, la carbone et quelquefois le phosphore, q1 et 13q. - Ils ne différent entre eux que par la proportion d'hydrogène et de carbone, et par leur derrid'oxygénation, 91. - Quoique composés d'hydrogène et de carbone, ne contiensent cependant ni eau, ni acide carbonique, mais les principes propres à les former, 94. - Peuvent se convertir les uns dans les autres, en changeant la proportion de leurs principes constituents.

ATTENTIA. Les données manquent encire pour entreprendre un trailé complet sur cet objet, Discours préliminaire, à et 5.— Il s'en excree de doubles et triples dans la décomposition des végédans, q.g..

— Elles sont très-compliquées dans la pa-

trefaction, 100.
AGENTS CHUNGEES. Ge que c'est, 305.

Au atmospagas composé de deux fluides élastiques. l'un respirable et l'autre qui ne l'est pas, §2 et 88. — Observations un l'est periores malyiques, relatives malyiques, relatives malyiques, relatives à l'air atanosphérique, §3 et niv. — Sus chéomophilles per le mercure, ¿26 et niv. — N'est plas respirable après la rabiration du mercure, §3,2 — Et dévante du mercure, §3,2 — Et dévante du me quantité in de l'augmentation que ne poids right à l'augmentation que no poids right à l'augmentation que no poids right à l'augmentation que le gan nitreus, é l'augmentation que l'augmentation que

Na riva. Premier nom de l'acide earbonique. 56. — Vey. Acide carbonique.
Na vitat. Voy. Guz oxugène.

LECLI SEL 1 SOUR. SE retire de la liviriation des ecubres des plantes qui resissant mobed de la nuer, principalement du kali, 119. — On ne consult pas ses principalement di kali, 119. — On ne consult pas ses principalement, bid. — On ne resit pas si cette substance est tonte fermée dans les régistras matérirements d'à consultation bid. — Elle est presque tonjours saturée d'acrile carbonique, bid. — See retire s'arrive service de la retire de l

LEGIL PATE, ou POTAGE. C'est un résolula de la combassion des végétaux, 1.12. — Moyens de l'oldenir, 128. — On ne nomait pas ses princips 28. — On ne nomait pas ses princips constituents, 1.12. — L'anadogie pourrait porter à eroire que l'anote est un des principes constituents des aducile en général, iséd. — Se volutilise très-promptement au feu alimenté par le gan oxygène. 28 nemeté par le ga

Accoc. Raisons qui ont fait adopter ce non générique pour toutes les liqueurs apiritiueuses, .n.a.— Il est composé de arabone et d'hydrogène, .107. — L'hydrogène et le carbone ne sont pas dans l'état d'huite dans cette combinaison, ibid. — Se décompose en passant à tracers un tube de verre rougi au feu, ibid. — Appareil pour sa combustion, 351.

ALLIAGES. Combinaison des métaux les uns avec les antres. <u>86</u>, — Celui des métaux qui prédomine donne le nom à l'alliage. — Les alliages ont leur degré de saturation trés-marqué, <u>15</u>2.

ALENEE. C'est principalement dues les argiles qui on la rescontre. 13 L.— La composition de cette terre est absolument inconnue. ibid. — Elle a moins de tendance à la combinasion que les autres terres. ibid. — Est parfeitement fusible au feu alimenté par le gas oxygène. 383. — Son ésta speia is combastion. ibid.

Augustus. Combinaison du mercure avec les antres métaux, 87.

kunon. Oxyde vigital å deun hauss, gat. kunonager. Reintal de le combination de l'authe et de l'hydrogène. 25 et 11.0. 50 r 1.000 parties, elle set composée de 80 y d'authe et de 192 d'hydrogène. 120. Myerus de l'aumere in og grad orde de partei. Jisé. — Lersqu'elle est irriupare. élle ne peut nisiter que sous troupare. élle not nisite que su troupare. élle not nisite que l'authere de de porte le non de gas ammoniaci. — Duns cet état. l'este un absorbe une grande quantilé, Jisé.

Accases causques. Raisons qui ont déterminé à en placer la description à la fin de l'ouvrage, 246.

APPLIEUE EXECUTOCERNIQUES, à L'EAU ET AU MERCURE. Leur description, 957 et suiv. Argest. Se volotilise lentement ou feu alimenté par le gra oxygène, 384.

Ansane par le get un gene, 30 ye.

Ansane. Est sunceptible de « oxygéner. Dens et état, il a la propriété de « nuir aux bases salifiables, 104.

Atmosphist Teasester. So constitution afi.

2a et suiv. — Son analyse. 25. — Composée de tous les fluides susceptibles

d'exister dans un état de vapeurs et d'éfasticité constante an degré habituel de chalenr et de pression que nous éprouvons, 34. - Se pression est un obstacle à la vaporisation, 33, - Quelles sont ses parties constituantes, 46. - Sa limite. 33. - Voy, Air atmosphérique, Gaz azvgène, Gaz azote.

ATTRACTION. Tend à réunir les molécules des corps, tandis que le calorique tend à les écarter, 18,

Aunores noréales. Conjectures faites sur les canses qui les produisent, 34,

Azora. C'est la partie non respirable de l'air, 63. - C'est un des principes le plus abondamment répondus dans la nature, tho .- Avec le colorique, il furme le gaz azote, qui demeure toujours dans l'état de gaz à la pression de l'atmosphère. ibid. - Combiné avec l'oxygène, il forme les acides nitreux et nitrique, 63, 150 et 166. - Se trouve dans les substances végétales et animales, 98 et 139; - surtout dans les matières animales, dont il forme un des principes, 150, - Combiné avec l'hydrogène, il forme l'ammoniaque, 63, 150. - Dans la décomposition des végétaux et des matières animales, il s'unit à l'hydrogène pour former l'ammoniaque, 98 et 119, - C'est un des principes constituants de l'acide prussique, 151. - Ses combinaisons avec les substances simples sont peu connues; elles portent le nom d'azotures, san

 $\mathbf{R}$ 

Ballavers, Instruments dont l'objet est de déterminer le poids absolu des corps. - Combien il en faut dans un laboratoire. - De leur perfection. - Des précautions pour les conserver, 251 et suiv. Balance manustatique. Moyen de s'en servir. - Ses usages, 253,

Banouevar, Corrections barométriques du volume des gaz, relativement à la différence de pression de l'atmosphère, 273 et suiv. - Modèle de calcul pour ces corrections, 279 et suiv.

BANTE. Le composition de cette terre est encore inconnue, 121. - Il est probable que c'est un oxyde métallique, 199; - mais qui n'est pas réductible par les movens que nous employons, ibid. - Elle est peu abondante; on ne la trouve que dans le règne minéral, 121. - Effet que produit sur elle le fen le plus violent, alimenté par le gas oxygène, 383,

Bases satisfiantes. Il en existe 25; savoir : 3 alcalis, 4 terres et 17 substances métalliques, 128.

Bonax. Sel concret avec excès de base, qui est la soude. - Son origine est inconnue. - Sa purification est encore un mystère.

191. Borger. Sa combustion, 83.

CALCUL DE LA VESSIE. Fournit l'acide lithique, så1.

Calosinèras. Sa description, 984 et suiv. - Principes de sa construction, ibid.

- Manière de s'en servir, 289 et Calomore. Cause de la chaleur, 19. -

Peut être considéré d'une manière abs-

traite, 19. - Comment il agit sur les corps, an. - Paralt être le plus élastique de la nature , 30. - Tous les corps y sont plongés, et il remplit les intervalles que laissent entre elles leurs molécules. - Il se fixe quelquefois de manière à constituer leurs parties solides. - C'est de son accumulation que dépend l'état aériforme, 1/11. - Il fait l'office de dissolvant dans toute espèce de gaz, afi. - On appelle du nom générique de gaz toute substance portée à l'état aériforme par une addition suffisante de enlorique, 141 .- Le soufre et le charbon, en brûlant, hij enlêvent l'oxygène, 55. - Il en est de même du gas hydrogène, 73, - Moyen de mesurer la quantité de calorique qui se dégage des corps pendant leur combustion, 49, 78 et surv. - Appareil imaginé pour remplir cet objet, 485. - Plan d'expériences pour déterminer la quantité que la plupart des corps en contiennent, 84. - Son dégagement dans la combustion du fer, 39. - Dans la combinaison des métaux avec la hase du gaz oxygène, 65. - Dans la combustion du charbon, 55 et 81. - Dans la combustion du phosphore, 80. - Dans la combustion de la eire, 83. - Dans la combustion de l'huile d'olives, 84, - Dans la combustion du gaz hydrogène, 81. - Il reste uni à l'oxygène dans la formation de l'acide nitrique . 82. - Il entre dans la composition des nitrates et des nurintes, en quantité presque égale à celle qui est nécessaire pour constituer le gaz oxygène, 145. -Il se dégage avec une telle abondance, dans la combinaison de l'oxygène avec les corps combastibles, que rien ne peut résister à son expansion, ibid. - Il décompose les substances végétales et animales, 96.

Galoniora consisté. Tient aux corps par l'attraction, et constitue une partie de leur substance, 28.

Calonique linan. C'est celui qui n'est engagé dans aucune combinaison, a.S.

Galonore seécritore uns coars. C'est le rapport des quantités de calorique nécessaires pour élever d'un même nonubre de degrés la température de plusieurs corps égans en poids. a8.

GARPARE. Espèce d'buile concrète qu'on retire par sublimation d'un laurier du Japon, 297.

CAPSELES AS PORCELAINS, Servent de support aux substances dans la fusion par le gaz oxygène, 383.

CARRONE OR CHARRON PUR. Substance simple combustible, 55 et 161. - Manière d'opérer sa combustion, 56. — Décompose le gaz oxygène à une certaine température, 56, 96 et 161. - Appareil pour sa combustion, 341 et suiv. - Quantité de enforique qui se dégage dans cette opération, 56, 81. - Enlève sa base au calorique, 56. - Décompose l'eau à une chaleur rouge et enlève l'oxygène à l'hydrogène, 70, 153, - Il s'en dissout une portion dons le gaz hydrogène, 21, 87. - Il est contenu dans le fer et dans l'acier, 63. - Il existe dans les végétanx antérieurement à la combustion, et forme avec le phosphore, l'hydrogène et l'azote, des radicaux composés, 161, - Moyens d'obtenir celni qui est contenu dans les matières végritales et animales, ibid. -Ses combinaisons avec les substances aimples, 15g. - Il a très-peu d'affinité avec le calorique, 96. - Il forme une des parties constituentes des huiles, 88; - et, en général, de tous les neides végétaux. 91. - Il tient très-peu aux huiles volatiles animales, 99. - Il fait partie du radical des gommes, du sucre et de l'amidon, 9 1.— Il est combiné, dans ces substances, avec l'hydrogène, de manière à le former qu'une seule base portée à l'état d'oxyde par une portion d'oxygène, 92. — Quantité qu'en contient le sucre, 102.

Casse ses. Nom donné aux combinaisons du carbone avec les métaux, 87.

Cevans. Elles forment ordinairement la vingtième pertion du poids d'un végétal brûlé., 112. — Il paraît qu'elles existent dans les végétaux avant leur incinération. — C'est la terre qui forme la partie ossense ou la carcasse des végétaux, 119.

GRILEGA. Dilste les corps. 12. — Ses causes. — Nécessaire à l'oxygénation. — Different pour l'oxygénation des différents corps., 143 et suiv. — Ge qu'on entend par cette expression. 96. — Yoy. Calorisme.

CHALETA SARBILE. N'est que l'effet produit sur nos organes par le dégagement du calorique des corps environnants, 28.

Charbox na Boin. On eroit qu'il contient du phosphore, 159. — Sert de support sux substances simples fondues au feu slimenté par le gaz oxygène, 382.

Carx. C'est, de toutes les bases salifiables. la plus abondamment répandue dans la nature, 1.21. — Sa composition est absolument inconnue, ibid. — Elle est presque toujours saturée d's-riele carbonique, et forme alors la craie, les apaths calcaires et une partie des marbres, ibid. Les anciens ont appelé de ce nom générique toutes les substances longtemps exposées an feu sans se fondre. 66. — Effet que produit sur elle le feu le plus violent alimenté par le gaz oxygène. 383.

Canviolita. Se fond presque sur-le-champ au feu alimenté par le gaz oxygène. 384. Cass. Quantité de calorique qui se dégagr pendant sa combustion, 83.

GLERIZICATION. Moyen pour mettre une liqueur en état d'être filtrée, 302. CLOCRES. Manière de les graduer, 269.

Connerrors du fer, 30 et suiv. — Du phosphore, 50 et suiv. — Du soufre, 35, — Du charbon, 50 et suiv. — Du soufre, 35, — Du charbon, 56 et suiv. — Du gar hydrogehe, 76 et suiv. — Voy, cra ssot. — Théorie de la combastion des végétaus. 312. — Lu plus grande portion du végétal et réduite en esu et en seide carbonique, 564. — Opérations restires à la combustion. 328 et suiv. — Conditions

nécessaires pour l'opérer, 339 et suiv. Carrette, instruments propres à la fission . 371.

Caistal de social. Effet que produit sur lui le feu le plus violent alimenté par le gaz oxygène, 383.

Castratusivrov. Opération par laquelle les parties intégrantes d'un corps, qui étaient séparées par nn fluide, sont réunies par la force d'ettraction, 3.13. — Calorique qui se dégage pendant cette opération, ibid. — Vaisseaux dans lesquels on l'opère, 3.16.

D

Décistration. Peut suppléer à la filtration, 303. — Elle est préférable dans les opérations qui exigent une précision rigoureuse. 304.

Dérovation. Explication de ses phénomè-

nes. 365 et suiv. — Ils sont produits par le passage brusque et instantané d'une substance concrète à l'état aériforme. 366. — Expériences sur celle du salpêtre. 367 et saiv. DIANANT. Se brûle à la manière des corps combustibles, et s'évapore au feu alimenté par le gas oxygène, 384.

Dissolutions nétalliques. Appareils pour les opérer, 326 et suiv.

DISTILLATION COMPOSÉS. Elle opère une véri-

— Appareils pour cet objet, 3a1 et suiv.

Distrituarios similer. N'est autre chose qu'une
évaporation en vaisseaux clos. — Appareils distillatoires. 317 et suiv.

E.

Exc. Ses différents états selon la quantité de entorique qui lui est combinée, 18 et 47. - Se transforme en un fluide élastique à un degré de chaleur supérieur à celui de l'ébultition, 25. - Se dissout dans les gaz, 44. - Regardée par les anciens comme un élément ou substauce simple, 68. - Preuves qu'elle est composée, 76; - d'un radical qui lui est propre et d'oxygène, 72. - Son passage à travers un tube de verre incandescent, 68. -Appareil pour sa décomposition, 330 et suiv. - Sa décomposition par le carbone, 68. - Sa décomposition par le fer; il n'y a pas de dégagement d'acide carbonique. 68, 71 et 75 .- Oxyde de fer qui en résulte, 72. - Phénomènes de la fermentation spiritueuse et de la patréfaction dus à la décomposition de l'eau, 76, -Cette décomposition s'opère continuellement dans la nature, ibid. - Les principes qui la constituent, séparés l'un de l'autre, ne peuvent exister que sous forme de gaz, ibid. - Sa recomposition, 73 et suiv. 354 et suiv. - 85 parties en poids d'oxygène et 15 en poids d'hydrogène composent 100 parties d'eau, 76. - Se

55. — Se combine en toutes proportions avec l'acide sulfurique, ibid. — Avec l'acide muriatique, très-facilement, fin. — N'est pas toute formée dans le sucre, 108.

table décomposition. - C'est une des opé-

rations les plus compliquées de la chimie.

Ext névate. Nom ancien donné à un acide composé qui dissont l'or, go. — Voy. Acide nitromuriatique.

ÉBILLITION. N'est autre chose que la vaporisation d'on fluide ou sa combinaison avec le calorique, 23.

EFFERVESCENCE. Est produite par le passage rapide d'un corps solide ou liquide à l'état gazeux, 194.

ELASTICITÉ. Comment un doit la concevoir. 30 et suiv.

Éngastes. Fond sur-le-champ en un verre opaque au feu alimenté par le gas ovygène. 386.

Érras. Serait habituellement dans l'état aériforme, sans la pression de l'atmosphère, a.t. — Se vaporise à 33 degrés, ah et suiv. — Appareil pour sa combustion, 353 et suiv.

Évapoavrios. Opération pour séparer deux substances qui ont un degré de volatilité différent, 310 et suiv. — Action du calorique dans cette opération, 312.

F

Fan. II décompose l'air atmosphérique, 39. — Il augmente de poids, dans la calcina-

combine avec le gas acide carbonique,

tion, d'une quantité égale à celle que l'air a perdue, <u>63.</u> — Appareil pour son oxy-

slation, 365. — Sa combustico dans le gaz oxygène, 3g. — Il décompose l'esu et soxyde à un degré de chaleur rouge, 71 et 154. — Il est moins attirable à l'aimant après qu'il a décomposé l'esu; c'est de l'oxyde noir de fer, 4o et 72. — Ce métal contient de la matière charbonpeuse, 56.

FERMENTATION ACÉTRESA. C'est l'acidification du vin à l'air libre par l'absorption de l'oxygène, 113.

Franstytios Petrinas. S'opère en raison d'affinités très-compliquées, 109.— Appareil rélatif à cette opération 3.86 et uis.— L'hydrogène se dégage sous la forme de goz pendant la décomposition des substances animales, 109.— Il se forme des combinaisons binaires, iónd.

Franktritos truktrik, doyens de l'exider, 100. — Voyen d'analyse des substances susceptibles de fermenter, 108. — Description des apparents relatifs à cette opération. 3,28 et suix, — Ses résultats et se effets, 107 et suix, — Détail de ce qui se passe dans la décomposition du surre, 108. Figuration. C'est un tamisage qui ne loisse passer que les parties liquides, 299.

FILTERS. De leur choix et des moyens de s'ess servir, 1959 et suiv. Filters filtstrects. Sont une modification

des corpa, aa. — Il s'absorbe du calorique dans leur formation, ibid. — S'obtienneut à un degré de chaleur déterminé, a3. — Leurs ooms génériques et particuliers, ét.

Foraus. Espèce qui fournit l'acide formique, 935.

FORMERY, De leur construction, 373 et suiv. — Des fourneaux de fusion, 376. — Leur objet, ibid. — Principes de leur construction, 378 et suiv. — Moyen defaire passer à travers les fourneaux un courant de gaz oxygène, 385 et suiv.

Foransat ne corpeale. So description, 380 et suiv. — Son objet, ibid. — So construction est viciense, 381. — Moyens qu'a employés M. Sage pour y suppléer, ibid. Focase, C'est une véritable solution par le feu. 371. — Description de l'appareil pour l'opérer à l'aide du gaz oxygène. 381 et suiv.

u

tia. Exploration de ce not. af. — Cest les une substates quelconfoné diese une substates quelcongue, asset imprégnée de chicique pous passer de l'étal liquide à l'état érificeme. §2 et à 1, .... Il discherat l'ens. A. — Manière den mesurer le poidé et le volume. «62 et suir. — Lait et site. — Mêçeme de les séparer les une des antievs. «γο et suir. — De la correction la fini è harr volume, relative de l'acceptant les discherations de l'acceptant les disc

Gaz agreex. Eau combinée avec le calorique.

ST.

Gai acus cussovier. Formé par la combastion de charbon diens le par ovygier.

S.— Est susceptible d'être shorté par l'ent.

Est susceptible d'être shorté par l'ent.

Pet tou le gaz. c'est c'elui qui dissonte pas no de l'atmosphère. ibid.

— De tous les gaz. c'est c'elui qui dissonte le plas d'est. (S.— S'enti d'entrer de sa le coutrer. S. — Provenant de la d'ecomposition de l'eso par le charbon.

20.

GAZ ACIDE MUSIATIQUE. Movens de le dégager, 60.

GAZ AZOTE. Fait partie de l'air atmosphérique, 38 et 143. - Plusieurs manières de l'obtenir, 150, 151. - Sa pesanteur, 18. - Ses propriétés chimiques ne sont pas encore bien counses, ibid. - Il prive de la vie les animaux qui le respirent, 49. - L'azote entre dans la composition de l'acide nitrique, ibid. - dans celle de l'anmoniaque, ibid.

Guz népatione. C'est le gaz hydrogène sul-

Gue improcève. Est formé par l'union du calorique et de l'hydrogène, 79 et 153. - C'est le radical constitutif de l'eau. 71. - On l'obtient en présentant à l'eau un corps pour lequel l'oxygène ait plus d'affinité; l'hydrogène s'unit au calorique nour le former, 153. - Se dégage dans la décomposition de l'eau par le fer. 74; - et dans celle de l'eau par le charbon. 70. - Movens de l'obtenir pur, 75. -Sa pesanteur, 73. - Ne peut se condenser au degré de pression de l'atmosphère, Enfève l'oxygène au calorique et décompose l'air dans la combustion, 73. - Se combustion avec le gaz oxygène s'opère instantanément et avec explosion. - Précautions qu'exige cette expérience. ibid. - Appareil pour sa combustion en grand, 354 et suiv. - Quantité de calorique qui se dégage pendant sa combustion, 81. - Dans la combustion des végétaux, il s'allume par le contact de l'air et produit la flamme, 117. - Il n'est pas absorbable par l'eau, 73. - Il se comhine avec tous les corps combustibles, La L - Il dissout le carbone, 87; - le phosphore, ibid, - le soufre, ibid, les métaux, ibid. - Dénomination qu'il prend alors, ibid. - On en obtient d'antaut moins, qu'on a pris plus de précautions pour écarter l'eau dans les expériences sur les métaux, 89.

Gaz avanoueve camové. Résultat de la comhiuaison du gaz hydrogène avec le carbone, 111

Gaz approcève prospuosé. Résultat de la combinaison du gaz bydrogène avec le phosphore, 111 et 15g. - S'enflamme spontanément lorsqu'il a le contact de Fair, 87. - Il a Fodeur du poisson pourri. ibid. - Et il a'exhale vraisemblablement de la chair des poissons en putréfaction. ibid.

GAZ REPROCÈNE SELFERÉ, Résultat de la combinaison du gaz hydrogène avec le soufre. 111, - C'est à son émanation que les déjections animales doivent leur odeur infecte, 87.

GLE INFLINENBLE. Voy. Gaz hydrogène. Gaz surseex. Premier degré de combinaison de l'azote avec l'oxygène, 63, --C'est une espèce d'azvde d'azote, 64. -Proportions d'azote et d'oxygène qui le constituent, 63. - Surcharge d'oxygène. compose un acide très-puissant, l'acide nitrique, 64. - Enlève l'oxygène à l'air de l'atmosphère, ibid. - Sert d'eudiometre pour connaître la quantité d'oxygène contenne dans l'air atmosphérique.

GAZ RITRORERICTIQUE. Se dégage pendant la dissolution de l'or dans l'acide nitronuriatique. - N'a pas encore été décrit. -Son odeur est désagréable. - Il est funeste auz animaux qui le respirent. -L'eau en absorbe une grande quantité. 187.

ibid. - Il est immiscible à l'eau, 63.

Gaz ouvoire. Combination de l'oxygène avec le calorique, 48. - Moyen de s'assurer s'il ne contient point d'acide carbouique. 75. - Le calorique et la lumière qui se décagent dans la combustion sont-ils fournis par le corps qui brûle, ou par le gaz oxygène qui se fixe dans les opérations? 154. - Est décomposé par le charbon, 55; - par le phosphore, 5n et suiv. -Perd son colorique dans cette combinaison, 52 -- Sa décomposition par les métaux, 65, - Par le fer, 3q. - Par le soufre, 55, - Entre dans la décomposition de l'air atmosphérique, 48, -Retiré de l'oxyde de mercure, 364. -Retiré de l'oxyde de manganèse ou du nitrate de potasse. 365. - Change de noture par la détonation avec le charbon, et se convertit en acide carbonique. 366. - Moyen de s'en servir pour augmenter l'intensité du feu, 381, - Son emploi dans les fusions, ibid.

Gazonèraz. Instrument propre à mesurer le volume des substances aériformes, ±57. — Sa description, 260 et suiv. — Sa graduation, 266 et suiv. — Expériences qui ont douné l'idée de sa construction. 282. — On peut, avec cet instrument, donner un grand degré de vitesse au gaz oxygène, ibid. — et l'employer à augmenter l'ection du [eu. ibid. et suiv.

Gazonéraiz. C'est l'art de mesurer le poids et le volume des substances aériformes. 257.

Gonnes. Oxydes végétaux à deux bases, q.i.

— Réunies sous le nom générique de muqueux, ibid.

Galisse Avinala. Formée par la partie musculaire de cadavres enterrés à une certaine profondeur et privés du contact de l'air, LLL.— Le suif fournit l'acide sébacique, 330.

Gazrar. Fond presque sur-le-champ au feu alimenté par le gaz oxygène, 384.

Н

Hruss. Elles sont composées de carbone et de dipdrogene, Elle. — Ce sont de vérialeber radiciaux carbons-hydreux, 13g. — Proportion des principes qui les constituent. Ell. — Sont-elles base ou radical sa eldes végéunut et animant 7— Raisons qui font pencher pour la régative. 15R. — Apparel pour leur combard pour leur combard. 15R. — Apparel pour leur combard pour leur combard. 15R. — Se conversiment, en bridlant, en acide certonique et en en grant 15R. — La vierzo de l'accession de l'accession 15R. — La vierzo de l'accession de l'accession 15R. — La vierzo de l'accession

HULES FIVES. Contiennent un excès de corbone, 88. — Elles le perdent à un degré de chaleur supérieur à l'eau houillante. ibid.

Helles volvilles. Elles sont formées par une juste proportion d'hydrogène et de carbone, 88. — A un degré supérieur à l'eau bouillante, elles se combinent au calorique pour former un gaz; c'est dans cet état qu'elles passent dans la distillation, ibid.

Huan vulvius avousse. Le cerbone y sient si pen, qu'il s'en sipre peut simple exposition à l'air libre, qu. — He version de l'air libre, qu. — He se répure nozore plus promptement quand on les expose dans le gaz oxygène, s. I se forme de l'eun, siel. — Elles rede-tenment banches par le recilières en en charbon e'en sépare, siel. — Elles se décomponent et ce convertiennet banches n'en sépare, siel. — Elles se décomponent et ce convertiennet et convertiennet et charbon et en eau par des reciliers productes, siel.

HYGGSTEE. Perd se confeur au feu alimenté par le gaz oxygène, 384.

Hranosère. Est un des principes de l'enu.

15.2.— Son cisistene et ses propriétés ne sont commers que depuis peut de mayon.
— Cest un des principes les plus répandus dans la nature. — Il jour lois dans la nature. Al pour les principes de la compartir de la compa

Isona axys propres à déterminer le poids absolu et la pesanteur spécifique decorps. 256 et suiv.— Description de la machine qui sert à les comparer.— Ellese nomine balance.— L'action se nomine perér. — Variation de l'unité d'un pays a l'autre. — De la nécessité de n'employer que des poids dont on connaît les rapports entre eux. ibid.

I.

Laner pératteurs. Sert d'intermédiaire, dans la fusion par le gaz oxygène, pour les substances composées qui ont de l'affinité avec le charbon, 381.

LAVAGE. Moyen de diviser les corps en poudres de grosseurs uniformes, 304.

LAMES. Servent à diviser les matières, soit malléables, soit fibreuses, 295.

LATATATON. Opération dont Tobjet est de séparor les substances solubles dans l'eau, de celles qui ne le sont pas, 300 et suiv. LAMERZ, Qualités qui lui sont communes avec le calorique, 20, — Nécessaire aux animaux comme aux végétaux. — Il néuise d'êtres organisés que dans les

tieux exposés à la lumière, 1 faz. — Son dégagerment dans la combustion du fer, 39, — Sa manière d'agir sur les corps est inconnue, — Elle contribue avec le calorique à consisture l'oxygene dans l'étal de gaz. — Se combine avec quelques parties des plantes: — écs à este combinaison qui est due la couleur verte des femilles, 1 faz.

Let's (Préparation des), 332, — Résineux;
— gras. — De chaux et de blancs d'orufs,
332 et suiv. — Leur emploi, 336 et suiv.
— Moyens d'y suppléer, 337. — Pour
enduire les cornues, 410.
Lewez. Oxyde animal, 96.

## M

M sexésus. La composition de cette terre est absolument inconnue, 12.1. — On la trouve dans l'eau de la mer, ibid. — et dans un grand nombre d'eaux minérales, ibid. — Effet que produit sur elle le feu le plus violent, alimenté par le gaz oxygène, 383.

Matribus récales. Sont composées de carbone et d'hydrogène, 111. — Produisent de l'huile per la distillation, ibid.

Mescras. Appareil pour son oxydation, 36, 355 et suiv. — Absorbe, dans cette opération. la partie respirable de l'air, 38,— Ne l'absorbe pas en entier, 3g.

Mérarx. Sont susceptibles de se combiner les uns avec les autres, &f. — Ne sont pas dissolubles dans les acides : il faut qu'ils aient été portés anparavant à l'état d'oxydes, 19 fi.

- Dégagement de gaz oxygène qui l'ac-

NITRITES. Sels résultant de l'union de

Noix ex calle. Elles fournissent le principe

l'acide nitreux avec différentes bases,

compagne, ibid.

Minorat coxcaves. Ont un plus grand degrid'intensité que les verres ardents, 389. — La difficulté de s'en servir rend impossibles un grand nombre des expériences chimiques, Ibid.

MODERTE. Voy. Azote et Gaz azote.

Mozácuzs élémentaires des corps ue se
touchent point. 18.

Motranère, Substance métallique qui a la propriété de s'oxygéner et de former un véritable acide. — La nature nons le présente dans l'état de sulfure de molybdène. 197.

MOSTIESS. Leur description. — Leur usage

Musiatus oxycéxés. Le calorique entre dans leur composition en quantité presque égale à celle qui est nécessaire pour constituer le gaz oxygène, 145.

N

NITELTES. Sels résultant de l'union de l'ecide nitrique avec différentes bases, 167; — Apparell pour en retirer l'ecide, 6a. Norrectarses. Système général d'après le-

Norsectives. Système général d'après lequel elle est formée, Discoura prélisionire.
— Ses difficultés, 9.2. — Le point où en est la science oblige de conserver, au moins pour na temps, les nons anciens pour les acides et oxydes animaux et végétaux, bbid.

0

Oneva virtue. Elle est produite par la dissolution des corps combustibles dans le gaz hydrogène, 111.

OPÉRATIONA MANUELLES DA LA CHIMIR. Se divisent en plusieurs classes, 266. — Les unes ne sont que mécaniques : elles ne font que diviser les corps. — Les autres sont véritablement chimiques, ibid. et suiv. On. Se dissont dans l'acide nitromuriatique.

- S'oxyde avant sa dissolution . 187. -

Se volatilise lentement au feu alimenté par le gaz oxygène, 384,

Os des evenuex. Ce sont de véritables phosphates de chaux, 158.

Oxross. Nom générique pour exprimer le premier degré d'oxygénation de toutes les substances, 66. — Le règne xégétal et le règne animal out leurs oxydes, ibid. Oxross à serx saxes. Moyen d'expliquer sans

périphrase le principe qui est en scès, g.s. DANDES ALMAIN. Leur nombre est encore indéterminé, g.6. — Il entre ordinairement dans leur composition quatre bases oxydables, g.1. — Les principes qui les constituent se désunissent à un très-léger chencement de température, q.5.

Oxana stratagera. Combinations de Praygipea vec les métars, 65. — Les nationchimistes les confondairent, sons le nom de chaux, avec un grand nombre de substances de nature très-différente. 66, — On les spécifie par leur conleur, qui varier se rasion de la quantici plass oun miss graude d'axprèse qu'ils contiennent, inilitérate vece fonume au fina initation de la gracosyptes, 384. — Réflexions sur ce abin'ounden, ibil.

Gives s'afrast. Leur nomendature ', 9 à et suiv. — Se décomposent à un degré de chaleur supérieur à l'esu bouillante; le calorique rompt l'équilibre qui existait entre ce parties qui les constituieurs, 9 k. — Comment ils différent entre eux, 1 47. — Leur décomposition par la fermentation vineuse, 1,00.

Oxyge souce as neaceas. L'oxygène y tient très-peu. — Moyens d'oxyder les corps à une chaleur médiocre, 144. Oxigénation. Combinaison d'un corps avec l'oxygène, <u>55.</u>

Oxygèng. A nuc grande affinité pour la lumière. - Elle contribue avec le calorique à le constituer dans l'état de gaz, 151. - Dons cet état, il forme la partie respirable de l'air, 48, - Il entre pour un tiers dans le poids de notre atmosphère ; l'agote constitue les deux autres tiers . \$43. - Abandonne le ralorique pour s'unir à l'hydrogène dans la combustion, 73. -C'est le principe aculifiant de tous les acides, 57. - Un premier degré de combiunison de ce principe avec l'azote forme le gaz nitreny, 63, - Un second degré constitue l'acide nitreux, ibid. - Un troisième constitue l'acide nitrique, 150. - Ses combinaisons avec les substances simples se nomment binaires, ternaires, quaternaires, selon le nombre de ces substances, 145, - Tableau de ses combinaisons binaires avec les substances simples métalliques et non métalliques, 153. - Se dégage pendant la décomposition du nitre par l'acide sulfurique, 62. - Il tient peu à l'ocide nitrique, 145. - Condition nécessaire pour la combinaison, 143 et suiv. - Il est le moyen d'union entre les métaux et les acides, 126. -Tout porte à croire que les substances qui out une grande affinité avec les acides contiennent de l'oxygène, ibid; - et qu'il entre dans la composition des terres regardées comme simples, ibid. - Quantité que le sucre en contient, 101. -Il conserve une grande partie de son calorique en se combinant au gaz nitreux, 8a.

P

PESANTEUR SPÉCIFIQUE. On a désigné sous ce

nom le poids absolu des corps, divisé par

leur volume, 253, — On détermine cette pesanteur par le moyen de la balance hydrostatique, 254.

Phar-Liou et as. Servent à déterminer la pesanteur apécifique des fluilles, 254. — Leur description. — Mauière de s'en servir. — On les construit en verre et en métal, ibid, et suiv.

Paosenone. Substance inconnue des anciens ehimistes. - C'est un produit de l'art. -Époque de sa découverte. — On le retire à présent des os des animaux. - Manière de le préparer, 158, - C'est un corps combustible simple. — Il se rencontre, à ce qu'il paraît, dans toutes les substances animales et dans quelques plantes, 139 et 159. - Il y est ordinairement combiné avec l'asote, l'hydrogène, etc. - Il s'allume à 32 degrés de chaleur, 159. -Décompose le gas oxygène à cette température, 50 et suiv. - Absorbe une fois et demie son poids d'oxygène . 53. - Se convertit en un acide, 55. - Il devient incombustible par sa combinaison avec l'oxygène, 54. - Appareils pour sa combustion. 50, 52. 340 et sniv. - Quantité de colorique qui se dégage pendant sa combustion, 53 et 80. - Ses combinaisons avec les substances simples, 157; - avec les métaux, 87. - avec le gaz hydrogène, ibid. - Il paraît qu'il demeure combiné avec le charbon dans la distillation des végétaux, 98. - Enlève l'oxygène à l'acide nitrique et à l'acide muriatique oxygéné, 177. - C'est une des bases des acides animaux, 91.

Piennes conrosées. Se fondent au feu alimenté par le gaz oxygène, 384.

Pizzaza raficirezza. Celles qui sont décolorées par le feu alimenté de gas oxygène out l'apparence d'une terre blanche et de la percelaine. 384. PLANTES. La conleur des feuilles et la diversité de celle des fleurs tiennent à la combination de la lumière evec elles. 162. — Contiennent du phosphore.

159:
Peuss. Division de la livre on fractions décimales; moyen de simplifier les calculs.

v.in. — Table pour convertir les fractions décimales en fractions vulgaires, et réciproquement, 389.

Ponensaisatios, Instruments propres à l'opérer, 281.

Pervision. Son origina. — Pracédés paur l'exterire : 1, de viete. — la post démontion de la compartica del compartica de la compartica del com

Physics à casox. Il se thégage de l'asote et du gaz aride carbonique dans son inflammation, 365.

Parssiov de L'atmosentes. Elle met obstacle à l'écartement des molécules des corps, 21.— Sons elle, il n'y aurait pas de fluides proprement dits, ibid. — Expériences qui le prouvent, ibid.

Pervénisation. Instruments propres à l'opérer, 29 h.

Pernáracriox. Ses phénomènes sont dus espartie à la décomposition de l'esu. 76.— Est très-lente lorsqua le corps qui l'éprouve ne contient pas d'asote, 110.— G'est dans le mélange des substances végétales et animales que consiste toute la science des amendements et des fumiers,

110.
Petráracrios des vénérora. N'estautre chose que l'analyse des substances végétales, dans loquelle la totalité de leurs prin-

cipes se dégage sous la forme de gaz. 109.

Prartes. Nom que les anciens donnaient à la combinaison du soufre et des métaux. 87.

1

Rusicu, actrus. Tablean de ses combinaisons, 316. — Acide à deux hoses, — Cest le plus ouyfrei des acides vigitaux. — Contient un peu d'arote. — Moreos de l'obteni et de l'arote par. L'âtre de tonte combinaison, il est dans l'état de gas au digré de température dans lequel onus virons. — La plupart des sels qu'il forme avre les bases solitables ne sont par risidifisables, » a 8 et suit.

RABICAL ROSACIQUE. Se maiure est incomme, 162.
RABICAL PLEOSIQUE. Se maiure est incomme,

162. — See combinaisons avec l'oxygène, ibid.

Rencal naluce. Tableau de ses combinai-

Sons, 203. Redical resignique. Su nature est encore

incomme, 160.

Ridical Tableau de ses combinaisons, 160.

Rancaux nes acmes. Leur tableou, 138. — Combinaisons des radicaux simples avec Foxygène, 143 et suiv. — Combinaison des radicaux composés avec Foxygène. 146 et suiv.

RESECUTE BY DESCRIPTION OF STREET AND DESCRIPTION OF STREET

REDUCACE DEPARTES et actionnaties. Sont simples dans le règne minéral. — Sont composés dans les deux autres, 147. Rinz, Sert à diviser les substances pulpeu-

ses. 297.
Résections aétalliques. Ne sont autre chorque des oxygénations du charbon par l'oxygène contenu dans les oxydes métal-

liques, 155, Resessation. Raisous qui out empêché d'en parler dans cei ouvrage, 152.

Brus. Se ramollit, se soude et se food saus altération de sa couleur, par l'action flu feu alimenté par le gas oxygène, 384. Reuss se Baisar. Se décolore et perd un cinquième de sou poids su feu alimenté par le gaz oxygène, 384.

S

Salrétrae. Combinosion de l'acide nitrique et de la potasse, 165, — Moyens d'obtenir ce sel, ibéd. — Son raffinage fondé sur la différente solubilité des sels. 315, Save. La partie ronge est un oxyde animal. q5.

SÉCRÉTIONS ANIMALES. Sont de véritables oxydes, 94. SEL ausan, Combinaison de l'acide muriatique et de la soude, 955.

SEL NERISTIQUE OUTCÉNÉ DE POTANSE. Fournit un gaz oxygène absolument pur. 355. SEL SÉDATIF. Voy. Acide borocique, 191.

Sets serraes. Leur formation, 115 et 133.

— Ils résultent de la réunion d'une substance simple oxygénée avec une base

quelconque, 116; - ou, ce qui est la même chose, de l'union des acides avec les substances métalliques, terreuses et alcalines, 115, - Quelles sont les bases salifiables susceptibles de se combiner avec les acides, ibid. - Le uombre des sels connus a augmenté en raison des acides qui ont été découverts, 147. - Dans l'état actuel de nos connaissances, il est de onze cent cinquante-deux, 128. -Mais il est probable que toutes ces combinaisons salines ne sont pas possibles, ibid. - Combinaisons salines présentées sous la forme de tableaux. --On a suivi, pour les classer, les mêmes principes que pour les substances simples. 133 et suiv. - Leur nomenclature, 199. - On les distingue par le nont de leur base salifiable, ibid. - Plan d'expériences sur les sels neutres, 131, - De lenr solution, 305; - par le enlorique, 306 et 314. — On confordait autrefois la solution et la dissolution, 305. - Des différents degrés de solubilité des sels, 307 et suiv. - Travoil à faire sur les sels neutres, 358.

Struov, Sa description, 199.

Surgars. Substance conductable qui sel dans Finkt contre di la importante del attamoplere, et qui se liquofie à une cludere supérieres à l'em boullante, tigh. — so condincione avec les substances simplesdifé, — avec le gas phyrolysis, 9; 2; — avec differents nutres gas, 5½. — Il décompose l'air dide. — Euler el suspension condetique, ridel. — Elle est susceptible de plusioures deglete és saturation en se combinant avec l'oxygène, 59; — Moyen d'exiltér su conduction pour la forsaitoir de l'acide sufficient par 15; 12; 5.

se condensent sous forme concrète, 320.

SCHITANCES ANIMALES. Sont composées d'hydrogène, de carbone, de phosphore, d'azote et de soufre, le tout porté à l'état d'oxyde par une portion d'oxygène, 112, - Leur distillation donne les mêmes résultats que les plantes erneifères, 98. -Elles donnent seulement plus d'huile et plus d'ammontaque, en raison de l'azote et de l'hydrogène qu'elles coutiennent dans une plus grande proportion, 111. - Elles fovorisent la putréfaction, parce qu'elles contiennent de l'azote, 110. — Elles peuveut varier en raison de la proportion de leurs principes constituants et de leur degré d'oxygénation, 150. -Sont décomposées par le feu, 96.

SCENTIVES COMMSTREAS. Ce sout celles qui ont une grande appétence pour l'oxygène. 86. — Peuvent s'oxygéner par leur combinsison avec les nitrates et les murisbeoxygénés. 4.55.

Senstances métalliques. A l'exception de l'or. et quelquefois de l'argent, elles se présentent rarement dons la nature sous la forme uctallique, 122 - Celles que nous pouvons réduire sous forme métallique sont au nombre de dix-sept, ibid. -Celles qui ont plus d'affinité avec l'oxygène qu'avec le carbone ne sont pas susceptibles d'être amenées à cet état, ibid. Considérées comme bases salifiables. 123. - Ne peuvent se dissoudre que lorsqu'elles s'oxydent, 194. -- L'effervescence qui a lieu pendant leur dissolution dans les acides prouve qu'elles s'oxydent, 195, - Se dissolvent sans effervescence dans les acides lorsqu'elles out été préolablement oxydées, ibid. - Se dissolvent sans effervescence dans l'acide mnriatique oxygéné, ibid. - dans l'acide sulfureux, 173. - Celles qui sont trop oxygénées s'y dissolvent et forment des sulfates metalliques, 173. - Décomposent toutes le gaz oxygène, excepté For et l'argent, 65, 143 et suiv. - Elles s'oxydent et perdent leur éclat métallique, 65. - Pendant cette opération, elles augmentent de poids, à proportion de l'oxygène qu'elles absorbent, ibid. - Les auciens dominient improprement le nom de chanx aux métaux calcinés ou oxydes métalliques, 66, - Appareils pour accélerer l'oxydation, 359 et suiv. - N'ont pas toutes le même degré d'affinité pour l'oxygène, 35q. - Lorsqu'on ne peut en séparer l'oxygène, elles demenrent comtamment dans l'état d'oxydes et se confondent pour nous aver les terres, 122. - Décomposent l'acide sulfurique en lui enlevant une portion de son oxygène, el alors elles a'y dissolvent . 171. - Leurs combinaisons les unes avec les autres, 162. - Les alliages qui en résultent sont plus eassonts que les métaux alliés, 86. - C'est à leurs différents degrés de fusibilité que sont dus une partie des phénomènes que présentent ces combinaisans, ibid. - Brûlent avec flamme colorée et se dissipent entièrement au feu alimenté par le guz oxygène, 384 -Toutes, excepté le mercure, s'y oxydent sur un charbon, shid.

Sustances sauves. Se volatifisent su feu alimenté par le gaz oxygène, 384.

Surraces usures. Lear definition. — Ce sont celles que la chimie n'a pas enore pa parvenir à décomposer, 135 et suiv. — Leur tableau, 136. — Leurs combinaisses avec le soufre, 135; — avec le phosphore, 157; — avec le carbone. 15n; — avec l'hydrogène, 152; — avec fance, 159; — avec fance, 150; — av

Suntances vécétales. Leurs principes constitutifs sont l'hydrogène et le carbone,

of. - Contiennent quelquefois du phosphore et de l'arote, 98. - Manière d'envisager leur composition et leur décomposition, 96. - Leur décomposition se fait en vertu d'affinités doubles et triples, 98. - Tous les principes qui les composent sont en équilibre entre eux au degré de température dans lequel nous vivous, 96. - Leur distillation fournit la preuve de cette théorie, 98. - 4 m degré peu supérieur à l'ean bouillante. une partie du carbone devient libre, 97, - L'hydrogène et l'oxygène se réunissent pour former de l'eau, ibid. - Une portion d'hydrogène et de earlione s'unissent et forment de l'huile volatile, ibid. - A une choleur rouge, l'huile formée serail décomposée, 98 .- L'oxygène, alors, s'unit an carbone, avec lequel il a plus d'affinité à ce degré, 97. - L'hydrogène s'échappe sons la forme de gaz en s'unis sant au calorique, ibid.

Sezaz. Oxyde wigorial à deux bases, 91. — Son analyer, 101. — Bra gyariant, on forme de l'acide ensique, de l'acide malique, de l'acide ensique, de l'acide malique, de l'acide encient, selon la praportioni d'axygène, 11. — Mayoras de rompre l'opublier de ces pincipies par le formentation, 10-0. — Recapitulation de rivultato olderena par la fermentation; 1026. — Constitut les substances propres à former de l'esu, mais non de l'esu toute formé», 108.

Scenz De Lait ouvelué. Forme l'acide succholactique, 933.

Sciratza. Combinaisons de l'acide sulfurique avec les différentes bases. 170.

SCLEATES MÉTALLIQUES. Combinaisons des métaux avec l'aeide sulfurique, 17u. Sclettes. Combinaisons de l'aeide sulfureux avec les différentes bases, 173. Schritzs néralliques. Pourraient bien ne pas exister. 173. Sulvenes. Combinaisons du soufre avec les métaux. 87.

## T

Tableau des acides et de leurs bases salitiables, 126, - Des substances simples, 135. - Des radicaux composés, 138. -Des combinaisons de l'oxygène, 143 et 146. - Des combinaisons de l'azote, 15q. - De l'hydrogène, 15q. - Du soufre, 155, - Du phosphore, 157, -Du carbone, sin. - De l'acide nitreux. 163. - De l'acide nitrique, 165. - De l'acide sulfurique, 168. - De l'acide sulfureux, 172. - De l'acide phosphoreux, 175. - De l'acide phosphorique, 176. - De l'acide carbonique, 179. -De l'acide muriatique, 182, - De l'acide muristique oxygéné, 183. - De l'acide nitromuriatique, 186, -- De l'acide finorique, 188. - De l'acide boracique, 190. - De l'acide arsénique, 193. -De l'acide molybdique, 196. - De l'acide tungstique. 198. - De l'acide tartareux, 200. - De l'acide malique, 203. - De l'acide citrique, 205. - De l'acide pyroligneux, 207. - De l'acide pyrotartereux, 209. - De l'acide pyromuquenx, at t. - De l'acide oxalique, 913. - De l'acide acétique, 990. - De l'acide succinique, 222. - De l'acide benzoique, 294. - De l'acide camphorique, 226. - Del'acide gallique, 228. -De l'acide lactique, 230. - De l'acide saccholactique, 93 a. - De l'acide formique, 934. - De l'acide bombique, 936. - De l'acide sébacique, 938. - De l'acide htbique, 240. - De l'acide prussique, 242.

Tanisada. Moyen de séparer les corps en molécules de grosseurs à peu près uniformes, 297. Tarraz. Est composé de l'acide appelé tartarum et de potasse. — Moyen de le décomposer pour en obtenir l'acide pur.

TARTRITE ACIDILE DE POTASSE. Combinaison de la potasse et de l'acide tartareux, aver excès d'acide, 202.

TARTRITE DE POTASSE. Sel parfaitement noutre, résultant de la combinaison de l'acide tartareux et de la potasse, 202.

Tens ou тявяла. Principe fixe qui reciaprès l'innaly et des substances vigitales fermentées. 110. — On les regarde comme des êtres simples., 121. — Il v a quelques rissons de pener qu'elles contiennent de l'oxygène., 126 et 137. — El peut-être qu'elles sont des métaus oxydés, ibid. — Elles ont une grande tendance à le combinionen. 121.

Tasses courosées. Se fondent au fen alimenté par le gaz oxygène sous la forme d'un verre blanc, 384.

TRERHONÈTRE. Corrections du volume des gaz, relatives aux différents degrés du thermomètre. — Modèle de calcul pour ces corrections, 279 et suiv.

Topage de Sare. Se décolore et perd un ciuquième de son poids ao feu alimenté par le gaz oxygène, 384.

Terrestrios. Instruments propres à l'opérer, 294.

Tunorism. Métal particulier, souvent con fondu avec l'étain. — Sa cristallisation. — Sa pesanteur spécifique. — Il se trouve naturellement dans l'état d'oxyde. — Il fait fonction d'acide. — Il y est uni à la chaux, 199.

#### ١

VAISSEAUX ÉVAPORATORES. Leur forme, 312. VAPORISATION. PASSAGE d'un fluide liquide à l'état aériforme, 23.

Venars saarves. Ne produisent pas d'aussi

grands effets qu'on avait lieu de l'attendre. 381.

Vana à soir. Leur chrysalide fournit l'acide bombique, 237.

#### u

Wolfrage. Substance métallique. - Véritable tungstène. 199-

### OPUSCULES PHYSIQUES ET CHIMIQUES.

4

tique. 477. Actor virgery. Quantité d'air produite par sa combinaison avec l'antimoine, 454.-Quantité d'air absorbée par sa combinaison avec le charbon de terre, 455. -Quantité d'air produite par sa combinaison avec le fer, 454. - Quantité d'air absorbée par sa combinaison avec la marcassite, ibid. - Combinaison de l'air avec ses vapeurs, 456, - Sa combinaison avec le fer dans le vide, 462. - Sa combinaison avec l'huile de carvi dans le vide, ibid. - So combinaison avec l'alrali fixe dans le vide, 473. - Se pesanteur spécifique, 560. - Proportion nécessaire pour dissondre une quantité donnée de chaux, 566. - Proportion nécessaire

nour dissoudre une quantité donnée de

Actors. En quoi consiste feur vertu antisep-

spath. 575. — Proportiou nécessaire pour dissoudre une quantité donnée de soude, 576. — Proportion nécessaire pour parvenir à la saturation d'une quantité donnée d'aleali volatil, 583 et 584. — Proportion nécessaire pour dissoudre une quantité donnée de fer, 595.

Actor PROSPAGAIQUE. Movens de l'obtenir concret, 641 et 643. — La quantité qu'on en obleint est plus pesante que la quantité de phosphore employée pour le former, 643 à 6.11. —Conséquences qu'on peut tirer de l'augmentation de pesanteur

qu'il communique à l'eau, 65 à 651.

Acuas virasousque, Quantité d'air produite et absorbée par sa combinaison avec le sel ammoniac, 55 à. — Quantité d'air produite par sa combinaison avec l'huile de latrie, 460.

Acisen rises i ou causicium du feu; ce que c'est, 483 et suiv. — Il s'unit à la cham; pur le fee: aux huiles, 483; au soufre, ibid, aux chaux méstliques; ibid, aux aicalis, ibid. — Le chaux ne feit effervecesce que quand il est évaporé, 196. — Les alcaiss ne cossent d'être causiques que quand il est évaporé, 290; que quand il est évaporé, 200;

Als ANTIPUTRIDE. D'où lui vient cette propriété. 554.

Ain artificial sa Boria. Se dégage des vigétaus par la fermentation . ñ.50; accébers la fermentation dans quicques circonstances, la retarde dans d'autres, ibéd. — Est mortel pour les aninsux, ibéd. — Il s'en dégage de la pondre à canon qui s'enflamme, ibéd. — Il n'est postojours le même. de quelque substance qu'on le tire, ibéd.

AIR CORRES OR MR DE L'ATMOSPHÈRE, - LA diminution qu'on pent lui faire éprouver est limitée, 457, - Il entre dans la composition des corps. 459 et 551. - Il en est le lien et le ciment, 459 et 473. -Comment il existe dans les corps, 487. - Nous ne connaissons qu'un petit nombre de ses propriétés, 199. - C'est un véritable dissolvant, dans le sens que les chimistes donnent à ce mot, 500. -L'élasticité n'est pas toujours un signe certain pour le reconnaître, ibid. - Son intromission dans les alcalis caustiques ne leur rend point la propriété de faire effervescence, 505. - Diminué de volume, sa pesanteur spécifique n'augmente pes toujours pour cela, 517. - il est absorbé par l'ean bouillante, 536. -Propriétés de celui qui reste, lorsqu'une partie a été absorbée par la vapeur de l'ean bouillante, ibid. - L'air peut être très-longtemps gardé sans altération, ibid. - Il est identique; il n'y en a qu'une seule et même espèce, suivant M. Baumé, 551.—Il dissont les mitéres huileuses, 552.—Il est également le dissolvant d'an grand nombre de subtances, 554 et 555. — Sa pesantieur réduite an pied enbe, 563. — Même pesanteur réduite an pouce cube, 567, 578, 584.

Ais CORDONFO PAR LA PUTAÍFACTION DES MA-TRERS ANNALES. Sa diministion, 5-1 et 5-9. — Il Trouble l'eus de chans, 5-9. — Moyens de le ramener à l'état de salubrité, 5-9 et 5-9. — Son mélange avec l'air de la détonation du nitre, 5-3. — Son mélange avec l'air fâxe, 5-9.

Am mans Luggert on a sadté on l'espett-onvis ou de l'éthem. Précipite l'enu de choux, 517.

Ain DANS LEQUEL ON A BRÉLÉ DES CHANDLLES. 559. — Diminution de son volume, 516. — Cette diminution a des bornes, 517. — Elle est proportionnsile à la grandeur ulu récipient, ibid. — Cet air précipite l'ean de chaux, ibid. — Son effet sur les animaux, 518.

An axis LEGEL ON a actif 20 CARRON. Diminus d'un divième de sen volume. 5ag. — Cet effet d'a pas lieu quand le charlon est très-cheine, ibid. — Il precipite l'eun de baux; il dérint la memet a fait périr les animants, 530. — Sucombination avec l'uir nitreux, ibid. —
Il n'est plus susceptible alors de dimination, ibid. — Voy, anna Émenation de 
charlon en irelia.

Als axes legger on a pacité ou prospuore. Son effet sur les animaux, 654. — Son effet sur les corps enflanmés, ibid. — Son mélange avec le fluide élastique des effervescences, ibid.

Air pars anothe on a sacisf or sourse, 458.

— Diminution de son volume, 516. —

Cette diminution a des hornes, 517. — Elle est proportionnelle à la grandeur du récipieut, ibid. — Son effet sur les animaux, 518.

VIR DAYS LEGERE OF A CALESTÉ DES MÉTRES. Diminution de son volume. 53o. — Il est permicient pour les animans, ilid. — Il ue fermente plus avec l'air nitreux, ilid. — Il n'est plus susceptible de diminution, ilid.

Aia nava requer ou a carciné no prova. Son effet sur les corps enflammés, 619. — Son effet sur l'eau de chaux, ibid.

VIR DAYS LEGGEL ON A ENTERMÉ EN MÉLINCE DE LIMALLE DE PER ET DE SOCPAE. Diminution de sou volume, 5-94. — Il ne précipite pas l'eau de chaux, 5-95. — Sou effet sur les animaux, ibid.

Au pécacé. M. Holes donne les movens d'en mesurer les quantités, 459. - Ses expériences sur un grand nombre de substauces. 45a et suiv. -- Pesanteur spérifique de celui du tartre, 457. - La diminution de volume qu'on peut lui faire éprouver est limitée . ibid. - Il est susceptible de s'unir à l'eau, ibid. - Filtration de l'air dégagé, à travers des flanelles imhibées de sel de tartre, 458, -Cet air ne diffère point, suivant M. Hales, de l'air de l'atmosphère, 458 et 45q. -Sentiment de Boerhaave sur l'air dégagé des corps, 661 et suiv. - Description de son appareil, 462, - Ses expériences sur diverses substances, ibid. - La combinaisou de l'acide nitreux fumant avec l'huile de carvi en produit une énorme quantité, ibid. - Air dégagé des effervescences, 488, - Effet de celui dégagé du nitre, par la détonation, sur les corps enflammés et sur les animaux, 533. -L'air dégagé des corps est dans deux Aats, dans celui d'air fixe et dans celui d'air inflanumable, 543.—Il charrie avec lui différentes substances qu'il tient eu dissolution, 552.

An afascé sus assoutrioss wirattiques. Ne se combine point avec l'eau, 51g.— Ne se combine point avec la chaux, ni avec les alcalis canstiques, ibid. — En quoi il differe de l'air de l'atmosphère, 55o. — Expériences sur celui dégagé du fer par l'acide vitriolique, 535.

Am afaccă i rea sesoutrino strutațer su franțiera că ceterent rea st. 81, 53 et 65 2. — II est siriment almorbi par l'eu, 55 2. — II stanchii l'eu de chara, sans la précipiter. Bid. — Cet air a est que l'espirit est en vapeurs. Bid. — No pesanterit bid. — Mide such a vapeur de l'espirit de vin. de l'autre, etc. il donne un air l'almonable, Bid. — Il décompos le salptire, 533. — II est absorbé par premes tonte les lisquera, Bid.

Am rive. So définition, suivant M. Black, 568. - Sa combination avec la chaux: il en résulte de la terre calcaire, 46q. --Son rapport avec différentes substances. 470. - M. Black soupconne qu'il peut s'unir aux métaux par la voie humide. 571. - Il éteint le flamme, 579. - Il s'en dégage des matières en putréfaction. 575 et 575, - Il rend aux alcalis caustiques la propriété de faire effervescence, \$75. - Il fait cristalliser les alcalis, ibid. -Il entre dans la composition des chairs. ibid. — Il les rétablit dans l'état de salubrité lorsqu'elles commencent à se corrompre, 476.-Application de sa théorie oux phénomènes de la digestion, ibid. -En quoi il diffère de l'air de l'atmosphère. 478. - Il se trouve abondamment dans l'atmosphère, ibid. - Respiré par les animaux, il leur cause la mort, ibid. -Les alcalis fixes et volatils en contiennent.

48o. - Eau avec laquelle il a été combiné. ibid. - Voyez ses propriétés à l'article Eau imprégnée d'air fixe. - Il s'anit à l'esprit-de-vin et aux huiles, 481. -Quantité d'air fixe qui se dégage de la terre calcaire par la calcination, 486. --On peut le chasser de la pierre à chaux par la calcination, 487. - Ses rapports avec différents corps, 488. - Le noni d'air fixe a été improprement donné aux émanations des effervescences et de la fermentation, 5oq. - L'air des paits d'Utrecht est dans l'état d'air fixe, il précipite l'eau de choux et fait mourir les animaux, 511. - On trouve une couche très-épaisse de ce même air sur une cuve de bière en fermentation, 519 et 513. --Il est à peu près de même pesanteur que l'air de l'atmosphère, 5 ; 3. - Il se combine avec la vapeur du soufre et des résines, 516. - Il ne se mêle point avec la famée da bois qui brûle, ibid. - Il s'incorpore avec la fumée de la poudre à canon, ibid. -- Il éteint les chandelles et les charbons allmnés, 513, - Il ne peut être entièrement absorbé par l'eau, 515. - Effet d'un mélange de fer et de soufre qui y est renfermé, ibid. - Ses effets sur les animaux. ibid. - Ses effets sur les végétaux, 516. - Il s'en dégage de la craie par la calcination, ibid. - Celui tiré du chêne est mêlé avec de l'air inflammable, 519. - Sa combination avec l'air inflammable, 520, - Son mélance avec l'air nitreux. 527. - Cet air est chargé de phlogistique, 53o. - Les métaux ne s'y caleinent pas, 531. -If ne contient point d'acide, 534, -Quantité qu'en contient l'eau des puits de Londres, ibid. - Ses effets, employé en lavement, 535. - Béflexions de M. Rouelle sur celui dégagé des corps.

541. - Cet air est dans an état de ilissolution dans l'eau imprégnée d'air fixe. 545.- Il passe dans la végétation, ibid. - Ses propriétés communes avec l'air de l'atmosphère, 546. - Su compressibilité, 549. - Son poids, ibid. - Celui dégagé de la fermentation est le même que celui des effervescences, ibid. - Ses propriétés, ibid. - Il n'altère pas la couleur du sirop de violettes, ibid. - Sa combinaison avec le vin, ibid. - Celui dégagé des effervescences n'est point inflammable, ibid. - En quoi celui des effervescences diffère de l'air ordinaire. 55o. - En quoi celui dégagé de la fermentation diffère de l'air ordinaire. 559. - Celui dégagé des effervescences charrie avec lui slifférentes substances qu'il tient en dissolution, ibid, - Il est le même, soit qu'il provienne des alcalis fixes ou volatils, ou de la fermentation. 560. - Propriétés de ce derpier, ibid.-Celui dégagé de la fermentation charrie différentes substances qu'il entraîne avec lai et qu'il tient en dissolution, 552. -L'air fixe n'est, suivant M. Baumé, que de l'air de l'atmosobère diversement altéré, 554.- Ce nom est impropre, suivant loi, 551 et 552. - Voy. Eau imprégnée d'air fixe, Air dégagé et Fluide elastique.

An se t. serafaractros. Celui qui se dégage des vigédaux qui se putrélient est presque tout inflammable, 5-32. — Circonstances particulières par repport à celui dégage du chou par le fermentation, idéd. — Comment on obtient celui des matières animales qui se putrélient, 5-s e 8-53. — Une partie est susceptible d'être absorbée par l'esu : l'autre est inflammable.

AIR INPLANMABLE PRODEST PAR LA DISTILLATION,

- Autres moyens pour l'obtenir 518. — On peut en tirer plus ou moins d'un même corps, mivant les circonstances de l'opération , 5 i g. - Cet air pénètre les vessies, ibid. - Moyens de le conserver, ibid. - Sa combination avec l'eau. ibid. — Il ne peut être absorbé en totalité par elle; le résidu de cette absorption n'est ulus inflammable, ibid. — Circonstance particulières à celui tiré du chêne, ibid - Effet de l'air inflammable sur les animany, ibid. — Sa combination avec différents airs, 540. - Il ne se combine pas avec les acides, ibid. - Son mélange avec l'air nitreux, 597, 598. — Quantité qu'on en retire de chaque métal. 5±8. - Les métaux ne se calcinent pas dans cet air. 531. — On en tire de la dissolution do fer par l'esprit de sel, 543. - Expériences sur celui des matières animales qui se putréfient, 5+3, - Béflexions de M. Bouelle sur l'air inflammable dégagé des corps. 54a. - Cest, suivant M. Bounié, de l'air ordinaire chargé de vapeurs buileuses très-atténuées, 553.

Am vitaget. Moyens de l'obtenir, 595. - 5 mélange avec l'air commun , ibid. — Diminution qui s'observe dans les volumes: auel des deux elle doit être attribuée , 5 o et 527. - Son mélange avec différentes espèces d'air, 527. - Sa combia avec l'eau, ibil. - Effet que produit sur lui un mélange de soufre et de limaille de fer qu'on y enferme, ibid. - Son mé lange avec l'air inflammable, 598. hénomène singulier, relatif à sa pesa teur spécifique, ibid. — Son effet sur les végétaux, ibid. — Sa vertu antiseptique ebid. — Effet de la calcination des métaux sur l'air nitreux, ibid, - Il paratt que les métaux ne s'y calcinent pas, 531. AIR OUT A SERVI & LA PERMENTATION, 533. -

Ses effets sur les corps enflammés et sur les animaux, ibid.

Alta Qui A 1824 à LA 1828/100 180 ANNEA, S. Combinaion avec l'air inflammable. àco. — Son effet use d'autres animans, thid. — Il précipite l'eau de chaux, 5-si. — Il peut toucher à l'eau sans en être absorbé, did. — Son rapport avec l'air dans lequel des matères animals se sont putrifiées, did. — Lucr combinaison avec le vi-lavaire l'autre de l'autre d'autre de l'autre de l'a

naigre distillé et l'acide vitriolique, 46s. - Comment la chaux les rend caustiques mirant M. Black, 468 et 46q. - Leur rombinaison avec l'acide nitreux dans l vide, 473. - Ils cristallisent quand ils contiennent nue suffisante quantité d'air lise, 475. — Quantité d'air qu'ils contiennent, 48o. - Ila décomposent la chaux, suivant M. Meyer, 483. - Soumis à l'oppareil de M. Macbride, ils augmentent de poida, 497. - Ils ne bouillent pas dans le vide de la machine pneumotique, 504. - L'air qui a'en dégage est le même que celui dégagé de la craie ou des matières fermentantes, 54g. - Ses propriétés, ibid. — Leur cristallisation bservée par M. Duhamel, en 1747, 537.

cutervice par M. Dubaned, on 1747; 337; Uncutavarras carrengens, Nelon paint define menum, ance lea niclea, anican M. Bleck, Mg., — Ne out plan snouplible de critallier, 18th. — Fant differencemer are lea niclea, miran M. Grans, 49,2 — Sounis i Topparel de M. Mederde, Inrepresson la propried de fine electrocoses, 1955, 18th et nicle — Taberie de photomoleu propried de fine electrocoses, 1955, 18th et nicle — Taberie de photomoleu qu'il propriesses, 1856, — Lour Arbitition dans le tris de la naconscion de la companio de la companio de la M. Mederici, 19th. — Los manutanos de Offerencement of the Greenvattain les nicles (1958). readent la prospirété de faire efforveceuxe.

el les font ristalliser, 5 no 5 et sui: — Les
rémanations des purifications produient
une partie des mémos effets, 5 ny; — Gque produit nu reu, la machine à ondemer l'air de Gravesande, 5 no 5.— Leur
propriété non efferencemie vient due
substance sjuntée, univant M. de Sandh,
sêdut — L'intronsissance de l'air ordizaireme
leur de pas la propriété de faire efference
leur de pas la propriété de faire mémorare
une sont de l'air ordizaireme
a passa à traverer des charlons archests, leur rend colta revoulété. Es il .

ALCALI FIXE DE LA SOUDE. Son avantage dans certaines expériences, 576. - Proportion nécessaire pour saturer une quantité dunnée d'acide nitreux, ibid. - Diminution de puids qu'nn observe pendant sa dissolution dans l'acide nitreux, 577. - Quantité de pouces cubes de fluide élastique qui s'en dégagent, 577. - Sa enmparaison avec la craie, 578. - Proportion de fluide élastique, de terre alcaline et d'eau, dont elle est composée, ibid, - Sa dissolution dans l'eau et sa combinaison avec la chaux, 579. - Dintinution de pesanteur spécifique de la solution, ibid. - Augmentation de poids de la chaux qui a passé dans cette solution, 581. - Quantité de chaux nécessaire pour amener la soude à l'état de causticité parfaite, 58n. - Précipitation de la chaux, sons forme de terre calcaire, par l'alcali tixe de la soude, 589. - Précipitation, par le même alcali, de la terre calraire dissoute par le fluide flastique, 639.

Accati se La sorar cassrique. Sa combinaison avec la chaux fournit un moyen de le rendre tel, et de lui enlever le fluide élastique, 579. — Moyens de lui rendre ce fluide élastique, dont d'a été dépoudlé par la chaux, 587; — de lui rendre sa pesanteur spérifique. ibid. — de lui rendre la propriété de faire efferencence. ibid. — Cet aleali précipite la chaux ou la terre calcaire, dissonte dans les acides. sous forme de chaux. 5.90. — Il précipite. sous forme de terre calcaire, la terre aleatime dissonte par le fluide disatique. 6.39. ALCALY MONTAL. Difficulté de s'en servir daus

les expériences exactes, 576. Accaus villarilles. Comment la chaux les rend caustiques, d'après M. Black, 46q. L'air qui résulte de leur combinaison avec le vinaigre n'éteint pas les chandelles . 473. - Dans quel état sont ceux dégragés des matières animales, 478, - Quantité d'air qu'ils contiennent, 48n. - Ils décomposent la chaux, suivant M. Meyer, 483. -- Ils augmentent de poids dans l'appareil de M. Macbride, 497, - lls pe bouillent pas dans le vide de la machine pneumatique, 5n4. - L'air qui s'en dégage est le même que celui dégagé de la terre calcaire, des alcalis fixes et des matières fermentantes, 54q. — Ses propriétés, ibid. - Effet de l'alcali volatil en vapeurs sur les animanx, 534.

ALCALIS VILLATILS CAUSTIONES, Acquièrent, dans l'appareil de M. Macbride, la propriété de faire effervescence, 497. - Ils y augmenteut de poids. ibid. - Leur ébultition dans le vide de la machine pneumatique, 5n6. - Les émanations des effervescences et des formentations leur rendent la propriété de faire effervescence et de cristalliser, 5n5 et suiv. - Les émanations de la putréfaction produisent en partie les mêmes effets, 506. -- L'intromission de l'air ordinaire ne leur rend pas la propriété de faire effervescence. 5n5. - Ce qu'ds éprouvent dans la machine à condenser l'air de Gravesande. ibid. - Leur qualité non effervescente

vient d'une matière ajoutée, suivant M. de Smeth. ibid. - L'air qui a passe à travers les rharbons ardents leur rend la propriété de faire effervescence, 511. -Rendre caustique l'alcali volatil, en lui enlevant le finide élastique par la ebaux. 584 et 585. - Lui rendre le fluisle élas tique dont il a été dépouillé par la chans. 588. - Lui rendre sa pesanteur spécitique, ibid. - Lui rendre la propriété de précipiter la terre calcaire dissoute dans l'acide nitreux. ibid. - Dans l'état de rausticité, il ne précipite point la terre ralcaire dissoute dans l'acide aitreux, 591. - Il précipite la terre calcaire dissoute par le fluide élastique, 63q.

ALCALI VOLATIL CONCRAT. Se dissolution dans facide aitreux, 583, - Proportion nécessaire pour saturer une quantité donnée d'acide nitreux, ibid. - Sa perte de poids pendant la dissolution, 584. - Nombre de pouces cubes qui a'en dégagent par la dissolution dans l'acide nitrem, ibid. -Sa dissolution dans l'eau, et sa combinaison evec le cheux, 584 et 585. - Diminution de pesanteur spécifique de la solution, 585. - Elle devient plus 16gère que l'eau distillée, ibid. - Onantité de chaux nécessaire pour amener cet alcali à l'état de consticité parfaite, 586.-La chaux le déponille de la propriété de faire effervescence, 585. - Elle lui enlève quelque chose, 586. - Ce quelque chose est le finide élastique, 587. - II précipite le terre calcaire, ou le chaux, sous forme de terre calcaire ou de craie. 590. - Il précipite la terre calcaire dis-

soute par le fluide élastique, 63g.

LLHENTA. Causes de leur corruption, suivant

Van Helmont, 458. — Expériences aur
les arélanges alimentaires, 476,

les mélanges alimentaires, 476. Ausaz. Diminue le volume de l'air dans lequel on le brûle, 451. — Quantité d'air qui s'en dégage par la distillation, 453. — Air inflammable qui s'en dégage dans la même opération, 459.

ANIBULE. Conjectures anr la cause de leur mort dans le fluide élastique des effervescences et des réductions, 6 s 6.

Armouse. Quantité d'air qui s'en dégage par la distillation, 453. — Quantité d'air qui se dégage de sa combinaison aver l'esu régale. 454. — Quantité d'air qui se dégage de sa combinaison avec l'acide nitreux, ibid.

APPARIL ES M. MACRAISS, 475. — Expériences de M. Grans dans le nième appareil, 495 et suiv. — M. Bacquet y fait des corrections intéressantes, 548.

the corrections interessation, 2015.

Textures, people of memoure for quantifies definite descripe degree par les combinations descriped par les combinations and combinations of the control of the cont

Axionères. Propre à déterminer avec une très-grande précision la pesanteur spécifique des fluides, 56q.

ABLEST DESOUS PAR L'ACIDE SITREUX. — So combinaison avec l'eau imprégnée de fluide élastique, 636. — Se combinaison avec une dissolution de terre calcaire par le fluide élastique, 638.

ASTRIMENTA. Leur vertu autiseptique, 510. AGENENTATIEN de poids de la chaux vive à l'air, 501; — de la chaux dissoute par les acides et précipitée par un alcali non cussique, 580 et 500. ALGMENTATION BE POIDS BE PROSPRORE QUI autus, 643. - Est-elle due à l'eau? 645. - Conséquences qui en résulteraient, ibid. - Cette auguseutation est due à la combinaison de l'air ou d'un fluide élastique qui est contenu dans l'air. 646 à 651.

ADDRESTATION DE POIDS DE PLONS DET la CAIeinstien: quel en est l'objet, 608.

Ассивататия не роше во рукорнове, 5по.

B

BAUNÉ (M.). Son appendice sur l'air tixe. 551 et suiv. - Observe que l'air entre dans le composition des corps, 551. -Pense que l'air est identique, qu'il n'en existe qu'une seule espèce, ibid. - Que le nom d'air fixe ne convient pas à l'air dégagé. 554. - Observe que l'air dissout les matières huileuses, ibid. - Qu'en se dégageout des corps il entralue avec lui différentes substances qu'il tient en dissolution, ibid. - Que l'air dégagé des effervescences et des matières fermentantes est dans ce cas, ibid. - Il n'existe pas, suivant lui, d'air inflammable, 553. - C'est de l'air ordinaire qui contient une substance hudeuse très-rectifiée, ibid. - La esteination des métaux se fait par la privation du phlogistique, ibid. - Réduction des chaux métalliques par la vapeur du foie de soufre, 554. - L'air antiputride; d'où lui vient cette propriété, ibid. - L'air fixe n'est, suivant M. Baumé. ue de l'air ordinaire diversement altéré. ibid. - L'air est le dissolvant de beaucoup de substances, ibid.

Bizaa. Quantité d'air qui s'en dégage par la fermentation, 454. - Fermentation de la bière, 512 et suiv. - Effets de l'air qui s'en dégage, 533. - Voyez Air fixe.

BILE. Ne contient pas d'air fixe, 577. -L'alcali volatil qui s'en dégage lorsqu'elle se putrélie ne fait point d'effervescemeavec les arides. 478.

BLSCE (M.), professeur en médecine à l'Université de Glascow; son sentiment sur la réduction de la terre calcaire en chaux vive, 468. - Ce que c'est que la chaux par la voie sèche, ibid, - Sa théorie sur la cause de la causticité en général, ibid. - Sur celle des alcalis fixes et volatils. 46g. - Rapport de l'air fixe avec la ehaux et les alcalis, ibid. - Procédé pour obtenir de la chaux par la voie humide, ibid. - Explique pourquni toute la chaux n'est pas soluble dans l'eou, ibid. - Observe que la magnésie adoucit l'eau de ehaux, 470. - Soupconne que l'air fixe peut a'unir any métaux, 571; -que c'est de cette cause que dépend la folmination de l'or, ibid. - Opinion coutraire à la sienne, établie par M. Meyer, 482 et suiv.

Bozansava (M.). Son opinion sur l'air dégagé des corps, 561 et suir. - Description de l'appareil dont il s'est servi. 462. - Ses expériences aur les yeux d'écrevisses dissous dans le vinsigre distillé, ibid. - Ses expériences sur la combinaison de l'huile de tartre avec le même acide et avec l'acide vitriolique, ibid, -Ses expériences sur la dissolution du fer par l'acide nitrenx, ibid. - Enorme quantité d'air dégagé de la combinaison de l'acide nitreux fumant et de l'huile de carvi, ibid. - Détails sur la fermentation, la patréfaction, la distillation et la combustion, ibid.

Boss se caève. Quantité d'air qui s'en dégage par la distillation, 453.

BOYL. Donne le nous d'air sufficiel à celui depogs des corps, fais. — Bejéré de la appogs des corps, fais. — Bejéré des parties des expériences de Van Helmant dans le vide de la machine passemble et à l'air libre. Réd. — Il les répèré dans un air plus consensée que celui de tammesphère et dans l'air artificiel. Réd. — Il excensat que le restraint définé devenir de fattamesphère. Réd. — Égrouve son effet utre les animaux reconnaît que le conclusion de quelques corps daimant autres de la conduction de

le volume de l'air, 451. Becorer (M.), Son mémoire sur l'air dégogé des cerpa, 5.08 et sain. — Fait des cerrections inférenants à l'appareil de M. Machrids, 5.08. — Fait vair que l'air tiré de la crise. de saleile lisse et volutifs, insis que cévis de la fermentation, sont les nothes. 5.19. — Propriéte de cet air, iléd. — Sa pessateur spécilige.— 3.6d. — les departs de dissolation de l'air des deferments entre le viii, iléd. — L'air des déferments n'et post di conférences neu le viii, iléd. — L'air des déferments n'et post di conférences neu le familie de la des déferments n'et l'air de de des déferments et la férmentation et de décolutions métalliques, avec l'air celtaire, iléd.

С

Calcivation de l'étaix au venur suclant. 615. — Diminution du volume de l'air. 616. — Augmentation de poids du métat. ibid.

CALCIVATIOS DE PLOUB AE VERRE REÉLAY, 614.

— Diminution du volume de l'air, 615.

— Même calcination sous une cloche
plongée dans du mercure, 617. — Augmentatiou de poids du métal, 618. —
Diminution du volume de l'air, ibéd.

CALCINATION D'EN ALLIAGE DE PLOME ET E ÉTAIN AU VERRE BRÊLLAT, É 16. — Dissinution du volume de l'air, ibid.

Galexarrov no netrare en général: Dans l'air niterat, 5-8. « Milmo expérience nous une choice de crizial, 550. « Dans différents airs, 53+. « A quoi est des ne clorisais des meteurs, 553; « elle ne pest avoir lieu dans des vainessus fermés exactement et privés d'air, 598; « elle est d'autent plus precupie, que le métal effer des surfaces plus multi-pliées, sièd. « Cette opération en se fait qu'avec difficulté vous une choche, 6 vo.

— Ella a des horines un delts desquelleelle ne peut plus avoir live, viold. — Elle est accouspagivé de dinimentine du volume de l'air dans lequel elle s'optre, jibid. — Cette dinimissione est à peu prés propotionnelle à l'augmentation de poids du mittal. jibid. — Cette augmentation de poids est occasionnée par la fixation d'un finisée disatique combined dans l'air, iibid. — Elle ne doit point avoir live dans des

vaisseaux fermés et privés d'air, ibid. Cammax. Diminue le volume de l'air dans lequel on le brâle. 451. — Il est dissoluble dans l'eau de chaux. 491. — Effet de sa vapeur sur les animaux, 534.

Carox at rest. Son usage pour les réductions, 609.

Capstictis. Ce que c'est, 483.

Caraxiona (M.). Ses expériences sur la quantité d'air conteaus dans les alcalis fixes et volatis, &80. — Ses expériences sur la quantité d'air fixe que l'air peut absorber. 1866. — Découvre que l'eau imprégné d'air fixe a la propriété de dissondre la terre calcaire, le fer, le zinc, ibid. — Que l'air fixe peut a'unir à l'esprit-de-vin et aux huiles, 481. — Effet de la combustion du charbon sur l'air, ibid. — Air produit par l'esprit de sel, ibid.

Causa rernárráza. L'alcali volstil qui a'en dégage ne fait point effervence. 4,74. Causantus auturées. Quantilé d'air qu'elles absorbent. 455. — Gette absorption est limitée. 517. — Voy. Air dans lequel on a brâlé des chaudellos.

Cassion. Il a'en dégage, quand il brûle, une substance analogue au gas de Van Helmont, 448. - Combien il contient de cette substance, ibid. - Effet qu'il produit sur l'air pendant sa combustion . 48 et 529. — Voy. Air dans lequel on a brille du charbon. - Il ne diminue pas dé pesanteur quand on le brûle sous une eloche 539. — Quantité nécessaire pour les ré ductions métalliques au verre brûlant 599. — Pour les réductions métallique faites par le feu des fourneaux, 604 et 6o8. - N'est-ce pas au charbon qu'est dù le dégagement de fluide élastique qu a lieu pendant la réduction du min 607 et suiv. - Expériences qui prouvent qu'il y contribue peu, 609 et suiv. tion du charbon seul dans un cason de fusil, 609. — Quantité de fluid elastique qui s'en dégage, ibid. - Sa diminution de poids. 610

GRERON DE TERSA. Quantité d'air qui s'en dégage par la distillation, \$53. — Quantité d'air absorbée par sa combinaison avec l'eau forte, \$55.

Castx. Quantité d'air absorbée par sa counbinaison avec le sel ammoniae. 455. — Quantité d'air absorbée par sa combinaison avec le vinaigre, ibid. —Chanx par la voie sèche. 468: — par la voie humide. 469 et 468. — Causes de sa causticité. 46q. - Combinée avec les alcalis, elle redevient terre calcaire, ibid. - Pourquoi elle n'est pas entièrement soluble dans l'eau. 470. — Elle décompose les matières animales, 578. - C'est ane terre calcaire, neutralisée par l'acidum pingue, suivant M. Meyer, 483. - Sa décomposition par les alcalis, ibid. - La terre calcaire ne redevient chaux qu'en proportion du dégagement de fluide élastique, suivant M. Jacquin, 486. - Se dissolution dans Feau, 487. - Son extinction, ibid. - Elle n'est pas moins chaux après son extinction qu'anparavant, 488. - Sa précipitation par l'air d'une effervescence, 487. -Chaux par la voie humide, 488. - La pierre à chaux perd, pendant sa calcination, une grande partie de son poids, 400. - Le fluide élastique qui s'en dégage pendant cette operation est, suivant M. Crans, de l'eau réduite en vapeurs, ibid. - La chaux fait effervescence avec les acides, suivant M. Crans, ibid. - Elle se conserve longtemps à l'air et en devient plus caustique, 491. - Phénomènes de son extinction, ibid. - Elle se dissout avec chalcur dans l'acide nitreux, ibid.-Sa dissolution dans l'eau et sa cristallisation, ibid. - Elle n'est point soluble en totalité dans l'eau, 402, - La chaux prétendue par la voie humide fait, suivant M. Crans, effervescence avec les acides; elle est dans l'état de terre calcaire. 493. - Sa précipitation par l'air dégagé d'une effervescence, ibid. - Décomposition du sel ammoniae par la chaux, 495. - La chaux vive augmente de poids à l'air, 501. - Éteinte à l'air pendant un long intervalle de temps et redistillée, elle ne donne point de dégagement de fluide elastique, 509. - Elle conserve toujours

opiniatrément quelque chose de l'atmos-

phère, 503. - Éteinte et recalcinée, elle augmente de nouveau de poids à l'air, ibid. - La chaux vive doit à l'eau seule l'augmentation de poids qu'elle acquiert à l'air, ibid. - Quantité de poids dont elle augmente à l'air, 536. - Quantité d'eau nécessaire pour l'éteindre, ibid, -Elle conserve opinistrément l'enu qu'elle a absorbee pendant l'extinction, 537, ---Combien il faut d'eau pour l'éteindre, 563. - Son extinction dans le vide de la machine pneumatique, 564, - Sa dissolution dans l'acide nitreux, 565. -Proportion nécessaire pour saturer une quantité donnée d'acide nitreux, ibid. -Perte de poids qu'elle éprouve pendant sa dissolution dans l'acide nitreux, ibid. Chaleur de la dissolution, ibid. Quantité de pouces cubes de fluide élastique qui s'en dégage par la dissolution dans l'acide nitreux, 566. - Quantité en poids de finide élastique, de terre alcaline et d'eau dont elle est composée, 567. - Se conversion en craje, 568. -Il parait qu'elle contient de la matière du feu pur, 574. - Elle en contient encore. même lursqu'elle a été éteinte par l'eau. ibid. - Ce n'est point à cette quantité de matière du feu qu'est due sa causticité, ibid. - Elle enlève à la solution de la soude la propriété de faire effervescence, 579. - Combinée avec une solution de soude, elle en diminue la pesanteur spécifique, ibid. - Elle acquiert une augmentation de poids dans cette expérience, 581. - Elle acquiert en même temps la propriété de faire effervescence, 589. - Il parait prouvé qu'elle enlève quelque chose à la sonde, 581; - que ce quelque chose est le fluide élastique, ibid. - Quantité de chaux nécessaire pour dépouiller entièrement la soude de fluide clastique, 58o. - De même, la chaux combinée avec une solution d'alcali volatil en diminue la pesanteur spécifique. 584. - Elle acquiert, dans cette expérience, la propriété de faire effervescence. 587. — Quantité de chaux nécessaire pour amener la solution d'alcali volatil à l'état de causticité parfaite, 586, - Précipitation de la chaux dissoute dans l'acide nitreux par l'alcali de la soude, 580, - Son augmentation de poids, ibid. -Cette chaux, ainsi précipitée, est dans l'état de terre calcaire ou de craie, 590. - Même précipitation par l'alcali de la sonde constique, ibid. - L'augmentation de poids est presque nulle, ibid. - La terre précipitée est dans l'état de chaux . 590. - Même précipitation par l'alcali volatil concret, ibid. - Augmentation de poids de la chaux, 591. - Elle est alors dons l'état de terre calcaire, ibid. --L'alcali volatil caustique ne peut opérer aucune précipitation de la chanx dissoute dans l'acide nitreux, ibid.

Charr (Crème ne). Ce que c'est, h70 et h91. — Conversion de la chaux en crème, h70 et h87. — Pourquoi elle est alors insolable dans l'ean, h70. — La chaux, dans cet état, est une véritable terre cal·aire, h87. — Cakination de la crème de chaux. h88.

Cauxi (Exi. sel.). Ses propriédés, 4g1.—
Dissoul le soufre, le camphre et les résines, 4ga.— Elle se troublé dans l'appareil de M. Machride, et le chaux se précipite, 4g6.— Se combination avec les
émanations des effervierenses, de la ferémanations des effervierenses, de la formentation et de la putréflection, 5g.

L'air qui a passé à travers les charlous
la trouble et la perfejite, 5 y n.— Sa combination
on avec l'eau imprégriée de fluide élason avec l'eau imprégriée de fluide élas-

tique, 573. — Elle peut être rassemée is la pesanteur spécifique de l'eux distilleu par l'addition de fluide d'assigne. 570. — Elle peut absorber une portion de fluide d'assigne. 570. — Elle peut absorber une portions des fluide élassique des efferevences. 628. — Il en est de même de celui des réductions métalliques. 630. — Le réside del Jatospison se rapproche de l'air ordineire; il ne fait plus périr aussi promptement les animeux. quaisi il éteit les lomètres, 628 à 631.

Catex (Précipitation du mercure par la). 596. — Précipitation du fer. 595. Catex no ruona. Voy. Minéron.

Cases náralliques. L'air contribue à feur augmentation de poids, 45g.

Gainistus rangais. Leurs ouvrages ne contiennent presque rien sur la combinaison et la fixation de l'air dans les corps, 445.

Case. Air inflommable qui s'en dégage par la distillation, 458. Case Jaune. Quantité d'air qui s'en dégage

par la distillation, 453.

Consession (Diminution du volume de l'air

occasionnée par la), 455. — Quelle est la cause de cette dimination, suivant M. Hales, 459.

CONDITION DE PROSPRORE, 640 et suiv, — Diminution du volume d'air qui en résulte, 640 à 642. — Différentes circonstances de sa combustion dans le vide, 652. — Voy. Phosphore.

L'ountestron at sourna dans le vide, 65±. Conves su paux. Quantité d'air qui s'en dé-

gage par la distillation. 453. Convenue parône, pour les réductions de chaux

de plomb, 603.

Grant Eurasia or Entlands. S'éteignent sur-le-champ dans le floide élastique des effervencences, 627.— La même chose arrive dans le fluide élastique des réductions métalliques ibid.

Caus. Quantité d'air produite par sa combinaison avec le vinaigre distillé, 560. - Dégagement de son air fixe par la calcination, 516. (Voy. Terre calcaire et pierre calcaire.) - Sa dissolution dans l'aeide uitreux , 560. - Onantité de poids qu'elle perd pendant sa dissolution dans l'acide nitreux, ibid. - Proportion nécessaire pour saturer une quantité donnée d'acide nitreux, ibid. - Combien de pouces eubes de finide élastique elle contient, ibid, et suiv. - Quantité en poids de fluide élastique, de terre calcaire et d'eau, dout elle est composée, 567. -Les mêmes quantités réduites au quintal, 575. - Manière de faire de la craie artificielle, 568, - Elle pe differe point de la véritable craie, 560, - Ou pourrait soupçonner que la craie contient un peu

d'acide marin, 636. Caass (M.). Enseigne en Allemagne la doctrine de M. Meyer, 400. - Il convient que la chanz perd au feu une quantité considérable de son poids, ibid. - Il attribue cette perte, ainsi que le dégagement de fluide élastique pendant la calcination, à l'expansion de l'eau réduite en vapeurs, ibid. - La chaux fait effervescentre avec les acides, ibid. - Exposée longtemps à l'air libre, elle en devient plus caustique, 4q1. - Objections contre le système de M. Black sur les phénomênes de l'extinction de la chaux, 492. - Chaleur qui s'ubserve pendant la dissolution de la chaox dans l'esprit de nitre. 4q1. - Dissolution de la chaox dans l'ean, ibid. - Crème de chaux; ce que e'est et comment elle se forme, ibid. -Toute la chanx n'est point soluble dans l'ean, ågs. - Effets de l'eau de chaux. ibid. - Les sels neutres sont moins caustiques que les substances qui ont servi è

les former, f.go. — Le dissolution de la priere calciur peut se finir à violant de una déferrissement, au avec directioneme. Ald. — Les attaits montipues font effectament aux les nésies. Ald. — Il sei impossible de live de la chaux par la vies bannie, a. 93. — Préspitation de l'em de claux par la rié diregel d'une efference. Ald. — La dissolution de la unicialité dans la châte se foit sommet sus perte de poids. Agl. — Mari visabl du el ammonies per la chaux, f.g.).— Saite d'expérience duns l'Espareril de V. Markelei, lega. Les solutio y'. adoncissent et y reprennent la propriété de faire effervescence, 496.

Canstallisation bus aris. Elle ne peut avoir lien dans le vide, 473.

CHIVEE DISSOCIS DANS L'ACIDE RITREUX. Se combinaison avec l'em imprégnée de fluide élastique, 636, — Se combinaison avec une solution de terre calcaire par le fluide élastique, 639.

Crivan nessors aux l'acine vitriolique. So combinaison avec l'enu imprégnée ile fluide élastique, 636. — Sa combinaison avec une solution de terre calcaire par le fluide élastique, 638.

Ð

De Saucces (M. le comte). Ses expériences sur le fluide élastique qui se dégage ile la poudre à canon, 472 et suiv. - Différence entre ce finide élostique et l'air ordinaire, 479. - Moyens de lui rendre toutes les propriétés de l'oir commun. ibid, - Ses expériences sur l'air dégagé des effervescences, 473. - Combine l'acide nitreux avec l'alcali fixe ilans le vide. ibid. - Observe que le nitre ne eristallise pas sans le concours de l'air, ibid. - Fait détoner de la pondre dans un air infecté; fait voir que les phénomènes de la poudre fulminante sont dus on unême fluide élastique, ibid. - Son sentiment sur la nature des fluides dégagés, ibid.

Da Suara (M.). Publie, au mois d'octobre 177s, une discretation sur l'air fixe, fag et sin', — Il peuse que nous ne connaissons qu'un petit nombre des propriétés de l'air, fagy; — que les femantions élatiques dégagées des corps n'ont de common avec l'air que l'élasticité, la pesanteur spécifique, etc. nais qu'elles en different cuessiciellement quant au autres

propriétés, 500; - que l'air est un dissolvant, ibid. - Il observe que le pyroobore, en brûlant, augmente de poids. ibid. - que la même rhose arrive à la chaux exposée à l'air, 501. - Il prétend que cette dernière, éteinte à l'air et distillée ensuite, ne donne point de fluide Austique, ibid. - qu'elle retient, après la distillation, même après la calcination. une partie de la matière qu'elle e attirée à l'atmosphère, 502; - que c'est à l'eau répandue dans l'atmosphère que la chaux doit son augmentation de poids à l'oir. 503; - qu'il en est de même du pyrophore, ibid. - Il observe que l'alcali volatil caustique bout de lui-même et sans chaleur sous le récipient de la machine pnenmatique, 50%; - qu'il en est de même de l'alcali fixe caustique, ibid. -que les alcalis non caustiques, au contraire, ne présentent point le même phénomène, ibid, - que l'air introduit dans les alcalis caustiques ne leur rend point la propriété de faire effervescence, 505; - que les alcalis caustiques n'éprouvent

point de changement dans la machine à condenser l'air de Gravesande, 505, --d'où il conclut que la causticité des alcalis vient platôt d'une matière ajoutée que d'une substance retranchée, ibid. - Ses observations sur les émanations de la fermentation, ibid, - Il substitue un nouvel appareil à celui de M. Macbride, ibid. - Il fait voir que l'émanation des effervescences et de la fermentation rend aux alcalis caustiques la propriété de faire effervescence et de cristalliser, 506; - que l'émanation de la patréfaction a les mêmes propriétés, 507; - que les émanations des effervescences, de la fermentation et de la putréfaction différent de l'air de l'atmosphère, ibid. - qu'elles éteignent la flamme, ibid. - qu'elles font périr les animaux, 508; - qu'elles arrêtent les progrès de la putréfaction , ibid. - qu'elles sont plus subtiles que l'air, ibid. - Il prétend que ces substances sont connues depuis longtemps par les chimistes sous différents noms, 509; - qu'elles n'existaient pas dans les corps dont elles sortent, ibid. - Il les divise en différentes classes, 50g. - Il assigne leurs différences, ibid, - Ses réflexions sur la qualité antiputride de l'air, ibid. - L'espritde-vin l'est aussi, ibid. - Il avance que

nous ne connaissons pas la manière d'agir des antiseptiques, 50 g.— Il n épreuvé que l'air des puits d'Urecht faissit pririles antinaux, et qu'il précipitait l'eou de chaux, 51 u;— que l'esu, cependant, en étnit salubre, 51 1;— que l'air qui avait passé à travers les charbons ardents était dans le même état, tibid.

Déronation du nitre. Quantité d'air qu'elle produit, 655. — De la poudre à canon dans le vide, 653. — Da nitre et du soufre dans le vide, ibid.

Dicestion (Système de Van Helmont sur la). 448. — Application de la théorie de l'air fixe à l'explication des phénomènes de la digestion, 476.

Drawst (M.). Sex-spériences sur la chara, 556. — Il observe que le madrech lume perd environ un tiere de son poids par la claration. Jeun de la competitation i de ... que la pierre a chasta de Courcelles perdent un pau plas de moidés, idid. — Qu'espouées à l'int., elles representent une partie du poids qu'elles avaient perten, idid. — Il décennine la quantité d'esa nécessire pour écinciene une quantité d'esa nécessire pour écinciene une quantité d'esa nécessire pour écinciene une quantité deues de chassire pour écinciene une quantité deues de chassire pour échiente une quantité deues de chassire pour échiente une pautient deues de chassire pour de la contra de la chassire de la chassire de la chassire de la chassire de l'action de l'action d'est d'est de l'action d'est d'est de l'action d'est de l'action d'est d'est

Eu. Est susceptible d'absorber l'air, fais,
— Elle absorbe l'air fixe, mais elle ne
l'absorbe pos en totalité, 5 i å. — Yoy,
aussi Eus issurignée d'air fare et dir fare.
— Elle absorbe fair inflammable par une
forte agitation, 5 i p. — Elle absorbe une
partie de l'air dégagé des matières animales oui se suriféeint, 5 s. — Elle absorbe suriféeint, 5 s. — Elle ab-

sorbe l'air nitreux, 547. - Quantité né-

cessaire pour éteindre une quantité donnée de cheux, 536.— Elle tient opinistrement à la chaux, 537.— Quantité en poids qu'en contient la chaux éteinte, 567.— Quantité en poids qu'en contient la craie. Aid.—Procédé pour l'imprégne de fluide élastique, 571.— Quantité qu'en contiennent les cristaux de soude, 578.— Le minime no contient un pea, 666. 465 et suiv.

Exex actocles. Contientent de l'air, 456.

— Elles ne sont ni acides ni alcalines, 465. — On en pent séparer l'air per l'agitation, par la machine pneumatique, etc. bid. — Moyens de les imiter, 466.

Est soullants. Elle a la propriété d'absorber l'air commun, 536.

EAU ar CHAUT, Voy, Chaux (Eau de), EAU ar PUTS, Contient beaucoup d'air, 534. EAU ar SELTE, Est une can acidule ou aérée.

Est transfectúr avan rata, 48-a. — Dissout la terre calanie, s. nize, 36d. — de fer, 48 et 63 q. — Mojen d'en obtenir nisiment, 5x1. — Ser propriétés, 5x. — Elle trouble le savon et la dissolation de sel de Saturne, 535. — Le fer justice per, 53g. — Elle dissoul les minos de fer, 36d. — Livir y et dats un yel ette per, 53g. — Elle dissoul les minos de dissolation, 345. — Procédé pour folteris, 75g. — Sa resulteur a-pocificativa. — Sa resultaniam serce l'esta de chana, 36d. — Elle dissouls la terre de ferente s'eriché, 63d. — Sa combinaion

avec le sirop de violette, 637.

Eur mendonén de recide deustrope et autonén de tenne encomm, combinée avec différents réactife, 635 et mix.

EAU IMPRÉCAÉE DE LA VAPREE EN POIT DE SOCPRE. Ne dissout pan les naines de fer, 541. EAU affalle. Quantité d'air produit par sa

combination avec l'antimoine, 654; avec l'or, ibid.

East auxégates. Elles peuvent se diviser en deux classes: la première comprend celles

qui contiennent de l'air fixe; la seconde, celles qui contiennent de l'air inflammable, 544. Eagurgnes des alcalis caustièmes dans le vide

Ésulumos des alcalis caustiques dans le vide de la machine pneumatique, 50%. Éculus a actrass. Quantité d'air qui s'es dégage par la distillation, 453. — Air inflammable qui s'en dégage par la mêma opération, 459. — Quantité d'air produit par leur dissolution dans le vinsigre distillé. 555.

EFFRANKICKSER. Sont occasionnées, suivant Van Helmont, par le dégagement du gra. 648. — Définition de ce mot, 466. — On peut avoir à velonité de l'efferenceme on n'en point avoir quand on dissout la terre calcaire dans les acides, 692. — Elle a lieu dans toutes les réductions métalliques, 692.

ÉLISTICITÉ. Est un caractère équivoque de l'air. 500.

Éastatos de crisidos qui mélas. Précipies Fenu de chais, rend aux séclidi caustiques la propriété de faire effervescence, 511. Éavatativos aux directification et aux prametations. Leur effet sur la saleila. 5.05 et suiv. — En quoi effet sur la saleila. 5.05 et suiv. — Equi et suiv. — 60 que éset. 5.09. — Elles sont antiseptiques. 5.10. — Vor. Air fare.

Éxamples élatriques qui se aégagent aes comps. N'ont qu'un petit nombre de propriétés communes avec l'air, 5 oo.

Espart-pa-viv. Absorbe l'air fixe, 481. — Est un antiseptique, 51n. — L'air dans lequel il a brillé précipite l'eau de chaux, 517. Esparts apparts. Absorbent l'air fixe, 418.

Éraix. Se calcination au verre brûlant, 615.

— Diminution du volume de l'air dans lequel se fail la calcination, 616.

— Augmentation de poids du métal, iléd.

— Sa calcination avec le plomb, iléd, — Diminution du volume de l'air, augmentation de poids du métal, iléd.

Érnes. L'air dans lequel il a été brûlé précipite l'ean de chaux, 5:7.

Extinction des lemines sous un récipient. Se cause, 517. F

Fan. Sa combination avec l'acide nitreux dans le vide, 462, - Se dissout dans l'eau impréguée d'air fixe, 481. - Sa haux, exposée à la vapeur du foie de oufre, prend une couleur noire, 541. pentité d'air produit per sa dissolutio us l'acide nitreux, 454. — Sa co le l'air, 454, 515 et 524. - Sa con naison avec le soufre dans de l'air déj ué par la flamme des chandelles ar la putréfaction, etc. 525; — la mêt es l'air inflammable, ibid. — la mé ana l'air nitreux, 5-7. - Proport ressaire pour saturer une quautité d ée d'acide nitreux, 595. — Sa dis on dans l'acide pitreux, ibid. - Perte e poids pendant la dissolution, ibid. a précipitation par la terre calcaire et or la chaux, ibid. — Poids des pre s, 596. - Se calcination per la vei ide, 619. — Diminution du volu e l'air, 620. — Combinaison du fer di oua par l'acide vitriolique avec l'eau im ignée de fluide élastique, 636. me combinaison avec la terre calcaire oute par le fluide élastique fixé, 638. - Combinaison du fer dissous per l'aeide nitreux avec l'eau imprégnée de fluide élastique, 636. - Même comb avec la terre calcaire dissoute par le flu élastique, 638

FERMENYVIOR. Elle produit une émanation élastique, appelée gas par Van Helmont, 448. — Elle produit beaucoup d'air, suivant Buyle, 450. — L'esprit-de-vin retarde la fermentation, 18id. — Ce qui arive dans un air plus condensé que celui de l'atmosphère, ibid. — Ce qui l'accélère ou la retarde, 478.

FERRENTATION DE LA BIRRE. Air qui s'en dé gage, 510 et suiv. — Voy. aussi Air fore.

FLEIDE ÉLISTIQUE. Nombre de pouces cu i s'en dégagent de la craie, 563 et 567. - Nombre de pouces cubes qu s'en dégagent de la chaux, 566. - Que tité en poids qu'en contient la chaux éteinte, ibid. - Quantité, également et ls, qu'en contient la craie, 567. son avec la chaux, 568. layens de le combiner avec une liqu quelconque, 568 et 571. - Combin on de celui dégagé de la craie avec l'ea de chaux, 570. — Il la précipite, 579 · Quantité qu'en contieunent les apat 75. — Nombre de pouces cubes qui a'e agent d'un poids donné de sou 577. - Sa pesanteur, 578. - Quanti en poids qu'en contient la soude, il Son passage de l'alcali de la soude dan la chaux, 570 à 583, - Il augmente l ds de la chaux dans laquelle il pass 581. — On en retrouve la même qu é, soit dans le chaux, soit dens le s ntion alceline, 589. — Quantité de pon ces cubes de ce fluide qui se dégage d'un quantité donnée d'alcali volatil par la dis ation dans l'acide nitreux, 583. - Sa pesenteur réduite au pouce cube, 584. Son passage de l'alcali volatil dans la chaux, 584 à 587. - Il augmente le poids de la chaux dans laquelle il passe. 586. - On en retrouve toujours la même quantité, soit dans la chaux, soit dans l'olcali volotil, 587. - Il peut se combiner avec les substances métalliques ; moyens de l'obtenir, 599. - Quantité qui s'en dégage dans la réduction du minima par le moyen du verre brûlant, 500; - dans une cornue de tôle, 604; - dans un canon de fusil, 611. - Ce dégagement est-il dù au minium ou au charbon, 607 et suiv. - Expériences pour déterminer la quantité de fluide électique dégagé des chaux métalliques, 611. - Conjectures sur l'existence d'un fluide élastique particulier, contenu dans l'air de l'atmosphère. 640. - Moyens d'obtenir le fluide élastique des effervescences, 622 et suiv. - Moyens de le mettre en bouteille et de le conserver longtemps sans altération, 693. - Appareil pour le transvaser, 6:4; - pour le faire passer à travers telle liqueur qu'on le juge à propos, ibid. - Effet du finide élastique des effervescences, et de celui dégage de la chaux de plomb, sur les animaux, 625. - Conjectures sur ces effets. 626. - Effets de ces deux fluides sur les corps enflammés ou embrasés, 627. - Son passage à travers l'eau de chanx, 628 et 630. - Une partie se combine avec la chaux et la précipite, ibid. - Effet de la portion qui n'est pas absorbée par la chaux sur les animaux et sur les corps enflammés, 629 et suiv. -Réflexions sur la quantité de fluide élastique absorbé par l'eau de chaux, 63s.

- Un refruidissement très-grand et longtemps continué ne change rien à la nature du fluide élastique des effervescences, 633. - Il n'en est pas moins nnisible aux animaux; il éteint également les chandelles et précipite l'eau de chaux. 636. - Le fluide élastique des effervescences et relui dégagé des chaux métalliques ont beaucoup de rapports entre eux, ibid. - Ils contiennent l'un et l'autre nne portion d'air très-analogue à celui de l'atmosphère, ibid. - Il n'est pas encore possible de décider si ces deux fluides sont les mêmes que celui qui compose notre atmosphère ou non, 635, - Le fluide élastique des effervescences contient-il de l'acide? 636. - Pour sa combinaison avec l'eau, voy. Eau imprésenée de fluide élastique.

FLUDE ÉLISTIQUE DÉCIOÉ DES EFFENVESCINCES.

Il étoint la flamme, h73. — Voy. Air fixe et Émanations élastiques.

FLUIDE ÉLISTIQUE QUI DA OÉCAUE DE LA POUDEE PELNIVINTA ET DE LA POUDEE À CANON, 479. — Voyez Air fixe et Émanations élastiques.

Fost as socrast. La vapeur qui s'élève de sa décomposition par les acides est inflammable. 54 s. — Cette vapeur s'unit difficilement avec l'eau, ibid. — Elle est dangereuse pour les bommes, 546. — Elle ramène les chaux à l'état métallique sans feu et sans phlogistique, 553.

G

Gus. Étymologie de ce mot, 647. — Circonstances dans lesquelles il se dégage des corps, ibid. — Quelles sont les substances qui en contiennent, ibid. — Il est la cause des funestes effets de la Grotte

du Chien, 148. — Application de la théorie du gas aux principaux phénomènes de l'économie aniunle, ibid. — Sentiment de Van Helmont sur sa nature, ibid. — Il est cause, suivant lui, de la propagation des maladies épidémiques, 169.— Combien d'espèces il en faut distinguer, 509. GEOTTE DE CHIEN. Ses phénomènes sont occasionnés par le gas, 468; — par l'air fixe, ibid.

н

HALES (M.). Ses expériences sur l'air contenu dans les corps et sur les quantités qui s'en dégagent, 45a et sniv. - Ses expériences sur la distillation des végétaux, 453. - Sur la distillation des substances animales, ibid. - Sur la distillation des minéraux, ibid. - Sur la fermentation, 454. - Snr les combinaisons et sur les dissolutions, ibid. - Sur les corns enflammés, 655. - Sur la respiration des enimeux, ibid. - Il découvre l'existence de l'air dans les eaux acidules. A56. — Il le démontre dans l'acide uitreux. ibid. - Dans le nitre, ibid. - Dans le tartre, ibid. - Il attribne à cet air les effets de la poudre fulminante, ibid. -Il détermine la pesanteur spécifique de l'air dégagé du tartre, 457. - Ses observations sur l'absorption de l'eir par les combustions et par la respiration des animaux, ibid. - Ce que l'on peut reprocher à ses expériences, itid. - Ses observations sur la diminution de volume de l'air qui a possé à travers de l'asu, 458. - Sur l'air dans lequel on a brûté du

soufer, side. — Il course de relatir fair degred dans on étas unavel par des liftretions, side. — Seu descriptos sor l'antonion. Side. — Seu descriptos sor l'anméntation de l'art dans les claux soitifiques, side. — Observe que le conlustine du presphere dissinate le volume de l'air, side. — Observe que le de l'air, side. — Obser le conlustine du presphere dissinate le volume de l'air, side. — Obser le sizze ne part plus délonce dans le vide, side. — Outrier ent afonsaire le la formation de cristans de sels, side. — Obse l'aires ne partition en produit ent anbarche, side. — Il panse que l'air est le lesse des d'aurois et i ciment des corps, side.

Halles (M.). Son apinion sur la fixation de l'air dans les corps, A74.
Hulle, Absorbe l'air fixe, 481.

HULLE BEAUS. Quantité d'air qui s'en dégage per la distillation, 453.
HULLE BECAUL. SE combinaison avec l'acide

nitreux fument, dans le vide, &62. Helle pours. Quantité d'air qui s'en dégage par la distillation, &53.

HULLE DE VASTRE. Sa combinaison avec le vinaigre distillé et l'acide vitriolique, 56-2.

•

Jacquis (M.), professeur à Vienne. Se néfutation de la doctrine de M. Meyer, 686 et suiv. — Il reusarque que la pierre à chaux perd., par la calcination, près de la motifé de son poid-, 686. — Il en fait la calcination dans les vaisseaux ferunés. ibid. — Il observe un dégagement de fluide élastique, ibid. — Se sitées sur la fluide élastique, ibid. — Se sitées sur la manière dont l'air existe dans les corps. 487, — Ses observations aur la dissolntion de la chaux dans l'eau , ibid. — Sur son extinction, ibid. — Sur la crème de chaux, ibid. — Sur l'air des effercescences, ibid. — Su théorie des alcaliscaustiques, 488, — Son procédé pour faire de la chaux par la voie indiete, 8%, a Micaniae (M.), chirurgien de Dublin. Fait voir qu'il se dégage de l'air fixe des matières en patréfaction, 575. - Combine l'air fixe avec la chaux et les alcalis, 474 et 675. - Son appareil pour combiner l'air fixe avec différentes substances, 475. - Il fait voir que les alcalis fixes qui en sout suffisemment pourvus cristaffisent, ibid. - One les alcalis caustiques reprennent la propriété de faire effervescence par leur combinaison avec l'air fixe. ibid. - Que l'air tixe entre dans la composition des chairs, ibid. -- Qu'en le combinant avec les chairs à densi putréfiées, il les ramène à l'état de salubrité. 576. - Son application de la théorie de l'air fixe aux phénomènes de la digestion. ibid. - Il fait voir que, parmi les sécrétions agimales, les unes renferment de l'air five, les autres ca sont dépourvues. ibid. - Ses expériences sur les mélanges alimentaires, 577. - Ses réflexions sur le scorbut et les maladies putrides, 677. - Sur l'effet antisentique des acides. ibid. - Ses expériences sur ce qui accélère ou retarde la putréfaction, 478. -Sur la décomposition du savon, ibid. -Sur l'absorption de l'air fixe par les esprits ardents, ibid. - Examine dans quel état sont les alcalis dégagés des matières animales en putréfaction, soid. - L'air fixe est, suivant lui, différent de l'air ordinaire, ibid. - Il se trouve néanmoins répandu dans l'atmosphère, 679.

Macrésie ou sase au set y Erson. Se réduit en ebaux par la calcination, 468. — Elle a une grande partie des propriétés de la terre calcaire, ilid. Matables ármániques. Couse de leur propagation, 64g.

Minere. Ce qu'il perd de son poids par le calcination, 536, — Voy. Terre et Pierre calcaire.

Mancasserz, Quantité d'air absorbée par sa dissolution dans l'ean forte, 454.

Mascan. Proportion nécessiere peur situation reur une quantificianné d'acide inseria situation, 5 p.3. — Se dissolution dans l'acide interca, sièd. — Auguentation de paide et este dissolution, sièd. — Se précipitation per le creis et par le chasa, by. — Poide des précipités, sièd. — Combination des mercurs dissous par l'acide marin svec I eous imprégnée de Buide dansique, 506. — Combination du mercurs dissous dans l'acide intireux avec l'eous imprégnée de Buide dissolution de l'acide dans l'acide de Buide d'aciden, sièd. — L'acide d'aciden, c'acide d'aciden, c'acide d'aciden, c'acide d'aciden, c'acide d'aciden, c'acide d'aciden, c'acide d'aciden, c'aciden de l'aciden de

Mérarx. Ont en général plus de rapport avec les acides qu'avec le fluide élastique, 637.

Merza (M.). See essais de chimie sur la dabit une epinion contraire à celle de M. Black. A81. — See réflexion sur les procéde de la Granda de la comparation de la comparation de la contraire à celle de la colonision. Add. — Il prévided par la calcination, ASS. — Se théorie de la déconsación, ASS. — Se théorie de la déconjunction de la réducta par la calcination periodo de la réducta par la calcination de la calcin 483. — Examen de sa combinaison avec différents corps, ibid. — Claux par le voie humide, 484.

Mixx. Quantité d'air qui s'en dégage par la distillation. 453.

Mives. Accidents occasionnés par le gas, 448.

Meurs, Gorrist un peu d'air par la distillation, A59. — Sa réduction an verre treblant, 599 et suir. Vappeur qui s'élève dans cette opération, 600. — Hyngoment de fluide élastique, sidé. — Quantité de charbon nécessaire pour la réduction, 600 et 650. — Incrowières de l'ausge du verre lardant dans les réductions, 600 et 650. — Incrowières de cions, 600. — Apparell pour faire la réduction du minimu en plomb. à l'aide du feu des fournessus, et pour nessurer la du feu de se fournessus, et pour nessurer la quantid & Bulde qui i'en degage, 601.

— Difficulté dans le choix de corruses.

605. — Description des corruses de lib
605. — Quantidé de flidide chastique

(degage, 605. — Pert de poids réponse

ve pendant l'opération, 606. — Di
gagement d'ess. (ide. — Bapport de

persenter dess. (ide. — Bapport de

persenter dess. (ide. — Bapport de

persenter des de plomb an minimum, 607.

— Where rédelection de minimum dans un

carnon de funil, 611. — Rédicions sur la

rédection, 617. — Effect de flinide ésta
tique d'orgage du minimum, (Voy. Flinide

féminier.)

Morattas. Il y en a de deux sortes; les unes formées par une atmosphère d'air fixe, les autres par une atmosphère d'air inflammable, 564.

MOPETEES INPLANMABLES, 554.

Niraz. Quantité d'air qui s'en dégage, lorsqu'on le distille avec de la chaux d'os colcinés. 453. — Ce sel contient beaucoup d'air. 456. — L'air semble nécessuire à la formation de ses cristaux. 473. Nitres et soures. Ne détonent pas dans le

vide, 653.

Oe. Quantité d'air produit par sa dissolution dans l'eau régale, 654. — Or dissous dans l'eau régale, combiné avec l'eau imprégnée de fluide élastique, 636. — Sa combinission avec une dissolution de terve caleaire par le fluide élastique, 638. On PULNIANY, Cause de sa fulmination, 471.
Os caterás, Quantité d'air qui se dégage pendant leur distillation avec le sel marin, 453. — Quantité d'air qui se dégage pendant leur distillation avec le nitre, ibéd.

Panczas. Son sentiment sur les émanations élastiques qui se dégagent des corps; il pensait que c'es substances n'étaient antre chose que l'air de l'atmosphère, le même que celui que nous respirons, 647, PRIOGESTIQUE. Combiné avec les liqueurs, en diminue la pesenteur spécifique, 581. — Exemples de l'esprit-de-vin et des builes, ibid. PROSPRORE DE M. HONDERG, VOY. Pyrophore. Prosprone se kovenet. Quantité d'air absorbé par sa combustion, 455. - Sa combustion sous une cloche renversée dans Fean, 64o. - Il absorbe a à 3 pouces cubiques d'air par grain de phosphore. ilid. - L'absorption de l'air causée par sa combustion est environ de deux onzièmes, 641 et 644. - Matière qui reste après sa combustion, 64u, 64s. - Sa combustion sous une cloche renversée dans du su-reure. 651. - L'acide phosphorique est alors concret, ibid. - La quantité qu'on en peut brûler dans un certain volume d'air est limitée, ibid. - Son augmentation de poids pendant la combustion, 643 et suiv. - Cette augmentation de poids est-elle due à l'eau contenue daus l'air? 645. - Conséquences qui en résulteraient, ibid. - Expériences qui prouvent que la diminution du volume de l'air n'est pas due à l'absorption de l'em. 646 et 647. - Combustion du phosphore dans une atmosphère d'eau réduite en vapeurs, ibid. - Observatious sur l'augmentation de pesanteur qu'un acide peut occasionner à l'eau, 647, - Examen des conséquences qu'on peut tirer de l'augmentation de pesanteur que l'acide phosphorsque communique à l'eau, 65q. -Le phosphore ne brûle pas dans le vide, 65 a. - Effet de l'air dans lequel il a brûlé, sur les animaux, 654. - Son effet sur les hougies allumées, ibid. - Son mélange avec le fluide élastique des effervescences, ibid.

Pirana à caurr. So dissolution dans les acides, ága. — Ne perd pas trajours du poids dans cette opération, ágá. — Ce qu'elle perd au feu par la calcination, 536. — Dubanel soupponne que les pierres à chaux contiennent de l'acide mariu. 537. Pienes carcaine. Voy. Terre calcaire.
Pienes pe vessus munice. Quantité d'air qui
s'en dégage par la distillation, 453,

Proxe. Fournit un peu d'air par la distillation, 459. - Son augmentation de pesenteur per la calcination; quel en est l'objet? 608. - Se calcination au verre brûlant, 615. - Dispinution du volume de l'air dans lequel se fait sa calcination avec l'étain, 6:6. - Augmentation de poids des métaux, ibid. - Se calcination sous une cloche renversée dans du mercure, 617. - Diminution du volume de l'air et augmentation de poids de la chaux de plomb, 618. - Effet de l'air dans lequel on a calciné du plomb sur les corps enflammés et sur l'eau de chaux, 619. - Combinaison du plomb dissous dans l'acide nitrique avec l'esu imprégnée de fluide élastique, 636. - Même combinaison avec une dissolution de terre calraire par le fluide élastique, 638. -Réduction de le chaux de plomb. (Voyez Ministra.)

PLONG (BLANC DB), mêlé avec de l'huile, diminue le volume de l'air dans lequel il cet enfermé, de la même manière que les autres calcinations métalliques, 531. — Voy. Calcination des métaux et Air qui a servi à la calcination des métaux.

Poss. Quantité d'air qui s'en dégage par la distillation, 453. — Fournissent de l'air inflammable, 459.
Pouvez. Quantité d'air qui s'en dégage par

la fermentation, 454.

Pacona à casus. Substance élastique qui s'en dégage pendant sa détontion, appéde gas par Van Helmont, 448.
L'air qui se dégage pendant son inflammation présente des phésonières particuliers, 450. — Expérieure de M. le counte de Salaces sur o fluide édustique.

47 s. — Est-il le même que l'air de l'atmosphère' ibid. — Elle s'enflamme également dans toutes sortes d'airs, 473. — Ne détane pas dans le vide, 653. — Il faut peu d'air pour sa éténation, ibid. Pocone γεικινεγτε. Son effet est dù au déga-

gement d'un fluide élastique, 456 et 473. Passistation des ustaut, par la terre calcaire et par la craie, 593 et suiv,

Paisster (M.), Public, à la fin de 1772, un traité anglais sur différentes espèces d'airs. 512 et suiv. - Il reconnaît qu'il existe toujours une abondante quantité d'air fixe sur les euves de bière en fermentation, 512. - Oue cet air est équipondérable à celui de l'atmosphère, ou au moins qu'il en diffère peu en pesanteur, 5:3.-Qu'un charbou ardent s'y éteint, ibid .-Que cet air se mêle à la fumée de la poudre à canon, 514, - Ou'il est susceptible de se combiner avec la vapeur de l'eau, du soufre, des résines, etc. ibid.-Il donne différents moyens d'imprégner l'eau d'eir fixe, ibid,-Mélange de soufre et de fer sons une cloche remplie d'air fixe . 515. - Ean imprégnée d'air fixe : ses propriétés, ibid. - Effet de l'air fixe tiré de la surface d'une ruve de bière sur les animaux, ibid, - Effet du même air sur les vérétaux, 516. - Calcination de la eraie dans un canon de fusil, ibid. -L'air dans lequel on brille des chandelles diminue d'un quinzième de son volume. ibid. - Moven de lui faire éprouver une diminution plus forte, ibid. - La climinution est presque nulle quand la eloche est plongée dens du mercure, 517.-L'air dans lequel on a brûlé des chandelles, de l'esprit-de-vin, de l'éther, précipite l'ean de rhoux, ibid. - L'air qui a servi à la combustion devient plus léger. ibid. - Couse de l'extinction des

chaudelles et des bougies dens un vaisseau fermé, ibid. - La dilatation occasionnée par la chaleur ne suffit pas pour expliquer ce phénomène, ibid. - L'air dans lequel en a brûlé des chendelles n'est pas puisible aux animaux, 518. -Méthode pour obtenir de l'air inflammoble, ibid. - On en obtient davantege par one chaleur brusque et par une effervescence vive que dans les circonstauces opposées, 519. - Cet eir se combine difficilement avec l'eau; cette ilernière en absorbe environ la quatrième partie : le reste est de l'air commun, ibid. - Air inflemmable tiré du chène, ibid. - Effet de l'air inflemmable sur les animeux et sur les végétaux, ibid. - Combinaison ; de l'air inflammable aver différentes espèces d'airs, 520, - Combinaison de l'air inflammable evec les arides, ibid.-Propriétés de l'eir qui a servi à la respiration des animanx, ibid. - Cet eir précipite la chaux comme l'air fixe, 541. - Il a benucoup de rapport evec l'air qui émane de la putréfaction des matières animeles, ibid. - Diminution de l'air par la respiration des enimaux et par la putréfaction des matières animales, ibid, -Air dégagé des matières animeles par la putréfaction, 5x3, - Air dégagé des matières végétales par la putréfaction, ibid. - Movens de rétablir l'air corrompu et de le ramener à l'état d'air salubre. ibid, - L'agitation avec l'ean est un moyen sûr, 506. - Diminution de l'air par un mélange de linstille de fer et de soufre, ibid. - L'air, ainsi diminué, ne précipite pas la choux, 505. - Mélange de limaille de fer et de soufre dans un air déjà diminué, ibid. - Même mélange dans l'eir fixe et dans l'air inflammable.

ibid. - Moyens d'obtenir de l'eir nitreux.

525. - Son effervercence quand on le méle avec l'air commun et la diminution de volume qui en résulte, ibid. - Mélange de l'air nitreux avec différents airs, 597. - Combinaison de l'air nitreux avec l'eau. ibid. - Mélange de soufre et de limaille de fer dans l'air nitreux, ibid, -Mélange de l'air pitreux avec l'air inflammobile, 5+8. - L'air nitreux est d'une pesanteur sensiblement égale à celle de l'atmosphère, ibid. - Effet de l'air pitreux sur les visetaux, ibid. - Calcination des méteux dons l'air nitreux, ibid. - Toble de la quantité d'air inflammable qu'on tire des métaux, ibid. - Diminution du volume de l'air qui a possé sur des charbons ardents, 5+9. - Cette diminution est nulle quand le charbon a été trèscalciné, ibid. - L'air dans legnel on a brûlê du charbon précipite l'eau de chaux. ibid. - Le charbou, dans cette expérience, ne perd rien de son poids, ibid. Effet de l'air dans lequel on a brûlé du charbon sur les animaux et sur les corus enflammés, 53o. - Digningtion de l'air dans lequel on a calciné des métans. ibid. - Cet air ne précipite nes l'ean de chaux, ibid. - Calcination des métaux dans différents airs, 531. - Explication de la diminution du volume de l'air par l'addition du pldogistique, ibid. - Effet de la peinture du blanc de plomb à l'huile, ibid. - Air retiré de l'esprit de sel , ibid. - Movens de l'obtenir, ibid. - Il blanchit la chaux, 53a. - Sa combinaison avec l'eau, ibid. - Ce que c'est que cet air, ibid. - Son melange avec la vapeur de l'esprit-de-vin et des huiles produit de l'air inflammable, 533, - Cet air décompose le salpêtre, ibid. - Fermentation de la bière; elle produit d'abord de l'air, ensuite elle en absorbe, ibid, - L'air qui a servi à la fermentation éteint les chandelles, ibid. - Mélé avec quatre fois autant d'air fixe, il en résulte un sir salubre, ilid. - L'air de la détonation slu nitre n'est pas nuisible aux animaux, ibid. - Une chandelle y brûle, ibid. - La vapeur ilu camphre et de l'alcali volatil u'est pes missible aux animaux, 534. --L'eau bouillante absorbe l'air commun , ibid. - Effet de la portion d'air restante sur les lumières et sur les végétaux, ibid. - Quantité d'air contenue dans l'eau de puits, ibid. - L'air ne a'altère pas, quelque longtemps qu'on le garde enfermé, ibid. - L'eau imprégnée d'air fixe n'est point acide, ibid. - Elle trouble un peu la dissolution de savon et celle de sucre de Saturne, 535. - Air fixe en lavements, ibid.

Parts a Uraters, 510.

Petráriction per metitare animales. Il s'en dégage de l'air fixe, 474.

Petrainus (Maladies). Attribuées à la privation d'air fine dans les burneurs, 477. Praoraosa. Angmente de poids en brilant. 500. — C'est à l'eau seule qu'il doit l'augmentation de poids qu'il acquiert pendant

et après la combustion, 509.

R

Résection. Elle est toujours accompagnée d'une effervescence, 598. Résection ses cases méralliques par le va-

Réstorior ses custa mérataques per le vapeur du foie de soufre, 554. Résources so minicu su verre brûlant, 599 et suiv. — Vapeur qui s'élève dans cette opération, 600. — Dégagement du fluidélastique, ibid. — Quantité de charbon némaire paur actie opération, fao et dois, les couveils des réductions des réductions faites au surce archest, faos ... Appareil pour noueure le quantité de finité dessitées des pour noueure le quantité de finité dessitées despay de mainium par le moyre de faite de faite des foureures, foit. Difficulté dans le faite des routeures, foit. Description des courants de finité faite de faite d

Réflexion sur la réduction des métaux. 619. — Effets du fluide élastique dégagé des chaux métalliques. (Voy. Fluide élastique.) REPRODUSSEMENT. Son effet sur le fluide élas-

tique des effervescences, 633.
Résavas. Se dissolvent dans l'eau de chaux,
492. — Leurs vapeurs se combinent avec
l'air fixe, 514.

Resetaution des animats (Quantité d'air alsorbée par la), 455. — Cette absorption est limitée, 457.

ROTELLE (M.). So dissertation our l'air fixe. 538 et suiv. — Il observe que l'eau impréguée d'air fixe dissout le fer, 539. — Que le fer y tient peu, ibid. - Que cette eau dissout les miues de fer, 54o. -Que l'eau imprégnée de la vapeur de foie de soufre ne dissout pas la mine de fer. 561. - Oue les sefrans de Mars exposés à cette vapeur y noircissent, ibid. - Que la vapeur de l'hépor est inflammable. 54s. - Que l'ean s'en imprègne difficilement, ibid. - Ses observations sur l'air inflammable tiré de la dissolution du fer par l'esprit de sel, 543. - Cet air communique à l'eau une odeur d'hépor, ibid. - Il prétend que l'air dégagé des corps est dans deux états différents: dans celui d'air fixe, et dans celui d'air inflammable, ibid. - Différences de ces airs, ibid. - Il remarque que ces deux airs se trouvent dans les caux minérales , et qu'elles en établissent deux classes, 544. - Que les mofettes sont également de deux espèces. ibid. - One l'air fixe est dans un état de combination avec l'eau, 545. - Ses conjectures sur la végétation, ibid. - Ses observations sur les mofettes inflammables, ibid. - sur celles qui éteignent les lumières et qui font périr les animanx. ibid. - La vapeur de l'hépar est dongereuse, 546. - Air fixe; ses propriétés communes avec l'air, ibid.

S

Saraan ex Mans. Exposé à la vapeur du foie de soufre, prend nne couleur noire, 541.
Salive. Ne contient pas d'air fixe; elle en absorbe, au contraire, 577.

Save. Sa partie rouge contient de l'air fixe: le aerum en est hépourvu, 477. — Quantité d'air qui se dégage de celui du cochon par la distilation, 453. — L'alcali volatil qui se dégage du sang putréfié fait efferrescence avec les acides. 478. Savox. Sa décomposition, 478.

Scossey de mea. Attribué à la privation d'air fixe dans les humeurs, 477.

Sécuérioss annaires. Les unes contiennent

Sácsárioss asimales. Les unes contiennent de l'air fixe, les autres en sout dépourvues, 475.

SEL AMMONIAC, Quantité d'air produit et absorbé par sa combinaison avec l'acide vitriolique, 454. — Quantité d'air absorbé par sa combinaison avec la chaux, 455.

Т

Sa décomposition par la chaux, 495.
 Ce sel contient beaucoup d'air fixe, suivant M. Crans, ibid.

SEL MARIV ET OS CALCIVÉS. Quantité d'air qui s'en dégage par la distillation, 453,

Sels vectures. Doivent être caustiques, Ago. Staop se viocattes. So combinaison avec l'eau imprégnée de fluide élastique, 637. — Sa combinaison avec la terre calcaire dissonte par le fluide élastique, 639.

Steran. Dinimuse le volume de l'air dans lequel ou le heliet, 5.5. — Que et of lobjet de cette diministime, \$5.9. — Quantile de cette diministime, \$5.9. — Quantile de cette diministime, \$5.9. — Quantile de l'air allowdr by are a combination avec le fer. \$5.4. — Gette absception est limitée. \$5.9. — Il se dimond dans l'enue de cette. \$5.9. — Il se dimond dans l'enue de cette. \$1.6. — Son mélange avec le fer. \$(vo.p. Fer.) — Sors a neculeositon. Vo.p. Fer.) — Sors a neculeositon. Vo.p. Fer.) — Sors a neculeositon. Vo.p. Fer.) — Il ne l'arbite pue de visée, \$6.9. — Combini avec le nière. Il ne d'aire pas dans le visée, \$6.9. — Combini avec le nière.

Sevras. Diminution de poids qu'ils éprouvent

par la dissolution dans l'aride nitreux. 575. — Proportion d'acide nitreux nécessaire pour en saturer une quantité dounée, idid. — Quantité le fluide élastique qu'ils contiennent, ibid. — Ils different entre eux par les différentes proportions de fluide élastique et de terre alcaline, idid.

SPERITES SELVESTAR de Paracelse, 547.

STARE (M.). Son sentiment sur la fixation de l'air dans les corps, 565. — Il ne connaissoit pas, sons doute, les expériences de M. Holes, 1864.

SENDINCES MÉTALLIQUES. Le fluide élustiques y combine par la précipilation, 5.93.—
Elles sont précipilevs, sans augmentation de poids, par la chaux, 5.96.— Leur combinairon avec un fluide élastique fixé, idd.— Cest à ce fluide qu'elles doivent leur augmentation de poids pendant la calcination, idél.

Screen. Contient beaucoup d'air fixe, \$77. Scur. Quantité d'air qui s'en dégage par la distillation, 453.

Tanac sec. Quantité d'air qui s'en dégage par la distillation, 453.

Taxrar. Contient une grande quantité de gas. 448. — Contient beaucoup d'air, 456. — Quantité d'air qui s'en dégage par la distillation, 453.

Tener atcatare. Quantité en poids qu'en contient le chaux, 567, — Quantité qu'en contient la crie, ibid. — Elle peut exister dans trois états, 576. — Tous les spaths n'en contientreut pas une égale quantité à poids égal, 575. — Quantité qu'en contient la soude, 578.

Transcalculus. Ceque e'est, suivent M. Black, 468. — Elle perd la moitié de son poids par la ratinatura, iki. — Sa dimelation dana Triden diamon, et a prelipation, dap.—Ella excitive in printerioria, 47;— 56;—Ella excitive in printerioria, 47;— 57. Sa dimelation dana Fran interprise di sir Sar, 48α. — Sa nature sona la catalization, 48α. — Ella issue relapper benneoup d'essa prandust la exilicación, idid. — Elle est neutrálisée dans les par l'acidem pieçae, suivant N. Meyer, 458. — Proprietté ou la sona desarraniques par est sexies, idid. — Elle pere prie da la mosific de non pida par a lor priese de la mosific de la comparida par la lor visionessa fermés, idid. — Il von degres me er rende countil de finisió de may me er rende countil de finisió de may me er rende countil de finisió de may tique, id.d.—Combine elle containst dir. Aby.—Elle ne devine deux que marson du diggrement dus fluids clusique, id.d.—Expériesson n'ir îng ûr n'edgue par la calcination, 488.—Cet air est la même que calcin de salaria de la est la même que calcin de salaria de la fermination, 549.—Sa prepriêts, idid. 2-8 dissolution dant freu inspéripe de fluids élusique, 5-32.—Sa dissolution durant raidra interva. 5-39.—Sa précipitation sur la constitución de poisi, 34d.—Elle est dare dant l'atat de treva clasier ou adcrais, 5-39.—Es précipitation per falcin dir. Sa dissolution de derini, 5-39.—Es précipitation per falcin dir. Sa direction de poisi, 34d.—Elle est dare dant l'atat de treva clasier ou de crais, 5-99.—Es précipitation per falcin dir. Sa direction de l'accin de l'accin de darié la soule cautique, até.—L'une; mentation da poids est persopa mille, sidel.—Elle en at bear fur faut de chaux, idid.—S. sprécipitation par l'actair volletific concret, idid.—So précipitation par l'actair volletific concret, idid.—So no argumentation de poids, idid.—Elle est diver dans l'état de larre clorière un de crise. § 51,— L'Acidi voidil conssigne ne précipite pour la terre calorier dissoute dans les ordes side.—Précipitation de necerne par la terre colorier, § 59,—Précipitation de for, § 55,—Dissolution de la terre calcière par le finide d'assique fut, conduirvec différents récetts, 636.

TERRE PRANCHE. Quantité d'air qui s'en dégage par la distillation, 453.

U

Unive. Contient beaucoup d'air fixe, 477.

## V

Vs Harsovt. Son sentiment ser les cinamicions dissiligents, 4/17—Il leur donne le nom de gaus, gas silventer, ibid.—
Quelles sont les civeratures dats lesquelles il se dégage des corps, ibid.—
Quals sont les corps qui en contément.
486.— Application de la thécrire din gas
aux phénombres de l'économie animale. Ibid.— Nature don gas, 4,54.— Canse
de le propagation des maladies épidémigues, ibid.

Végetation des plantes. Ramène l'air corrompu à l'état de salubrité, 5-3,

Vexat (M.). Démontre, en 1750, que les esux appelées acidales ne sont ni acides, ni alcalines, 465, — Qu'on peut séparer l'air de ces eanx per l'agitation, la chaleur, la machine pneumatique, ibid. — Moyens de les imiter artificiellement, 466. Vix. Sa combination avec l'air fixa, 549.
Vixusea surrici. Quantité d'air produit par sa combination avec l'huile de lastre. 469. — Quantité d'air produit par sa combination avec l'huile de lastre. 469. — Quantité d'air produit par sa combination avec les écailles d'introv. 454. — Quantité d'air produit par sa combination avec les syas utilité d'air produit par sa combination avec les syas utilité d'air produit par sa combination avec les syas utilité d'air produit par sa combination avec les syas utilité d'air produit par sa combination avec les syas utilité d'air produit par sa combination avec les syas utilité produit par sa combination avec les syas utilité produit par sa combination avec les syas utilités produit par sa combination avec les situations de l'air produit par sa combination avec les situations de l'air produit par sa combination avec les sur de l'air produit par sa combination avec les sur de l'air produit par la combination avec les sur de l'air produit par la combination avec la sur de l'air produit par la combination avec la sur de l'air produit par la combination avec les sur de l'air produit par la combination avec les sur de l'air produit par la combination avec les sur de l'air produit par la combination avec les sur de l'air produit par la combination avec les sur de l'air produit par la combination avec les sur de l'air produit par la combination avec les sur de l'air produit par la combination avec les sur de l'air produit par la combination avec les sur de l'air produit par la combination avec les sur l'air produit par la combinati

VITEIGL DE CUIVEE Sa combinaison avec l'oau imprégnée de fluide élastique, 636, — Sa combinaison avec une dissolution de terre calcaire par le fluide élastique fivé, 638.

VITRIOL DE PEE. Sa combinaison avec l'eau imprégnée de fluide élastique, 636. — Sa combinaison avec une dissolution de

## TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

terre calcaire par le fluide élastique fixé, 638.

Vituos ar zixo. Sa combinaison avec l'eau impréguée de fluide élastique, 636. —

728

Sa combinaison avec une dissolution de terre calcaire par le fluide élastique fixé, 638.

Y

YELV DÉCRIVISERS dissons dans le vinaigre distillé. Quantité d'air produit par cette comhuaison, 662.

Z.

Ziw. Se dissout dans l'eau imprégnée d'air fine, 481. — Combinaison de zinc dissons dans l'acide vitriolique, avec l'eau imprégnée de fluide élastique, 636. — Même combinaison avec la terre calcaire dissoute par le fluide élastique fixé, 638.

445,580



Pante Launeurs . alp

ELEMENTAIRE DE CHIMIE



Paulze Lavorner sculps

Elémentaire de Chimie



Paulye Lavourier sculp.

ÉMENTAIRE DE CHIMIE



Paulze Lawneser sculp

TAIRE DE CHIMIE

- -



TAIRE DE CHIMIE

-

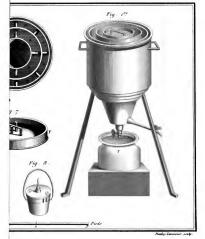

TAIRE DE CHIMIE



ÉMENTAIRE DE CHIMIE

· Burnely Google



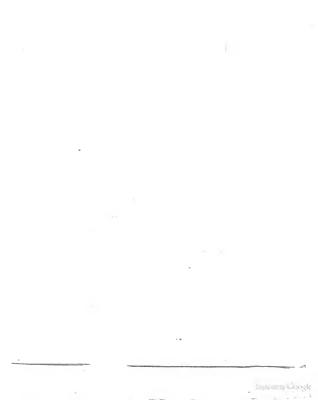

tEutres de Lavoisier\_Tom. 1 PL 13.



Paule Lanourer sculp

RE DE CHIMIE

Œnores de Lavoisier\_Tom I. PL. X



Paulze Lamirer sculpset

E DE CHIMIE



DE CHIMIE



Снімі в

Distribute Griogle



TAIRE DE CHIMIE

(Eurres de Lanoisier\_Tom . I. PLAII).



cules Physiques et Chimiques

Œuvres de Lavoisier\_Tom.1. PLXV.



ques et Chimiques



Œuvres de Lavoisier\_Tom 1 Pl. XII.



UES ET CHIMIQUES



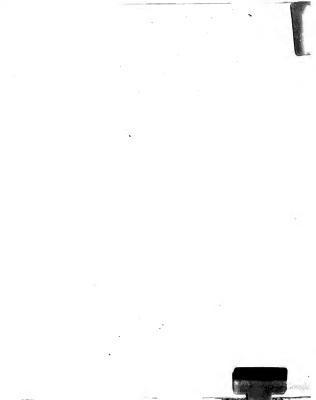

